



B. Prov.



140

B. Gieve.

# HISTOIRE DE L'ART CHEZ LES ANCIENS.

TOME SECOND.









## HISTOIRE DE·L'ART

CHEZ LES ANCIENS,

PAR WINKELMANN;

TRADUIT DE L'ALLEMAND;

DES NOTES HISTORIQUES ET CRITIQUES DE DIFFÉRENS AUTEURS,

TOME SECOND,



(2000)

A PARIS,

CHEZ BOSSANGE, MASSON ET BESSON.

XI. — 1802.



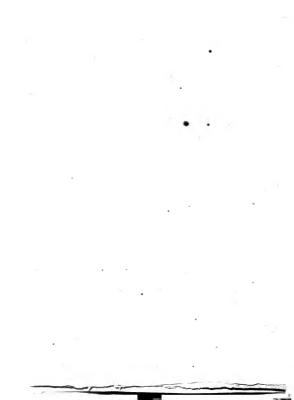





## HISTOIRE

DE L'ART

CHEZ LES ANCIENS.

#### SUITE DU LIVRE QUATRIÈME.

#### CHAPITRE SIXIÈME.

Des progrès et de la décadence de l'art chez les Greès, dont les anciens monumens offrent quatre époques, ou quatre styles différens.

générales sur ce qui a été dit dans les précédens chapitres, déterminées avec plus de précision par leur application à des monumens remarquables de l'antiquité.

\$. 2. Scaliger assigne à l'art et à la poésie chez les Grecs, quatre époques principales, et Florus en assigne autant à l'histoire romaine; cependant nous pourrions rapporter l'histoire de l'art à ciuq époques ; car toute action et tout évènement ayant cinq parties ou degrés, le commencement, l'accroissement, la perfection, la décadence et la fin (ce qui sert de base aux cinq actes des pièces de théâtre), il en est de même de l'histoire de l'art; mais, comme la fin de l'art est au-delà de ses limites, on ne peut guere le considérer que relativement à quatre époques ou styles.

L'ancien

§. 3. L'ancien style est celui qui dura jusqu'à Phidias. Ce génie supérieur, secondé par les artistes ses contemporains, sut imprimer à l'art cette majesté imposante dont il étoit susceptible, Je donnerai au style du siècle de Phidias, le nom de grand, de sublime. Depuis Praxitèle jusqu'à Lysippe et Apelle, l'art acquit plus de grace, plus d'élégance; je nommerai ce style, le beau, le gracieux. Quelque tems après ces artistes et les disciples de leur école, l'art commença à décliner sous leurs imitateurs; je désignerai ce style par celui d'imitation. Enfin, l'art, déja sur son déclin, arriva insensiblement à son entière décadence.

§. 4. Quant à l'ancien style, nous examinerons d'abord les de l'ancien monumens les plus frappans qui nous en restent, puis les caractères qui le distinguent, et enfin le passage de ce style au style suivant, ou à celui que nous appellons style sublime. Sur cet objet on ne sauroit alléguer de monumens plus anciens et plus autentiques, que quelques médailles dont le type et l'inscription attestent la haute antiquité : car, comme ces médailles ont été frappées dans les villes dont elles portent le nom, elles nous fournissent des idées exactes sur l'état de l'art à l'époque de leur · fabrication.

La légende de ces anciennes médailles va à rebours. est-à-dire de droite à gauche : manière d'écrire dont l'usage doit avoir cessé long-tems avant Hérodote. En effet, cet historien, en parlant de la différence qu'il y avoit entre les mœurs et les coutumes des Egyptiens et celles des Grecs, cite, comme un exemple, que ces derniers écrivoient de droite à gauche (1). Je ne me rappelle pas qu'on ait remarqué cette circonstance qui est si propre à déterminer l'époque où l'écriture des Grecs a changé de marche, et qui peut nous faire conclure que l'usage d'écrire dans le sens primitif avoit cessé bien avant le tems où vivoit Hérodote, c'est-à-dire, avant la soixante-seizième olympiade (2). Pausanias nous apprend (3), que l'inscription placée au-dessous de la statue d'Agamemnon à Elis, l'une des liuit figures qu'Onatas avoit faites d'un pareil nombre de guerriers qui s'étoient offerts à tirer au sort pour combattre Hector, étoit dirigée de droite à gauche. Comme Onatas vivoit peu de tems avant l'expédition de Xerxès contre les Grecs, c'est-à-dire, avant la soixante-douzième olympiade, par conséquent peu de tems avant Phidias, nous pouvons d'après cela fixer à peu près l'époque où les Grecs cessèrent d'écrire de droite à gauche.

§. 6. Parmi les anciennes médailles, les plus remarquables sont celles de quelques villes de la grande Grèce, et principals ment celles de Sybaris, de Caulonia et de Posidonia ou Prestum dans la Lucanie. Les médailles de Sybaris ne peuvent pas avoir été frappées après la soixante-douzième olympiade, époque où cette ville fut détruite par les Cotoniates (4), et la forme

<sup>(1)</sup> Hérodot. L ij. p. 63, L 15,

<sup>(♣</sup> Hérodote vint au monde au commencement de l'olympiade LXXIV, et il composa son histoire vers l'olympiade LXXXI, comme le remarque Wesseling dans la préface qui est à la tête de l'édition d'Hérodote dont je me sers. Voyez ci-après, livre vj, chap. 1, §. 21. C. F.

<sup>(3)</sup> Pausan. L v. p. 454. L 24.

<sup>(4)</sup> Hérodote, L vý, ch. 21. (et L v, ch. 44). Diodore do Sicile, L xij, §. 9 et 10, p. 485, et 484, raconte ce fait plus au long; et Wesseling, en commençant la ligne 55, dit que la ville de Sybaris fut détruite environ la troisième année de l'olympiade LXVIII. C. P.

des lettres qui composent son nom, indique un tems beauch plus reculé (i). Le beauf sur les médailles de Sybaris, et le çeri sur celles de Caulonia, sont assez informes. Sur des médailles très-anciennes de cette dernière ville on trouve Jupiter, ainsi que sar celles de Posislonia on voit Neptune d'une stature beaucoup plus belle, mais d'un style qu'on appelle communément étrusque. Neptune tient son trident en arrêt connue une lance sur le point de frapper. Ce dieu est nu comme Jupiter, excepté qu'il a les deux bras enveloppés de sa draperie rumassée (2), comme s'il vouloit s'en servir au lieu de bouclier. C'est ainsi qu'une pâte de verre du cabinet de Stosch nous offre Jupiter le bras gauchè entouré de son égide (3). Faute de bouclier, les anbras gauchè entouré de son égide (3). Faute de bouclier, les anbras gauchè entouré de son égide (3). Faute de bouclier, les anbras gauchè entouré de son égide (5). Faute de bouclier, les anbras qu'une pâte de verre du cabinet de Stosch nous offre Jupiter le

(1) Sur les médalles (che le père Magna, Miscell Mamine, mon. ; pab. 55, XM, et ab. 55, ) le nom de Sybaris est délagie per les misiales V. M., au lien de 2 Y, et le sigma sur les médalles de Posidonie ent figurée comme un M o (ches le même père Magnan, son. 4, ab. 4, 7-5). (crependent sur d'autres médalles, sab. 46, 55 est 55, il y a un vêc misse de la commanda de la commanda

(a) Voyce sos médallite dans la Zucana Almainaméda du pries Magain, p., 10 3 - 55; cependant sur ces médallite diregaré neira pas retrousée autour, du bras, mais y est jetée par-dessus de manière que dans un endroit elle couvre l'épaule, dans un autre la poietra, et delà elle descend à peu- près comme à la figure de l'Apollon du bas-relief dont nous avons' donne la représentation à la tête du livre III, ch. 5, p. 574, du tont. L. E. M.

Parmi ces médailles il y en a une d'ar-

gent, que nous donnerons ci-après, et dont nous parlerons plus au long dans l'explication des planches , à la fin de ce volume, M. l'avocat Mariotti a donné l'explication de cette médaille dans deux dissertations imprimées à Rome, l'une en 1762 et l'autre en 1764, qu'il a fait suivre d'une troisième qui est plus diffuse. Il s'attache dans ces écrits à prouver entr'autres que non-seulement les très-enciennes médailles d'Italie étoient incuses, mais que celles qui ont été frappées sous les consuls et sous les empereurs, aussi bien que celles du moven âge, avoient de même ce défaut, non per une suite de l'ignorance des monnoyeurs, comme le prétend de toutes en général le père Jobert (Scienza delle medaglie, tom. 1, instr. 8, p. 172), idée que Winkelmann a adoptée Liv, ch 7, 5. 59, mais parce qu'ils les ont faites telles de dessein prémédité. C.F. (3) Descrip. des pier, grav. du cab. de

(3) Descrip. des pier, grav. du cab. de Stosch, cl. 11. §. 11,45. Expl. de monum. de l'antiq. n. 9. clens combattoient quelquesois de cette manière, comme Plutarque le raconte d'Alcibiade (1), et Tite-Live de Tibérius Gracchus (2). Le type des médailles dont on vient de parler, est en creux d'un côté et en relief de l'autre, mais non pas de la même manière que cela se voit à quelques médailles d'empereurs et de familles romaines, dont la partie creuse vient de l'inadvertance du monétaire. Les premières portent évidemment deux empreintes différentes, ce que je puis prouver par celles qui présentent l'image de Neptune. Ce dieu, du côté où il paroit être de relief, a une barbe et des cheveux frisés; et de l'autre, où il est en creux, il n'a point de barbe, et il porte des oheveux plats. Là. on voit la draperie jetée en avant sur les bras; ici, elle descend par derrière. D'un côté, la bordure est entourée d'un ornement semblable à deux cordons d'un tissu làche; de l'autre, cet ornement ressemble à une couronne d'épis. A l'égard du trident, il est en arrêt des deux côtés.

§ 7. Du reste, il est difficile de prouver (et c'est sans fondement que l'a avancé un écrivain (3) que ce fut au commencement de la cinquante-unième olympiade que le gamma des Grecs a été figuré par un C et non par un l'; ce qui confondroit toutes nos idées sur l'ancien style des médailles (4); car il se trouve de ces ancienne monnoies des Grecs, qui, quoi-

(1) Plutarch. Akib. p. 388, l. 4. (2) Tit. Liv. l. xxv, c. 16. Conf. Scalig. Conject. in Varron. p. 10.

(3) Reinold. Hist. Litter. Grac. et Lat. p. 57.

(4) Dans els planches qui contienment le plus ancien alphabet gree connu, put les ellabres Bendictins de ScMaur on Lui graver dans le Nous. traité de Dipicom. 1, sec. parts, sec a clang. 15, p. 679, pl. X, papte les avoir calquées exactement sur des monmens anciens de la Gybce, en commençant à l'année 1200, et allant jurques à l'au qu'ou van l'éve chrétienne, nonnoies des Grecs, qui, quoinonnoies des Grecs, qui, quoinon voil le gamma à peu près tonjoure.

Erraté comme le l'moderne. On trouve
cette lettre aint formés, dans le famens
inacription zeupravies, qui va, comme
le sillous, alternativement de la droite, dide greche de la gruche à la droite, dide greche de la gruche à la droite, dide l'activité, som AV', men, p. 555 et
aint, dans les ratins de la ville d'Amyde 3 qu'il deparde comme le monament
de 1 qu'il deparde comme le monament
de 1 qu'il deparde comme le monament
de 1 qu'il deparde comme l'amonament
de 1 qu'il deparde comme de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de
de 1 qu'il de 1 qu'il de
de

que d'un très-beau travail, nous offrent la lettre en questionsous sa forme antique. Je n'en citerai pour exemple qu'une médaille de la ville gle Géla en Sitèle, qui a pour légende le mot Ceara, avec un bige ou char attelé de deux chevaux, et la partie supérieur d'un Minotaure (1).

§. 8. Je saisirai cette occasion pour parler de quatre coupes d'un or pur, de la forme et de la grandeur d'une soucoupe à café, qui ont été trouvées dans les anciens tombeaux près de Girgenti, et qu'on voit au cabinet de M. Lucchesi, évêque de cette ville (2). J'ai cru devoir rapporter ces morceaux précieux, parce que les ornemens qui les entourent ressemblent à ceux des médailles en question, et paroissent être du même âge. Deux de ces soucoupes ont une bordure, dont les ornemens sont en bosselage, et représentent des bœufs. On voit que cette bordure a été frappée avec un poinçon de relief à son extrémité intérieure, pour faire sortir la bosse du côté opposé. Les deux autres soucoupes out pour ornement une bordure de points frappés avec un poinçon. Quant à l'explication des bœufs, qui décorent les deux premières soucoupes, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de remonter, avec le possesseur de ces antiques, jusqu'au bœuf Apis des Egyptiens (3); on sait que chez les Grecs les bœufs

monumens qui datent de quatre cans ans avant l'ère vulgaire, et dans d'autres du troisième siècle du christianisme, jusques au quinzième. Id. ibid. p. 681, pl. XI. On peut induire de là que ches les Grecs le gamma en forme de l'est plus ancien que celui en forme de C ou de G. E. M.

Je le trouve néanmoins à peu près semblable à l'une et à l'autre de ces figures dans l'alphabet ionique du P. à Bennettis (Chronol. et critig. hist. ecs. tom. I, proleg. 1, §. CI, p. 253.), qui le met à l'année 714 avant l'ère chrétienne. C. F. (1) Chez Castelli, dans la planche qu'il a mise à la tête de son ouvrage, initiulé: Siciline et objecent insul, etc. nom. 24, et Paruta, Sicilin Numism. pl. C. punn. 3, qui en rapporte encore d'autres dans la même pl. n. 10 et 11, et pl. CI, n. 1 et 13, avec la même inscription, et un revers différent, pl. XCIX, num. 1 et 4. C. F.

(2) Winkelmann (som. I., l. iij, ch. 5, 5, 26.) dit senlement deux jattes; mais c'eux raisemblablement par méprise. C.F. (5) Telle est aussi l'opinion de l'auteur glu Foyage de Sicile et dans la grande Gréce, en forme de lettresadressée à l'abbé Winkelmann, tett. 1. E. M.

étoient consacrés au soleil, et qu'ils tratnoient le char de Diane. Le bouf peut être considéré comme l'emblème de l'agriculture, et c'est ce que paroti indiquer celui qui se rencoutre sur quelques médailles de la grande Grèce; parce que ces animaux tirent la charrue et sont d'un grand usage dans l'économie rurale. Le même animal servoit de type aux plus anciennes médailles d'Athènes (1) et de Rome (2).

6. 9. Les médailles de Sicile des premiers tems, sont une preuve que les artistes grecs n'eurent pas d'abord une véritable idée du bean, ou que du moins ils ne surent pas la rendre dans la pratique : il est certain que celles des tems postérieurs surpassent infiniment les anciennes. J'en juge d'après les médailles de Léontium, de Messine, de Ségeste et de Syracuse, qui sont de la plus haute antiquité, et que j'ai examinées autrefois vec soin dans le cabinet de Stosch. Deux de ces médailles de la dernière ville sont gravées planche 15°; la tête qu'on y voit est celle de Proserpine. Cette tête et quelques autres sur les médailles dont nous venons de parler, sont dessinées comme celle de Pallas sur les médailles d'Athènes des premiers tems, et celle d'une statue de la même déesse à la villa Albani. Comme elles n'ont de belles formes dans aucune de leurs parties, il s'ensuit que leur ensemble en manque également; leurs yeux sont tirés en long, et n'ont point de saillie; la ligne de la bouche va en remontant; le menton est pointu, et sans cette rondeur qui lui donne de la grâce; les boucles des cheveux sont disposées par petits anneaux, et ressemblent aux grains d'une grappe de raisin : voilà pourquoi les plus anciens poêtes grecs les ont comparées à une

<sup>(1)</sup> Schol. Aristoph. Ar. v. 1106.
(a) Plin. L. zwij, cop. 5, p. 456.
Pline, h. l'endroit elité, ainsi qu'au liv. 35, ch. 3, sec. 15, dit que le type de ces monoies étoit un mouton (pecus), et que c'est là ce qui a fait donner à la monnoie le nom de pecusia. Varron (do

vita Pop. Rom. L. 1.), et Plutarque (in Pophic. oper. Rom. I, p. 105, et Quest. Rom. n. XLI, kom. II, p. 274, à la fin.) nous apprennent que quelques monnoies avoient pour type un mouton, d'autres un bœuf, d'autres enfin un porc. C. F.

grappe (1). Pour achever de caractériser cette manière, il suffit de diro que les têtes de femmes se distinguent à peine de celles d'hommes (2). Aussi est-il arrivé qu'une parcille tête de femme de bronze, un peu plus grande que nature et conservée dans le cabinet d'Herculanum, a été regardée et décrite comme une tête d'homme. Cependant le revers de ces médailes peut passer pour élégant, tant pour le coin que pour le dessin de la figure. Mais il y a bien de la différence entre un dessin en petit et un dessin en grand, et l'on ne peut rien inférer de l'une ne faveur de l'autre. Il étoit infiniment plus facile de bien dessiné<sup>2</sup> une petite figure d'un pouce, que de bien exécuter une tête de la méme grandeur (3). La forme de ces têtes tient donc du style égyp-

(1) Plutarch. contol. Apoll. p. 196, I. 24. Je n'ai point trouvé l'endroit où Plutarque dit cela. C. F.

(a) Comme Winkelmann lui-même a pris lin. in , ch. 7, 5, 50, pour une tête d'Apollon la tête de bronze qu'on voit dans la galerie du collège Romain, et qui me parolt, à moi, comme à bien d'autres, être plutôt une tête de fomme. C. F.

(5) Celui qui sait bien faire une figure en petit, saura également bien la rendre en grand ; puisque , dans l'un comme dan. l'autre cas, c'est la même marche, ce sont les mêmes principes, les mêmes règles qu'il faut suivre, Mais, comme dans une figure en petit il y a plusieurs traits qui se perdent, et qu'on voit dans celles en grand, que dans celles-ci les proportions et les rapports doivent paroîte dans un plus grand espace, que l'œil ne peut reduire sous un même point de vue: de là il arrive, à ce que je crols, que le même ouvrage est plus difficile à exécuter en grand qu'en petit, E.M. Lesartistes donnent encore d'autres raisons de

ce fait : et c'est pour ces raisons qu'on enseigne à dessiner et à modeller en grand. pour travailler après en petit. Jamais le contraire n'a lieu; autrement, il seroit vrai de dire qu'un bon peintre en miniature ou un ciseleur peut peindre ou sculpter en grand, ce qui n'est pes ; tandis que celui qui saittravailler en grand, petitioujours mieux exécuter en petit. C. F. Gela ésant ainsi, je ne pourral jamais me persuader que la tête de Proserpine sur le côté droit des médailles rapportées, soit d'un style al grossier et si dur, par le défaut de science et d'art de la part du monétaire qui les a exécutées, et qui a si bien su faire les revers, Il est plus vraisemblable que cette tête a été faite d'après quelque figure très-ancienne de cette déesse qu'on honoroit à Siracuse, L'original aura été grossier et dur, et l'imitation s'en sera ressentie. On peut se servir de la même raison pour expliquer la différence, très-sensible quant au dessin, qu'il y a dans plusieurs médailles anciennes entre le côté droit et le revers. E. M.

tien

tien et du style étrusque, et confirme ce que j'ai cherché à établir dans les livres précédens, au sujet de la ressemblance qui se trouve entre les figures des Egyptiens, des Etrusques et des Grecs, dans les premiers tems de l'art.

§. 10. A l'égard des ouvrages de sculpture exécutés dans l'anient style, je ne rapporterai que ceux quo j'ai pu voir et examiner moi-même, ainsi que je l'ai presque toujours fait pour les autres productions de l'art. J'ai remarqué qu'ûl en est ordinaitement du dessin d'une antique, comme du récit d'un fait : à mesure qu'il passe par différentes bouches, il éprouve toujours quelque ablération.

§. 11. La Pallas de la villa Albani, que ĵai publiée avant sa restauration, dans mon Explication de Momunens de l'antiquité (1), me paroit être la plus ancienne statue de ce style. Le, contour du visage et les formes des différentes parties y sont traités de façon que, si la figure étoit de basalte, on la croiroit de fabrique égyptienne. La tête de cette antique est parfaitement semblable aux têtes de femmes qui se trouvent sur les anciennes métalles grecques dont nous venons de parler : du reste, elle pourroit servir aussi à donner une idée du style étrusque. Le motif que les Romains ont eu d'enlever à la Grèce cette statue et d'autres du même âge, fut probablemêt le même que celui qui m'en fait faire mention, savoir, d'offrir des productions de l'art des tems les plus reculés de la Grèce, pour en avoir une suite complette depuis son origine jusqu'à as perfection.

§. 12. Les amateurs de l'antiquité croient encore trouver l'ancien style dans un bas-relied du Capitole, que j'ai fait graver et placer à la tête du Traité préliminaire du dessin des anciens artistes, dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (sa). Ce bas-relief perfésente trois Bacchantes d'argées et un Farques et de l'argées et un farque de l'argées et un françes et un farque de l'argées et un farque de l'argée et un farque de l'argées et un farque de l'argée et un farque d'argée et un farque d'argée et un farque d'argée et un farque d'argée et un farque d'arg

(1) N. 17.

(2) Voyez su commencement du discours préliminaire.

Tome H.

в

nu, avec l'inscription : KAMAIMANOE BROIEI (1). On prétend que ce Callimaque est celui qui n'étoit jamais content de ce qu'il faisoit (2); et comme il avoit exécuté une danse de Lacédémoniennes (3), on croit reconnoître cette danse dans notre bas-relief. L'inscription placée au bas me paroit suspecte : il est vrai qu'on ne peut guère la regarder comme moderne; mais il se pourroit bien qu'elle eût été imitée et substituée d'après un ouvrage ancien ; ainsi que le nom de Lysippe a été ajouté à l'Hercule de Florence, qui est antique; mais ni le nom ni la statue ne sauroient être de la main de ce statuaire, ainsi que je le ferai voir dans la suite. Un ouvrage grec du style de notre bas-relief devroit être beaucoup plus ancien, d'après les idées que nons avons des tems où l'art étoit florissant dans la Grèce, et Callimaque ne peut pas avoir vécu avant Phidias : ainsi, ceux qui le placent dans la soixantième olympiade (4), le font sans aucune raison et se tronpeut fort. D'ailleurs, si on lui donne cette ancienneté, il ne peut entrer de X dans la composition de son noni, cette lettre ayant été inventée beaucoup plus tard par Simonide (5). Le nom de Callimaque, suivant la forme des caractères grecs du tems, auroit été écrit de cette façon, KPLIMAK Q4, ou de celle-ci, каллімакнох (6', ainsi qu'on le voit dans une ancienne inscription d'Amyclée (7). Pausanias dit qu'il n'étoit pas de la force (1) Fontanin, Antiq. Hort. l. j. c. 6, p. 145q, Cette lettre X fut inventée par

p. 116. Montfauc. Ant. expl. t. 1, p. 11, pl. 174.

(2) Fontan. loco cit. Lucatel. Mus.

Capit. p. 36. Pline, L. xxxiv, c. 8, sect. 19, 5. 54, fait mention d'un artiste de ce nom, appellé Kaudérrgus, blameur de ses propres ouvrages, à cause qu'il n'étoil jamais content de ses productions.

(5) Plin. L xxxiv, c. 19.

(4) Felibien. Hist. des Archit. p. 22. Felibien dit, peu sprès la LXe olympiade. C. F.

(5) Mar Victorin. Art. Gram. 1. j,

Simonide, dans l'olympiade LXII, et ffe fut employée publiquement que dans l'olympiade XCIV. Voyez l. 19, c. 1, §. 21.

lympiade XCIV. Voyez l. 17, c. 1, §. 21. (6) Conf. Reinold. Hist Litt. Greec. et Lat. p. 9.

(~) Nouveau Traité de Diphomatique, L' jp, 6-16. L'al rapporté ce moi dans la forme qu'il a dans l'ouvrage cité de Maurial, bien différenment de celle dans Laquelle Winkelman le rapporte ici, et dans son traité prélimin-ire à la tête de son Explication de Monum. de l'unitquite, etc. C. des grands artistes de la Grèce; il faut par conséquent qu'il ait vécu à une époque où il auroit eu la possibilité de les égaler. Un statuaire de ce même nom, que Pausanias dit avoir été le même, est le premier qui ait travaillé avec le trépan pour percer le marbre (1). Cependant il faut que l'auteur du Laocoon, que nous placerons dans le plus beau siècle de l'art, se soit servi de cet instrument pour traiter les cheveux et pour fouiller la draperie de cette figure. On prétend de plus que Callimaque le sculpteur, a été l'inventeur du chapiteau corinthien (2); et l'on sait que Scopas, fameux statuaire, bâtit un temple décoré de colonnes de l'ordre corinthien dans la quatre-vingt-seizième olympiade (3) : d'où il résulteroit que Callimaque auroit vécu du tems des plus grands artistes de la Grèce (4), et ayant l'auteur de la fameuse Niobé, qui est probablement Scopas, comme nous le verrons dans la suite, et qui a fleuri avec l'artiste auquel nous devons le Laocoon. Mais cette époque ne s'accorde pas avec celle . qui résulte de l'ordre dans lequel Pline range les artistes. J'ajouterai encore que ce bas-relief a été trouvé à Horta, canton habité jadis par les Etrusques; cette circonstance nous autoriseroit aussi à croire ce morceau de fabrique étrusque, dont il porte

page 5: le nom de Callimaque dois avoir été écrit comme l'a fait Winkelman. On trobve cependant la même lettre X dans rois autres inscriptions antérieures pour les moins de sept siècles à l'époque sura dite; inscriptions découvertes par l'abbé Pourmont, et publiée dans l'Histoire de l'académie royale des inscriptions de Paris; tour. xij, p. 10 et suiv, E. M.

Paris, tom. xvj, p. 101 et suiv. E. M. Ceci confirme l'opinion de ceux qui, comme Pline (l. vij, c. 56, seca. 57.), prétendent que cette lettre a été introduite par Palamède, dès le tems de la guerre de Troye. C. F.

<sup>(1)</sup> Pausan. l. j, p. 68, l. 25. Pausanias dit qu'il étoit inférieur en mérite aux grands artistes, mais qu'il ne le cédoit à personne en facilité de travail, et voilà ce que disent aussi Virrave et Pline.
(2) Viruv. l. pr. c. 1.

<sup>(5)</sup> Pausanias, L viij, p. 695, L 19.

<sup>(4)</sup> Si Callimaque eut véeu dans des sems aussi reculés que quelquires personnes le prétendent, il auroit pu arriver que son none utétéécritavec un X; mais comme on ne voit pas cette lettre dans cette urb-ancienne inscription cités, monument qui a près de trois mille ans d'ansiquité, afinq qu'il a déja été dit noce 4,

tous les caractères (1). Si la ressemblance du plus ancien style grec avoc célui des Etrusques est si grande, qu'on à pu prendre ce bas-rèlief pour un ouvrage grec, fundroit à étonner de ce qu'on ait regardé comme étrusques quelques vases peints, dont il est parlé au livre III de cette Histoire, si leur inscription grecque n'indiquoit pas le contaire (2).

§. 15 Nous pourrious donner des indices plus frappans de l'ancien style, s'il nous étoit parvenu un plus grand nombre d'outrages en marbre, et sur-tout plus de bas-reliefs : ces productions de l'ari nous feroient connottre la manière dont en groupoit les figures, et comment on exprimoit les passions (5). Cependant, si on examine la force avec laquelle les différentes parties sout prononcées dans les petites figures, et quelles sont leurs attitudes sur les médailles; et si l'on veut, par analogie, juger des figures plus grandes de l'époque dont nous parlons, on en pourra conclure que les artistes de l'ancien style auront donné à leurs figures des mouvemens et des attitudes forcés; imitant en cela les personnages des tens héroiques, qui suivoient l'impulsion de les personnages des tens héroiques, qui suivoient l'impulsion de

(1) Fontanini dit, à l'endroit cité, qu'il étoit placé dans la ville de Nuzzi; il peut avoir été transporté de lá dans ces derniers siècles on dans des tems plus anciens. S'il étoit prouvé que ce fut un ouvrage étrusque, seroit-il probable que les artistes de cette nation enssent vouln l'attribuer à des artistes grecs? Les raisons qu'allègue Winkelmann ne prouvent pas grand chose; ainsi, en réfléchissant à ce qui résulte de la comparaison de ce monnment en marbre avec celui dont parle Pline; en observant que le tems ne l'a pes peu dégradé, en se rappellant enfin qu'il est impossible de fixer avec exactitude le tems où Callimaque a vécu : il me paroft assez probable que cet ouvrage est de lni, comme le pense aussi Foggini, Mus. Capit. t. IV, pl. 45, qui l'a fait représenter en cet endroit, on du moins que c'est une copie antique. C. F.

(a) Voyes E. J., Liij, e. h. 5, § 1. 5. (3) Une tiet de philosophe de marbre, trouvée dans les fauilles de Troil, où trich amisino de campagne des Pinons, et actuellment dans le cabinet de M. le chevalier d'Anan, mérite toure l'attention des comociseurs. M. d'Asan crojs y reconnoire Pièrecide. Elle est faire, sans doutes, dans le plus arcien spifece chapter, et nous en parècros de nouveau dans l'explication des planches, à la find et ev Outune. C. F. la nature, et qui se montroient tels qu'ils étoient; c'est ce dont on ne peut même pas douter quand on compare les premiers ouvrages des Grecs avec ceux des Etrusques, auxquels ils ressemblent.

6. 14. Quant à l'exécution, il est à remarquer que les artistes surent mettre le fini à leurs ouvrages, avant de savoir leur donner la beauté : nous en avons un exemple dans la Pallas de la villa Albani, déja citée plusieurs fois, et qui, à la forme de visage la plus commune et la plus vile, joint la draperie la plus soignée. C'est là vraisemblablement ce que Cicéron fait entendre, lorsqu'il dit qu'on voyoit dans l'île de Malte des figures de la Victoire, exécutées en ivoire, qui, quoique très-anciennes, étoient travail2 lées avec beauconp d'art (1). On peut dire à cet égard ce qu'Aristote a dit de la Tragédie, savoir, que la justesse dans les expressions et la beauté de l'élocution, ont précédé de long-tems l'ordonnance et l'exposition du sujet; en effet, l'arrangement des mots et le talent de bien s'exprimer sont, dans ce dernier cas, ce que sont dans l'autre le mécanisme de l'art et l'adresse à travailler le marbre. A la renaissance de l'art, dans les tems modernes, les tableaux peints par les prédécesseurs des grands maîtres, qui l'ont ensuite illustré, pous offrent une ample matière à faire les mêmes remarques. Les ouvrages de ces premiers artistes, éloignés du vrai beau, sont finis avec une patience incroyable; tandis que leurs successeurs, les Michel-Ange et les Raphaēl, ont suivi le précepte que Roscomon donne aux poëtes : Composez avec seu; rédigez de sang froid (2). Cette ressemblance d'exécution par rapport au fini, avant la connoissance du beau, paroit singulièrement dans la fabrique des différens tombeaux élevés par Sansovino (3), et par les autres sculpteurs du commencement du seizième siècle : les figures de ces monumens sont toutes très-

<sup>(1)</sup> Cic. Verr. 4, c. 46. (3) Dans l'église de Ste-Marie du Peu-(2) Te write with fury, but correct with ple, à Rome. C. F. flegme. Roscomon's Essay on Poetry.

médiocres, mais les ornemens dont ils sont décorés, sont tellement finis, qu'ils pourroient servir de modèle à nos artistes, et tre jugés comparables aux-travaux des anciens dans ce genre. § 15. Voici en pen de mots les caractères de l'ancien style: le dessin en étoir expressif, mais dur, fieret sans grace; enfin; la force de l'expression y altéroit la beauté de l'ensemble. Toutefois, comme l'art de ces tens reculés n'étoit consacré qu'aux dieux et aux héros, dont l'éloge, comme dit Horace, est trop élevé pour les doux accords de la lyre, il est à croire que cette dureté même a contribué à donner aux figures de la grandeur et de la majesté. L'art étoit austère comme la justice de ces tems, qui punissoit de mort le moindre délit (1). Cependant il y avoit des gradatiques, puisque nous comprenons par l'ancien style la plus longue époque de l'art chez les Grocs, de sorte que les derniers ouvrages de ce style ont di étre très différens des premières

§. 16. On pourroit croire que ce style se conserva jusqu'au tems où l'art fleurit dans le Gréce, ai ce gu'Athénée dit de Stésichore (a), no soulfroit aucune contradiction. Il nous apprend que ce poête fut le premier qui dans ses vers dépéignit Hercule avec une peau de lion, et arm d'una rec et d'une massur. Cependant plusieurs pierres gravées, qui portent les caractions de ce premier style, nous offrent Hercule avec les mémes armes. Or, Stésichore fut contemporain de Simonide, et vécut dans la oistante-douzième olympiade (5), c'est-à-dire, vers le tems que Xerxès marcha contre les Grece; et Phidias, qui porta l'art à son plus haut période, l'enurit dans la quatre-vingt-troisième olympiade (4); ainsi ces pierres doivent avoir été gravées peu avant cette olympiade, ou certainement après la soixante-douzième. Mais Strabon fait remonter beaucoup plus haut l'époque de ces attributs donnés à

<sup>(1)</sup> Thucyd. L iij, p. 98, L 54.

<sup>(3)</sup> Bentley's Diss. npon Phalar, p. 56, (4) Pline, L. xxxiv, c. 8, sect. 19, ou

<sup>(2)</sup> Deipn. l. xij, p. 512, E. Conf.

Deser. des Pier. grav. du cab, de Stosch, kxxiv, selon la leçon de Hardouin. C. F. 4ec, cl. m. 1718,

Hercule (1). Il en donne l'invention à Pisandre, que quelquesuns font contemporain d'Eumolpe, et que d'autres placent dans la trente-troisième olympiade. Au rapport du même Strabon. les anciennes figures d'Hercule n'avoient ni massue ni arc. Cependant on ne sauroit apporter trop de précaution pour juger de l'âge des monumens de l'antimité. Une figure qui paroit être étrusque, ou du premier style de l'art grec, ne l'est pas toujours. Elle peut être une imitation faite par des artistes postérieurs, pour avoir des modèles des ouvrages anciens (2), ou pour copier les simulacres du plus ancien style des divinités, afin d'inspirer par là plus de respect. Car, de même que la rudesse dans l'arrangement et le son des mots, suivant un ancien (3), donne de l'énergie au discours, de même la dureté et la sévérité de l'ancien style produisent un effet semblable dans les ouvrages de l'art. Ce que nous disons ici du caractère de l'ancienne manière. concerne non-seulement le nu des figures, mais aussi leur draperie, ainsi que la disposition des cheveux et de la barbe,

§. 12. Pour venir à l'appui de ces assettions, je citerai les deux bas-reliefs tout-ânit semblables de la vill. Albani, dont nous donnons la gravure à la fin du livre IV, chapitre 7. Nous y trouvons toutes les figures des divinités drapées et ajustées dans le goût des figures étrusques. Corpondant, comme l'ordre corinthien du temple et les courses des chars représentées sur les frises, indiquent un travail grec, on pourroit prendre cet ouvrage, à cause de la draperie des figures, pour une production de l'ancien style grec, tenant din style étrusque. Mais nous trouvons le contaire dans fondre des colonnes du temple, l'quel, au rapport de Vitruve, a été inventé beaucoup plus tard : par conséquent il faut croire que ce monument offre une initation de l'ancien style grec. On ne pent y chercher un travail étrusque, puisque nous

2. τιλχρης,

<sup>(1)</sup> Geogr. L xv., p. 688. C. (5) Demetr. Phal. De clocut. p. 26, (2) Excerpt. ex. Nic. Damaste. p. 514, L. 19.

savons que les temples des Errusques difficioient en général de ceux des Grecs, en ce que ces premiers n'avoient point de frises; et que les modillons ou mutules du platoid avoient une grande saillie, tant sur les colomies du portail, que sur les murs de la mef; de sorte que cette partie saillante des modillons portoit la dimension de la quatrieme par de la hauteur des colomies. On suivoit cette methode pour garantir le peuple de la pluie, parce que le péristyle ne régnoit pas autour de la nef (1). Par cette remarque, j'explique can même-tems un passage de Vitrave, que personne n'avoit encore entendu (2).

- §. 18. Cette initation est encore plus sensible sur une figure en bas-relief de Jupiter, avec une barbe plus longue qu'à l'ordinaire et des cheveux qui tombent sur le devant des épaules. Ce Jupiter, quoique ajusté à la manière des figures les plus anciennes, est un ouvrage des Romains, du tems des emprevurs, sinsi que le prouve l'inscription tovi exsvreanxrissimo, publiée par Spon sans la figure (3). Il paroit qu'on s'est proposé pour but, en représentant Jupiter sous cette forme antique, d'exciter plus de
- (1) On ne pout pas dire que les Errusques n'avoient pas de pérityte qui regnit autour des temples et de la nef; puisqu'au contraire, c'est d'eux qu'en ext venu l'invention, comme l'a démoutré fort au long le père Paoli, que nou avons d'ja souventciét, dans la troisième de ses disserations sur Pestum. C. F.
- (2) Vitruv. L iv, c. 7, p. 160. Supra trabes et supra parietes trajecturæ mutulorum, quarti parte altitudinis columnæ projiciantur.
- L'auteur confond ici les usages des anciens. Les Étrusques se servirent dès les tems les plus reculés , d'une grande saillie qui dépassoit le mur, et sous laquelle on étoit à couvert. C'est à cette saillie que les colonnes doivent leur origine;

on les plaça do cette manière pone soutenir co que ces saillite avoient de trop grand; et de là viurent les poriques. Ces portiques avoient une goutstier qui depastoit les toit de la quantième partie de la hauteur de ces colonaes, commo le articolt pas cassivierment grande, punisqu'elle vincoldoit pas le diamètre des colonnes. Voyas le plera Pooli à l'endroit cide, où il esplique d'une manière neuvo tont ce chapter de Vitterve, qu'on a'avoit pas emenalu jusques lci, et que quelques perconaes victores avsiées de

(5) Misc. ant. p. 71. Conf. Descr. des pier. grav. du cab. de Stosch, cl. II, n. 79.

corriger mal à propos. C. F.

respect

respect pour ce dieu, et de lui donner, en quelque sorte, une existence plus reculée.

6. 10. C'est suivant ce style, le plus antique, qu'est ajustée la déesse de l'Espérance dans une figurine de la villa Ludovisi, qui peut dater du second siècle des empereurs, si l'on en juge par l'inscription romaine qu'on voit sur le socle de cette figure (1). C'est de même que j'ai trouvé figurée l'Espérance sur les médailles impériales que j'ai vues soit en original, soit en copie; et pour ne citer qu'un exemple, je dirai que le même goût règne dans tout l'ajustement de cette déesse, sur une médaille de l'empereur Philippe l'ancien (2). On peut expliquer cet usage par les portraits drapés dans le goût de ceux de Van Dyck, ajustement infiniment plus avantageux, pour l'artiste et pour la personne peinte, que les habits étroits et sans plis, actuellement en usage. Je me souviens aussi qu'on a rapporté aux tems les plus reculés deux Victoires grandes comme nature, conservées à Sans-Souci, parce qu'elles posent sur les doigts des pieds qui sont joints; on leur a assigné cette ancienneté à cause que la position (qui est celle de voler) a paru forcée à ceux qui n'en ont pas pénétré la signification. Mais ce qui nous prouve qu'on a eu tort, c'est le nom romain gravé sur une bande qui passe en croix sur la poitrine et sur le dos de ces figures. On prétend que ces bandes servoient à attacher les ailes qui, sans doute, étoient de bronze.

\$. 20. Il en est de même des prétendues têtes de Platon, qui ne sont autre chose que des Hermès faits à l'imitation des pierres sur lesquelles on plaça les premières têtes qu' on fit; mais ces Hermès, étoient rendus avec plus ou moins d'art, selon leur différent dégré

- (1) Sur ce socle on lit l'inscription sulvante, que j'ai publée pour la première fois dans ma Description des Pierres gravées da cabinet de Stosch, seconde classe, section XVII, num. 1832.
- Q. AQVILIVS. DIONYSIVS. ET. NONINA. FAVSTINA SPEM. RES TITVERVNT.
- (a) Pedrusi I. Ces. in metallo, tom. vj, pl. 6, n. 5, 6 et 8. Le dessin en est incorrect. C. F.

Tome It

C



d'antiquité. Pendant mon séjour à Rome, le plus beau de tous ces Hermès passa en Sicile, et il se trouve aujourd'hui au cabinet du collège des ci-devant jésuites de Palerme. Parmi ceux qui sont encore à Rome, on peut mettre au premier rang le prétendu Platon du palais dit la Farnesine. Du reste, la tête de cette antique ressemble parfaitement à celle d'une statue d'homme drapée, de la hauteur de neuf palmes (1), découverte aux environs de Frascati dans le printeins de 1761, avec les quatre Caryatides que j'ai déja citées. La tunique de cette statue est d'une étoffe légère, comme l'indique la quantité de ses petits plis; par dessus ce vétement il y a un manteau qui, passant sous le bras droit, couvre l'épaule gauche, de façon que le bras gauche, appuyé sur la hanche, en est aussi couvert. Sur la bordure de la partie du manteau jetée par dessus l'épaule, on lit le mot Сагданапаллос (2). Quant à cette figure singulière, que j'ai publiée et expliquée dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (3), je me contenterai de faire encore les observations suivantes. Cette statue, quoique l'inscription porte le nom de Sardanapale, ne peut être celle de ce fameux roi d'Assyrie, qui n'avoit point de barbe, puisqu'il se faisoit raser tous les jours. Après qu'on eut été longtems indécis à Rome au sujet du personnage que cette figure représente, j'ai trouvé enfin que l'histoire parle de deux rois d'Assyrie qui portèrent ce nom, et que le premier fut un prince sage : delà j'ai donné, comme une conjecture probable, que cette statue

(1) Actuellement dans le cabinet elémentiu. M. Cavecoppi, qui, le premier, a possédé cette statue, en donna une figure un peu mieun destinée et mieux gravée dans son. Raccola di ant. stanen, esc. tom. III. pl. 27; et dans la pl. 28, il donne la figure des Cariatides, qui lui appartencient aussi avant qu'elles euxsens été transportres à la villa Albani, comme nous l'avons dit dans le tome précédent p. 8; no note S. C. P. (2) Le A se trouve double dans ce mot comme dans celui de ΠΟΛΑΙΣ, au lieu de ΠΟΛΙΣ, sur une médalle de brottze de la ville de Magnésic. Le nom de la déesse Cybèle est écrite Κέραλο, au lieu de Κέρλο, de même que Petilieu ville de Lucanie, est écrit pareilalement Petille.

(3) Explic. de Monum. de l'antiquit. part. II, ch. 1. Voyez la planche III à la fin de ce volume. nous offroit l'image du premier roi de ce nom. Cependant une figure d'homme en habits de femme ne nons autorise pas à soutenir qu'elle représente le voluptnenx Sarquanapale (1), puisque nous savons que le philosophe Aristippe mettoit des habits de femme, ou du moins qu'il s'habilloit indifféremment de l'une ou de l'autre facon (2).

6. 21. La même configuration fut donnée aux têtes de Bacchus Indien, ou de Bacchus Liber Pater, de manière néanmoins que la grandeur des formes y imprimant le caractère de la divinité, on la distingue aisément des têtes ordinaires des Hermès. Une de ces figures de Bacchus se voit au palais Farnèse, mais celle qui se trouve chez le sculpteur Cavaceppi lui est infiniment supérieure. On trouve l'imitation d'un style plus ancien ancore dans la statue de femme en marbre noirâtre du cabinet du Capitole. deux fois grande comme nature, et découverte à la maison de campagne d'Adrien; car elle est débout, les bras pendans et fortement serrés contre le corps, ainsi que Pausanias nous décrit la statue d'Arrachion, vainqueur aux jeux olympiques en la cinquante-quatrième olympiade (3). Mais le travail de cette statue prouve qu'elle ne remonte pas à une si haute antiquité; ce qu'il seroit facile de faire sentir, si la tête en étoit antique, comme Favance faussement Bottari dans son Museum Capitolinum (4). où il s'arrête long-tems à la forme de cette tête. Le fait est qu'elle est moderne et idéale, de manière pourtant que l'artiste qui l'a restaurée s'est appliqué à conserver de la conformité entre les grosses boucles de la tête et celles qui étoient sur les épaules. Après la restauration de cette statue, on trouva sa véritable tête

<sup>. (1)</sup> Cette statue a quelque ressemblance avec la prétendue figure de Trimalcion, dont on a parlé tom. I, l. iv, ch. 2, §. 36. C. F.

<sup>(2)</sup> Sext. Empir. Pyrrh. lyp. Lj. p. 51. B. Il dit qu'il regardoit comme une chose indifférente, que l'homme fut habillé

comme une femme, et (lir. 5, ch. 24) qu'il reçut un habillement de l'emme quo lui avoit ensoyé Denis de Sicile. Voyez aussi ci-dessus tom. I, p. 548, n. 5. C. F. (3) Lib. viij, c. 40, p. 682. Voyez t. I, I. j, ch. 1, §. 15.

<sup>(4)</sup> Tom. III, pl. 814

dans la même maison de campagne. Elle est sans doute dans la collection des antiques du cardinal de Polignac, qui en fit Facquisition lorsqu'elle fut découverte (1).

Préparation an atyle sa blime. §. 22. Cependant les caractères de l'ancien style étoient une préparation au style sublime, auquel ils conduisoient par la juaces du dessin et la force de l'expression; çar ce premier style, malgré sa dureté, étoit exact dans les contours, et remarquable par cette shreté de séjence qui faisoit accuser toutes les parties. En suivant le unéme chemin, l'art, dans les tems modernes, seroit patvenu sans doute à sa perfection, si les sculptures n'eussent pas quitté trep tôt la route que leur avoit tracée Michel-Ange, par des contours ressentis et par une indication énergique de toutes les parties. Comme dans l'étude de la musique et des langues, et les ets essentiel d'articuler fortement et les tons et les mots, pour parvenir à la pureté de l'Iurmonie et à la netteté de la prononciation; de même, dans la pratique du dessin, ce n'est pas par des traits déliés et b'égèrement indiqués, unois par des contours.

(1) Elle est actuellement dans le cabinet du roi de Prusse. Ce que nous avons dit, page 4, à l'égard des médailles, dont le côté droit semble indiquer un autre style que n'indique le revers, peut être appliqué aux bas - reliefs et aux autres ouvrages, sur lesquels sont représentés des dieux ou des héros, où l'on trouve un style plus modorne, confondu avec un plus ancien. Le premier de ces styles étoit de l'invention de l'artiste, et c'est d'après celui-là qu'on doit par conséquent juger non-seulement de son habilité . mais encore du tems où il a fait son ouvrage. L'autre style, qui lui donne l'air de l'antiquité, tient à l'imitation; et comme l'artiste n'a pas été libre dans la manière de le Lire, on ne peut par cotte partie ni juger de son habilité, ni déterminer le tems dans lequel il a travaillé.

Si la figure du dieu ou du héros qu'il avoit à représenter, étoit faite d'après un modèle du style ancien et dur, il devoit s'ensuivre que la copie avoit le même caractère que l'original. La même chose auroit lien aujourd'hui, si quelque habile peintre se voyoit obligé de copier une figure grossière des bas tems de l'art. De telles copies et de telles imitations n'out pas été rares chez les anciens, comme la parfaite ressemblance qu'on remarque dans des ouvrages de ce genre, qui sont parvenus jusqu'à nous malgré l'injure des tems, en sont une preuve sans replique. E. M. Parmi piusieurs autres, on peut citer le bas-relief de la villa Albani dont Winkelmann a parlé ci-dessus §. 17, p. 15. Il y en a trois de ce genre dans la même villa. C. F.)

mâles et décidés, quoiqu'un peu durs, qu'on parsient à la vérité et à la beauté des formes: Tandis que l'art marchoit à grands pas vers la perfection, la tragédie s'élevoit à la même hauteur par la force de la diction et par le grand sens de l'expression. Ce fut en employant ce style qu'Euripide douma à ses personnages cette sublimité d'expression, et à la vaissemblance l'effet de la vérité. Toutes les productions de l'esprit respiroient la poésie; l'éloquence même n'en étoit point exempte, ainsi que le prouvent les ouvrages de l'onteur Gorgias (1).

§. 25. Je ne puis terminer ces observations sur l'ancien style, sans faire remarquer l'ignorance' d'un artiste qui, comme du Fresnoy, ne devint auteur, que parce qu'il ne pouvoit devenir bon peintre. Il assure qu'on doit donner le nom d'antique à tous les monumens connus depuis Alexandre le Grand, jusques à l'empereur Phocas (a). Mais il se trompe aussi bien en fixant le commencement de cette époque qu'en en déterminant la fin. On peut juger par ce que nous avons dit et par ce qu'il nous reste à dire, qu'il existe des ouvrages antérieurs à Alexandre, et que l'âge de l'art finit avant Constantin. Cest aussi une erteur de croire avec Montfaucon (5), qu'il ne s'est conservé d'autres ouvrages des sculpteurs grees que ceux du tens où Rome s'enrichit des dépouilles de la Grèce.

6. 24. Le flambeau de la liberté ayant éclairé la Grèce, l'art y acquit plus de hardiesse et de sublimité; car l'ancien style étoit fondé sur un systéme qui consistoit à suivre des règles empruntées de la nature; mais les artistes ayant ensuite abandonné ces règles, s'adonnèrent à l'idéal, s'écartèrent de la vérité des formes, et travaillèrent plus d'après la système adopté, que d'après la

(1) Arist. Rhet. Liÿ, c. 1. Voyer ciaprès L vj, ch. 1, 5, 21.

(2) De Piles, Remarquez sur l'art de la Peinarue de Diferency, p. 105.

la withe. G. P.

(3) Ant, expliq. t. iij, part 2, p. 6,

nature qu'ils n'auroient jamais du perdre de vue. L'art s'étoit, pour ainsi dire, formé une nature particulière.

Carnetères du style su-

- \$. 25. Les réformateurs de l'art s'élevèrent contre ce système arbitraire, et s'approchérent de la vérité de la nature. Elle leur enseigna à changer la dureté en morbidesse, à passer des parties trop prononcées et trop tranchantes d'une figure, à des contours plus libres et plus coulans; à adoucir et à modérer les attitudes forcées et les actions violentes; enfin, à montrer moins de force et de science, et à repandre plus de beauté et de grandeur. Phidias, Polyclète, Scopas, Alcamène, Myron et d'autres maîtres. se rendirent célèbres par cette réforme de l'art. Leur style mérite le nom de grand, parce que le principal objet de ces artistes paroit avoir été de combiner la beauté avec le grandiose (1). Il fant bien distinguer la dureté, de l'austérité, pour ne pas confondre deux choses tout-à-fait différentes; par exemple, il ne faut pas prendre pour un reste de durcté et de sécheresse de l'ancien style, cette indication marquée et tranchante des sourcils, qu'on trouve constamment dans les figures de la haute beauté. Ce caractère ressenti du dessin, est fondé sur les idées du beau, comme nous l'avons déja remarqué.
- §. 26. Il est pourtant probable, et nous pouvons l'inférer de quelque's passages des anciens anteurs, que le dessin du style subline conserva quelques caractères de la précédente manière, telles que les lignes droites, et que les contours se traitoient par méplats, ce qui paroit indiqué par le terme de style carré ou
- (1) Tel est exactement le jugement qu'en porte Demetrius de Plaière (De eléceté, §, 14,), lorsqu'il compare les deux siyles différent de l'élocution aux deux siyles de l'art i savoir, au ayle ancien, c'est-à-dire, colui de Pluldia; le premier genre d'élocution éroit sec, dur et mesquin; le second montroit du travail joint à un grand faire. Unde et edulatum habet

angulaire (1). Car comme ces maîtres, tels que Polycète, aveient lixé les proportions, et par conséquent les mesures et les dimensions de toutes les parties du corps, ils auront vraisemblablement sacrilié un dégré de la beauté des formes, à cette grande correction du dessin. Ainsi leurs figures dénotiont de la grandeur, mais cette grandeur apparenment manifestoit une certains dureté, en comparaison des contours ondoyans et des formes moïlleuses des successeurs de ces grands maîtres. Il paroit que c'est là cette dureté qu'on reprochoit à Callon et à Hégias, à Canachus et à Calamis (2), et même à Myron (3). Cependant, parmi ces satuaires Canachus étoit postérieur à Phidas : cet artiste, disciple de Polyclète, fleurit dans la quatre-vingt-quinzième olympiade (4). Je me propose de hasarder dans la suite, une conjecture sur deux Canéphores en terre cuite, que je soupconne être des copies deux célèbres Canéphores de Polyclète. Pour peu qu'ou trouve

(1) Plin. L xxxiv, c. 8, sect. 19, §. 2. Je pense que M. Falconet (notes sur le Sie livre de Pline), qu'on cite ici (num. o. OEuvres tom. III, p. 116 et suiv.), avoit raison de dire que Winkelmann a mal entendu et mal appliqué aux contours ch lignes droites le mot carré, dont se sert Varron chez Piine à l'endroit cité (et non angulaire), en purlant des statues de Polyclète; puisque Pline, dans le 6, 6, repète exactement le même sentiment, en parlant de la stature, ou des proportions des statues des anciens, qui leur donnoient une grosse taille ainsi que nous, on, pour mieux dire, mal faite, tels que les hommes l'ont naturellement. C'est à ce défaut qu'a remedié Lysippe, quand il les a fait plus sveltes et plus grêles. Statuariæ arti plurimum traditur contulisse eapillum exprimendo, capita minora faciendo, quam antiqui; corpora graciliora; ciccioraque, per quæ proceritas signorum major videtur. Non habet latinum nomen symmetria, quam diligentissime custodivit, nova, intactaque ratione quadratas veterum staturas permutando: vulgoque dicebat, ab illis factos, quales essent, homines : a se, quales viderentur esse. Suetone so sert également du mot quadrata (carré) dans le même sens, lorsque parlant de la stature de Vespasien, dans sa vie. c. 20, il dit: Statura fuit quadrata, compactis, firmisque membris. Corneille Celse (De med. L 2, c. 1.), en décrivant la meilleure constitution du corps, s'exprime ainsi: Corpus habilissimum quadratum est, neque gracile, neque obesum. C. F. (2) Quint. Inst. Orat. L xij, c. 10, p. 1087.

5. 1087. (5) Plin. L xxxiv, c. 19.

(4) Pausan. l. vj, p. 485, l. 24. Voyez ci-après au liv. vj, ch. 2, 5. 37 et suiv. C. F. de fondement à ma conjecture sur ces bas-reliefs, elle pourra donner une idée plus nette des caractères de ce style, mêlé à un reste de dureté de la manière précédente, que tous nos raisonnemens et toutes les autres indications.

 Quant aux reproches de dureté dans le dessin, faits aux statuaires de cette époque, il ne seroit pas difficile de prouver. que ·les auteurs anciens ont très-souvent jugé de l'art comme les modernes. La hardiesse et la correction du dessin, jointes à la dignité imposante des figures de Raphaël, ont paru dures et roides à quelques écrivains, en comparaison de la morbidesse des chairs, de la grace des contours et de la rondeur des formes du ° Corrège. Tel est le jugement de Malvasia, écrivain plus insipide encore que partial, qui a écrit les vies des printres de l'école de Bologue. C'est ainsi que des esprits superficiels trouvent de la dureté et de la négligence dans le nombre et la simplicité d'Homère, dans l'antique majesté et la noble facilité de Lucrèce et de Catule, en comparaison de l'éclat et de la délicatesse de Virgile. de la douceur et des graces d'Ovide: Cependant, si l'on s'en rapporte au jugement de Lucien sur l'art, la statue de l'Amazone Sosandra, ouvrage de Calamis, étoit une des quatre principales figures de femmes quant à l'expression de la beauté. Pour donner une idée de cette belle statue, il ne se contente pas de décrire son habillement, il fait valoir aussi son air modeste et son sourire délicat et fin (1). Quoiqu'il en soit, ni le style des artistes, ni celui des écrivains n'a jamais pu être généralement le même à la même époque. S'il ne nous étoit parvenu que le seul Thucydide de tons les auteurs de son tems, il est à croire que sa concision poussée jusqu'à l'obscurité dans les discours qu'il a insérés dans son histoire, nous feroit tirer la fausse conséquence, qu'il en étoit ainsi de la diction de Platon, de Lysias et de Xénophon, dont les paroles coulent comme l'onde pure d'un ruisseau qui suit doucement sa pente.

<sup>(1)</sup> Lucian, Imag. p. 464

 28. Les monumens les plus considérables, et l'on peut dire Monu les seuls qu'il y ait à Rome du tems du style sublime, sont, autant blime con que j'en peux juger, la Pallas de la villa Albani que j'ai déja citée me. bien des fois (1); statue qu'il ne faut pas confondre avec la Pallas du premier style que j'ai citée pareillement (2); et puis la Niobé avec ses filles à la villa Médicis (3). La Pallas est digne des grands statuaires de cette époque, et le jugement que nous en portons peut être d'autant plus juste, que nous en possédons la tête dans toute sa beauté primitive : elle est d'une si belle conservation qu'elle n'a pas éprouvé la moindre altération, et elle est aussi pure, aussi brillante que si elle sortoit des mains de l'ouvrier. La tête de cette figure, indépendamment de la haute beauté dont elle porte l'empreinte, a les caractères que nous avons assignés. à ce style, et décèle une sorte de durcté plus aisée à sentir qu'à décrire. On désireroit dans sa physionomie une certaine grace, qu'on auroit pu lui donner par un trait plus arrondi et plus moëlleux; et c'est sans doute là cette grace que Praxitèle, dans l'âge suivant de l'art, sut imprimer à ses figures, comme nous le dirons ci-après. Niobé et ses filles doivent être regardées comme des monumens incontestables du style sublime (4). Mais les figures de ce fameux groupe ne portent pas la marque distinctive de ce style, cette dureté apparente qui caractérise la Pallas antique, et qui fixe son âge. Les principaux traits qui leur sont assignés et qui dénotent le style sublime, sont d'abord cette notion, pour ainsi dire, incréée de la beauté; ensuite cette noble simplicité, tant dans les airs de tête, que dans les contours, dans la draperie et dans l'exécution. Cette beauté est comme une idée qui naîtroit, sans le concours des sens, dans un esprit supérieur, dans une heureuse imagination qui auroit la force de s'élancer intuitivement

<sup>(1)</sup> Planche xiv, 10m, 1.

<sup>(2)</sup> Expl, de Monum, de l'antiquité,

cabinet de la galerie du grand duc à Florence. C. F.

<sup>(4)</sup> Voyez ci-après liv. 17, ch. 2. 5. 21 (3) Actuellement dans le cinquième et 22. C. F.

jusques à la contemplation de la beauté divine; elle brille par une si grande simplicité de formes et de contours, que loin de parotire avoir coûté quelque effort à l'artiste, elle semble avoir été conque comme une pensée et produite par un souffle. C'est ainsi que la main fàcile du grand Raphaël, prompte à exécuter les conceptions de son esprit, formoit d'un seul trait le plus beau contour d'une tête de vierge, et le fixoit de manière qu'il n'y avoit rien à corrières pour l'éxécution.

6. 29. Il n'est guère possible de parvenir à une connoissance plus exacte du style sublime, ni à une détermination plus précise de ses caractères, après la perte des ouvrages de ces grands réformateurs de l'art. Sur cet article nous ressemblons à ceux qui, en voyant une tête antique toute rongée par le tems, reconnoissent le personnage qu'elle représente (sans qu'ils puissent demêler le travail), comme un homme qu'on reconnoit de loin, sans pouvoir en distinguer les traits. Mais on peut parler avec plus d'assurance du style des successeurs de ces habiles maîtres, style que j'appelle le beau. Il est certain que quelques-unes des plus belles figures de l'antiquité ont été faites à l'époque où fleurit ce style; et plusieurs autres, auxquelles on ne peut pas assigner la même date, en sont au moins des imitations. Le beau style de l'art commença par Praxitèle, et acquit son plus grand lustre sous Lysippe et Apelle : nous en rapporterons les preuves ci-après (1). Par conséquent le beau style date de quelque tems avant Alexandre, et du règne de ce prince, ainsi que de ses premiers successeurs. 3o. Le caractère principal qui distingue le beau style du précédent, c'est la grace. Relativement à cette qualité, Praxitèle, Lysippe et Apelle, auront été à Phidias, à Polyclète et à Myron, ce que parmi les modernes le Guide a été à Raphael. On sentira

plus clairement la vérité de cette comparaison, en observant le dessin de ce style et la partie qui le distingue, c'est-à-dire, la grace.

<sup>(1)</sup> Liv. vj, ch. 5.

6. 31. Pour ce qui concerne le dessin en général, on commenca par supprimer tous les angles saillans qui se trouvoient dans les statues des grands maîtres précédens, tel que Polyclète; et cette qualité, la sculpture la doit principalement à Lysippe, qui s'attacha plus que ses prédécesseurs à imiter la nature (1). Ce statuaire donnoit à ses figures des contours ondoyans, en conservant néanmoins à de certaines parties des traits anguleux. C'est ainsi qu'il faut sans doute entendre ce que Pline désigne par des statues carrées (2); car la forme de ce dessin s'appelle encore à présent quadrature (3). Les formes de la beauté sublime du style antérieur servirent encore en cela de régle à celui-ci, parce que la belle nature en avoit été le premier maître. Voilà pourquoi Lucien (4), dans la description qu'il fait d'une belle femme, prend l'ensemble et les parties principales des artistes du style sublime, et y joint l'élégant et le gracieux de leurs successeurs. Selon lui, la forme du visage doit ressembler à celle de la Vénus de Lemnos, chefd'œuvre de Phidias: il faut que les cheveux, les sourcils et le front soient comme ceux de la Vénus de Praxitèle; avec la tendresse attravante et le gracieux séduisant de la même statue. Les mains, il les veut faites d'après la Vénus d'Alcaniène, disciple de Phidias. Il est probable que dans la description des mains de Pallas (5) il a toujours voulu parler de la Pallas de Phidias, comme la plus célèbre. Nous avons déja dit que des mains de Polyclète dénotent tout ce qu'il y a de plus beau dans cette partie du corps (6).

<sup>(1)</sup> Pline, L xxxiv, ch. 8, sect. 19, §. 8. (a) J'ai fait voir le contraire plus haut,

p. 23, note 2, C. F. (5) Lomazzo, Idea del Tempio della

Pittura , c. 4, p. 15.

<sup>(4)</sup> Imag. 5. 6, Op. tom. III, p. 463

<sup>(5)</sup> Anthol l. vij, p. 474, l. 12, p. 476,

<sup>(6)</sup> Ibid. p. 278. J'ai déja observé, t. I.

p. 478, n. z, que dans cet endroit il ne s'agit pas en particulier des mains sculptées par Polyclète, mais en général de son habileté dans l'art de la sculpture; et dans ce sens, cela est dit par antonomasie, pour les ouvrages, chez plusieurs autres écrivains, en parlant de la main de l'artiste même, comme, par exemple, chez Pétrone, Satyr, p. 311. Zeuzidis manus vidi nondum vetusta-

6.32. Il faut, en général, se représenter les figures du style sublime, en comparaison de celles du beau style, comme les hommes des tems héroïques, ou comme les héros d'Homère, par exemple, en comparaison des Athéniens polis, à l'époque florissante de leur république; ou, pour nous servir d'un parallèle entre les arts et les sciences, on peut placer les ouvrages du premier style à côté de ceux de Démosthène, et les productions du second style auprès de ceux de Cicéron. Le premier nous entraîne avec violence, et le second nous attire avec douceur où il veut. L'un ne nous laisse pas le loisir de penser aux beautés de la diction; l'autre nous offre les graces de l'élocution, en y répandant une douce lunière qui sert à les mieux distinguer.

6. 33. La grace qui réside dans le maintien et dans les attitudes. se manifeste dans les actions et dans les mouvemens du corps : répandue sur tous les objets, elle se montre même dans le jet des draperies et dans le goût des ajustemens. Les artistes, qui parurent après Phidias, Polyclète et leurs contemporains, la cherchèrent plus que ces derniers, et la tronvèrent aussi plus souvent : l'élévation des idées, d'après lesquelles les maîtres du style sublime ont opéré, et la correction du dessin qui leur servoit de base, semblent avoir été la cause de ce qu'ils ont possédé cette qualité agréable. Ce point mérite une attention particulière.

6, 54. Les grands maîtres du style sublime n'ont cherché la beauté que dans l'harmonie parfaite des parties et dans la sublimité de l'expression : ils se sont proposé pour but plutôt le vrai que le gracieux. Mais comme on ne peut concevoir qu'une seule idée de la beauté, qui est le souverain beau, toujours semblable à lui-même, et qui fut constamment présente aux yeux de ces artis-

tis injuria victas. Sil. Ital. L'1, c. 5, 8. 47.

Vidi artes, veterumque manus, variisque metalla Viva modis.

Martial , L iv , epig. 39 , v. 3 et seq.

Solus Praxitelis manus, Seopæque, Solus Phidiaci tornuma cæli, Solus Mentoreos habes labores.

Et d'autres auteurs cités par Volpus dans ses notes sur Properce, L iij, eleg. 21, vers. 30, p. 841. C. F.

tes, il faut que leurs beautés se soient toujours approchées de ce type, et qu'elles se soient ressemblées entr'elles. Telle est la cause de la conformité qui se trouve entre les têtes de Niobé et de ses filles, conformité insensible qui ne diffère que suivant les dégrés de l'âge et de la beauté.

Noc diversa tamen, qualem decet esse sororum (1).

§ .55. Si donc, comme il est probable, le style sublimea en pour principe de presenter les physionomies et les attitudes des dieux et des héros dans un état de pureté, éloigné de toute agitation intérieure; dans un repos parfait des sens, et dans une parfait es galité d'ame, il est constant qu'alors on ne pouvoit guére songalté exprimer une certaine grace. Au reste, l'expression de ce silence éloquent de l'ame exige un esprit édevé; car, suivant Platon (a), l'imitation d'une action forcée et violente peut être exécutée de a différentés manières, tandis qu'un caractère tranquille et sage set difficile à exprimer, et l'expression en est mal-aisée à comprendre.

§. 36. C'est ainsi que l'art commence par des idées austères de la beauté, comme un état naissant commence par des lois sévères, et s'éleva au grand et au sublime; les figures de cet ancien style ressembloient aux mœurs et aux hommes de cette époque. Les auccesseurs de ces premiers législateurs de l'art, loin d'en agir comme Solon avec les lois de Dracon, no s'écartérent point des grandes maximes de leurs maîtres. Instruits que les lois les plus justes déviennent d'autant plus utiles qu'elles sont expliquées avec

(1) Ovide, Metam. l. ij, vers. 15et 14.
(2) Πελλύν μημένν ψ σειείλει έχει, τὶ σγωσειείν, τὶ θ ερίνημο τεt. Plato, Polit. l. x, p. 466, l. 35. Mos ille ad querelas, ct indignationem sese effundens, pharimam, multiplicamque imitationem capityrudentem vero, et pacabum morem,

quum semper sibi ipsi sis similis, neque facile possumus imitari, neque dum illum imitari instituimus, facile pereipitur a turba in theatrum videlicet ex variis hominum generibui confluente : affectus enim ab ipsis alieni fis imitatio. C. F. plus de sagesse et de modération, ils cherchèrent à ramener à la nature les beautés sublimes, mais idéales, qui les frappoient dans les statues de leurs illustres dévanciers, qu'ils regardoient comme des idées abstraites, comme des formes systématiques. Par ce moyen ils parvinrent à introduire une plus grande variété dans l'art. C'est sous ce rapport qu'il faut considérer la grace que les maîtres du beau style ont su donner à leurs ouvrages.

§. 37. La Grace, qui, comme les Muses (1), fut révérée chez regrèce, ou les anciens Grecs sous deux noms (2), paroit avoir été désignée par deux différens caractères, de même que la mère des amours, dont elle est la compagne. Semblable à la Vénus céleste, la première Grace est d'une origine noble et illustre : fille de l'harmonie, elle est permanente et immuable comme les lois éternelles de sa mère. C'est de celle-là qu'Horace semble parler quand il ne nomme qu'une Grace, et qu'il appelle les deux autres sœurs de la première (3). La seconde Grace, ainsi que la Vénus terrestre, née de Dioné, tient plus de la matière : fille du tems, elle n'est que la compague de la première, qu'elle remplace auprès de ceux qui ne sont pas voués à la Grace céleste. Complaisante sans bassesse, elle se communique avec douceur à ceux qui en sont épris; elle n'est pas avide de plaire, mais elle voudroit seulement ne pas rester inconnue. La première Grace, compagne des dieux (4), paroit se suffire à elle-même; elle veut être recherchée, et ne fait point d'avances. Trop élevée pour se communiquer beaucoup aux sens, elle ne veut parler qu'à l'esprit; car le sublime, dit Platon, n'a point de type (5). Elle ne s'entretient qu'avec le sage, et se

epist. p. 66.

(2) Pausan. L ix, p. 780, L 15; L ii, p. 254, 4 28. Conf. Eurip, Iphig. Aul.

(3) Hon & iv, Od. 7, v. 5; Od. 19, p. 16.

(4) Hom. Hymn. in Ven. v. 05. Elles sont toutes les trois appellées par

(1) Conf. Liceti Resp. de quæsit, per Homère, les compagnes des dieux. C. F. (5) Teis d'au payrens sont & reparrarue sin ien ichan eider mpir reit urtgamert. Plat.

Politic, p. 127, l. 43. Rerum porro illarum, quarum maxima et gravissima sunt momenta, nulla est tam efficaciter expressa imago, ad hominum sensum capsumque efformata. C. F.

montre altière et inaccessible au vulgaire. Elle se cache dans les replis secrets de l'ame; elle aime le calme béatifique de la nature divine, dont les grands maîtres de l'art, an rapport des anciens. ont taché de se former une image (1). Quant à cet air austère, il peut être comparé aux fruits, dont ceux qui sont doux, selon la remarque de Théophraste (2), ont moins d'odeur que ceux qui sont apres : car ce qui doit toucher et irriter, doit être sensible et agaçant. Les Grecs auroient comparé la première Grace au mode ionique, et la seconde au mode dorique (3); nous pouvons employer pour le même objet les expressions d'ordre dorique et d'ordre ionique, en empruntant de l'architecture une autre comparaison qui ne paroit nullement déplacée ici.

6. 38. Le chantre divin d'Achille paroit avoir connu la grace dans les ouvrages de l'art, lorsqu'il l'a représentée sous l'image d'Aglaé ou de Thalie (4), jeune beauté légèrement vétue et mariée à Vulcain, dont Platon l'a appellée la compagne (5), avec qui elle concourut à la création de la divine Pandore (6). Telle étoit la Grace que Pallas répandit sur Ulysse (7), et que Pindare a célébrée (8). C'est à cette Grace que sacrifièrent les artistes du style sublime. Elle inspira Phidias quand il conçut son Jupiter Olympien; aussi l'artiste avoit-il représenté sur le marche-pied de sa statue cette même Grace, placée sur le char du soleil à côté de Jupiter (9). De concert avec l'amour, elle prenoit plaisir à embellir l'ouvrage de son favori : elle traçoit l'arc imposant des sourcils du maltre des dieux, et répandoit la bonté et la clémence

loco cit. p. 781, l. 4. (5) Plat. Politic. p. 123, l. 9.

(4) Hom. Il. 18, v. 382, et Pausan.

<sup>(1)</sup> Plat. Pol. p. 466, I. 34. Breprend les poëtes et les peintres qui représentaient la divinité avec des attributs tout-à-fait dif-· férens de ceux qui leur convencient. C. F.

<sup>(2)</sup> Hist. Plant l. vj , c. 22 , p. 577.

<sup>(3)</sup> Conf. Arist. Polit. l. viij, c. 7, p. 250, L 7. Il traite de l'harmonie dorique et de la phrygienne, et de leurs dif-

férentes qualités. C. F.

<sup>(6)</sup> Hesiod. Gen. Deor. v. 583. (7) Hom. IL 8, v. 18. au milieu du jour. C. F.

<sup>(8)</sup> Olymp. I, v. q. Il parle du soleil (9) Pausan. L. v., p. 403, L. 4-

sur ses regards majestueux. Assistée de ses sœurs, ainsi que des . déesses des Saisons et de la Beauté, elle couronnoit la tête de la Junon d'Argos (1), déesse nourrie par les Heures (2). On peut dire que cette tête fut son ouvrage; car elle s'y reconnut et avoit conduit la main de Polyclète. Elle sourioit innocemment et finement dans la Sosandra de Calamis; elle se cachoit avec une pudeur naive sur le front et dans les yeux de cette jeune Amazone, et se jouoit avec une élégante simplicité dans le jet de son vêtement. Secondé par cette même Grace, l'auteur de la Niobé osa s'élancer dans la région des idées intellectuelles, et trouva le secret de combiner l'anxiété de la mort à la plus sublime beauté, de créer des esprits purs, et de produire des formes célestes qui, loin d'exciter les désirs des sens, ne font naître qu'une contemplation intuitive de la suprême beauté. Ses figures ne semblent pas formées pour les passions : elles paroissent seulement les avoir adoptées.

La seconde Grace , on la grace attrayante.

§. 39. Les artistes du beau style associérent la première Grace à la seconde. De même que Junon, dans Homère, emprunte le ceste de Vénns pour paroître plus aimable aux yeux de Jupiter, de même ces maîtres de l'arttàchèrent d'unir à cette beauté sublime des graces plus sensibles et plus anturelles, afin de rendre, pour aimsi dire, la grandeur plus supportable par une aimable prévénnce. La peinture donna naissance à cette Grace piquante, et a communiqua à la sculpture. C'est par elle que Parrhasius s'est rendu immortel : il fut le premier peintre à qui elle se communiqua. Quelque tems après, le marbre et l'aimin la respirèrent à leur tour; car depuis Parrhasius, contemporain de Phidias, jusqu'à Praxitèle, dont les ouvrages, comme l'on sait, se distinguérent par une grace particulière de ceux de ses prédécesseurs (3), il y a un intervalle d'un demi siècle.

6. 40. On doit observer, comme une circonstance remarquable,

<sup>(1)</sup> Persan. L ij, p. 148, L 15.

<sup>(5)</sup> Lucian. Imag. p. 465 et seq.

<sup>(2)</sup> Ibid. 1. ij, p. 240, 4 5.

que Parrhasius, le père de cette Grace, et Apelle (1) à qui elle se communiqua sans réserve (2), Apelle qui pourroit être nominé, par excellence, le peintre de la Grace, l'ayant peinte senle sans ses deux compagnes (3), sont nés tous deux sons le ciel voluptueux de l'Ionie, dans ce même pays où, quelques siècles auparavant, le père des poëtes avoit été favorisé de la Grace sublime. Ephèse étoit la patrie commune de Parrhasius et d'Apelle, dont la race pourroit bien descendre d'un certain Apelle, venu à Smyrne avec les Amazones, et avoir Homère pour ancêtre : car l'ancien Apelle étoit un des aïeux de ce grand poête (4). Doné de cette délicatesse de sentiment, fruit de l'heureuse influence d'un climat tempéré, et instruit par un père qui s'étoit illustré dans l'art, Parrhasius vint à Athènes, et se lia d'amitié avec le plus sage de tous les Grecs, avec l'instituteur des Graces, qui les dévoila aux yeux de Platon et de Xénophon.

 41. La variété et la diversité de l'expression, ne nuisirent point à l'harmonie et à la grandeur du beau style : l'ame ne se manifesta que comme sous la surface tranquille de l'onde, sans prendre jamais aucun trait forcé. Dans la représentation de la nature souffrante, la plus grande douleur reste concentrée, comme dans la figure de Laocoon; et la plus douce joie circule, comme un zéphir qui effleure à peine les feuilles, ainsi qu'on le voit sur la physionomie d'une Leucothoé du Capitole (5), et sur les têtes des médailles de l'île de Naxos. L'art philosophoit avec les passions, comme Aristote le dit de la raison : «γμφιλισιφεί τοις πα' hor.

5. 42. La Grace aimable et la Grace sublime ne conviennent, La revisitcomme on le sent bien, qu'à la haute beauté idéale, dans la repré- ou le grace, sentation de laquelle elles doivent se trouver. Cependant les effets enfantine et

(1) Plin. L xxxv, c. 6, n. 10.

(2) Conf. AElian. var. hist. I. xij, c. 41.

(3) Pausan. L ix, p. 781, L ult. (4) Suid v. Homer. Il dit que Méon,

fils d'Apelle et père d'Homère, vint à

Smirne avec les Amazones, C. F. (5) Il parle peut-être ici de la tête qu'il

a donnée dans son Explication de Monumens de l'antiquité, num. 55. C. F.

Tome U.

de la Grace sont plus universels, et elle se trouve aussi répandue sur des formes qui ne portent pas l'idée parfaite de la beauté, afin d'y réparer le manque du beau par l'influence du gracieux. Cette qualité est la Grace inférieure, principalempat propre aux enfans, chez qui les formes qui constituent la beauté ne sont pas encore développées, et qui par conséquent ne sont pas susceptibles de la Grace sublime. On pourroit appeller cette troisième, la la Grace comique, comme on peut donner aux deux autres les noms de Grace tragique et épique.

- §. 45. La Grace à laquelle j'ai donné le nom de comique, est rendue dans quelques tôtes de Faunes et de Bacchantes, par ur sourire de gaieté qui fait tirer les angles de la bonche en hant. Dans toutes les figures où cette gaieté est marquée par de pareils traits, on voit toujours la physionomie caractrisée par un profi commun et applati, ou par un nez enfoncé dans le visage. Cette Grace est la méme que celle qui est propre aux airs de tête du Corrège, et qui delà porte le nom de Grazia Correggecea (la Grace du Corrège), parce que la plupart des têtes de ce maître ont ce caractère.
- §. 44. D'après cette notion, il est facile, je crois, d'expliquer comment le mot iniquet, doué de Grace, dans Platon, est synonime de celui de revis, avec un nez comprimé on nez symmiu-que (1). Le passage de cet auteur, que je rapporte en note, semble appuyer una conjecture; et celui d'Aristénete, d'après le méme auteur, paroit le confirmer (2). Le terme rais, employé dans l'un et l'autre passage, signifie proprement un nez plat et épaté; c'est le coutraire de revisir, qui caractérise un nez saillant et aquilin; contraste pourtant qui ne paroit pas renfermer d'abord l'expres-contraste pourtant qui ne paroit pas renfermer d'abord l'expres-

dicitur, eteo nomine laudatur etiam: aquilinum, regium appellatis C. F. (2) Itaque juwenum siquis simus, laudas tanquam conciunum. Acissam. Ep. xviij, p. 74-

<sup>(1) &</sup>quot;Hug afra mēre ngie voie antois, i pio vīr ruids, i nī 'gaņs atetile, imantiecua "ψ ipār, veid; vī ypani, fariticia ψari ina. Plat. Polit. l. v. p. 422, l. iq. Nonne ita soletis esse affecti erga formosos? His aimirum quia simus est gratiosus a vobis

sion de la Grace. Mais Lucrèce nous en donne l'explication : chez cet auteur le mot latin simus (simulus), pris du mot grec equit, est synonyme de ziame, Silene. Ici nous trouvons en même tems la solution de l'argument de Platon, et nous pouvons conclure, d'après cette proposition si connue, que quand deux choses sont semblables à une troisième, elles se ressemblent toutes entre elles. Or, comme muis est synonyme de ziame, de même inigane l'est de ruis ; et comme la dénomination de Silenes chez les Grecs, renferme les Satyres et les Faunes, il résulte que cette Grace peut être donnée aussi aux derniers. Or, comme la grace dont nous parlons, est la Grace naïve et enfantine, cela sert à expliquer comment l'épitèthe " your, appliquée à l'amour dans une épigramme grecque (1), ne se rapporte point au nez camus du singe, mais au sourire gracieux et malin de ce dieu. Voilà anssi pourquoi dans une autre épigramme l'amour est appellé simplement suit, sans aucune modification (2).

§. 45. Pour donner une idée encore plus claire de cette grace particulière, je citerai la tête d'une statue de Bacchante, qui se trouve dans la villa Albani, et qui est d'une parfaite conservation. Il est cetatin que cette tête, qui ne peut pas être prise pour un portrait, doit étre rangée dans la classe des beauts' siédales. Cependant, comme elle a le profil applati, avec les yeux et les angles de la bouche tirés en haut, à la manière de quelques Faunes, on voit que les anciens artistes ont cherché à imprimer aux figures des Bacchantes, c'est-à-dire, à des figures idéales, ce qu'on appelle la grace des Silenes, ou des Faunes.

5. 46. A ce sujet, je me rappelle que les Romains nommoient par dérision l'empereur Galba, Simus (3), quoiqu'il ent le nez aquilla. L'auteur du Museum Capitolinum renferme tout cela dans une idée, et nous apprend que Galba avoit un nez aquilla, mais qui étoit en méme-tenus camard, non solamente

<sup>(1)</sup> Anthol. l. vij, p. 450, 471, l. 8. Simis naribus ridens. C. F.

<sup>(</sup>a) Idem. L vij, p. 451, L 6. (5) Sucton. Galba. c. iij,

aveva il naso aquilino, ma anche schiacciato (1): sans s'arpercevoir que cela renferme une contradiction manifeste. Les commentateurs de Suétone ne touchent point du tout cette difficulté; et je ne vois pas d'autre moyen de la lever, qu'en admettant que le mot de simus est employé ici par antiphrase. laquelle signifie le contraire de ce qu'on dit. Je m'imagine que. pour jetter du ridicule sur Galba, à cause de la grosse bosse qu'il avoit sur le nez, on l'a appellé nez camard.

Indication de deux stales de la grade la grace attravante.

6. 47. Après cette digression et cette discussion sur la Grace turs, modé des Faunes, je ramène la réflexion du lecteur à la Grace sublime, cesubliment que nous nous sommes proposé d'examiner, pour l'indiquer dans quelques antiques échappées au tems. Cependant cette remarque est principalement destinée pour ceux qui ont l'occasion de voir Rome. Comme il est difficile de distinguer la Grace sublime de la Grace attravante, il nous reste à contempler la première dans une Muse plus grande que nature, conservée au palais Barberin, qui tient dans ses mains une grande lyre, nommée signes. Dans la suite je produirai les raisons qui me font croire que cette statue est de la main d'Agélade, maître de Polyclète, et faite par conséquent avant Phidias. Tandis qu'on aura encore l'esprit rempli de cette figure, il faut se transporter au jardin du pape sur le Quirinal, pour contempler une autre Muse qui porte une lyre toute semblable, et dont l'ajustement est pareil à celui de la première. Après avoir comparé l'une et l'autre, vous trouverez la Grace attravante imprimée à la belle tête de cette dernière figure (2). 6. 48. Quand même le style sublime ne seroit pas descendu

jusqu'anx formes imparfaites des enfans, quand même les mai-

Des figures d'enfans

> (1) Bottari , Mus. Capit, t. iii, tav. 10. (2) Cette statue, qui se trouve actuellement dans le cabinet Clémentin, est représentée dans le tom. I, de la déscription de ce cabinet, pl. 25. M. l'abbé Visconti la regarde comme une copie du fameux Apollon Palatin de Scopas, célébró

par Pline, L. xxxvj, c. 5, sect. 4, §. 7. Le mérite de cette statue n'est pas aussi grand que le pense ici notre auteur; mais elle donne l'idée d'un bon original. Sur la Muse du palais Barberin , voyez ci-après liv. vi, ch. 1, 6, 24. C. F.

tres de ce style, dont les pensées tendoient principalement à donner aux corps un développement parfait, n'auroient jamais essayé de représenter des formes chargées de chairs superflues, ce dont nous n'avons aucune certitude; il est toujours sûr que les artistes du beau style, en cherchant le délicat et le gracieux, se sont aussi proposés pour but d'exprimer la nature naïve des enfans. Aristide, qui peignit une mère morte avec son enfant attaché à la mamelle (1), aura sans doute représenté un enfant nourri de lait. Sur les anciennes pierres gravées, l'amour n'est pas figuré comme un petit enfant, mais sous les traits d'un adolescent : c'est ainsi qu'il paroît sur une belle cornaline qui appartient au commandeur Vettori à Rome (2). A en juger par la forme des lettres dans le nom du graveur, errrigez, c'est une des plus anciennes pierres qu'on connoisse avec le nom de l'artiste. L'amour y est représenté couclié, avec le corps relevé comme s'il jouoit : il a de grandes atles d'aigle, telles que la plus haute antiquité en donnoit à presque toutes les divinités, et à côté de lui est une coquille bivalve ouverte. Les artistes successeurs de Phrygillus, tels que Solon et Tryphon, donnèrent à l'amour une nature plus enfantine et des alles plus courtes : c'est sous cette forme et dans la manière des enfans du Flamand, qu'on voit ce dieu sur une infinité de pierres gravées. C'est ainsi encore que sont figurés les enfans des peintures d'Herculanum; particulièrement ceux qui sont peints sur un fond noir, dans des tableaux de la même grandeur que ceux qui représentent les belles danseuses. Nous citerons, comme les plus beaux enfons de marbro qui soient à Rome, un Capidon endormi à la villa Albani; au. Capitole un enfant qui joue avec un cygne (3), et à la villa Né-

<sup>(1)</sup> Plin. L. xxvv, c. 36, 5, 19.

 <sup>(2)</sup> Descr. des Pier, gr. du cabin. de Stosch, n. 771.
 (5) Mus. Capit. t. iij, tav. Ch. Sons se

<sup>(</sup>i) Mus. Capit. t. iii, rav. Gi. Sons se perdre dans un labyranthe de spéculations, comme l'a fait M. Bottari, pour donner

l'explication de cette figure, qu'il croit être un symbole de l'hiver, je penserois qu'elle n'est autrechose qu'une copie d'un groupe somblable, sait en bronze, par lo fameux Boeto, d'un petit enfant, qui, d'uno manière sgréable jérangle une oie;

groni un autre enfant monté sur un tigre (1), avec deux amours dont l'un fait peur à l'autre en se servant d'un masque. Ces morceaux suffisent pour prouver l'habilité des anciens artistes à imiter la nature dans la représentation des enfans. Mais le plus bel enfant que l'antiquité nous ait transmis, quoiqu'un peu mutilé, est un petit Satyre d'environ un an, grand comme nature, qu'on conserve à la villa Albani : c'est un bas-relief, mais d'un travail si saillant, que presque toute la figure est de rondebosse. Cet enfant, couronné de lierre, boit (probablement d'une outre qui manque) avec tant d'avidité et de volupté, que les prunelles des yeux sont tout-à-fait tournées en haut, et qu'on apperçoit à peine le point de l'œil qui est profondément travaillé (2). Ce morcean, conjointement avec un autre bas-relief. aussi de demi-bosse, représentant Icare à qui Dédale attache des alles (3), fut découvert au pied du mont Palatin, aux environs du grand cirque. Ces monumens peuvent servir à détruire un vieux préjugé, qui équivaut à présent, je ne sais pourquoi, à une vérité qu'on ne conteste plus; savoir, que les anciens artistes étoient fort inférieurs aux modernes dans la représentation des enfans.

infanseximic anteremstrangulat, comme dit Pline, 1. xxxiv., ch. 8, sect. 19, § 25, et qui a été transporté de la Gréco, à Rome, par Néron, et placé par Vespasien dans le temple de la Paix, comme il paroit qu'on peut le conclure de ce qui suit dans Pline. C. F.

- (1) On en parle tom. 1. p. 494, n. 1, C. F.
- (a) Ce petit Satyre, ou, pour parler plus correctement selon l'usage des anciens Romains, ce petit Faunc, est maintenant dans le cabinet Clémentin; et en le restaurant on y a ajouté une petite tasse qu'il tient de ses deux mains et qu'il approche de la bouche; comme pour boire,

On voit dans le même cabinet un autre três-bel enfant, aussi en uautre blane, qui tend enfantement la mân pour prendre un oiseau qu'on voit sur un des cockés. On peui piegre que c'est un enfant d'environ un an, si l'on considère son monopoint, qui convient à cet  $\delta g_{\gamma}$ , et qu'il n'a point de dents, ayant la bouche ouverte. On l'a trouvé dans une fouille falte, il n'y a pas long-tens, si Gentaus dans d'autres cabinets à Rome, et dans quel unes moisson portrollèbres. C.F.

(3) Explic. de Monum. de l'antiquit. n. 95. Dans la mêmo villa Albani, proche le Casin. C. F.

6. 40. Ce beau style de l'art chez les Grecs s'est encore fait remarquer long-tems après Alexandre-le-Grand, dans les ouvrages de différens artistes connus; comme il est aisé de le prouver par des statues et par des médailles, dont nous parlerons par la suite.

6. 50. Les artistes de l'antiquité ayant porté l'étude des pro- Décadence portions et des formes à un si haut point de perfection, et ayant l'ait, occedéterminé les contours des figures avec une telle précision, qu'on différentes ne pouvoit ni s'en écarter ni y ajouter rien sans pécher contre les règles de l'art ; il en résulta que les notions du beau ne pouvoient s'élever à un plus haut degré. Or, comme toutes les opérations de la nature ont un point fixe au delà duquel on ne peut aller, l'art ne pouvant plus faire des progrès, dût nécessairement rétrograder.

- 6. 51. Les dieux et les héros avant été représentés dans toutes les attitudes et positions imaginables, les artistes trouvèrent des difficultés invincibles pour en inventer de nouvelles (1); cir-
- (1) Est-il bien vrai, comme Winkelmann l'affirme ici, que les dieux et les héros ayent été représentés dans toutes les attitudes possibles; et que les formes sous lesquelles on pouvoit les figurer, avent été, pour ainsi dire, épuisées, de manière qu'il fut depuis impossible d'en imaginer de nouvelles? Si nous réfléchissons sur la nature de l'art du dessin en lui-même, nous reconnoltrons aisément que le même sujet peut être exprimé de plusieurs manières et toujours nouvelles. De combien de différentes façons n'a pas été représentée la sainte famille, nonseulement par les plus excellens pinceaux, mais par le seul Raphaël, sans que néanmoins ce sujet soit épuisé. Si les artistes avoient continué à être des imitateurs fidèles et exacts de leurs maîtres, l'art ne seroit pastombé en décadence, sur-tout si l'on n'avoit pas manqué de Mécenes qui

encourageassent l'émulation par des prix et par des récompenses. La renaissance de l'art en Italie doit son origine à l'imitation des grands ouvrages de l'antiquité. Il fant donc attribuer la décadence de l'art, au dire de Vitrave (L vij, c. 5.), à un certain goût pour les nouveautés, au moyen duquel on a abandonné le vrai et le naturel, seuls guides des anciens, pour ne s'attacher qu'au merveilleux et à l'extraordinaire. Selon Pline (L. xxxv, c. 1.), cette décadence de l'art provenoit du goût qu'on avoit pris pour les marbres précieux et pour les ouvrages en or, dont on revêtoit les murs au lieu de se servir pour cela de tableaux. Pétrone (Satyr. p. 524.) en allègue encore une autre raison. Ce fut , dit-ii , en partie l'avidité insatiable des richesses qui portoit les hommes à toute sorte de vices, et en partie une certaine paresse de l'esprit qui introconstance qui ouvrit la carrière de l'imitation. L'esprit d'imitation rétrécit le génie. Comme il parut impossible de surpasser un Praxitèle, un Apelle, il le fut aussi de les atteindre, et deslors on se contenta de les imiter. C'est ainsi que les imitateurs, toujours au-dessous de leurs originaux, portèrent les premiers coups à l'art. Il en aura été sans doute de l'art comme de la philosophie. Il se sera élevé parmi les artistes des éclectiques ou compilateurs qui, faute de génie, rassembloient le beau dispersé, et cherchoient à en former un ensemble à leur manière. Comme les éclectiques ne peuvent passer que pour les copistes des philosophes des différentes écoles, n'ayant eu que peu ou point d'idées à eux (1); de même les artistes qui ont suivi la même route, ne pouvoient guère produire des ouvrages originaux dont toutes les parties fussent dans des rapports harmonieux. Les extraits que les éclectiques firent des grands ouvrages des anciens, furent cause que ceux-ci se perdirent, et il en fut sans doute de même des imitateurs de l'art; les copies soignées qu'ils firent des anciens ouvrages, amont fait négliger les originaux.

§. 52. L'aspirt d'imitation manquant des comnoissances nécesaires, rendit le dessin timide par l'application aux accessoires; l'artiste chercha à réparer le défaut de science par un extrême fini dans l'exécution. Ce goût pour le fini se montra d'abord dans des bagatelles que l'art avoit dédaignées dans le beau siècle, et

duiferen um pervertissement tool ducortume, un oubli complet die beaux ouvrages de l'antiquité, qu'on oun mémo somenter à le ridique. Toutes ce raisons ont, seion les divers rems, donné l'in a la décolence de l'art cher les asciens. Celle qu'indique Virave doit être regadés comme la première, et, pour ainsi dire, l'introductries de celles que doument Place «Prones. En eppis sembiblés, an golt pour la nouveauré, par erai à celui que Varave approchés aux anciens, se reproduit aujourd'hui ches plusieurs des artistes modernes; et, souteun par le caprice des riches, il a porté déja un coup très-sensible à la peinture, à la sculpture et à l'architecture; on doit même craindre que ces causes et d'autres encore, ne détruisent sufin totalement ces arts. E. M.

(1) Voyez Brucker, Hist. crit. philos. tom. 11, Lj, ch. 2, sect. 4, p. 15g et suiv. C. F.

qu'on

qu'on regardoit avec raison comme préjudiciable au grand style. Quintilien fait une observation judicieuse quand il dit (1) que plusieurs artistes auroient mieux travaillé les ornemens du Jupiter de Phidias, que Phidias lui-même (a). A force de vou-loir éviter la dureté prétendue du grand style, et donner de la morbidesse, de la rondeur et du coulant aux parties que les maîtres précédens avoient fait puissantes et tranchantes, on en énerva la noblesse et la dignité. On leur donna peut-être plus d'agrément, mais on leur ôta beaucoup de leur énergie et de leur vé-tité; procédé qui émoussa l'art lui-même, comme une hache s'émousse plutôt sur le tilleul que sur le échène. De tout tems la dépravation du goût a suivi la même route pour altérer le grand style dans les arts comme dans les lettres. La musique abandonna de même le caractère mâle (5), et tomba, ainsi que

(1) Institut. Orat. lib. ij, cap. 5.

(2) Si Quintilien dans ce passage avoit en en vue les arristes, il auroit dû sans doute penser et s'exprimer ainsi; mais il y dit tout le contraire des paroles qu'on lui prête, comme l'a déja observé M. Falconet, Sur deux ouvrages de Phidias, OEuv. tom. V, p. 100. Le rhéteur romain dit qu'un habile orateur doit connoltre jusques aux moindres parties de son art, et il confirme ce qu'il avance par un exemple tiré de Phidias: souterenir le contraire, dit-il, ce seroit vouloir prétendre qu'un autre artiste eut mieux Lit que ce grand maître les ornemens de la statue de Jupiter Olympien : Nisi form Jovem quidem Phidias optime fecit, illa autem, que in ornamentum operis ejus accedunt, alius melius elaborasset. En effet, cette comparaison est juste, puisque Phidias a exécuté lui-même en bas-relief les ornemens de sa statue, comme le dit Pausanias & v, ch. 11, p.

Tome II.

402 et suiv., el Pline l. xxxvi. ch. 5. sect. 4, 4. 4. Ce dernier ajoute, que Phidias a montré, dans tous ses ouvrages, qu'il étoit aussi habile à travailler en petit qu'en grand. Hec sunt obiter dicta de artifice numquam satis landato: simul ut noscatur illam magnitudinem æqualem fuisse et in parvis: Voyez sur cela la note du liwe iv, chap. 7, 6. 7, où l'on parle de l'habileté de Phidias à travailler le bas-relief. Le même Pline (liv. xxxiv., chap. 8, sect. 19, §. 5.) rend à Lysippe le 1-moignage qu'au talent distingué pour les ouvrages en grand. Il joignoit une attention particulière pour soigner jusques anx plus petits objets. Propriæ hujus videntur esse argutiæ operum, custoditæ in minimis quoque rebus : et l'on pourroit dire la même chose de quelques autres des meilleurs artistes. C. F.

(5) Plutarch. de Mus. p. 108, 2 lin. 22.

r

l'art, dans le ton effeminé. Le raffinement fait souvent perdre le bon, parce qu'on tend toujours après le meilleur; c'est ainsi qu'il est souvent préjudiciable à la santé, de vouloir se porter mieux quand on se porte bien. Comme on méprise le flatteur, et qu'on admire un caractère mâle, quoique dur, il est à croire que les vrais connoisseurs auront su apprécier les ouvrages de ces différentes manières, et que, plaçant ceux de la dernière manière au plus bas rang, ils leur auront préféré les productions du laut style, et même celles de la première manière.

§. 55. Sous les régnes des empereurs et un peu avant, les aristes commoncèrent à fuettre une application singulière à traiter le marbre avec soin, et sur-tout à rendre Hottantes les boucles des cheveux; ils s'attachèrent à rendre tous les détails, jusqu'aux poils des sourcils, mais seulement aux têtes de portraits, ce qui jusque là n'avoit été pratiqué qu'en bronze, et non en marbre. A une très-belle tête en bronze de jeune homme, grande comme nature et conservée au cabinet royal de Portici, on voit les sourcils légèrement indiqués sur l'os de l'œil qui forme un arc tranchant (1). Ce buste, qui paroit représenter un héros, est exécuté par un artiste Athénien, nommé Apollonius, fils d'Archias (2).

(1) Bronzi d'Ercol. tom. 1, pl. 45 et 46, où l'on croit qu'il représente un Auguste dans son jeune âge. C. F.

(2) Aini, que nous l'append l'inecipion toutoine qui as trouvés up ce monament arOAARINOS AFROT ARRIVAS. ETOURES, et non AFRIOTO, comme a la Bayanti (Catal. dei monum. d'Erred. paga 370.), ai l'evolutis, comme a paga 370.), ai l'evolutis, comme à l'evolutis, comme à l'evolutis, comme à l'evolutis, comme à l'evolutis, comme de l'evolutis, comme de l'evolutis, qui devoit être IROUIES, pour une très anderines de l'évolute, ce qui a ces vrait outefois que

relativement à sa forme, et qu'en co qu'on le fait dériver du verbe coltien, 1002s. Voyes Chrishull, Assis, et ai.a. ad inscript. 16g. p. 50. Cependant que verbe se reaconte aussi dans quant que verbe se reaconte aussi dans quant pe poètes (Aintoph. Equil. ac. 1, 1c. 5), so 1,642 Newerl, 16gl. (A. y. 38.), 1c. 5), so trouvre cert sous la memo forme dans que dans une auvre inscription qu'on lit dans la chapelle de Pontanut à Naples (De Sarmo, vius Pontantis p. 37.), laqueille est sans contredit d'un tens postérieux. 6. 54. On ne peut pas douter que ce buste, ainsi que celui

scrits de Fulvius Ursinus, à la bibliothèque du Vatican j'ai trouvé ce mot dans l'inscription suivante:

> COAWN ALATMOT TTXHTI ENOHCE MNHMHC XAPIN.

Il se voit encore dans une autre inseption à fi villa Albrieri dans le requield az conte de Caylus (Rewell d'aurig, tom. II, annie, greep, pl. 75.). Par consequent ce me n'est pas si insuité que le précend Gori (Mus. Flor. sust., tob. 86, pag. 35.), et son emploi n'est pag. 35.) et con est pag. 35.) et con e

En rapellant les raisons alléguées par Gori, on peut encore consulter ce que dit sur cette inscription M. Falconet, dans sa discussion pédantesque sur la Vénus de Médicis, OEuv. t. II, p. 529 et suiv.). l'ajouterai ici l'observation, que dernièroment, en ôtant le tartre et la chaux de l'autel d'Alceste placé dans le quinzième cibinet de la galerie du grand-duc à Florence, on a découvert sur la base de cet autel l'inscription suivante qui contient le nom de l'ouvrier qui l'a £ût : KAEOMENHE ERIOIEI (Cleomenes fecit). Comme Pline rappelle ce nom de Cléomène (L xxxvj, ch. 5, sect. 10.), on ne peut douter de la vérité de l'existence de cet artiste, qui a grayé son nom sur le socle de la Vénus dont on vient de par-

ler; et en comparant le style des deux monumens on pourroit aisément s'assurer si e'est le même sculpteur qui les a exécutés tous deux, et s'il a fleuri à l'époque des élèves de Praxitèle et de Lysippe, comme plusieurs personnes l'out pensé, à ce que rapporte M. Lanzi, qui fait la relation de cette découverte dans son Journal littéraire t. XLVII, année 1782, art. 1, c. 13, p. 167. Il faut encore observer que ce mot, qui est écrit ici EПОІЕІ, l'est sur la Vénus d'une manière bien différente : EHORYEN, et dont parlent Gori, Mariette et d'autres. M. Falconet, que nous venons de citer, penche à croire que le véritable nom de l'auteur de la Vénus est Diomède et non Cléomène ; parce que ce nom, écrit ainsi, se trofive sur plusieurs plâtres qui se voyent en Hollande; et que sur l'original de Florence on auroit bien pu changer ce nom en celui de Cléomène, depuis que ces plâtres ont été faits, parce que le nom . de Diomède étoit Inconnu; mais M. Falconct n'avoit certainement pas lu Maffel Raccolta di statue, etc., qui, à l'occasion de la planche 27, où il en donne la figure, avertit que le vrai nom de l'artiste est Cléomène, que le graveur a, par lnadvertance, changé sur la planche en celui de Diomède; et il est vraisemblable que l'etreur sera passée de la planche aux platres. Il faudra donc dire que le graveur ou le dessinateur s'est aussi trompé dans l'autre mot, et que Maffei n'y a pas pris garde, en écrivant Effotet au lieu d'Efficezen; si cependant cet écrivain ne l'a pas corrigé, ainsi que le veut Gori dans l'endroit cité. C. F.

Innoduc tion an atrie

égyptien.

d'une semme de même grandeur, ait été exécuté dans le bon tems de l'art. Mais comme on sait que, dès les siècles les plus reculés, et même avant Phidias, on indiquoit la prunelle des yeux sur les médailles (1), il s'ensuit que les artistes se sont toujours plus attaches aux petits détails en travaillant le bronze, qu'en travaillant le marbre. On commença plutôt à pratiquer ces détails aux têtes idéales d'hommes qu'à celles de femmes. Lasecon de téte de bronze, qui parolt être de la même main que la première, a aussi les sourcils tracés en arc tranchant, dans le goût tout-u-fait antique. 6. 55. La décadence de l'art dut nécessairement frapper les veux de ceux qui firent la comparaison des ouvrages de cette époque avec ceux du grand et du beau style. Il est à croire que quelques artistes firent des efforts pour rendre à l'art la manière sublime qu'il avoit sous leurs prédécesseurs. Comme les choses de ce monde sont sujettes à de perpétuelles révolutions, et"qu'elles retournent sonvent au point d'où elles sont parties, il a pu arriver que les artistes de ces tems se soient efforcés d'imiter l'ancien style, qui, par ses contours peu ondoyans, approche du style égyptien. C'est ainsi que je crus d'abord qu'il falloit entendre un passage obscur de Pétrone sur la peinture, et que j'appliquai à l'art en général. Cet écrivain, en se plaignant de la décadence de l'art, l'attribue, entre autres causes, à une certaine manière égyptienne, introduite dans la peinture, lorsqu'il dit : Pictura quoque non alium exitum fecit, postquam Ægyptiorum audacia tam magnæ artis compendiariam invenit (2). Quelques commentateurs ont cru éluder l'obscurité de ce passage, renfermée dans le mot compendiaria, en citant

des tours latins où ce terme se rencontre; c'est au moyen de

cette érudition de dictionnaire, que Burmann, selon sa coutume, (1) Comme on le voit sur la médaille d'Alexandre le Grand , pris du cabinet de Borgia à Velletri, et que nous avons

sur la vie et les ouvrages de Winkelmann. C. F. (a) Satyr. c. ij, pag. 15, edit. Bur-

tâche de contenter ses lecteurs. D'autres savans ont avoué de bonne foi qu'ils n'entendoient rien à ce passage, et qu'ils n'y tronvoient pas même matière à faire des conjectures, comme le dit ingénuement François Junius (1). Mais ces interprêtes n'avoient pas les connoissances suffisantes de l'art, ni l'occasion d'examiner les restes des peintures antiques. Un millier de tableaux et plus, qu'on a tirés des fouilles d'Herculanum et des autres villes ensevelies par le Vésuve, m'autorisent peut-être à hasarder avec plus de vraisemblance une conjecture sur le passage en question. Ce qui donne lieu à cette conjecture, ce sont quelques-unes de ces peintures, composées de bandes longues et étroites d'un peu plus d'un palme de large (2); ces bandes ont différentes séparations, entre lesquelles on trouve représentées, sur un fond noir, de petites figures dans la manière égyptienne. Entre ces interstices remplis de figures, et sur la bordure de ces tableaux, on a pratiqué des ornemens singuliers, d'un goût très-baroque. Cette sorte de peinture de figures épyptiennes, composées d'idées les plus bizarres, paroit être ce que Pétrone appelle Ars compendiaria AEgyptiorum. Il lui a saus doute donné ce nom, parce que ce genre étoit une imitation des Egyptiens, qui décoroient leurs édifices de pareils ornemens (3). La

(1) De pict, veter, lib. ij, cap. 11, pag. 150, C. F.

(a) Pitt. d'Ercol. t. IV, pl. 68, 69 et suiv. C. F.

(5) M. Pauw, Recherches philosophiques un les Egyptiens et les Chinois, tom. Il, parts, 2 sect. 4, page, 27s, n'approuve pas cette explication du passage de Pétrone il Prefend qu'on doit dire : Ectypornmau lieu d'Ægyptionm. Sous co mon d'Ectypor, M. Pauw entend un procédé particulier, par lequel on copjoit les milleurs subleurs dont on premoît tous les traits ; qu'on remplissoit ensuite tous les traits ; qu'on remplissoit ensuite de leurs couleurs convenables. Ce pro-

c'dé, ajoute-t-il, porta un coup mortel à la pénture; on pégliges de destin « on ne s'attache plus qu'à tirre d'est Indes Orientales de très-l-elles subtances colonnes. Il Constente autre que l'inc employe le terme d'Esoppa dans un sens différent de celui de Pétrone; mais, diffique dans les figures et se mi-uphores. E. M. Pétrone n'employoir cependant point es métaphores et les mirephores et les mirephores et les mirephores et les mirephores et les figures, de façon à 'exprimer d'anne manière très-barbare. M. Pauw d'evolg unais observer que Vitrave ne témolgant pas son chagits mu la décalemce de l'arr, purce qu'on pé-

haute Egypte offre encore aujourd'hui des palais et des temples portés sur des colonnes d'une grandeur énorme; lesquelles colonnes, ainsi que les murailles et les plafonds de ces édifices, sont enlièrement couverts d'hiéroglyphes taillés dans la pierre, et revêtus ensuite de couches de peinture, comme nous l'avons deja dit dans le second livre de cette Histoire (1). C'est à ce nombre immense de signes et d'images que Pétrone compare les ornemens remplis d'une multitude de petites figures insipides, qui étoient alors le principal objet de la peinture. On aura donné le nom de compendiaria à ce genre, à cause de la multiplicité et de la diversité des choses entassées dans un espace resserré, et réduites en abrégé ou in compendium. De plus, si l'on veut faire attention aux plaintes de Vitruve sur l'art de peindre de son tems; art dans lequel, suivant son expression, il n'y avoit plus aucun principe de vérité, et comme il conclut : Nunc pinguntur tectoriis monstra potius, quam ex rebus finitis imagines certæ (2), on pourroit croire qu'il a voulu désigner ce que Pétrone dit de la hardiesse des Egyptiens, qui tam magnæ artis compendiariam invenit. Or, comme nous savons, d'après le témoignage de Vitruve, que les anciens étoient dans l'usage de décorer leurs édifices avec la représentation des divinités de leur mythologie et des héros de leur histoire, au moyen d'une parchoit par le dessin, mais par les suiets Vatican, et qui, ayant été trouvées il y

que les peintres représentoient, qui devenoient absurdes por la manière dont ils étoient composés; ce qui n'auroit pas pu se dire s'ils avoient copié les tableaux des anciens Voyez la note suivante. C.F. (1) Tome I, fo. ij. é. 2. s. 2.5.

(a) On appelle de pareilles peintures des grotesques ou arabesques; et peutêtre celles que Viturue décrit et désapprouve étoient-elles semblables à celles des Tiermes de Titus, à Rome, qui furent découvertes sous Léoñs, que le grand Raphaël imita alors dans la galerie du Vation, et qui, ayant été trouvés il y a quelques années ou réé données au public en 176, en grant follo par Louis Mirt. M. Talabé Carletti, qui a expliqué en peintures (Le nat. cam. delhi Torne d'ITO, ecc. p., p), entrepend d'en souteir le mérite, en disma qu'elles dout paire par grace; et que, par cela mine qu'elles sont très disquiliers , elle resemblant à cer rèves qui munient, quotiqu'ils soyent fantantiques e re-présentent des choese qui ne peuvenz pas entire dans la nature. E. M.

faite imitation de la vérité, il suit nécessairement que les abus, fruits de la corruption des siècles, ont dû introduire dans l'art une multitude d'absurdités et de futilités. Les productions monstrueuses, enfantées par le mauvais goût, devoient naturellement arrêter les progrès de l'art qui, ne pouvant plus s'élancer dans les régions héraiques, devint petit comme tous les ouvrages du siècle (1). Aussi la richesse des figures dans un tableau est, la

(1) Pour mieux entendre l'explication que Winkelmann donne ici du passage de Pétrone , je rapporteral les propres paroles de Vitruve, « Je ne sais par quel » caprice on ne suit plus cette règle que » les anciens s'étoient préscrite, de pren-» dre toujours pour modèle de lenra » peintures les choses comme elles sont » dans la vérité; car on ne peint presque » plus sur les murailles que des monstres » extravagans, au lieu de choses vérita-» bles et régulières. On met pour colon-» nes des roseaux qui soutiennent un » entortillement (Harpaginetuli) de tir ges de plantes canclées avec leurs feuil-» leges refendus et tournés en manière » de volutes; on fait des candelabres qui » portent de petits châteaux, desquels, » comme si c'étoient des racines, il s'é-» lève quantité de branches délicates, » sur lesquelles des figures sont assises. » En d'autres endroits ces branches abou-» tissent à des fleurs dont on fait sortir » des demi-figures, les unes avec des vi-» seges d'hommes, les antres avec des » têtes d'animaux, qui sont des choses » qui ne sont point et qui ne peuvent » être , comme elles n'ont jamais été. » Tellement que les nouvelles fantaisies » prévalent, de sorte qu'il ne se trouve » presque personne qui soit capable de » découvrir ce qu'il y a de bon dans les » arts, et qui en puisse juger. Car quelle 
» apparence y a-t-il que des roeaux 
» soudement un toit; qui un candelbre 
» porte des châteaux, et que les fubiles 
» porte des châteaux, et que les fubiles 
» branches qui as ortent du faite de ces 
» châteaux portent des figures qui y sont 
» comme à cheval; enfin, que de leurs 
» deurs il puisse antire la moitié de figu» rea? etc. fin: vij, c.h. 5 ».

L'on peut dire la même chose, di

moins en partie, de plusieurs peintures d'Herculanum, et entr'autres de celles qui sont rapportées dans le tom. III, pl. 55-56; tom. V, pl. 75-76, outre celles que Winckelmann a citées ci-dessus, On doit done remarquer que cette manière de peindre n'étoit pas celle de M. Ludius , l'Ilote , comme notre anteur l'insinue ici et l. iv , c. 8 , 6. 31; en supposant, comme je le dirai par la suite , que toutes les peintures du cabinet d'Herculanum. soient fuites de la même manière. Vitruve avoit parlé d'abord de la manière de peindre des vues, des paysages copiés d'après nature, des ports de mer, des fleurs, des bois, des fontaines, des bergers, des maisons de campagne, des temples et d'autres objets semblables, qui, d'ordinaire , sont les sujets des peintures d'Herculanum; et il en avoit parlé en les logant, et en se plaignant dans le commencement du passage que nous avons plupart du tems, comme le superflu dans mille autres choses. la preuve d'une pauvreté réelle. Il en est de cela comme des rois de Syrie qui, suivant Pline (1), construisoient leurs vaisseaux de bois de cèdre, parce qu'ils n'avoient point de pins, infiniment meilleurs pour cette sorte de construction (2).

Caractire de l'art.

6. 56. Pausanias caractérise fort bien la différence du style de la décadence de l'art avec le style ancien, quand il dit qu'une prêtresse des Leucippides, ou de Phœbé et d'Hilaïre, femmes de Castor et Pollux, sit ôter l'ancienne tête à l'une des statues de ces déesses, et lui en substitua une faite, ainsi qu'il s'exprime. selon l'art de son tems; croyant embellir par-là sa divinité (3). C'est ce que l'abbé Gedoyn, qui, en traduisant ce passage, pensoit sans doute aux modes de son pays, a rendu par ce tour: comme les femmes se mettent aujourd'hui (4). On pourroit qualifier le style dont nous parlons, de petit et de mesquin : car toutes les parties des figures que les anciens maîtres prononcoient avec vigueur et énergie, étoient rendues ici d'une manière

> rapporté , que cette manière de peindre n'étoit plus en usage. Il est vrai qu'il ne nomme pas Ludius, mais il parle certainement du faire de cet artiste, et il faut entendre que ce Ludius n'étoit pas le premier inventeur de cette manière . comme Pline paroft cependant l'affirmer lorsque (liv. xxxv, ch. 10, sect. 37.) il dit : primus instituit , mais seulement qu'il en a été un des promoteurs , comme l'a très-bien observé le marquis Galliani (pag. 280.), que nous avons déja cité. C. F.

> (1) Lib. xviij , cap. 40, sect. 76, 5. 2.

(a) Pline (à l'endroit cité) le die aussi . des Egyptiens, parmi lesquels Diodoro

de Sicilo (Hist. liv. j. 5. 37 pag. 62) nomme Sesostris, qui dédia, dans un

temple d'Egypte, 'un vaisseau de cèdre long de 280 coudées, doublé d'or en dedans et d'argent en dehors. Théophraste dit aussi la même chose do l'un et de l'autre (Hist. plant. lib. vj, cap. 8.), et peut-être n'a-t-il fait que copier Pline; cependant il ajoute que le cèdre est aussi bon que le pin et le sapin pour la construction des valsseaux. En effet, les valsseaux qui se font à la Havane avec le cèdre réussissent parfaitement par leur vitesse, et par leur incorruptibilité. Calligula fit fière, an rapport de Suétone, (dans la vie de prince, chap, S7.), uniquement par luxe, quelques vaisseaux de

hois de cèdre qu'on appelloit liburnieus, C. F. (5) Pausan. lib. iij, pag. 247. (4) Tom. I, pag. 288.

molle

molle et lâche. On ne peut guère juger de ce style d'après les statues qui nous restent; plusieurs de ces statues ayant reçu une dénomination relative à la tête qui leur a été donnée, parce qu'on n'a pas trouvé celle qui leur étoit propre.

\$. 57. Lorsqu'enfin l'art avança de plus en plus vers sa déca- De la quandence, et que la grande quantité d'anciennes statues empêcha encompani. d'en faire de nouvelles, la principale occupation des artistes fut nombre de de faire des têtes et des bustes (1); c'est en quoi l'art, dans ces staues. derniers tems jusqu'à son entière chûte, s'est singulièrement distingué. Il n'est donc pas anssi étrange que quelques-uns se l'imaginent, de trouver non-seulement des têtes passables, mais même de fort belles têtes, telles que celles de Macrin, de Septime-Sévère et de Caracalla; car tout le mérite de ces ouvrages ne consiste que dans l'extrême fini. Peut-être que Lysippe n'auroit pas mieux fait la tête de Caracalla du palais Farnèse; mais il est sûr que le maitre qui a fait cette tête n'auroit pas été capable d'exécuter une figure comme celles de Lysippe.

 58. On croyoit montrer un talent particulier en prononçant de la beautif
de la beautif fortement les veines, contre la maxime des anciens. Sur l'arc de dans les der l'empereur Sej∎me-Sévère, on n'a pas manqué de donner des l'ait. veines de cette force aux mains de quelques figures idéales de femmes, telles que les Victoires qui portent des trophées; comme si la force, que Cicéron donne comme une qualité générale des mains (2), devoit caractériser aussi celles des femmes, et être exprimée avec la dureté dont je viens de parler. C'est aussi dans cette manière de prononcer fortement les veines qu'on fit con-

(1) C'est au tems de Pline, et même avant, que s'introduisit à Rome la modo dont les satyriques du siècle se moquèrent publiquement, de changer les têtes aux statues des hommes illustres, et de leur en donner de nouvelles (Pline liv. xxxf., ch. 2, sect. 2, au comm.); et c'est là la raison pour laquelle il se trouve tant de statues, sur-tout de sénateurs, avec une autre tête que celle qu'elles avoient originairement, ou au moins avec une tête retravaillée en partie : il ne fint donc pas prendre pour une règle générale ce que Winkelmann dit L iv , ch. 7, 6, 10. C. F. (2) Acad. Quæst. l. j, c. 5.

Tome II.

sister l'adresse des attistes avant la restauration des arts; et nou voyons encore anjourd'hui l'ignorant sans goût et saus principes admirer les ouvrages exécutés de la sorte. Les sages anciens auroient été aussi peu saisfaîts de ce procédé, que si quelqu'un, pour montrer toute la force d'un lion, ent représenté cet animal avec les ongles alongés, quoiqu'il les retire en marchant. Hien ne montre mieux avec quelle linesse les anciens artistes des beaux tents de l'art out rendu les veines, même dans les figures colossales, que les fragmens étonans d'une statue de cette espèce au Capitole, et que le cou d'une tête colossale de Trajan à la villa Albani. Il en est des arts comme des hommes : l'envis de parler, dit Platon, auguente en nous à mesure que notre goût pour les plaisirs diminue; de même quand l'art a fait son cercle, les petites choses remplacent les grandes beautés.

Des urnes funéraires qui ditent presque tomosirs des tecuspos-

§. 59. La plapart des urmes funémires datent de ces dermiers trems de l'art. I en est de même de la plus grande partie des bas-reliefs, qui ont été sciés de ces sortes d'urmes d'un carré oblong. Parmi ces bas-reliefs j'en remarquerai aix comme lèse plus beaux, mais dont la fibrique doit remonter plus haut. Trois de ces monumens se trouvent dans le cabinet du Capitol® le plus grand représente la dispute d'Agamemon et d'Achille au sujet de Chrys'is (1), le second les neuß Muses (2), et le troisème un combat avec les Amazones (3). Le quatrième morceau, à la villa Albani, offre les noces de Thétis et Péles, avec les divinités des Saisons qui apportent des présens aux époux (4); le cinquième et le sisème morceaux, à la villa Borphèse, représentem

(1) Mus. Capitol. tom. IV, tov. 1-4, etc. 1-4, pp. 55, note 1. Winkelmann en parle plus au long dans ton Expl. de Monum. de Landiq, part. Jç. 66. M. Foggini, dans Pepplication de ces plusches, entre dans de plus grands details, mais il varie en quelque chose de Winkelmann. C. F.

(2) Ibid. pl. 26. On en a parlé tom. I, pag. 420, note 5, et pag. 422, note 1. C. F.

(3) Ibid. pl. 23. C. F.

(4) Explic. de Monum. de l'ant. n. 111, où l'auteur, part. II, ch. 1, §. 2, en donne une longue explication. la mort de Méléagre et la fable d'Actéon. A l'égard des bas reliefs. travaillés séparément, ils se distinguent par une saillie ou par une bordure relevée. Les urnes funéraires se faisoient, en général, d'avance, pour être exposées en vente, ainsi que nous le font juger les sujets représentés sur ces monumens, qui n'ont aucun rapport ni avec l'inscription, ni avec la persoune du défunt. On trouve une de ces urnes, qui est endommagée, à la villa Albani, dont la face antérieure est divisée en trois champs; sur celui qui est à la droite on voit Ulysse attaché au mât de son vaisseau. pour ne pas succomber à la séduction des Syrènes, dont l'une joue de la lyre, l'autre de la flûte, et dont la troisième chante en tenant un rouleau à la main. Elles ont, comme à l'ordinaire, des pieds d'oiseaux; la seule particularité qu'on y remarque, c'est qu'elles sont toutes trois vétues de manteaux. Sur le champ du côté gauche on voit des philosophes assis et en conversation; sur celui du milieu on lit l'inscription suivante, qui n'a pas le moindre rapport avec les sujets représentés. Je la donne ici parce qu'elle n'a pas encore été publiée :

AGAXAG-M METOTION
OTATIC. EDT. TOTAE. CENIFA.

- GIGGEC. AIAKITAAT
MATTIFEC. EICL. AGOTOT
ATAC. C-6-POAN. TIMED. E.
MAIC. AAFONICCI. CEBIFAN
KOTFIIN. CTFTMONIOT. IIAI
AGC. ANTIMON EX-IN.
OIIN. OTK. HNEIKE. INDATC
BIGC. OTAL TIC. OTIDE
ECKE. TAGOC. XPHCTIN
AAAGC. Y HEALEI. (1).

AAAGC. Y HEALEI. (1).

FAAGOC. THEALEI. (1).

FAAGOC. PHEALEI. (1).

(4) Nous donnerous ici la traduction litterlos de actué ejigramme en latin : Immortalia inalia hominam natus et l. flijus Severo , Theseus , Æzacida testes sunt exrmonia. Glorior ogo tumulus meis lastribus homestum Severam Puellam (eu. lifium) jucomparishiem pueri (eu. jüli) Siry monii sunens, Qualem mulus etas non propulis, noque aliquis suquedum Tumulus silui va boo de resuit (ila) optimem. C. F.

6. 6c. Lorsqu'il est question de monumens antiques des derdans les pro- niers tems de l'art, il est à propos de bien distinguer les ouvrarances de ges qu'on exécutoit dans la Grèce même ou à Rome, de ceux qu'on faisoit faire dans les autres villes et dans les colonies de l'empire romain : ce qui s'entend non-sculement des ouvrages en marbre et en d'autres pierres, mais aussi des médailles. Nous avons déja indiqué cette différence par rapport aux médailles, en observant que celles qui ont été frappées sous les empereurs hors de Rome, n'approchent pas de celles qui ont été fabriquées dans cette fameuse capitale. A l'égard des ouvrages de marbre, on n'a pas encore fait remarquer cette disparité qui est frappante aux bas-reliefs conservés à Capoue et à Naples. Dans la maison de Colobrano, de cette dernière ville, on voit un bas-relief représentant quelques travaux d'Hercule, dont le style semble être du moyen âge. Mais nulle part, cette différence ne paroît plus frappante qu'aux têtes de différentes divinités, exécutées sur les cless des arcades d'entrée de l'amphithéâtre de l'ancienne Capoue. On peut en juger, parce que deux de ces têtes, celles de Junon et de Diane, se sont conservées à leur place : trois autres de ces clefs qui représentent Jupiter Ammon, Mercure et Hercule, se trouvent encastrées dans le mur de la maison de ville de la nouvelle Capoue, nommée jadis Casilinum, Quant à cet amphithéâtre, ainsi qu'au théâtre de cette ville, j'aurai occasion d'en parler dans la suite. La plupart de ces têtes et de ces figures ne sont pas sculptées en marbre, parce que cette partie de l'Italie ne produit point de marbre blanc; elles sont faites d'une pierre blanche très-dure, assez semblables aux pierres qui forment les Apennins, tant de cette contrée que de l'Etat Ecclésiastique.

> 6. 61. On remarque la même différence entre l'architecture · des temples et des autres bâtimens du tems des empereurs; il est certain que les édifices construits à Rome à cette époque, different beaucoup de ceux qui furent élevés alors dans les autres provinces de l'empire romain. Un temple bâti à Mélasso, en

Carie, et consacré à Auguste et à la ville de Rome, nous en fournit une preuve évidente, ainsi que je le ferai voir encore dans la suite. Je pourrois citer aussi l'arc de triomple de Suze, dans le Piemont, érigé pareillement à la gloire d'Auguste; car les chapiteux des pilastres ont une forme qui ne paroit pas avoir été usitée alors à Rome (1).

§. 62. Du reste, les anciens peuvent se glorifier d'avoir connu Dubongout leur grandeur, et cela dans le tems même que l'art étoit sur son donné leurs descendans : on voit des ouvrages médiocres de ces

déclin. Le génie des premiers Grecs n'avoit pas entièrement aban- de l'ant. derniers tems, travaillés encore d'après les maximes des grands maîtres. Les têtes conservérent l'idée générale de l'antique beauté. La position, l'attitude et l'ajustement des figures décèlent toujours des vestiges d'une vérité pure et de la simplicité. Cette élégance affectée, cette grace contraînte et peu naturelle, cette gesticulation outrée et pleine de contorsions, dont souvent les meilleurs ouvrages des sculpteurs modernes ne sont point exempts, n'a jamais été capable d'éblouir l'esprit des anciens. Nous trouvons même, à en juger par l'ajustement des cheveux, quelques statues excellentes du troisième siècle, qu'on peut regarder comme des copies fuites d'après des ouvrages plus anciens. De cette nature sont deux Vénus, de grandeur naturelle et avec leurs tétes originales, qui ornent le jardin du palais Farnèse; l'une a une belle tête de Vénus, la tête de l'autre est le portrait d'une

(1) Nous pourrions en excepter le temple de Nimes en France, connu sous le nom de Maison carrée, que M. l'abbé Barthélemy (Mém, sur les anciens monumens de Rome. Acad. des Inser. t. XXVIII, Mem. pag. 580.), croit pouvoir comparer aux plus beaux restes de Rome et d'Athènes; ce dont les artistes et les litté-

rateurs conviennent généralement. Voyez M. Clérisseau, qui en a donné la description et les plans dans ses Antiquités de France, prem. part. Antiq. de Nímes, au comm. Ce temple étoit dédié à Lucius et Cajus, fils adoptifs d'Auguste, comme nous l'apprend l'inscription suivante, qui se lit sur la facade;

C. CAESARI, AVGVSTL F. COS. L. CAESARI. AVGVSTI, F. COS. DESIGNATO. PRINCIPIBVS, IVVENTVTIS.

dame de distinction de ce tems-là (1), et toutes deux sont coiffées de la même manière. Au Belvédere on voit une Vénus d'un travail moins parfait, et de même grandeur (2); sa coîssure ressemble à celle des deux figures précédentes, et paroit avoir été propre aux femmes de cette époque. Un Apollon de la villa Négroni. de la grandeur d'un jeune homme de quinze ans, peut être mis an nombre des plus belles figures d'adolescent qui soient à Rome. Mais la tête de cette figure n'est pas celle d'un Apollon ; c'est plutôt celle d'un jeune prince, fils de quelque empereur (3). Il se trouvoit donc encore des artistes capables de bien imiter les chefs-d'œuvre des anciens.

grecs.

§. 63. Avant de terminer ce chapitre il ne sera pas inutile de • communiquer mes remarques sur un monument fort extraordinaire, fait d'une espèce de basalte, et conservé au Capitole (4). des artistes Il représente un grand singe assis et sans tête, dont les pieds de devant reposent sur les genoux des jambes de derrière. Au côté droit, on lit en caractères grecs, gravés sur la base de cette figure : " Phidias et Ammonius, fils de Phidias, l'ont fait (5) ". Cette

> (1) L'une et l'autre de ces statues sont des portraits. La première des deux est la seule qui ait la tête attachée sur ses épaules. L'autre tête est mauvaise et moderne. Elles ont été depuis peu restaurées par M. Carlo Albicini , habile sculpteur , pour être transportées dans le cabinet du roi de Naples. Voyez la note des éditeurs de Milan, L. vj, ch. 7, 6. 6. C. F.

(2) Celle statue représente Sallustia Ballia Orbiana, femme d'Alexandre Sévère, sinsi que je l'ai remarqué tom. I, p. 509, note 1, et comme on le verra Ev. tv, ch. 1, 5. 2, et la note. C. F.

(3) Si la belle tête, dont il est fait mention ici, représente un prince de ces tems-là, et si elle a été faite d'après nature, elle prouve que l'artiste qui l'a sculptée savoit faire quelque chose de plus

qu'imiter. On peut dire la même chose de la belle tête d'une dame romaine, des bustes de Macrin, de Septime Sévère et de Caracalla, dont Winkelmann a parlé ci-dessus, et auxquelles il trouve des traits singulièrement beaux et parfaits. E. M. (4) Dans la cour du palais des conser-

(5) Reines, Inscr. Class. ij, n. 62, et ex eo Cuper. Apotheos. Homer. p. 154. Reinesius rapporte l'inscription dans son entier, telle qu'elle étoit peut-être encore du tems d'Holstein, dont il cite le manuscrit; la voici :

valeurs, C. F.

ΦΙΔΙΑΌ ΚΑΙ ΑΜΜΟΝΙΟΌ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΦΙΔΙΟΥ ΕΠΟΙΟΥΝ.

Phidias et Ammonius, [un et l'autre fils de Phidias, Font fait. Aujourd'hui le dernier mot de la première ligne, et inscription, à laquelle on a fait assez peu d'attention, est rapportée comme en passant dans le catalogue manuscrit, d'où Réinesius l'a tirée, saus indiquer le monument sur lequel elle est gravée. On pourroit croire qu'elle est d'une main moderne, si elle ne portoit pas des caractères évidens de son autiquité. Ce monument, méprisuble en apparence, mérite de l'attention à cause de son inscription; je vais communiquer mes conjectures là-dessus.

6. 64. Une colonie grecque s'étoit établie en Afrique ; la grande quantité de singes qui se trouvoit dans cette contrée , fit donner à ces nouveaux colons le nom grec de Pithecusæ. Diodore (1) assire qu'ils avoient pour les singes la même vénération que les Egyptiens montroient pour les chiens. Ces singes couroient librement dans leurs habitations, et on leur laissoit prendre ce qui leur convenoit. Les habitans donnèrent même à leurs enfans des épithètes tirées des dénominations honorables qu'ils avoient attribuées à ces singes, comme ils auroient pu le faire à l'égard des dieux. Je suis donc porté à croire que le singe du Capitole a été un objet de la vénération des Grecs Pithécusins; du moins je ne vois pas comment on peut concilier autrement les noms des deux statuaires grecs avec un pareil monstre de l'art. Suivant toutes les apparences, Phidias et Ammonius ont pratiqué la sculpture cliez ces Grecs barbares. Lorsqu'Agathocle, roi de Sicile, fit la guerre aux Carthaginois en Afrique, Eumachus, général de ce prince, ayant pénétré dans le pays de ces Grecs, conquit et ruina une de leurs villes. Vouloir prétendre que ce singe, révéré comme une divinité, fut transporté alors comme un monument extraordinaire parmi les Grecs, ce seroit avancer une conjecture qui ne s'accorderoit guère avec la forme des caractères, dont les traits paroissent postérieurs à ces tems-là, et semblent avoir de la

les trois dernières lettres du mot qui le précéde sont mutilés. Le sigma a la forme d'un C, et non d'un X, comme l'écrit Reinesius. C. F.

ressemblance avec ceux des lettres d'Herculanum. Il y autoit donc lieu de croire que cet ouvrage, fait longtems après cette époque, fut enlevé à ce peuple et transporté à Rome, peu-être sous les empereurs; et ce qui donne de la vraisemblance à ma conjecture, ce sont deux mots d'une inscription latine gravés aut le côté gauche de la basc. Cette inscription étoit composée de quatre jègnes, dont on voit encore les traces, mais on ne peut plus lire que ces mots : vut. cos (1). Il résulteroit de-là que cette race grecque établie en Afrique existoit encore du tems de Diodore de Sicile, et qu'elle avoit conservé jusqu'alors ses pratiques supersitientes (2). Le citerait à cette occasion une statue de femme en marbre.

(1) Cette inscription ne parolt applicable qu' à C. Merita, le seul Romain qui, durant le tens de la république, obtint sept fois le consulat; car avant lui il n y eut que Valerius Corvinus, qui fint six fois consul. Plutarch. in C. Mario, op. tom. 1, p. 422. Mais nous pensons que les chiffres indiquent la tens des empereurs, ausquel il n'eut pas rare de crouver le septième consular.

On lit distinctement dans cette inscription la syllabe COS; mais je n'ai pu y trouver le nombre VII. C. F.

(a) Ce monument ne méritois pas une attention aussi particulières. Il prapétente un exceptibique ou singe à queue, sema biblie en tout à celui de la vilta Albani dont on a parlé ount. 1, p. 115, none 2, et dont on a s'donné la figure dans la pl. X, excepté qu'il est un peu plus grand, et qu'il n'a pas la même tête que l'autre. Pour donner l'explication de ce monument, notre uteurs a trouvé dans le passigné de Diodore de Sicile, ce qu'il n'ay la point ; et ce et auteur ne dit autre, those sinon qu'Eunochius, explaine d'Archague, g'éscrial d'agintocle, y-

ran de Sicile, pénétra dans la haute Afrique, où étoient trois villes, dont il se rendit maître; villes qui avoient des noms de siuges, à cause de la quantité d'animaux de cette espèce qui y étoient, mais sur-tout cause du culte qu'on leur v rendoit; Diodore de Sicile dit de plus, que si on devoit donner à ces villes un nom grec, on pourroit bien les appeller mituaciona, Pithecusar; mais il ne parle point de colonie grecque; il dit seulement que ces villes étoient habitées par des nations barbares. On trouveroit plus aisément la raison que Winkelmann cherche de l'origine de cette figure, si l'on réfléchissoit que ce singe étoit en vénération en Egypte, comme nous l'avons déja observé tom. I, pag. 115 note 2, et comme on pourroit le prouver par différentes autres autorités, et par des monumens autres que celui qui est figuré à la pl. X, t. 1. Parmi ceix-ci on peut citer une figure qui représente un de ces animaux de la grandeur d'environ un pouce, qui a servi d'amulette, et dout une partie est pleine d'hiéroglyphes; figurine qu'on cunserve dans le cabinet Borgien placéo

placée dans la galerie de Versailles, que l'on prend pour une Vestale (1), trouvée, dit-on, à Bengazi, qu'on prétend être l'ancienne Barca, capitale de Numidie.

§ 65. Pour récapituler les objets discutés dans се chapitre, во do се поправление попр nons répétrons ici que l'art, et particulièrement la sculpture, a eu chaine. chez les Grecs quatre époques dans son style : le style dur et

roide, le style grand et angulaire, le style beau et coulant, et le style d'imitation. Le premier aura duré en grande partie jusqu'à Phidias; le second jusqu'à Praxitèle, Lysippe et Apelle; le troisième aura fini avec l'école de ces maîtres; et le quatrième so sera soutenu jusqu'à la chûte de l'art. L'état florissant de l'art no date que depuis Périclès, et ne s'étend que jusqu'au règne d'Alexandre. Après la mort de ce conquérant, l'art, parvenu à son plus haut degré, commença à se perdre, après avoir brillé environ cent vingt ans (2). Le sort de l'art, en général, dans les tems modernes, a beaucoup de rapport, relativement aux périodes, avec

à Véléiri. Quelle difficulté verroit-on à supposer que Phidias et Ammonius enssent fait ce monument à Alexandrie ou dans quelque autre ville de l'Egypte . pour l'usage des Grecs qui s'y trouvoient établis, si le singe étoit un objet de leur cuhe, ou pour les Egyptiens mêmes? Ces figures auront pu servir à quelqu'usage superstitieux de ces mêmes Grecs, pulsque nous lisons dans Sextus Empiricus (Pyrrhon. hyp. lib. III, c. 24, p. 155.), qu'il y en avoit qui ne rougissoient pas d'adorer un grand nombre des animaux de l'Egypte. Il y avoit quelques tles dans le voisinage d'Utique, en Afrique, qu'on nommon Pithecuses, à cause des singes qui s'y trouvoient; Scilis ( Peripl. p. 48.) felt mention de ces îles. On donnoit le même nom à une autre lle dans la mer Tyrrénienne, vis-à-vis de la Campanie, où il y avoit une ville grecque Tome II.

au dire du même Scilas ( pag. 5.); Winkelmann fut mention de cette dernière ile, liv. iij, ch. 5, §. 8. Elle étoit ainsi nommée des singes qui y furent transportés pour faire effront à ses habitans, si nous en eroyons Servius sur l'Encido liv. ix, §. 715. Voyez Sammise, Plin. exercit. in Solin. c 3, tom. I, p. (8. C.F. (1) Thompssin, Recueil des statues da Versailles , tom. I , pl. 9.

(2) M. le conseiller Heyne a remarqué que les quatre époques dans lesquelles Winkelmenn a divisé l'art, sont placées trop tôt, et d'une manière arbitraire : qu'elles se confondent souvent et s'écartent du vrai point; que d'ailleurs les monumens sur lesquels il veut appuyer son sentiment, ne peuvent pas soutenir La critique, et que quelques-uns même, avee les preuves qu'il en tire, ne sont souvent pas admiribles du tout. Voyez celui de l'antiquité : il a pareillement essuyé quatre révolutions capitales, avec cette différence que ce n'est pas par flegrés qu'il set déchu de sa graudeur, comme cluz les Grecs. Des que les deux plus grands génies des modernes eurent élevé l'art à la hauteur où il pouvoit atteindre, (je ne parle ici que du dessin), al tomba tout-à-coup. Jusqu'à Michel-Ange et Raphael le style fut sec et roide : ces deux hommes, restaurateurs de l'art, le portèrent à un si haut point de grandeur, qu'ils n'eurent point d'égaux. Après l'intervalle où rigna le mauvais goût, vint le style d'imitation, qui fut celui des Carrache et de leur école, et cette période va jusqu'au tense de Carle Maratte. Mais l'ilustoire de la sculpture est bien plus coutte : cet art fleurit dans Michel-Ange et dans Sunsovino, et finit avec eux (1). L'Algardi, Fiamingo et Rusconi ne viurent qu'un siècle après.

§. 66. J'ose croire qu'on trouvera dans ce chapitre des remarques propres à rettifer beine de lausses notions, données par des écrivains qui ont traité la méme matière. La différence est considérable entre les observations sur l'art et les recherches, savantes sur les antiquités : ici il est difficile de faire de nouvelles découvertes, attendu que tout ce qui est monument public a été examiné: 1 la, au contaire, il suifit de chercher pour trouver, et les choses les plus contaire, il suifit de chercher pour trouver, et les choses les plus

la dissertation de M. Heyne, sons la lettre H, à la fin du premier volume. J.

it is a in the present volume. 2.

(1) Windelmann, poor avoid vouche out (1) Windelmann, poor avoid vouche out (2), ex, per cela même, il la renda invarientable. Que les peinaire qui sont venus après Michel - Ango et après (Lephalt, un doiven pas être regardés comme leurs figura; c'est là ce que tous les commissements avoient tunnimenents; mais que d'après ces premiers, il di réagne mais que d'après ces premiers, il di réagne mais que d'après ces premiers, il di réagne municipal consument de la réagne de manuelle de la réagne de la

vragasă-fules Romain, et d'autres pelintres qui sont sont de l'école des deux grands maltres qu'un vient de nommer. De mifuer, quan i la sculțiure, quoiqu'il soit vrai que cet art nici pas contimot à être mis en ouvre avec cette supériorite qu'on admire dans les ouvres que de Micle-Nage et de Simoston, ou ne peut cependant nier que peu de temprès cus le Scilis et la Porta de Milan, le Sezzam et d'autres excelleus sculpceurs n'avent fait des ouvrages qu'on esime l'essoupe, taux à Rome même qu'illièrar. E. M. connues offrent des beautés. L'art n'est pas épuisé. Le beau et l'utile ne sauroient être saisis à la première inspection, comme se l'est imaginé certain peintre allemand qui a passé quitrais jours à Rome. Le première coup d'œil jetté sur une belle statue par un homme sensible, est comme le premièr regard qu'on porte sur le vaste océan: la vue s'y perd d'abord; mais l'étonnement cesse peu à pen, et l'œil, devenu plus tranquille, passe aisément de l'examen du tout à celui des parties. On doit se rendre compte à soi-meime des ouvrages de l'art, comme on expliqueroit aux autres un auteur ancien. Il en est ordinairement de l'examen d'une antique comme de la lecture d'un livre : on croit entendre ce qu'on lit, mais quand il s'agit de l'expliquer, il se trouve qu'on ne l'entend plus. Autre chose est de lire Homère, et autre chose est de ltraduire en le lisant.



Hа



## CHAPITRE

De la partie mécanique de l'art chez les Grecs.

larroduction S. 1. JE suivrai l'ordre naturel en commençant par la science et la méditation, pour passer ensuite à l'effet et à l'exécution... Ainsi les chapitres précédens, qui ont pour objet le dessin en général, et principalement l'idée de la beauté, de même que l'accroissement et la décadence de l'art, étant applicables à la peinture et à la sculpture, il sera seulement traité, dans celui-ci, du inécanisme ou de l'exécution des ouvrages modelés, sculptés ou jettés en fonte. Ce chapitre est divisé en trois articles : le premier traite de la façon d'opérer des sculpteurs en différentes matières; le second a pour but principal la fabrication des médailles; dans le troisième, il est question des pierres gravées.

Pe la fagna

6. 2. Dans ces recherches sur l'exécution, je suivrai la route-Kultumen que m'a tracée la sculpture (1), qui, passant d'une matière molle

(1) La sculpture, prise dans un tens travailler en terre molle; l'art de jetter rigoureux, se rapporte aux ouvrages en le bronze en fonte, se nomme la stamubre; on appelle plustique l'art de traire, et en nomme cisclure l'art de

à des corps plus solides, a commencé par façonner les terres, différentes et a fini par donner une forme aux pierres les plus dures. Après avoir indiqué dans le premier livre de cet ouvrage les différentes matières que l'art a mis successivement en œuvre, je me contenterai de traiter dans ce chapitre de l'espèce d'exécution dont le tems nous a conservé des monumens. Comme il ne nous reste pas une seule figure en bois de l'art chez les Grecs, il est inntile de parler de ce genre de travail (1).

§. 3. Je commence donc par l'argile, comme la première matière employée, et sur-tout par les modèles en terre cuite et en plàtre (2). Les arti tes anciens travailloient, ainsi que font les notres (3), ces modèles avec l'ébauchoir, comme on le voit à la ligure du statuaire Alcamène, sur un petit bas-relief de la villa Albani, dont nous donnons la figure à la tête du liv. iv, ch. 4 (4). Mais ils se servoient aussi de leurs doigts, et particulièrement de leurs ongles, pour rendre de certaines parties délicates et pour imprimer plus de sentiment à l'ouvrage. C'est de ces touches fines dont parle Polyclète, lorsqu'il dit que la plus grande difficulté dans l'exécution ne se manifeste que quand la terre se fixe sous les ongles : "ores is "orge à malés yennes (5). Jusqu'à présent il

travailler en bois. Les anciens mettoient la même distinction dans ces dénominations, comme on peut le voir dans Pline, liv, xxxiv, el. 7, sect. 16, et liv. xxxv, ch. 12. E. M.

- (1) Il en a été parté dans le tom. I. pag 31 et suiv.
- (a) Voyez tom. I, p. 24 et suiv. (5) Pline (1. xxxv, c. 12, seet. 4), ) dit,
- que depuis Lisistrate on n'a point fait de statue ou d'image, qui n'eut été modélé auparavant en argile. C. F.
- (4) Prométhée se voit avec un poincon à la main, et la figure sur les genoux dans un bas-rellef du cabinet du Capitole, rapporté par Sante Bartholi (Admir. An-

tiq. Roman. pl. 65.), per Montfeucon (Antiq. Expliq. tom. I, part. 2, p. 24,) et, en dernier lieu, par Foggiui (Mus. Capit. tom. IV, Aw. 25, p. 119.). On le trouve aussi sur une pierre précieuse chez Galeotti, Gemmæ antiq. litt. et tab.

5 , n. 1 , et chez d'autres. C. F. (i) Plutarch. Sympos. I. if, probl. 3, op. tom. II, pag. 1150, 1.6. Plutarque rapporte la même cliese : De profectu in virtut. sent. in fine, p. 86, princ. Polieleti dictum, qui difficilimum opus tracture cos pronunciavit, quibus ad unguem lutum percenerit, Ou ar ils invo a i perie apmere. Il parolt que duns l'un et l'autre endroit Piutarque n'a voulu-

paroît que ce passage de Pluturque n'a été entendu par personue; et quand François Junius (1) le traduit par : cum ad unguem exigitur lutum, il ne répand pas plus de jour sur la sentence du statuaire Grec. Le mot ingolan, on duraitin, paroit désigner les dernières touches que le sculpteur donne à son modèle avec les ongles. Ce modèle des artistes s'appelloit, sinafes (2). C'est à ces derniers coups d'ongles donnés au modèle, que so rapporte l'expression d'Horace : ad unguem factus homo (3). et ce que le même poète dit dans un autre endroit : Perfectum decies non castigavit ad unguem (4). Il me semble que ni ces deux passages latins, ni l'expression grecque n'ont jamais été compris. Il est certain que ces façons de parler doivent s'entendre des dernières touches données aux modèles avec les ongles des doigts; on voit pareillement que les anciens employoient le mot pouce quand ils parloient de l'exécution des figures en cire (5):

Exigite ut mores teneros ceu pollice ducat, Ut si quis cera vultum facit.

## §. 4. Quand Diodore de Sicile (6) dit que les artistes égyptiens

dire antre chose, sinon que la partie de l'ouvrage la plus difficile à faire étoit achevee, lorsqu'il ne restoit qu'à donner les derniers coups avec l'ongle aux modéles d'argile: sans s'attacher à déterminer si cela se faisoit avec l'ongle ou avec le doigt; ce qui se pratiquoit le plus aisément quand on travailloit l'argile pour en faire le modèle, et qu'on retonchoit l'ouvrage lorsqu'il étoit à-peu-près fini. Mais comme autourd hui on ne se sert pas ordinairement de l'ongle pour cet effet, il seroit possible que le pessage de Plutarque fut susceptible d'une autre explication, et qu'il se rapportat à quelque mapière de parler, ou à quelque usage des

anciens artistes, que nous ne connoisson pas. On pourroit dire, par exemple, que l'autenr grec a entendu que le modèle est près de sa perfection lorsque l'artiste est purvenu aux extrémités et qu'il

- qu'il fait les ongles de sa figure. C. F.

  (1) Catal. Pictor. in Polici. pag. 168,
  Junius a suivi la traduction de Silandre et d'autres. C. F.
  - (2) Suidas v.
  - (5) Lib. j, serm. 6, vers. 32.
- (4) De arte poet. vers. 254.
- (5) Juvenal, Sat. 7, vers. 257. Corf. Rugers. Var. ket. lib. j, c. 2, pag. 8, (6) Lib. j, circa finem.

travailloient d'après une mesure donnée, et que les sculpteurs grecs opéroient le compas dans l'œil, il ne fant pas croire avec un écrivain célèbre (1), que l'auteur cité ait voulu nous apprendre que les artistes grecs ne se servoient point de modèles (2). Plusieurs morceaux anciens, dont nous avons parlé dans le premier livre de cet ouvrage, nous prouvent le contraire. Indépendamment des modèles en terre cuite vraiment antiques de plusieurs figures en ronde bosse, nous pouvons citer une pierre gravée du cabinet de Scosch, représentant Prométhée qui forme l'homme, et qui se sert du plomb pour mesurer les proportions de sa figure (3). Le sculpteur opère le compas à la main, et le peintre travaille avec la mesure dans l'œil.

6. 5. Mais la pratique de modeler n'est pas encore l'exécution. elle n'en est que la préparation. L'exécution proprement dite, ne s'eutend que des ouvrages en plâtre, en ivoire, en pierre, en marbre, en bronze et autres matières dures.

S. 6. Les images des divinités révérées par les pauvres gens, En plitte. étoient exécutées en plâtre (4). Il y a grande apparence que les figures des hommes célèbres, que Varron envoya dans toutes les provinces de l'empire, étoient moulées en plâtre (5). Mais au-

- (1) Caylus, Sur quelques passages de Pline sur les arts, pag. 285. (2) Voyez tom. I. p. 158 et suiv.
- (5) Deser, des pierres grav, du cabinet de Stosch, cl. 111, sect. 1, n. 6.
- (4) Prudent. apotheos. p. 227, L 51. On sit aussi en plâtre les modèles d'après lesquels on exécutoit les statues jusques aux tems antérieurs à Lisistrate, Pl. L xxxv, ch. 12, s. 44

Prudeuce parle ici de Julien l'apostat, qui avoit la conturne demettresa této sons une statue en placre d'Apollon, en signe de vénération :

Quin et Appolinco frontem submittere ED Pso.

Arnobe parle aussi d'idoles eu plâtre (Adv. Gent. l. vj. p. 205.). Juvenal (Sat. 2, §. 4.) Lut mention d'un grand nombre de figures qu'on fit en platre du philosophe Crysippe. Pausanias (l. ix, ch. 54. p. 775.) cite une statue de Bacchus, exécutée de la même matière, et qu'on avoit coloriée; et Pline (liv. xxxvj, ch. 25. sect. 59.) marque qu'on faisoit en plâtre des figures et des bas-reliefs dont on ne se servoit ordinairement que pour l'ornement des palais, C. F.

(5) Les portraits des hommes célèbres que Varron envoya dans toutes les provinces de l'empire, jusques au nombre de sept cents, ne doivent pas avoir été exéiourd'hui nous n'avons en ce genre que des bas-reliefs, dont les plus beaux qui se scient conservés, nous viennent de la voûte de deux chambres et d'un bain de Bayes, près de Naples (1). Je ne parle pas ici des beaux ouvrages en relief des tombeaux de Pozzuoli, parce que leur matière est un composé de chaux et de nouzzolane. Moins ce travail est saillant, plus il est doux et agréable à la vue. Mais pour donner aux figures qui ont peu de relief différentes dégradations, on a indiqué, par des contours profonds, les parties qui doivent sortir en saillie du fond plane. Parmi les ouvrages de plâtre trouvés dans une petite chapelle au Parvis (\*\*:ijfsh:s) (2), du temple d'Isis de l'ancienne ville de Pompéia, on remarque cette singularité, que le sculpteur du morceau qui représente Persée et Andromède, a travaillé entièrement de relief la main du héros qui tient la tête de Méduse. Cette main, pour lui donner tant de saillie, ne pouvoit être assuiettie qu'an moyen d'un fer, qu'on voit encore aujourd'hui que la main est tombée (3).

cutées en plâtre, mais destinées sur vélin, avec une ou plusieurs couleurs. Pline (Kr. xxxx. c. d. z. xet. z.), qui nous rapporte ce fait, parle d'images d'hommes qu'on pouvoit renfermer dans quelque chose et qui (toient insérés dans les exemplaires des our rages qu'ils avoient composés. E. M.

Il me paroli que Pine dit que Varon woit inivir d'une se couvres les portalis de hommes illustres dont il avoit fait fre, que de la composition de la composition de la configuración de la configuración forente la configuración de la configuración forente la configuración de la configuración del la configuración de la configuración del la configuración de la configuración del configuración de la configuración del configuración de la configuración del configuración de la configuración de la configuración del configuración del configuración de la configuración de la configuración del configuración del configuración del configuración del

quando immortalitatem non solum dedit, verum etiam in omnes verras misis, ut præsentes esse ubique et claudi possent. C. F.

- (i) Ces bas-reliefs et celui du temple d'Isis, dont il sera parlé ci-après, sont en stuc. C. F.
  - (2) Pausan, L ij, p. 172, L 25; p. 174, L 5; p. 179, pag. 186, L 15; pag. 195,
- (5) On peut sjouter à ce que l'auteur dit lei, que les anciens travaliblent aussi en émail, et qu'ils en fisoient des basrellefs, des rêtes et des figures avec leurs condeurs naturelles, comme l'Observe Buonstruoii (Observat, tister, sopra als, modelle, prefix, pap, xu/), où il denne une trêc de l'aune et une tête de Silene, prog. xx. C. F.

Pour

§. 7. Pour ce qui regarde le travail de l'ivoire (1), cclui de l'Argent et du bronze dans les bas-reliefs, il flut appellé Toruzl'ârque (2), terme que les commentateurs et les grammarinens, sent ant anciens que modernes, ont tonjours applique aux oùvrages l'estimate du tour Mais les mots de represé, rimpe, (toreuma) (3),
represé, et represé, employés pour désigner les ouvrages et les ouvriers de cegenre de travail, ne sauroient être dérivés de rime,
l'instrument du tourneur. D'ailleurs, parmi tous les passages cités par Henri Etienne, il n'en est pas un qui puisse être appliqué à des ouvrages faits au tour, comme la très-bien remarqué ce savant; la racine de cette dénomination est rime, clair, distinct, et s'applique proprement à la voix (4). A l'égand de ces

(1) Voyez tom. I, l, j, ch. 2, §. 10, et l'addition B, pag. 575, du même volume.

(2) Phidias, au dire de Pline (L xxxiv. ch. 8, sect. 19, 6, 1, ), fut le premier qui fit avec succès de pareils ouvrages; et ce fut Polyclète qui les porta à la perfection (§. 2.), Primus (Phidias) artem torbuticen aperuisse, atque demonstrasse merito judicatur. (6, 2,) Judicatur (Polycletus) toreuticen sic erudisse, ut Phidias demonstrasse. Voici comme je pense, qu'on pent expliquer cet aperuisse, atque demonstrasse. Pline aura voulu dire que Phidias avoit rendu cette manière de travailler plus commune (ainsi qu'il parolt qu'on peut le conclure de tant d'artistes, qui probablement ont tous vécu après lui, et qui se sont rendus célèbres, comme l'atteste le même Pline ( L xxxiii , ch. 12. sect 55; l. xxxiv, ch. 8, sect. 19, 6, 25.), qu'il en avoit facilité le travail, et qu'il s'étoit rendu fumeux par les ornemens en ce genre qu'il avoit faits à la statue de . Jupiter Olympien, ainsi que le même Pline le marque l. xxxvi, ch. 5, sect. 4. 6. 4. Je ne saurois être de l'avis de M. Fal-

Tome II.

conet, qui, dans ses Notes sur trois lieres de Pline l'ancien, liv. xxxiv, ch. 8, p. So-St. OEmres tom. III, fait dire à cet auteur, que Phidiss a été le premier qui ait découvert et enseigné l'art de faire des bas-reliefs en métaux. On peut convaincre cet écrivain d'erreur, par l'autorité d'Anacréon, qui vécut près de cent ans avant Phidias, et qui parle de cet art dans sosOdes 17, 18 et 51; ainsi que par l'exemnle du coffre de Cypselus, décrit par Pausanias, liv. iv., ch. 17, pag. 419 et suiv.; et par d'autres ouvrages du même genre, exécutés par Bathycles, de qui le même auteur fait mention (liv. iii, ch. 18, pag. 255.), sans dire cependant le tems où cet artiste a veca. Winkelmann, qui, dans . la première édition de l'Histoire de l'art, étoit tombé dans la même erreur que, dans cette seconde édition, li reproche aux autres, avoit pris les ouvrages de Phidias pour des ouvrages faits au tour. C.P.

(5) Virg. Cul. v. 66.
(4) On ne peut donc pas dire que tous les interprétes, et tous les auteurs se sbient trompés sur la véritable valeur de

mots, ils paroissoient reçus pour signifier un travail en relief différent de célui qu'on faisoit en pierres précieuses, appellé montée, comme je le ferai voir c'a-près. De sorte que rimme set proprement un ouvrage de figures d'un saillant très-grand; et cette explication est conforme au mot rim (1), qui signifie un objec clairement fonocé. Comme cet ant é excrete principalement sur de petits ouvrages, et les ornemens, Plutarque combine le mot de rimin avec celui de arrangin, c'est-à-dire, travailler de petites choses; et il s'en sert dans cette acception, lorsqu'en parlant d'Alexandre, troisième fils de Persée, dernier roi de Macédoine, il nous apprend que ce prince s'étoit fait une réputation à Rome par l'exécution de ces sortes d'ouvrages (2).

§. 8. Le plus ancien artiste en ce genre, sur-tout en vases d'argent ciselés, seroit Alcon de Mylée en Sicile, si l'on pouvoit s'en rapporter à Ovide (3), qui le place quelques générations avant la guerre de Troise. Ce poète nous apprend que, parmi les présens qu'Anius, roi de Delos, fit à Enche, il y avoit une coupe de la main d'Alcon, et il nous fait connoître les premiers possesseurs de cette coupe. Mais Ovide fait ici un anachronisme manifeste; car Mylée ne fut construite que quelques sécles après cette époque, comme on peut s'en convaincre par la Sicilia antiqua de Cluvier; qui pourtant n'a pas plus relevé cette méprise du poète latin que ses commentateurs (4).

6. 9. Quant aux figures en pierre, ils s'exécutoient principa-

ees paroles. C'est dans ce sens que, parmi blen d'autres écrivains, les a interprété Hardoun dans le 1. déja cies xxxin, ch. 8. sect. 19, § 2. note 35 de Pline; et Saumake, Exercit. Plin. in Sol. chap. 62. nom. 11, p. 756 es suir., où il entre dans de grands détails. C. F.

(1) C'est ainsi que s'explique le mot 
repias, dont se sert Dion Chrysostome, lersque, parlant (Orac. xxx. p. 507.) des

coupes dont le travail ésoit en bosselage, il dit : l'assés russe à russes; c'ost-é-dire, qu'elles étoient chargées tout au tour d'ornement et d'autres ouvrages en basrelief; tandis que le traducteur de cet écrivain entend mals-propos par-là des travans faits au tour.

<sup>(2)</sup> Plutarch. AEmil. p. 501, l. 15... (5) Metamorph. l. xiij, p. 679.

<sup>(4)</sup> Cluv. Sicil ant. L ii, p. 501 es seq-

lement en marbre et en pierres les plus dures, tels que le basalte et le porphyre.

6. 10. Comme le marbre est la principale matière mise en Des statues œuvre par l'antiquité, il mérite une attention particulière (1).

(1) Winkelmann, dans la première édition de son Histoire à l'art, traite dans un paragraphe particulier des plus beaux et des plus célèbres marbres de la Grèce; et l'on ne foit point pourquoi, voulant corriger et augmenter son ouvrage, il l'a omis ici. Il y perloit perticulièrement de deux espèces de marbres, savoir, du marbre de Paros, appellé aussi siyotoer, d'une montagne de ce nom dans l'ile de Paros, et du marbre penthélisien, qu'on tiroit d'une carrière près d'Athènes, découverte par Bisa de Naxos, qui s'en servit pour faire les tuiles du temple de Jupiter Olympien, dans l'olympiade LXXXVII, Pausanias & v.

Bisa n'a pas découvert la carrière, mais c'est lui qui, le premier, s'est servi du marbre penthélisien, dont fut couvert ensuite ce temple; et Pausanias le prouve par deux vers grecs qui furent gravés sur la base de la statue, qu'on lui érigea à Naxos.

ch. 10 . p. 508 . au comm.

Naxi hac Latoida fecit solertia Byza. Cui primum secta est tegula de lapide.

Les anciens Grecs ont fait plus d'usage du dernier de ces marbres que du premier, au point que de dix statues il y en avoit neuf de marbre penthélisien. tandis qu'il n'y en avoit qu'une de marbre de Paros. Voyez Pausanias passim, Le marbre penthélisien, quoique moins blanc que le marbre de Carraret Plin. Av.

xxxvj, ch. 5, an comm.), étoit d'une bloc. nate molle, ou, pour mieux dire, douce; on le travailloit par conséquent presque aussi facilement que la cire. Les anciens ont fait d'admirables statues avec l'une et l'antre espèce de ces marbres, Isidore se trompe donc ) Orig. liv. xnj , c. 5.), lorsqu'il dit qu'on ne pouvoit avoir de marbre de Paros que de petites pièces, propres à faire des vases. E. M.

Voyez ci-dessus tom. I, p. 160, n. 1. C. F.

Il v avoit d'autres marbres blancs en Grèce: de ce nombre étoient celui qu'on tiroit du mont Hymète, près d'Athènes; Strabon, liv. ix, p. 613, au comm. t. I. et le marbre poris , qui venoit de l'Elide , province limitrophe du Péloponnèse. Le premier approchoit en blancheur du penthélisien, le second ressembloit plus au marbre de Paros, excepté qu'il étoit beaucoup plus léger. Pline liv. xxxvj, ch. 17, sect. 28. C'est de ce dernier marbre qu'étoient construits les deux fameux temples d'Apollon, à Delphes, et de Jupiter Olympien, Herod. liv. v., ch. 62. p. 401. Pausanias, \*lie. v., ch. 10, p. 598. Le marbre d'Enhèse étoit de même célèbre pour sa blancheur; il fat découvert par le berger Possidore, à qui les Ephésiens décernèrent à cause de cela les honneurs divins. Le marbre de Thase ou Thasus, et le marbre procenèse étoient de même blancs; mais dans ce dernier on apperçoit quelques veines noirâtres. Voyez Saumaise, Exerc. Plin. in Solin. chap. 37, La plupart des statues de marbre sour exécutées d'un seul bloc. Platon, dans as république, en fait une loi (1). Cependant quelque, des le commencement de l'art, on étoit dans l'usage de travailler les têtes séparéement, et de les adapter ensuite aux trones ; c'est ce qu'on voit distinctement aux têtes de Niobé et de ses filles, et à celles des deux Pallas de la villa Albani (2). Les Caryatides découvertes en 17-61, ont aussi des têtes rapportées (5).

tom: I, pag. 495, col. 2, C. On découvro de même quelques veines jaunes dans le phengite, autre marbre blanc qu'on tiroit de la Cappadoce; Pline (lie. xxxvi, ch. 22, sect. 46.) dit qu'il prenoit le poli au point qu'il pouvoit servir de miroir. Sueton, in Domit. cap. xiv. Le marbre coralitique ou sangarique approchoit, pour la blancheur, de l'ivoire, Pline, liv: xxxvj. ch. 8, sect. 14. Quant aux marbres de Lesbos et de Jasse, ils étoieut d'un blanc livide avec des tâches amguines. Je passe sous silence les autres espèces de marbres blancs moins renommës. Aujourd'hui il seroit presque impossible de distinguer dans les mouumens grees, qui subsistent encore, toutes ces différentes espèces de marbres. Les Grecs avoient, outre les marbres blancs. plusieurs autres marbres de différentes couleurs, et diversement tâchés : tels que le caristique ou subsen, qui étoit d'un verd de mer; celui de Chio à plusieurs couleurs; mais dans lequel dominoient les veipes noirâtres; le ténarique de deux espèces, l'une noire, l'autre d'un beau verd, qui étoit aussi la couleur du prasin; le phrygien, dans lequel on voyoit des taches rondes, couleur de pourpre, l'akabandique, le lydien, l'onichite, le conchite, et d'autres encore, qu'on peut

voir chez Cariofilo, de Antiq. marmor. pag. 5 et suiv. Ces marbres-là servoient principalement à Lire des colonnes. Lorsque la mode de revêtir les parvis de marbre s'introduisit à Rome, mode qui y avoit été portée par Mamurra, et que Pline condamne (liv. xxxvj, ch. 6, sect. 7. ), on y transporta non-seulement les plus beaux marbres de la Grèce et de l'Asie, mais les artistes s'avisèrent encore de les colorier avec le pinceau, incrustant, comme le dit Pline tliv, xxxv. ch. 1.), un ove de marbre numidique dans une table de marbre sinnadique, deux espèces de marbres que le traducteur italien Domenichi, aussi bien que le François du Pinet, ont pris pour deux noms d'hommes. Dans cet art les artistes romains modernes ont sans contredit été bien plus loin que les anciens, La Sicile produit aujourd'hui plusieurs marbres, semblables à ceux de la Grèce, et sur lesquels on peut consulter le savant ouvrage d'Augustino Tetamo , Dissert. mj, tom. I. Saggi di Dissert, dell Acc. Palerm. E. M.

- (1) Plat. leg. xij. p. 956, A.
- (2) Une de celles dont nous avons donné la figure dans la planche XIV, tom. I. C. F.
  - (3) Actuellement dans la même villa,

Quelquefois on pratiquoit la même chose relativement aux bras: ceux des deux Pallas qu'on vient de citer, sont adaptés aux statues.

6. 11. La figure presque colossale représentant une rivière, qu'on conserve aujourd'hui à la villa Albani, et qui étoit autre-statues. fois à la maison de campague des ducs d'Est, à Trivoli, nous prouve que les statuaires anciens avoient contume d'ébaucher leurs statues, ainsi que font les sculpteurs modernes; car la partie inférieure de cette statue est à peine dégrossie. Sur les principaux os, couverts par la draperie, on a laissé des points saillans, qui servoient de points indicatifs, et qu'on enlevoit avec l'outil quand on mettoit la dernière main à la statue, comme on le fait encore aujourd'hui.

\$. 12. On voit, par quelques statues, que les anciens procé- Soutienpour doient comme les modernes dans la manière de traiter les membres détachés d'une figure, et que pour travailler sans danger les parties libres, ils les assujettissoient à la figure par un soutien (puntello). C'est ce qu'on remarque même à quelques statues, où cela pourroit bien ne pas paroître nécessaire. A un Hercule du jardin Borghèse, on voit l'extrémité des parties naturelles reposer sur un pareil soutien, qui est une baguette de marbre proprement travaillée, et de l'épaisseur d'un mince tuyan de plume; cet appui est assujetti au membre et aux iesticules. Au reste, cet Hercule, par rapport à sa parfaite conservation, peut être rangé dans la classe des figures les plus rares de Rome; car il est tellement intact, qu'il ne lui manque que les extrémités de deux doigts du pied, qui n'auroient pas non plus souffert, s'ils n'avoient pas dépassé la plinthe.

6. 13. Après l'exécution complette des statues, on prenoit le Denitre parti, on de les polir entièrement, ce qui se faisoit d'abord avec aux statres, la pierre ponce (1), et ensuite avec la potée et le tripoli, ou de lissuit, soit ea les resuacomme nous l'avons dit dans le tome effet d'une certaine pierre qu'on appela nissur · loit naxes, perce que, comme le remer- l'outil. premier pag. 510, note 5. C. F.

dit que les artistes se servoient pour cet paroit à Naxos, dans l'ile de Crète,

(1) Pline (lie. xxxvj, ch. 7, sect. 10.) que Hardouin sur ce passage, elle se pré-

les reptisser d'un bout à l'autre avec l'outil. Cette dernière opération avoit sans doute lieu après qu'on avoit donné le premièr poil aux figures avec la pierre ponce. On procédoit ainsi, tant pour s'approcher de la vérité des chairs et des draperies , que pour mieux dévolère le fini de l'exécution, parce que les parties entièmement polies jettent un éclat si vif, lorsqu'elles sont éclairées, qu'il n'est pas toujours facile d'en remarquer le travail soigné. Il est probable qu'on craignoit aussi que le frottement et le poliment des statues, ne leur fissent perdre les traits les plus savans et les touches les plus spirituelles, attendu que ce n'est pas le sculpeur lui-méme qui fait cette opération (1); ce qui a déterminé quelques anciens statuaires à remanier leurs ouvrages, et à promener doucement le cisean sur toutés les parties. Cependant la plupart des statues, méme les colossales, sont entièrement polies (2), ainsi que le font voir les mocroaux du prétendu colosse de l'Apollon au un tentre de le pour les mocroaux du prétendu colosse de l'Apollon au verse.

quoiny-tille te trouvit en afit dans calle de Chyper. Pline de Chyper, Pline dan la suite on employa pour cha d'autres pierres qu'on triçti de l'Arménie; Au dire de Vitruxe liv.  $vi_1$ , ch. 9, dont le plasage astra piepret è capite (ch. 38, 8, 4 fort le plasage astra piepret è capite (ch. 38, 8, 4 fort le plasage astra piepret è capite (ch. 38, 8, 4 fort le plasage astra piepret è capite (ch. 38, 8, 4 fort le plasage on dia suif, et avec des brosses biene de la cire ferme ou du suif, et avec des brosses biene de cals pour domne du lustre aux tiatues netwes, on si c'étôt pour poût les de cals pour domne du lustre aux tiatues netwes, on si c'étôt pour poût les faut, ainsi que le font plusieurs artière modernes suit et on vargar de mainé que le font plusieurs artière modernes suit et on vargar de mainé que le font plusieurs artière ne genéral de toute sorse de pierres. C

(1) Voici ce que dit Algarotti, Lettero topra la pittura, let. 1, oper. tom. VI, p. 7: « On se plaint en France, qu'en repolivant, je dirois presque avec peu » de politesse, les statues du Puget et do » Girardon, qui sont dans les jardins de

» Versailles, on en emporte l'épiderme et » cette fleur de chair qui semblent ra-» mollir le marbre ». Algarotti se plaint ensuite de ce que, sons prétexte de rajeunir les peintures du Tintoretet du Titien, on en enlève les liaisons, les glacis, cette espèce de poli si précieux, cette patina, qui unit insensiblement les couleurs, les rend plus donces et | lus délicates, et qui seule peut donner aux peintures cet accord, cet air ancien, imprimé par la main du tems, qui y travaille avec des pinçeaux très-fins, avec une lenteur incroyable, et tel qu'il apparut au Spectagur dans sa vision pittoresque. C. F.

(a) Parmi les statues les plus polies on peut voir celles des deux prisonniers dans la cour du palais des conservateurs an Capitole, dont il a déja été parlé t. I, pag. 55a, et dont il sera engone Etis mentionliv. vj. ch. 5, 5, 26, note. Ces statues Capitole (a). Deux rétes colossales qui représentent des Tritons, à la villa Albani, nous offrent des chairs avec le même poli. Le mor du philosophe Lacyde (1) qui, après avoir refusé l'invitation du roi Attale, dit qu'il ne Alboit voir les rois que de loin comme les statues, ne sauroit étre appliqué à toutes les statues; tandis qu'il pourroit bien l'être à tous les rois. Il est certain que les monumens que nous venons de citer sont tellement terminés, qu'il peavent étre comparés pour le polliment aux gravures des pierres précieuses.

5. 14. A l'égard des statues entièrement travaillées avec l'oustil, la plus belle est sans contredit le Laocoon. C'est ici qu'un come
di attentif découvre avec quelle adresse et qu'elle sôreté le statuaire a promené l'instrument sur son ouvrage, pour ne pas
altérer les touches savantes par un frottement rétiéré. L'épiderme
de cette statue paroit un peu brut, en comparaison de la peau
lisse d'autres figures; mais ce brut est comme un velours doux
comparé à un satin brillant. L'épiderme du Laocoon est, pour
ainsi dire, comme la peau des premiers Grecs, qui n'étoit point
dilatée par l'emploi fréquent des bains chauds, ni relàchée par
l'usage répété des frottoirs, dont les Romains, amollis par le luxe,
fasoient usage (2). Sur la neue de ces hommes s'élevoit une trans-

sont polies au point qu'elles refléchissent la lumière comme des mireirs.

In lumière comme des miroirs.
 (1) Chez Diog. Laërce, liv. iv., segm.
 61.

(a) Jiwonneri, si l'on veut, que l'ango de ces bains et des strigiles, étois
inconna nux premiers Grecs; mois je
ne ceaviendarii pas que leur tuage ai tée
introduir par une unité ol lux de des Romains. Il est certain que ces derniers en
on pris l'âtée des premiers, chec qui il
existois méme avant Homère, comme
ne put le voir dans les ouvrages de ce
poête, Cet tuage devint dans la suite beancomp plus commun, es til passa ches les
ordes de l'action de la comme de la

Romains, qui adoptèrent jusques aux termes techniques qui y avoient rapport, et les conservément. Voyes Laurenti, De hafa, et med. ansip. schedilarma c. 2; Cand. De Eloramo, et Bula-vez. Ferrai, DeBlaheshpari. bait. Denina. Isteria della Grecia, nom. Il, librij, c. 3. Mercuriale, qui s'attache à prouver, sur l'autocité d'Hypotoses De rate Gymans. 166, j. c. 10, princi.), que du terme dece grand médecia l'usuge des ludas étoit tels-cave; mais peut-tres n'avoit-il pas bien lu ce qu'il en dit. De victors sur si march, acan. seet. 5, 5, 144; cui jí faite ettendire précisement le contratré, en conseillint les

piration salutaire, telle que le premier duvet qui revêt le menton de l'adolescent (1).

§. 15. Au reste, les monumens de sculpture, terminés au simple ciseau, sont en assez grand nombre. Tels sont, entre autres, les deux grands lions placés à l'entrée de l'arsenal do Venise, et transportés d'Athènes en cette ville; ils sont traités avec le simple outil, ainsi que l'exigent le poil et la crinière de ce fier animal.

Du master §. 16. Le marbre noir, dont il y en avoit une espèce dans les carrières de l'île de Lesbos (2), fut employé plus tard que le

Isota comme un excellent remble, et où bian comme un excellent remble, et où li plaint de en qu'on a pa se de nut encelle an pas commodes, et ous les untendle na cessière pour en perelarc, Quand la plaint proposition de la verge du striglie ou grattoir, on peut voir la pierre préciseur qui représente Tables, donnée tom.  $l_1$  p. 54 s, et ce que p'en dan d'ui si pa 55 in . On trouve a unit or Némolion (Deery, Cyri.  $l_2$  p.  $a_2$   $b_2$   $b_3$   $b_4$   $b_4$ 

. (1) Ces comparaisons éclairciront peutêtre mieux une expressiou mai entendue de Denys d'Halycarnasse (Epist. ad Cor. Pompei de Plat. p. 204, l. 7.), que ne l'ont Luit les disputes savantes de Saumaise (Not. in Tertullian. de pall. p. 234 es Confut. animadv. Andr. Kerkoetii, p. 172 et 189.), et des Petau (Andr. Kerkoetii Mastigopli. part. III., pag. 106.). Denys d'Halycarnasse, parlant de la manière d'écrire de Platon , ainsi que do quelques passages semblables d'autres auteurs, dit : greet degeneren et greet è em asyasieres (antiqua illa invenustas.) Telle est aussi la manière dont s'exprime Ciceron (ad Atticum I. xiv, ep. 7.) lorsqu'il dit : litteræ viznaginat. A mon avis, on pourroit rendre l'expression,

prise en général, par le velouté et l'onctucux de l'antiquité. En prenant le mot 2006, non dans la signification éloignée et impropre, comme l'ont fait nos sevans, mais dans son sens primitif et naturel, qui désigne le premier duvet du menton; et en comparant cette expretsion à l'application que je fais de cette image à l'épiderme du Laocoon, l'on sentira que Denys d'Halycarnasse a voulu dire la même chose. Hardouin (sur une lettre de Denis d'Halycarnasso à Pompéc, p. 128., qui a prétendu expliquer ce passage après les savans en question, nous laisse plus incertains qu'auparavant. Le mot 2000 rend in même image, lors qu'il est employé pour désigner la peau véioutée des fruits, ainsi qu'il l'est ici par Aristophane (Nub. v. 974).

Winkelmann devoit dire qu'Aristophane l'employe précisément dans cosens, et non pas pour désigner la peau veloutée des fruits, dont il ne parle pas.

(2) Philostr. De vic. Sophist. L. ij., p. 556. Herod. c. 8, t. II., p. 556. Il y en avoit d'autres carrières à Tanare et en Afrique, qui étoieut plus célèbres. Pline, l. xxxvj. c. 18, sect. 29. C. F.

blanc.

blanc. Il se trouve toutesois une statue de ce marbre, faite par un ancien artiste d'Egine, que j'ai déja citée dans le premier livre de cette histoire. L'espèce la plus dure et la plus fine de ce marbre se nomme ordinairement paragon ou pierre de touche. Quant aux figures grecques entières de cette pierre, il s'en est conservé plusieurs; savoir, un Apollon dans la galerie du palais Farnèse. le dieu nommé vulgairement Aventinus dans le cabinet du Capitole, l'un et l'autre plus grands que nature (1); de plus, les deux Centaures qui ont appartenu autrefois au cardinal Furietti, et qui sont aujourd'hui au Capitole, ouvrages d'Aristéas et de Papias d'Aphrodisium, qui ont gravé leurs noms sur les socles des figures (2). En fait de statues de grandeur naturelle, il se trouve un jenne Satyre qui danse, et un Athlète qui tient dans sa main un flacon d'huile; figures qui se voient toutes deux à la villa Albani, et qui furent découvertes par le cardinal Alexandre dans les fouilles de l'ancienne ville d'Antium, où on les trouva placées, outre un Jupiter et un Esculape aussi de marbre noir et de même grandeur, dans une salle ronde près du théâtre. Indépendamment de ces statues, exécutées dans le style grec, et faites de marbre noir, il y à encore celles qui sont des imitations de la manière égyptienne, et qu'on a tronvées à Tivoli, dans les fouilles de la villa Adrienne. Nous avons parlé de ces initations dans le second livre de cette Histoire.

 17. La pierre noire dont nous parlons diffère beaucoup entre elle par rapport à la dureté, Le marbre le plus tendre de cette espéce, est aussi le plus noir; c'est celui que nous appellons noir antique : nero antico. Quant à celui qu'on tire encore des carrières, il n'est pas de bonne qualité, étant d'ordinaire cassant commo

<sup>(1)</sup> Ces statnes sont tontes deux de basalte verd. La statue d'un héros avec une figurine ailée , et enveloppée dans un manteau, dans le casin de la villa Ne-

groni, sur le mont Esquilin, est de pierre

de touche : elle est encore remarquable malgré l'ignorance de celui qui l'a restaurée. C. P. (a) Ces socles sont d'un gris brun

tirant sur le noir. K

du verre. La dureté du marbre des Centaures dont nous venons de parler, l'a fait prendre par quelques connoisseurs pour une pierre d'Egypte; mais l'examen a bientôt démontré le peu de fondement de leur conjecture.

De falbâtre.

- § .18. L'albàtre oriental est-encore plus dur que le marbre blanc. Comme l'albàtre, en général, consiste en couches fœillèctes, et ne forme pas, ainsi que le marbre blanc, une masse solide, il est bien plus dificile à travailler, en ce que les fœillets doirt il est composé se détachent aisément. Si nous voulons en juger par les monumens qui nous restent, il semble que les anciens n'ont jamais exécuté des figures entières d'aucune espèce d'albètre; mais que les extrémités, la téte, les mains et les pieds étoient d'une autre matière, et vraisemblablement de brouze (1). Dans les têtes milles et barbues, les chairs sont polies, et les poils de la barbe sont tenus bruts. A Rome il ne s'est conservé qu'une seule tête d'albàtre, et encore n'est-ce que la partie de devaut ou le visage d'une tête d'Adrien, qui se trouve au cabinet du Canitole.
- §. 19. En figures entières, exécutées en albâtre, on voit, à Rome, deux situres de Diane moins grandes que nature : I une est à la mison Verospi; et l'autre, qui est la plus petite, est à la villa Borghèse; mais, comme je l'ai déja remarqué, ces deux figures n'ont d'antique et d'albâtre que la drapere : la téte, les muins et les pieds sont modernes et de brouze. Toutes deux sont de l'espèce d'albâtre nommé agatino, parce qu'il ressemble à l'agate, et qu'il en a presque la duresé. Les draperies de ces l'eux figures sont d'une beauté admirable. A la villa Albani on voit,
- (1) Ils Essoient cerendant des figurines entières d'all âtre. On découvri entraviaures une figure de femme, haute de dix-huit pouces, d'un all-âtre extrémement bluic et fort poil dans une crévaise occasionnée par un tremblement de terre, le 16 junvier 1775, entre Suint-

Paul-trois - Clahteaux et Chaussaie, en France; figure qui depuis a été portée à Paris, et que les uns ont pris pour une Vénus, les autres pour une Chopstre, et d'autres pour une Rhodope. Voyce Tinthologia romana, 1774, num. X, p. 77. C. F. en albâtre, la partie supérieure d'une figure, qui est aissi une Diane, dont la moitié inférieure est restaurée. Mais la plus grande statue d'albâtre est un beau torse revêtu de son armure, qui a passé, avec le cabinet Odescalchi, à Saint-Ildefonse, en Espague, et dont la tête, les bras et les jambes sont de bronze doré, parties restaurées par un maître moderne: la tête, sclon l'intention du restaurateur, doit représenter un Jule-César. Comme nous ne parlons sici que des monumens grecs, je ne ferai pas mention de la figure égyptienne assise de la villa Albani, statue plus grande que nature, et faite d'albâtre blanchâtre de la Thébaide. Ce monument, que j'ai cité dans le second livre de cette Histoire (1), est le plus grand de tous les ouvrages d'albâtre qu'on connoisse.

 20. Aux figures dont je viens de faire mention, j'ajouterai les Hermès et les bustes. Quatre Hermès de grandeur ordinaire et d'albatre fleuri (fiorito), surmontés de têtes antiques de marbre jaune, décorent la villa Albani; et ce sont les quatre seuls morceaux de ce genre que je connoisse. Quant aux bustes, ou. pour parler plus exactement, quant aux poitrines drapées, d'albâtre, on en voit cinq dans le cabinet du Capitole. Les bustes d'Adrien, de Sabine et de Septime-Sévère, sont d'albâtre-agate; ceux de Jule-César, de Faustine l'ancienne, et celui qui est surmonté d'une tête de Pescennius Niger, sont d'albâtre fleuri. Dans la villa Albani, on voit treize bustes de cette espèce, dont trois sont de grandeur naturelle, et de ces trois, deux sont d'un albâtre nommé cotognino, parce que sa couleur ressemble à un coing cuit (cotogna). C'est aussi de cette pierre qu'est le torse de Saint; Ildefonse. Le troisième morceau et les dix autres, tous moins grands que nature, sont d'albâtre-agate. Un autre buste semblable, avec une tête de femme, se trouve dans la maison du marquis Patrizi-Montorio (2).

<sup>(1)</sup> Cap. 2, §, 11. femme en albâtre oriental, parfuitement
(2) Il y en a un autre avec une tête de bien conservé, que possède le chevalier

2. 2.1. Les sculpteurs grecs n'ont pas moins cherché à se distinguer par des ouvrages de basalte (1), tant celui qui est conleur de fer, que celui qui tire sur le verd, que par des monumens d'albâtre. En statues entières de basalte, on n'en connoit qu'une scule; c'est un Apollon plus grand que nature, et d'un travait médiocre. Une ancienne estampe représente cette figure comme un Hermaphrodite; c'est ce qui a trompé le savant conte de Caylus (2), qui l'a prise pour une de ces natures mixtes. Ce mocreau est de basalte noirabre. La villa Médicis conserve le torse d'une figure d'homme grande comme nature et de basalte verdâtre; ce précieux reste nous dévoile une des plus beles figures de l'antiquité, tant pour l'étendue de la science, que pour la finesse du travail. Les têtes de basalte, échappées aux ravages du tens, nous donneut lieu de croire qu'il n'y a que les artises.

d'Azars. On croit que ce buste représente Antonine l'ainée.

(1) Nous ne sommes pas bien assurés, si l'on, en croit M. Guettard (Mém. sur le basalte des anciens et des modernes), que les anciens ayent donné le nom de basalte à la pierre que nous appellons ainsi, E. M.

Je pense, moi, que nous en sommes tribe-certain, pour ce qui regarde en moins le basche noir aucien, dont il est parvenu des monumen jusques à rapremo des moumens jusques à des de la nature est cont-à-fait semblable (il xxxxy, ch. 7, secs. 17.), quand bain le (il xxxxy, ch. 7, secs. 17.), quand il dis, qu'il a la durest et la couleur dia, fer, sind que nous l'arons déja renze poute file (sun que l'in de l'april (sun que l'in de l'april (sun que l'in de l'april (sun que l'in d'april (sun q'april (sun q'a

zième siècle, en a fait mention long-temp auparavant. Vovez son Dictionnaire au. mot Basantes. C'est ainsi qu'il nomme le basalte, et dans la description qu'il en Lit, il dit : que cette pierre est de couleur de fer et fort dure, De plus, M. Guettard présend qu'il ne nous reste aucun. monument que les anciens aient reconnu pour être de basaîte. La statue du Nil. entourée de petits enfans, qui se voit au Capitole, est de pierre calcaire et différente de celle, qu'au rapport de Pline. à l'endroit cité (l. xxxvj, c. 7, sect. 11), Vespasien fit placer dans le temple de la Paix. Voyez sur l'origine du basilte, outre ce que nous en avons dit, tom. I. p. 169, note 2, et la note 2, p. 170, dans les Opusculi scelti ann. 1779, t.I. p. 86; la dissertation de Bergmann, qui en attribue la formation à l'action réunie du feu et de l'eau. E. M.

(2) Recueil d'antiq. t. III, p. 120.

d'une habileté particulière qui se soient appliqués à travailler cette pierre : car elles sont conques dans le plus beau style et terminées avec le plus grand soin (1). Outre la tête de Scipion. dont je parlerai dans la suite, on voyoit au palais Verospi la tête d'un jeune héros, qui appartient aujourd'hui à M. le Bailly. de Breteuil, ambassadeur de Malte, à Rome; et à la villa Albani. il se trouve une tête idéale de femme, posée sur un buste antique de porplivre. La plus belle tête de basalte seroit sans contrellit. une tête que je possède, et qui représente celle d'un jeune homme grande comme nature; mais elle est tellement endommagée. qu'elle n'a d'entier que les yenx, le front, une oreille et les cheveux. Le travail des cheveux de cette tête, ainsi que de celle de Verospi, est différent de l'exécution des têtes d'homme en marbre ; c'est à dire, que les cheveux n'y sont pas traités comme à ces dernières en boucles détachées, ou fouillées avec le trépan; ils sont rendus comme des cheveux coupés courts, et ensuite peignés avec un peigne fin, tels qu'ils se trouvent communément aux têtes idéales d'homme exécutées en bronze, où chaque cheveu est, pour ainsi dire, indiqué séparément. A l'égard des têtes de bronze, faites d'après nature, le mécanisme des cheveux y est tout différent : le Marc-Aurèle à cheval et le Septime-Sévère à pied, du palais Barberin, ont les cheveux bouclés, comme leurs figures en marbre. L'Hercule du Capitole a les chevenx touffus et crépus, comme on les voit en général à Hercule. Dans la chevelure de la tête mutilée dont je viens de faire mention, il règne une industrie extraordinaire, et je dirois presque inimitable. On remarque presque la même finesse de travail dans le poil du torse d'un lion de basalte de l'espèce verdâtre le plus dur, qui se conserve à la villa Borioni (2). Au reste, j'ai déja parlé de ces dernières têtes dans le quatrième chapitre, à propos

<sup>(1)</sup> Voyer ci-dessus p. 73, n. 1. (2) Ce torse restauré est actuellement

brêche d'Egypte , dont il a été parlé t. I, p. 184 . C. F. dans la villa Albani, vis-à-vis la statue de

des oreilles des Pancratiastes (1). Le poli extraordinaire qu'on a été obligé de donner à cette pierre, et l'extrême finesse des parties dont elle est composée, out empéché qu'il ne s'y format une croûte comme il arrive au marbre le plus poli. De sorte que les têtes de basalte ont été trouvées dans la terre avec tout leur poliment primitif.

Du porphyre et des vaces

6. 22. Pour ce qui est des ouvrages de porphyre, j'en ai déja tous au tour, fait mention dans le second livre (2). J'ai indiqué, à cette occasion, les outils qu'on employoit pour travailler cette matière, et j'ai cité en même tems les plus belles figures de porphyre faites par des maîtres grecs et parvenues jusqu'à nous. Content d'avoir donné quelque notion sur ce travail, je m'attacherai ici à réfuter une prévention assez généralement établie, et à répandre quelque jour sur le mécanisme des vases de porphyre.

\$. 23. L'écrivain, qui s'est imaginé que les artistes modernes ignorent l'art de travailler le porphyre (3), étoit mal informé sur cet article; et quand le Vasari avance que Cosme de Médicis, duc de Florence, a inventé une eau pour amollir le porphyre, il décèle sa puérile crédulité (4). Le travail en porpliyre n'a jamais été un secret pour nos artistes, qui ont exécuté des ouvrages distingués en cette matière, tel que le beau convercle de l'urne antique déposée dans la magnifique chapelle des Corsini, à Saint-Jean-de-Latran (5). On sait que ce vase étoit placé au-

(i) Je crois que Winkelmann veut parler ici d'une tête qui iui appartenoit, et d'une autre de M. le Bailly de Breteuil, dont il a été parlé tom. I, liv. 2, c. 2, 5. 9, et desquelles il sera fait mention ciaprès L io, c. 7, 5. 25, et l. vj, c. 4, 5. 22. (2) Chap. 2, §. 15, p. 176 et suiv.

(5) Juvenal de Carlencas, Essais sur Illist, des bell, Lett, t. IV.

(4) Vasari , Vit, de' Pitt. Proceem. p. 12. Ce que dit Vasari est bien différent, Il observe qu'il manquoit à la perfection de l'art de savoir travailler parfaitement le porphyre. Cosme de Médicis tira, je ne sais de quelle herbe, un snc d'une si grande vertu, qu'en y faismt éteindre un fer rouge, il lui donnoit une trempe extrêmement dure. C. F.

(5) Un ouvrage plus admirable en co genre, c'est la restauration faito, il y a quelques années, à l'urne de sainte Hélene, dont il sera parlé dans la suite, livre vi, ch. 8, 6. 15, avec un grand

paravant sous le portique du Panthón; de sorte qu'on peut croire qu'il avoit servi dans les thermes d'Agrippa réunis à ce temple. Comme les vases de cette forme servoient de cuves dans les bains, et qu'ils étoient par conséquent sans couvercle, on fut obligé d'en faire exécuter un de la même pierre, pour l'adapter à ce vase, destiné à servir d'urne funéraire au tombeau du pape Clément XII (1). Dans le siècle passé, que le porphyre se trouvoit en plus grande quantité à Rome, on exécuta en cette pierre différens ouvrages, entrautres les tétes des douze premiers empereurs Romains qu'on voit au palais Borghèse.

§. 24. Mais il parott que les écrivains en question n'ont pas ditigé leurs observations sur les ouvrages de porphyro les plus pénibles dans l'exécution, et qu'on pourroit regarder comme inimitables. Ce sont les vases creux, qui sont tellement évasés, quils ne forment, avec les moultares et les camelares des bost, tant au pied qu'au couverle, que l'épaisseur d'un mince tuyau de plume à écrire; de sorte qu'il sufflit de les voir pour être convaincu qu'on les a fait passer sur le banc du tourneur. Le cardinal Albani possède dans sa maison de campagne les plus beaux vases de porphyre qu'il soient au monde; l'un de ceis vases fut

nombre de figures et de chevaux, pour sinsidire, de plein relief. Aujourd'hui les artistes de Rome ont porté l'art de travailler le porphyre au point d'en faire des tabatières et des bostes de montre. C. F.

(1) Vastri, à l'endroit cité, pag. 57, pense que ce vase a servi d'urne sépulchrule, à Gausse de se £rmo et de sa hauteur, et parce qu'il n° a aucun des trous qu'on a coutieme de voir aux cures des bairs. Mais je ne satrois adopter la conjecture des antiquaires du tems de Flaminius Vocco, lesquels, comme Il le dit dans ses Mémoires, n° 35, ont pensé que ce vase fott placé auciennement sur

le haut du portique de la Rotonde, avec les cendres de M. Agrippat cur nous suvous par Donc Cassian (Hint. In. Infe., c. 28, p. 759, a. I.) qui Auguste fie enseveitr Agrippa dans le tembesu qu'il avoit destiné pour lui-même. Il se pouront anni que co vase ent servi à quelquo Eputsine proché de l'amificon, dans lequelle l'eux a été divouvert, et qui ensuire furrent placés à la foname feire qua crausie furrent placés à la foname feire qua una Thermes de Sita-equiet, commonous le dit le même Municiais Vacca-C. F. payé trois mille écus romains par le pape Clément XI. Ces précieux monnmens ont été trouvés dans des tombeaux autiques, renfermés dans des vaisseaux de pierre de travertin; ce qui est cause de leur parfaite conservation qui nous frappe.

- §. 25. Pline nous apprend que les ancieus artistes travailloient au tour des vases de différentes autres pierres (1); et ce qu'il dit des cent cinquante colonnes du labyrinthe de l'île de Lemnos, toutes faites au tour, est une preuve de la grande expérience que les anciens avoient daus cette partie de la mécanique, et cela dans un tems aussi reculé que celui de la construction de cet édifice. Ces colonnes, suspendues à une machine particulière, pouvoient étre tournées par une enfant (2).
- §. 26. Le mécanisme employé pour faire les vases de porphyre a été un mystère, jusqu'à ce que le cardinal Albani ait levé ce secret, en montrant, par un heureux essai, que les modernes ne sont pas moins industrieux que les anciens à creuser le porphyre au tour; mais cette opération intérieure du vase coûte trois fois plus que celle de la forme extérieure. Le vase exécuté par ordre du cardinal Albani a été treize mois sur le bane du toureur. Tous les autres vases éte porphyre-qu'on rencontre dans les palais et dans les maisons de campagnesont de fabrique moderne, et d'une forme peu élégante, et lorsqu'ils sont évasés, c'est toujours en forme cylindrique; ce qui se fait au moyen d'un cylindre de cuivre de la grandeur et de la capacité qu'on veut donne au vase. Tout le mécanisme se réduit à tourner, avec une corde, sans employer d'autre cluealet.
- §. 27. Nous remarquerons ici que les statues antiques de porplyre, n'ont ni la tète, ni les mains, ni les pieds de la même matière; les statuaires anciens étoient dans l'usage de faire ces extrémités de marbre (5). Dans la galerie de Chigi, réunie main-
  - (1) Plin. l. xxxvf, c. 22, sect. 44. (2) Ibid. c. 13, sect. 19, §. 5.

qui regrésente une Roma, sur la fontaine de la place du Capitole. C. F.

(3) Comme est entr'autres la statue

tenant

tenant a celle de Dresde, il y avoit une tête de Caligula; mais elle est moderne, et faite d'après la tête antique en basalte qui est au capitole. Dans la villa Borghèse, il y a une tête de Vespasien, qui est pareillement moderne. Il est vrai qu'à Vénise on voit quatre figures qui, rangées deux à deux, décorent l'entrée du palais du doge, et qui sont faites d'un seul bloc de porphyre : mais ce sont des productions des Grecs des tems postérieurs, on du moyen âge. Il faut que Jérôme Magius ait eu bien peu de connoissance de l'art, pour avoir avancé que ces figures représentent Harmodius et Aristogiton, libérateurs d'Athènes (1).

6. 28. Dans le mécanisme de la sculpture il faut comprendre Delaressaula restauration des statues tant en marbre qu'en autres pierres rationées ou dures, attendu qu'il y a une infinité de figures anciennes endont- ques, sur tont magées et qu'on a réparées depuis. Ces réparations sont de deux marties. espèces : savoir, 1º. pour remédier à quelque vice du marbre ou au défaut de la matière nécessaire pour quelque partie, et 2º. pour reparer la mutilation des parties. Quant aux défauts de la matière, on y remédioit au moyen d'un ciment fait de marbre pilé, avec lequel on remplissoit les trous ou cavités, ainsi que je l'ai remarqué à la joue d'un Sphinx, qui se voit parmi les autres ornemens d'un autel endommagé, découvert en 1767 dans l'île de Caprée, au golfe de Naples, et qui se trouve dans le cabinet de M. Hamilton.

6. 29. La restauration des parties mutilées se faisoit anciennement, comme cela se fait encore, au moyen d'un tenon qu'on désen introduisoit dans les trous pratiqués dans la portion endommagée et dans la portion ajoutée, pour assujettir et reunir ces parties (2). Ce tenon, qui est souvent de bronze, est aussi quelquefois

(1) Miscel L ij, c. 6, p. 83. (2) Ensuite on les assujettit au moyen du plomb. Voyez Paulus dans les Pandectes lib. vi, tit. 1. De rei vindic. I. in rem. actio 23 §, item. 5. Ce jurisconsulte nous apprend, ainsi que Pompo-

nius (dans la loi Si statuam 14. De auro argento, etc. logato), qu'on avoit coutume de restaurer les statues en prenant un bras, une jambe, ou quelqu'autre partie du corps d'une autre statue. C. F.

Tome II.

de fer, comme on le voit au fauieux Laccoon, où il est placé derrière la base (1). On préliroit l'airain au fer, parce que as rouille n'est pas muisible au marbre (a), tandis qu'il arrive assez souvent que le fer fuit des taches, sur-tout lorsque l'humidité y p'eutere. Ces taches s'étendent avec le tems, comme cela est évident aux figures mutilées de l'Apollon et de la Diane de Baies, dont j'ai parlé plus haut. On voit sur-tout à la première de ces statues, que le fer, qui est encore apparent aujourd'hui, et qui servoit jadis à fixer la tête, anciennement restancée et maintenant perdue, a fait jaunir la motité de la poitrine. Pour parer à cet inconvénient, on avoit soin d'introduire des tenons de bronze jusque dans les bases des colonnes et des pilastres. comme on peut le remarquer encore aux bases des pilastres du temple de Sérapis, à Pozzadii (3).

Observation sur les tems de ces restausations.

§. 3o. Il est naturel de deinander, en quel tems de l'antiquité dhis ces ouvrages de l'art ont été mutilés et restaurés? Et il doit paroitre étrange que cela soit arrivé à une époque où les arts florissoient; cependant la chose est incontestable. D'un côté, il faut que cette mutilation ait été faite en Grèce même, soit dans la guerre des Achéens contre les Etoliens, où ces deux peurles

(1) On ne voit point d'autre tenon à ce groupe, si ce n'est celui qui est derrière le bras gauche de Laocoon, où il y en a un de métal, pour l'assujettirau bras droit d'un de ses fils, parce que le marbre avoit été cassé. Ce tenon ne peut pas être antique. C. F.

a) Vöyez Ca) tus, Rec. d antha, ε. II, d Antia, Ram. au come, p. 275, où il làit la même réflexion as sujet de tous les unages auxqueb les aucient employoient le bronze, mais principalement pour les édifices. Pline (λ xxxty e, c g, xeca 21.) observe que le bronze poil perend plus facilement la rouille ou le vert-de-gris; et que les aucienz avoient coutume; pour et que les aucienz avoient coutume; pour le conserver, de l'enduire d'huile ou de poix liquide. C. F.

(5) Une autre raison qui déterminale prepules adients à faire usage du bronne, ou même du simple cuivre (le bronze tent un composé de cuivre, d'étain et d'autrè matières) pour leurs states, leurs défices, leurs armes, leurs ustenciles, et en général pour tous les intranes pour leuquelle on se sert aujourneus pour leurs armes de leurs ar

exercèrent leur rage contre les monumens publics, comme je le dirai plus en détail dans la suite, ou dans le transport de ces monumens à Rome. D'un autre côté, l'on sait combien les ouvrages de l'art eurent à souffrir à Rome. Ce qui rend sur-tout trèsvraisemblable la mutilation des monumens dans la Grèce, ce sont les statues découvertes à Baies : car l'histoire ne nous apprend pas que, depuis l'époque où les arts ont été introduits en Italie, jusqu'à leur décadence, on ait exercé dans ces cantons des actes d'hostilité. Après les Antonins, les arts étant tombés dans une décadence totale, il est probable qu'on ne songea pas non plus à réparer les monumens endommagés; il est à croire que les ouvrages de l'art, découverts ou à découvrir aux environs de Baies, ont été apportés mutilés de la Grèce, et ont été ensuite restaurés en Italie. A l'égard des productions de l'art trouvées à Rome, on pourroit en dire à peu près la même chose; mais elles auront essuyé bien d'autres revers dans cette ville. Combien les monumens antiques n'ont-ils pas souffert dans le grand incendie de Rome sous Néron (1), et dans les troubles de Vitellius, pendant lesquels on se défendit au Capitole en lançant des statues sur les assaillans (2).

§. 31. Mon dessein étoit de ne parler ici que des ouvrages mutilés et restaurés anciennement, et non de ceux qu'on tire brisés des ruines souterraines. Ces derniers monumens sont ceux qui ont été détruits dans les inondations des peuples septentrionaux dans les saccagemens de Rome, ainsi que de tout le Latium et des autres provinces d'Italie; sans parler des dévastations de la Grèce (3). Le souvenir de cette fureur fait naître de trop tristes réflexions pour nous arrêter sur ce suiet; d'ailleurs, nous parlons ici de l'exécution, et non de la destruction.

(3) V. cl-après l. vj, c. 8, \$. 17 et 18. L 2

<sup>(1)</sup> Suet. in Ner. c. 38. C. F. autres Flaviens, à entrer dans le Capito-

le , où il les fit ensuite mourir en met-

tant le feu au temple de Jupiter Capito-(2) Vitellius contraignit Sabinus et les lin, Sueton. in vita Aul. Vitell. c. 15.

Des ouvrages en bronze §. 52. Je vais communiquer maintenant quelques observations sur les procedes des ouvrages en bronze, en commençant par la manière de préparer les méaux propres à la fonte; puis je parlerai des moules ou creux, destinés à recevoir le bronze en fusion; cusuite de l'art de fondre et de raccorder la fonte. Je ferai mention massi des défectuosités de la fonte, des procédés de la soudure et des ouvrages incrustés en bronze, ainsi que de ce que nous nonmons la rouille de l'antiquité; c'est-à-dire, la patina, qui est l'enduit verdâtre qui couvre le bronze antique.

De la pri paration d bronze pou

C. 33. Je dirai en premier lieu que le bronze se préparoit alors, comme il se prépare encore aujourd'hui, par l'alliege de l'étain avec ce métal, pour lui donner plus de fluidité (1). Il est certain que quand la partie de l'étain n'est pas assez grande, il manque au bronze la fluidité requise pour couler dans toutes les parties, et les Italiens disent alors qu'il est incantato. Benevenuto Cellini, fameux artiste dans se genre, raconte qu'ayant préparé la fonte d'une statue, et donné l'ordre de déboucher le trou du fourneau pour faire couler le métal du canal dans le moule, il s'étoit mis à table dans l'intention de diner peudant ce tems là; que les ouvriers étant venus lui dire ensuite que la fonte étoit arrêtée, il avoit saisi sur-le-champ les plats et les assiettes d'étain, et les avoit jettés dans le bronze ardent; ce qui avoit rendu aussitôt la masse assez fusible pour faire réussir l'opération (2). Par cette raison, et pour assurer le succès de la fonte, on étoit quelquefois dans l'usage de fondre des statues en cuivre, métal qui est très-fusible : les quatre chevaux de Vénise, dont

(1) Pline, lib. xxxiv, c. 8, sect. 20, et sur ce passage Hardouin note 9.

(2) Cellini raconte (dans sa vie pag. 275) qu'il assista au jet d'une statue; et qu'ayant vu que métal ne couloit pas, purce que l'alliage de l'étain avoit été dévoré par l'intensité extréme du fou 0, ordonna de prendre tous ses plats, Joutes ses écuelles et toutes ses assieltes d'étain, au nombre d'environ deux cents, qu'il fit jetter en partie, un par un, dans lo canal par lequel la fusion couloit, et en partie dans le fourneau même, de sorte que par ce moyen la fonte s'opéra par-Laitement bien. C. Ft. je parlerai dans la suite plus en détail, sont de cuivre. Il paroit aussi que les anciens choisissoient de préférence ce métal pour l'exécution des statues destinées à être dorées; parce que çauroit été un luxe désordonné, que de revêir d'or un beau honze. On sait d'ailleurs que le cuivre est plus facile à d'ober que le bronze.

- 6. 34. C'est à l'alliage nécessaire de l'étain au bronze, quand il a éprouvé l'action du feu, qu'il faut attribuer la quantité de petits trous, semblables à des globules, qu'on remarque aux anciens ouvrages de l'art. L'étain, ayant été dévoré par l'ardeur du feu, a rendu le bronze plus cassant, et presque anssi poreux qu'une pierre-ponce; de-là vient que cette sorte de bronze est plus légère de poids qu'à l'ordinaire. Cette diminution de poids est sensible aux monnoies de grand bronze, que les antiquaires noument médaillons, et qui ont éprouvé l'action du feu. L'expérience nous apprend à les connoître par la comparaison de leur poids avec celui d'autres, ou par l'estimation qu'on en fait au tact. Ces médaillons, dépouillés de l'alliage de l'étain, se trouvent, pour ainsi dire, privés des parties onctueuses qui leur donnent du corps. Quand on les tire des excavations et qu'on les expose quelque tems à l'air ou à l'humidité, il s'y forme une crasse verdàtre qui ronge et qui consume le bronze antique.
- §. 55. Secondement, je remarquerai que les moules que les por mande anciens artistes préparoient pour jetter leurs figures en fonte que paroissent avoir différé de ceux des notres. Sans entret dans des fontes détails à ce sujet, je rapporterai l'observation qu'on a faite sur les quatre chevaux antiques du portail de l'église de saint Marc à Vénise; savoir, que ces figures ont été fondues chacune dans doux moules, qui s'adaptoient dans la longueur de ces chevaux; de sorte qu'on n'avoit pas besoin de briser les creux après l'opération, comme on est obligé de faire dans les autres procédés de la fonte (1).

(1) Les anciens, pour faire leurs moules, se servoient d'argile mèlée avec de très-bien Hardouin dans ses notes sur « De la manière de foudre et de roccordes la fon-

6. 36. J'observerai en troisième lieu qu'il semble que les anciens ont suivi d'autres procédés que les modernes dans l'art de fondre et de raccorder la fonte; et qu'ils n'étoient pas dans l'usage de jetter en fonte des machines considérables. Au reste, cette observation nous conduira aux premiers essais et aux tems les plus reculés, dans lesquels, au rapport de Pausanias, les figures de bronze étoient composées de plusieurs pièces, jointes ensemble par des clous. Tel étoit un Jupiter de Sparte, fait par Léarque de Rhégium, de l'école de Dipœne et de Scyllis (1). Cette méthode facile de fondre des statues, fut encore suivie dans les tems postérieurs ; fait attesté par les six figures de femmes trouvées à Herculanum, grandes comme nature et au-dessons de cette grandeur: les têtes, les bras et les jambes sont fondus séparément. Ces pièces, dans leur liaison, sont jointes par des attaches que les Italiens nomment code di rondine, queues d'aronde, à cause de leur forme . Le manteau court de ces figures, composé pareillement de deux pièces, de celle de devant et de celle de derrière, est joint sur les épaules, où il est représenté boutonné.

§. 57. En suivant cette route, les anciens artistes se mettoient à l'abri des fontes manquées, difficiles à éviter, lorsqu'on fond des statues entières et des machines considérables (2). Malgré cela on remarque encore des remplissages, qu'on a eu soin d'indiquer dans la gravure des chevaux de Vénies, qui nous font voir que les pièces ajoutées ont été jointes par des clous dès le tems de

Pline liv. xviij, c. 10, sect. 20, §. 2, et comme l'observé aussi Winkelmann l.j, ch. 1, §. 7.

(1) Pausan. L iij, p. 257.

(a) Les anciens, au dire de Philon de Byanne (De septem orb. spect. cap. 5, p. 15.), se fisiolent aucune statue, de grandes statues au moins, d'un seul jet; mais ils les couloient pièce par pièce, membre par membre, et ils unissoient e ausuie tous ces morceaux d'après le modèle qu'ils en avolent fait d'abord. Gimulair a artifice primum fingues, deisde la mambra d'une corfliant, ausdem omnia recte composita arigent. Mais cet auteur ne dit pas comment on i y pranoit pour foindre ces pariles, si fon a servici pour cala de cloux ou de soutiure. Le Limeux colosse de Rhodes avoit che Éta fiala per moceaux; más clea d'une manière tout -i-f-tit différente; puisque, à ce que reconte le méme Philos, o leur fabrication (1). Je possède un motreau qui semble indiquer une fonte manquée; ce morceau, joint à la tête de grandeur naturelle, est tout ce qui s'est conservé de la figure d'un jeune homme. La tête de cette figure étoit autrefois dans le cabinet des Chartreux à Rome (2), et se trouve maintenant à la villa Albani. Le morceau que je possède represente la partie virile, qui étoit adaptée séparément à la figure; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que du côté intérieur, à l'opposite de l'endroit du poil qui annonce la puberté, on voit trois lettres grecques, inz. de la longueur d'un pouce; qui ne pouvoient pas être visibles lorsque la figure étoit entère. Montfaucon étoit mal informé, lorsqu'il avança, sur la foi d'autrui, que la statue équestre de Marc-Aurèle n'avoit point été fondue, mais que c'étoit un ouvrage en bossèlege, fait au marreau (5).

§. 58. Quatriemement, je ferai mention en peu de mots de la soudure aux figures des anciens. On la voit aux cheveux et aux boueles détachées qu'on avoit coutume d'adapter aux figures par

De la soca lure.

commença par en couler une partie, savoir, d'abord les jambes, qu'on entourra entièrement de terre et sur lesquelles on jetta le corps , et ainsi d'une partie à une autre. Il parolt donc, comme l'observe M. de Guasco, De l'usage des statues, I. part ch. 13, p. 159, que les anciens ont connu le moyen d'unir la fonte chaude à la foute froide, comme nous le voyons pratiqué par les modernes, et comme l'a fait le Moine, pour sa statue équestre de Bordeaux, afin de réparer ainsi, par un second jet, toute la moitié supérieure du cheval, qui avoit manqué horisomalement à la première fonte, C. F.

(1) Voyez aussi, par exemple, la planclie V du tome premier de cette Histoire. La raie, qui du menton descend

aux épaules de la figure, sert à faire voir qu'elle a été cassée dans cet endroit, ou qu'elle étoit prête à s'y casser; aussi at-elle été, des les tems les plus anciens, racommodée au moyen d'un tenon fait de la même matière, placé sous le menton, comme on le voit indique dans cette planche. A d'autres figures en bronze que j'ai vues, et en particulier à la moitié d'une jambe de cheval, a peu-près grande comme nature, plusieurs défints qui s'y trouvoient avoient été réparés au moyen de petites plèces d'un carré long, de la même matière parfaitement soudées, à ce qui m'a paru, de la même manière que nous allons voir que le Lisoient les anciens, C. F.

(2) Monum. a Borino collect. p. 1/4. (5) Diar. Ital. p. 160.

Designably Cod

cet artifice, et cela aussi bien dans le tems le plus reculé de l'art qu'à l'époque de son lustre. L'ouvrage le plus ancien de ce genre. et, en général, un des monumens de la plus haute antiquité. est un buste de femme du cabinet d'Herculanum, dont la tête est coiffée sur le front et jusqu'aux oreilles de cinquante boucles, qui semblent faites d'un fil-d'archal à-peu-près de l'épaisseur d'un tuyau de plume à écrire. Ces boucles sont soudées sur le côté et rangées les nnes sur les autres, ayant chacune quatre ou cinq anneaux. Les cheveux de derrière forment des tresses autour de la tête. Le même cabinet renferme un autre morceau curieux avec des cheveux soudés: c'est le portrait d'un jeune homme, dont la tête est garnie de soixante-huit boucles soudées, ontre celles de la nuque du cou qui ne sont pas détachées, et qui ont été jettées en fonte avec la tête. Ces boucles ressemblent assez à une bande étroite de papier roulée et tirée ensuite en ressort spirale. Celles qui descendent sur le front font cinq tours et davantage; celles de la nuque en font jusqu'à douze; et toutes ont sur les bords deux lignes gravées en creux. Rien ne constate mieux que cet usage s'étoit introduit dans la plus belle époque de l'art, qu'une tête idéale du même cabinet, connue assez généralement sous le nom de Platon, et estimée un des plus beaux monumens en bronze : cette tête a pareillement des boucles soudées aux tempes (1).

Des duvrages de bronze uncrustés. \$. 39. Cinquièmement, je dirai quelque chose des ouvrages en

(i) Le jurisconsulte Paulus nous sprund, dans l'endroit ci-desus cité à la pag. 81, note a, que les anciens écolens dans la coutune de souder suns à leurs attates les bras, les jumbes et les autres parties restaurées; et quot as servoit pour soudure, de plomb pens-dre estend-il par-là le plomb blanc ou l'étain, dont parle Planc (A. xxxis, ed. 37, sect. 4%), ou d'un métal semblablé à celul de la statute. Ils soudoient l'argeras de la statute. Ils soudoient l'argeras de la

mbme manière, comme cela paroli par un passage de Pomponius dans là f. Quidquid 27, priesa [D. Le adquir ren dom.).
L'or, au dire du même Pline (£ xexé);
c. 5, sez 29, se soudoit seve de ichryocolle mêlée avec du verd de Chypre, de l'urine d'enfant et du nêtre. Le premier qui a trowé l'art de soude
fee avec le fre même, fut un certain
Glaucus de Scio. Pausanius, fin. x, c. 16,
pg. 535. C. F.

bronze

bronze incrustés. Il s'est conservé quelques morceaux de bronze. garnis en argent (1), comme le diadême de l'Apollon Sauroctonos de la villa Albani, et les bases de différentes figures du cabinet d'Herculanum. On faisoit aussi quelquefois en argent les ongles des mains et des pieds, ainsi qu'on le voit à deux petites figures tro rées à Herculanum; et l'ausanias fait mention d'une statue avec des ongles d'argent (a). Je citerai ici les quatre chevaux dorés que le fame ix orateur Hérode-Atticus fit ériger à Corinthe, et dont les cornes des pieds étoient d'ivoire (3).

\$. 40. Sixiemement, je parlerai enfin de la couleur que le tems pele teine donne au bronze, et qui relève la beauté des statues de ce métal. verdàire du Cette couleur est une teinte verdatre qui le couvre et dont le degré de beauté est à raison do la finesse du métal. Cette teinte s'appelloit ærugo, chez les Romains; de-là vient l'expression de nobilis ærugo qu'on lit dans Horace (4). Le métal de Corinthe prenoit une teinte de verd clair (5), qu'on voit souvent sur les médailles et sur quelques petites figures (6). Les statues et les bustes du cabinet d'Herculanum ont un énduit de verd foncé. mais il est factice; car tous ces morceaux ayant été trouvés endommagés et fracassés, et ayant passé par le feu pour être ressoudés et réparés, ont perdu leur ancien enduit, et ont été recouverts d'un nonveau vernis. Au surplus, il est reçu que plus un bronze est antique, plus sa teinte verte est belle; maxime ad-

(1) Conf. Buonarr. Pref. alle oss. sop. alc. med. p. 19.

(2) Pausan. L j, p. 57, L 3.

Un buste donné en taille-donce par le P. Peciaudi , Monum. Polop. tom. II, pag. 69, a les lèvres d'argent. C. F. (7) Pansag, L.ij, c. 1 , p. 113, L 2. (4) Je n' i pas pu trouver l'endroit où Homce donne à la patina l'épithète de

noble C. F. (5) Plin. 1. xxxvij, c. 10, sect. 55, p. 35. (6) Co métal se couvre plus tard que nomme patina, comme le remarque Ciceron, Tuscul, quast. l. iv, c. 14. Voyez aussi Plutarque . Cur nunc Pythiu non reddat orac. curm. princ. op. tom. II, p. 595, où il cherche la raison pourquoi nières de produire la pat na part art; mais Il ne dit pas qu'on les employat à colorier les ouvrages de l'art. C. F.

mise par les anciens, qui, pour cette raison, préféroient les statues antiques aux modernes.

Del i donire en general.

§. 4). Plusieurs statues de bronze étoient dorées, ainsi que nous le voyons encore par l'or qui s'est conservé à la statue équestre de Marc-Aurele (1); aux débris des quarre chevainx et du char, placés au frouton du théâtre d'Herculanum (2); mais parliculièrement à l'Hercule du Capirlo, et aux quatre chevaux de Vénise (3). La conservation de la dorure des statues qui ont été ensevelies sous terre pendant tant de siècles, ne peut être attribuée qu'à l'épaisseur des feuilles dor. Il s'en failloit bien que les anciens eusseut l'industrie de battre l'or en feuilles aussi minces que font le mo Jernes (3); et Bounarruotti a fait voir la minces que font le mo Jernes (3); et Bounarruotti a fait voir la

(1) Scipion Métellus fit placer une énorine quantité de ces statues dorées au Capitole. Cicéron ad Atticus, l. vj., ep. 1. C. F.

(2) Winkelmann parls fort au long daus latter quil Mexiv, en 176a, su conte de Brithl, sur les découverts d'Herculanus de ce quadrige et des changemens qu'il avoit sub. Il parle dans octes même letter de tous les autres monumens d'Herculanum, qu'il ne fit qu'indiquer dans cet ouvrage-el. B. M. Voye cette lettre ce les autres du même auteur, que nous donnerons dans le VIe volume de cet ou-

(5) On a déterré, à Vellas ville : un time entre Plaisance et Parine, qui fut exservles tota une montagne, probablement dans le second siècle, et qui fut découverte par lasard, et d'esgéeli y a quelques années plaisance beginnes qui depuison été transportés à Parine Parini ces bronzes on voit une tête colosité des l'empereur Adrian, de cuivre dons le la l'empereur Adrian, de cuivre dons le treier pouces, qui apparenoit à l'autre du terre le pouces, qui apparenoit à l'autre dans de la retain pour la convention de la retain pour la retain de la retain d

un pied et un fragment de menteau. Voyez Maffei, Racc. di Stat. ant. tuv. 20. E. M.

(4) Les anciens assoient réduire l'or en feuilles très-minces, comme l'atteste Pline, liv. xxxiii . ch. 6 . sect. 32 : mais ils ne faisoient pas usage de cet art , parce que le vifargent dont ils se servoient pour dorer, comme on le dira ci-après, donnoit à l'or une couleur pâle quand la feuille étoit mince; c'est pourquoi ils employoient l'or en feuilles plus épaisses, on mettoient ces feuilles doubles. Les doreurs infidèles trouvoient, à ce qu'il parolt par le dire de Pline, l'art de couvrir leurs vols, en se servant de blanc d'œuf ou d'hydrargire (mot qui, dans quelques dictionnaires, se traduit mal à propos par celui de vif argent) au lieu de vif argent. Pline, à l'endroit cité, ch. 8 sect. 41. Par conséquent, la véritable manière. la manière la plus recue et en même-tems la plus belle et la plus durable , c'étoit celle où l'on employoit le vif argent et des feuilles épaisses d'or : AEs inaurari argento vivo legitimum erat, L. c. ch. 3, sect. 20, ou, comme dit

différence de cette proportion (1). C'est pour cela que les deux chambres souterraines du palais des empereurs sur le mont Palatin dans la villa Borghèse, nous offrent des ornemens dorés aussi frais que s'ils venoient d'être faits, quoique ces chambres soient fort humides à cause de la terre qui les couvre. On ne peut voir sans admiration les bandes de bleu célesto en forme d'arcs, et chargées de petites figures d'or, qui décorent ces pièces (2). La dorure s'est aussi conservée dans les ruines de Persépolis (3).

6. 42. On connoît deux façons de dorer au feu : l'une se nomme l'amalgame; l'autre s'appelle à Rome allo spadaro, c'est-à-dire, dorer. à la manière des fourbisseurs. Celle-là s'opère au moyen d'un or dissous à l'eau forte, et celle-ci en appliquant des feuilles d'or sur les matières qu'on veut dorer. La première opération se fait en mettant du mercure dans l'eau sorte imprégnée d'or, et en posant le tout sur un feu modéré, afin de faire évaporer l'eau forte. De ce mélange résulte une pâte qu'on appelle de l'or moulu. C'est avec cette pâte qu'on enduit le métal bleui au feu (4), après l'avoir déroché avec soin; cet enduit, qui paroit d'abord tout noir, est de nouveau mis sur le feu, et aussi-tôt l'or reprend son éclat. Mais cette dorure, qui incorpore en quelque sorte l'or au métal, étoit inconnue aux anciens; ils ne doroient qu'avec des feuilles, après avoir enduit le métal de mercure, ou après l'avoir

Vigure (liv: vij, c. 8.) Neque argentum, neque as sine eo potest inaurari. C. F.

(1) Osserv. sopr. alc. medael. p. \$70. (2) Cette description n'est pas parfai-

tement exacte. C. F. (3) Greave, Descr. des antiq. de Persépolis, p. 23,

(4) Voici la méthode qu'on emploie

à Rome pour dorer, qui est aussi celle qu'en trouve dans l'Encyclopédie, an mot Dorure. L'on fait dissoudre l'or avec le vif argent dans un creuset jusqu'à ce que ces matières s'amalgament, el forment une espèce d'onguent. Après cela, on déroche ou nétoye le morceau qu'on veut dorer avec de l'eau forte. Ensuite le métal se met au feu, savoir, sur lu grille à dorer, et l'or y reste fortement attaché et comme incorporé, etc. Ce que nous venons de dire, suffit pour ce qui regarde le passage de Winkelmann. Ceux qui voudront mienz connoître ce procédé pourront consulter l'Encyclopédie.

M 2

avivé avec un outil (1). La longue durée de cette dorure ne doit être attribuée, ainsi que je l'ai dit, qu'à l'épaisseur des feuilles, dont les couches sont encore visibles au cheval de Marc-Aurèle.

De la dorure

6. 45. Les anciens se servoient de blancs d'œuf pour faire tenir sur marbre. l'or sur le marbre (2). Les modernes emploient l'ail pour le même usage; ils en frottent le marbre, et puis ils l'enduisent d'un stuc très-fin, sur lequel ils appliquent la dorure. Quelques-uns se servent aussi du suc laiteux des figues; ce suc, un des plus acres. et des plus mordicans, paroit à la figue quand elle commence à mûrir et à se détacher de sa tige. Les cheveux et les draperies de quelques statues de marbre offrent encore des traces d'une dorure, qui étoit très visible à la belle Pallas de Portici lors de sa déconverte. Il se trouve dea têtes qui étoient entièrement dorées, telle est, entre autres, la tête de l'Apollon du Capitole. Il y a quarante ans que l'on découvrit la partie inférieure d'une tête, semblable à une tête de Laccoon, portant les marques d'une dorure immédiatement appliquée sur le marbre, sans couche de stuc intermédiaire.

Des reux

6. 44. Il manqueroit quelque chose à la description de la partie mécanique de la sculpture, si je passois sous silence les

( ) Pline, liv. xxxiij , c. 6, sect. 32. Le même expose mieux (ch. 3, sect. 20.) la méthode qu'on employoit pour dorer le cuivre et le bronze. On mettolt d'abord le métal au feu et on le battolt; ensuite on l'éteignoit avec du sel, du vinaigre et de l'alun, puis on dégageoit le métal de tontes ses scories, et l'on ingeolt qu'il étoit parfaitement décapé lorsqu'il resplendissoit bien. On le remettoit ensnite au feu, dont on poussoit la chaleur insqu'à complette exhalaison de toute humidité. Alors, suffisamment dompté, on lui appliquoit des feuilles d'or amalgamées dans du vif argent, de la poudre de pierre ponce et de l'alun. Je pense que M. Dutens (Origine des découvertes attribuées aux modennes . III part, ch. 3. 5. B1, tom. II , pag. 51.) n'avoit pas lu en entier ce passage de Pline; puisque par les seules paroles que je viens de rapporter, et par celles de Vitruve, que j'al citées plus bant, p. 90, s. 4, on peut conclure que les anciens doroient aussi de la même manière que nous venons de le voir, one le font les modernes. C. F. (2) Pline, L axxiij, ch. 5, sect. 20. .

veux incrustés qui se trouvent à plusieurs têtes, tant en marbre qu'en bronze. Je ne parle pas des yenx d'argent des petites figures de bronze, dont le cabinet d'Herculanum nous offre divers exemples, ni des pierres fines incrustées dans la prunelle de quelques têtes de bronze pour imiter la couleur de l'iris, ainsi qu'on nous l'apprend de la Pallas de Phidias en ivoire (1), et d'une autre Pallas du temple de Vůlcain, à Athènes, figure qui avoit des yeux bleus (2). Pour ne pas rapporter ce que d'autres ont déja remarqué, mon observation se bornera aux prunelles incrustées à des tetes faites d'un marbre très-blanc et très-tendre, qu'on nomme palombino (3). Ces prunelles étoient quelquefois non encustrées. mais appliquées extérieurement, comme on peut le voir à une belle tête de femme chez le sculpteur Cavaceppi à Rome; car on remarque dans le creux de ces yeux, des trous pratiqués avec le trépan. Ces yeux rapportés furent donnés non-seulement aux dicux, mais aussi à d'autres personnages (4). Ce fait est constaté par un passage de Plutarque, qui rapporte qu'avant la bataille de Leuctres, les yeux tombérent de la statue d'un Hiéron de

(1) Plat. Hipps, maj. pag. Sigs, t., "Winkelmann, dans soa Traisi peritinWinkelmann, dans soa Traisi peritindel Expiki: de Monamena de Inacipiusi:
del Expiki: de Monamena de Inacipiusi:
del Expiki: de Monamena de Inacipiusi:
del Expiki: de Monamena de Inacipiusi
del Expiki: de Monamena de Inacipiusi
peritin de Inacipiusi del Prilita de miene artitate, commenti le diturtis-bien ici. M. Fal.
const., qui prépand avoir constable Plaison
de Platidia. de l'accipius de la president de l'accipius del Prilitati
del Patriati, sur deux courregue de Platidia. OEsr. (F. F., p. Sr. C. F.
(2) Patriatin, "Spasser irris « platapies ».

L. j., p. 36, L. 8.
(3) Parmi les bronzes de Velleia, dont mous avons parlé, il y a une tête de fem-

me, laute d'un palme et demi, avec des yeux d'albâtre, et un petit Hercule bibax, haut d'un pen plus d'un palme, avec des yeux d'argent. Sur le petit socio de cette dernière figure on lit l'inscription suivante, qui n'a pos encore été pu-

SODALICIO. CVLTOR.
HERCVI. DOMITIVS.
SECVIDIO. OB HON.

PATROC, SH. DED. E. M.

(4) Et des snimaux: c'est ainsi que le lion de marbre près le sépulcre du roi Hermits, dans Ille de Chypre, avoit des yeux d'émeraude: ils jectoient un si grand éclat que les thoms au fond de la mer en prenolent la faite. Pline, Br. xxxvij, c. 5, sect. 17.

Spatre, ce qui fut interprétée comme un présage sinistre; et en effet Hiéron y predit la vie (1). Ce qui prouve encore mieux cette maxime des anciens, ce sont différentes têtes du cabinet d'Herculanum, où l'on voit non-seulement le plus grand des deux bustes d'Hercula evec des yeux semblables; mais aussi une tête plus petite de jeune homme inconnu, amisi qu'un buste de femme, et celni anquel on a donné sans raison la dénomination de Sénèque. Ces bustes on tégé nété (2). On a découvert ensuite une tête avec de pareils yeux. Sur l'Hermès de marbra qui protoit cette rête, étoient sculptés les mots CN. NORBANI. SORICIS.

 45. La tête colossale de l'Antinoüs de la villa de Mondragone, près de Frascati (3), tête de la plus haute beauté, fait voir une espèce particulière de ces yeux, ainsi que la Muse du palais Barberin , plus grande que nature ; figure dont il sera question dans la suité. A la tête de cet Antinous, la prunelle est faite de marbre palombino, et sous le bord des paupières, ainsi qu'aux points lacrymaux, on voit la trace d'une plaque d'argent trèsmince, dont, selon toutes les apparences, la prunelle étoit entierement couverte, avant qu'on l'eut mise à sa place. L'objet qu'on se proposoit d'imiter, par l'éclat de l'argent, c'étoit la vraie couleur de cette tunique brillante et blanche qu'on appelle la cornée. Cette plaque d'argent est découpée tout autour, depuis le devant de la prunelle, jusqu'au cercle de l'iris. Au centre de cette partie colorée de l'œil, il y un trou encore plus profond, tant pour marquer l'iris que pour indiquer la prunelle, ce qu'on aura fait avec deux différențes pierres précieuses, afin de représenter les diverses couleurs de l'œil. C'est de la même façon qu'ont été incrustés les yeux de la Muse en question, ainsi que nous en

<sup>(1)</sup> Plutarch. περί τῶ μὰ χρῶν ἔμμαθρα (1) νῶντὸ Πεθέκο, p. 707, l. 24. Cur nune bro. Py thia non reddat orac. carm. oper. (2) tom. II, p. 5ηγ.

<sup>(2)</sup> Tom. V, et dans le tom. I des bronzes de ce cabinet. C. F.

<sup>(5)</sup> Explicat. de Monum. de l'antiq. part. III, ch. 14, num. 179.

pouvons juger par la bordure d'argent qui règne tout autour des paupières (1).

5. 46. Comme on sait que de tous les monumens antiques , ceux Noice des en bronze sont les plus rares, je ne crois rien faire de superflu gures et staen donnant une notice des morceaux les plus curieux qui se sont ». conservés en ce genre. Le nombre en auroit toujours été peu considérable, sans les déconvertes qu'on a faites dans les endroits ensevelis sous les laves du Vésuve. Mon dessein n'est pas et ne peut pas être d'indiquer toutes les découvertes carieuses dans ce genre du cabinet d'Herculanum. C'est ce que comprendront facilement ceux qui ont une idée de cet amas d'antiquités, dont les monumens de bronze forment la plus grande partie. Je me restreindrai à faire connoître quelques-unes des principales statues de grandeur naturelle, ayant déja eu occasion de parler sonvent de plusieurs ouviages de ce cabinet. Mais comme on sait qu'à Rome et encore plus ailleurs , les antiques de bronze sont de la plus grande rareté, je citerai toutes les têtes et toutes les statues qui me sont connuesa de sorte que je ne passerai sous silence que les petites ligures qui n'excèdent pas la hauteur d'un paline. Car pour ce qui est des figurines, et sur-tout de celles qui sont étrusques, il s'en tronve en quantité. Cependant je ferai une exception en faveur de quelques petites figures qui ne passent pas un palme, parce qu'elles sont de fabrique grecque et d'une grande beauté.

6. 47. Parmi les statues grandes comme nature, du cablact d'Herculanum, les plus remarquables sont : un jeune Satyre assis du cubme et endormi, qui a le bras droit posé par-dessus la tête, et le bras mum. gauche pendant (2). De plus, un vieux Satyre ivre, couché sur une ontre, sous laquelle on voit étendue une peau de lion (3).

(1) H parelt qu'il y svoit des artistes p. 252, et chez Buonarruoti, Osserv. ist. . sopra alc., med. pref. p. 12. C. F. qui ne faispient autre chose qu'inserrer (2) Bronzes d'Herculanum, tom. 11, les yeux, comme on peut le conclure de ce fabbro oculariario, dont il sera parlé pl. 40. C. F. (5) Ibid. pl. 42 or 45. Nous en avons dans une note sur le 6. 65, et d'un autre passage chez Spon, Miscell. etc. sect 6, parlé tom. 1, p. 372, note 5. C. F.

Appuyé sur son bras gauche, il a la main droite levée, et ensigne d'allégresse, il fait claquer le doigt avec le pouce; de la manière qu'étoit figurée la statue de Sardanapale, à Anchiale, en Cilicie (1), et c'est ainsi qu'on fait encore dans quelques danses. Toutefois la figure qui réunit le plus de suffrages, est un Mercure assis (2), le corps incliné en avant et la jambe gauche tirée en arrière ; il s'appuie sur la main droite, et tient dans sa gauche un bout de son caducée. Indépendamment de sa beauté, cette statue est remarquable par une agraffe en forme de petite rose. qui est attachée au milieu des semelles sous le pied aux courroies qui assujétissent les talonnières : ce qui semble indiquer que ce Mercure, qui, ajusté de la sorté, ne pourroit guère appuyer le pied sans se faire mal, n'est pas fait pour marcher, mais pour voler. Quant au menton de cette figure, intercompu en bas par une fossette, j'en ai déja parlé ailleurs (3). La découverte de ces trois statues a précédé celle de deux jeunes Lutteurs nus, pareillement de grandeur naturelle : ils sont faits pour être en regard : leurs bras sont tendus, et leur attitude est celle de deux hommes dont chacun vent saisir avec avantage son adversaire (4). Ces deux statues, qui décorent la riche collection d'Herculanum. se trouvent chacune dans une chambre séparée et peuvent être mises à juste titre au rang des plus belles curiosités de notre sièçle. Il en est de nième des quatre ou cinq figures de danseues placées sur l'escalier qui conduit au cabinet, ainsi que des statues dempereurs et d'impératrices, qui sont plus grandes encore que les premières, et qu'on a soin de réparer successivement. Je le répète, parmi les statues de ce cabinet je ne citerai que celles qui sont de grandeur naturelle; je passerai donc sous silence le

(i) Strab. l. xiv, p. 67π, A. Plutarch. de Fortum. Alex. p. 690, £ 19. Athernée, l. xij, c. 7, p. 529. D. On pect voir nussi sur cette statue de Sardanapale, et sur l'usage de se claquement des doigns thet les anciens, ce qu'ont dit les sarvas. académiciens d'Herculanum, dans leurs observations sur ces pl. 42 et 45. C. F.

(2) Planche 29-52. (3) Tom. I, liv. 1, v , c. 4, §. 24, p. 465. (4) Planche 58 et 59. C. F.

prétendu

prétendu Alexandre et une Amazone, l'un et l'autre à cheval et de la hauteur d'environ trois palmes (1). Je n'entrerai dans aucun détail sur un Hercule et sur plusieurs Silènes , posés dans diverses attitudes sur des outres et à cheval destinés à servir de fontaines; ni sur une infinité d'autres figures de différentes grandeurs. Je ne parlerai pas non plus de vingt-quatre bustes, tant de grandenr naturelle, qu'au-dessus de cette proportion, ni de plusieurs autres plus petits qui tous ont été publiés dans le cinquième volume du cabinet d'Herculanum.

6. 48. Je n'oserois décider si tous les palais et cabinets de Bronzes des Rome et d'ailleurs offrent ensemble un aussi riche trésor en figures cabinets de antiques de bronze, que celui dont je viens de parler; mais je Rome. crois au moins qu'il mérite le premier rang, quant aux statues de métal. Je vais rapporter les monumens les plus remarquables de cette fameuse ville, en commençant par le Capitole. Saus parler de la statue équestre, presque colossale, de Marc-Aurèle, sur la place du Capitole, on voit en entrant dans la cour intérieure, à droite, une tête colossale m'on a cru mal-à-propos être celle de l'empereur Commode, avec une main, qui fait soupconner par sa proportion qu'elle appartient à la statue dont cette tête faisoit partie. Dans l'appartement des conservateurs de ce même palais, il y a un Hercule fort connu , plus grand que nature , qui a encore toute sa dorure antique, et la statue d'un jeune Camille ou victimaire, avec la simple tunique retroussée (2); il est vêtu comme le sont ces jeunes garçons sur différens bas-reliefs. Dans la même chambre où est cette figure, on voit un adolescent assis qui se tire une épine du pied (3): ces deux statues sont grandes comme la nature à cet âge. Outre ces figures on y trouve la louve étrusque, avec Rémus et Romulus, monument cité dans

(2) Voyez tom. I, p. 404, n. 4. C. F. Tome II.

<sup>(1)</sup> Voyez tom. I, p. 692 et suiv., où (3) Ces trois figures se voyent chez l'auteur en parle. Voyez aussi la note Maffei, Raccolt. di Stat. tav. 20, 24 ct sur ce passage. C. F. 25. C. F.

le troisième livre de cette histoire (1); et un buste, connu sons le nom de Brutus. On y trouve encore deux oies, ou, pour nieux dire, deux canards qui étoient anciennement dorés. Il y a dans le cabinet du Capitole, vis-à-vis de ce palais, une Diane triformis, qui a été aussi dorée; mais comme cette figure à pas plus d'un palme de hauteur, elle ne doit pas être décrite ici. À ces ouvrages publics de bronze, j'ajouterai deux paons autreficis dorés, et placés-maintenant dans le cabinet du Vaten, conjointement avec la grosse pomme de pin en bronze, qui paroit avoir orné le haut du tombeau d'Adrien (a), où elle a été trouvée (3).

9. 49. A l'égard des autres galeries et maisons de Rome, elles ne renferment que très-peu de bronzes, parmi lesquel la las statue de Septime-Sévère du palais Barberin est la plus connue (4); mais les bras et les pieds en sont modernes. Cest aussi dans ce palais que se trouve la figure étrusque que j'ai cités plus haut, et qui tient une corne d'abondance moderne. Dans le 'cabinet de cette maison, on conserve un très-beau butte de femme.

(1) Chap. 11, §. 34, p. 267. C. F. (2) Comme ils sont représentés dans

un grand nombre d'estampes. C. F. (3) Flaminius Vacca raconte dans ses Mémoires no. 61, qu'on avoit trouvé ce cône de pin en jettant les fondemens de la vieille église de la Traspontina, an pied du mausolée d'Adrien, où l'on croioit qu'il étoit placé au haut, comme l'emblème de cet empereur. D'autres pensent qu'il avoit servi à la pyramide de Scipion; d'antres an sépulchre d'Honorius. Mais cette pomme de pin ne peut pas être celle dont parle un ancien chanoine romain, dans un manuscrit conservé dans la sacristie du Vatican, où il décrit l'état de la basilique du Vatican de son tems; mais les paroles dont se sert

ce chanoine, qu'on trouve rapportées par Orlandi dans ses notes sur Nardini, Roma antica , L vij. c. 15, in fine p. 430; ne peuvent convenir ici , pnisqu'il dit qu'nne pareille pomme de pin avoit servi au jet d'eau d'une fontaine du Panthéon, Pinea anea, qua fuit coopertorium cum sinino aneo, et deaurato super statuam Cybelis matris deorum in foramine Pantheon, in qua videlicet pinea subterranea fistula plumbea subministrabat aquam ex forma sabatina, quæ toto tempore plena præbebat aquam per foramina nucum omnibus ea indigentibus; ce qui ne se peut pas dire de celle du Vatican qui n'est pas trouce.

(4) Maffei , Loc. cit. tav. 92. C. F.

\$. 50. A l'exception de ce palais, je ne connois dans l'enceinte de Rome que le seul cabinet du collège Romain, qui renferme des ouvrages de bronze, et cela en grande quantité; mais je n'entrerai dans aucun détail sur ces bronzes, parce que la plupart sont de petites figures (1). Les plus grands morceaux sont un enfant et un Bacchus qui ont, avec leurs socles antiques, un peu plus de trois palmes de hauteur; une belle tête d'Apollon grande comme nature, dont j'ai déja fait mention, et la tête dorée d'un jeune homme moins grande que nature. Il ne me reste à remarquer que la figure d'un jeune garçon qui court (2), d'environ quatre palmes de hauteur. Cette antique appartenoit autrefois à M. Sabbatini, fameux antiquaire, le possesseur actuel, Belisario Amidei, négociant, en fit l'acquisition pour la somme de trois cents cinquante écus romains.

 51. Pour ce qui regarde les villa hors de Rome, dans les-villa, et surquelles on conserve des bronzes, je n'en remarquerai que trois: tout de celle celles de Ludovisi, de Mattheï et d'Albani. Dans la première il se trouve une tête colossale de Marc-Aurèle, et dans la seconde une prétendue tête de Galien, fort endommagée (3). Pour la villa Albani, elle renferme, après le Capitole, la plus riche collection de figures en bronze; collection toute formée par le cardinal Alexandre Albani. Il y a deux têtes grandes comme nature; l'une est celle d'un Faune, et l'autre paroit représenter un jeune héros, à qui l'on a donné, mal-à-propos, le nom de Ptolémée, à cause qu'il a le front ceint d'un diadéme. Ces deux têtes sont

(1) On peut les voir gravées en partie, et décrites par le P. Contucci, dans le tom. I et II de la description des bron-

zes de ce cabinet. C. F.

(2) Ou plutôt dans l'attitude de quelqu'un qui cherche les loix de la pondération en tenant une guirlande, ou quelque chose de semblable ; il étoit placé dans l'angle de quelque temple; et vis-à-vis

de lui\*il y en avoit vraisemblablement un autre pareil. C. F.

(3) Monum. Matthæi, tom. II, tab. 51, fig. 1. C'est celle de Tribonianus Gallus, et elle a passé dans le cabinet Clémentin, où on lui a ajouté une trèsbelle poitrine d'albâtre fleuri trouvée dans les fouilles faites, il y a quelque tems, dans la villa Négroñi, sur le mont Esquilin.

posées chacune sur un buste moderne; j'ai parlé ci-devant de la dernière à l'occasion des parties naturelles adaptées à une figure et marquées en dedans par des lettres grecques (1). Quant aux statues, il s'en trouve cinq, dont deux se sont conservées entières; il y en a deux autres qui n'ont que la tête, les mains et les pieds de bronze, la draperie étant d'albâtre; la cinquième, d'une conservation parfaite, est la plus grande de toutes. Les deux premières, posées sur leurs socles antiques de bronze, sont à peu près de la hauteur de trois palmes; l'une, qui représente un Hercule, dont l'attitude ressemble à celui du palais Farnèse, fut achetée par le cardinal pour cinq cents écus romains; l'autre, qui est une Pallas, et qui faisoit autrefois partie des antiques de la reine Christine, fut payée par le même cardinal huit cents écus. Les deux autres figures, composées de différens morceaux rapportés, offrent une Minerve et une Diane. La cinquième figure est le bel Apollon Sauroctonos, dont j'ai fait mention plus d'une fois (2), et dont je parlerai encore dans la suite, quand je ferai mention des ouvrages de Praxitèle, qui pourroit bien en être l'auteur. Cette statue, en y comprenant son socle antique, est haute de cinq palmes (3), et a été découverte par le cardinal · lui-même, en faisant fouiller dans une vigne au-dessons de l'église de sainte Balbine, bâtie sur le mont Aventin à Rome. Ceux qui se rappellent les Verrines de Cicéron, où il apprend aux juges qu'à une vente publique une figure de bronze de médiocre grandeur, signum æneum non magnum, avoit été payée H-S. CXX. millibus (4); c'est-à-dire, trois mille ducats on séquins (5), ne trouveront rien moins qu'excessif le prix des statues dont il s'agit.

<sup>(1)</sup> Voyez page 87, sect. 37.

<sup>(2)</sup> Voyez Explicat. de Monum de l'antiq. part. 1, ch. 18,n. 1, p. 46, n. 40. C. F.

<sup>(5)</sup> Elle est haute de quaire palmes, six pouces, comme le remarque le P. Paoli dans son ouvrage déja souvent cité: Della

relig. de' Gentili, etc. part. III, §. 65, pag. 176 princ. Voyez ci-sprès liv. vj,

ch. 2, §. 52. C. F.

(4) Cicer. in Verr. Act. 2, l. 4, c. 7.

(5) Non des séquins, mais des écus.

C. F.

D'après le rapport de l'orateur romain, il paroit que jadis les statues et les figures antiques, malgré leur nonbre incroyable, ctoient à nu bien plus haut prix que de nos jours, qu'elles sout d'une si grande rareté. D'après cette notion, on peut juger de quelle valeur est l'Apollon Albani, puisqu'il surpasse la mesure des figures que Cicéron nonune signa non magna; étant un peu moins grand que nature, c'est-à dire, qu'il a la taille d'un jeune garçon de dix ans.

Bronzes de oreuce.

6. 52. Après Rome, c'est lu galerie du grand-duc, à Florence, qui contient la plus riche collection en bronzes. Outre une quantité de petites figures, il s'y trouve deux statues grandes comme nature, bien conservées. L'une représente un personnage vétu à la romaine, mais ayant des caractères étrusques gravés sur la bordure de sa draperie; l'autre, qui est une figure nue, découverte à Pesaro, au bord de la mer Adriatique, paroit représenter un jeune héros. Indépendamment de ces statues, il y a dans ce cabinet une Chimère, monstre composé du lion et de la chèvre, dans les proportions de ces animaux, et pareillement caractérisée par des lettres étrusques. Je pourrois parler d'une Pallas grande comme nature, et très-endommagée, mais dont la tête est belle et bien conservée. Quoique j'aie déja fait mention de ces ouvrages au chapitre de l'art chez les Etrusques, l'objet de cette énumération m'a paru exiger cependant que je les citasse de nouveau ici (1).

(i) Pour plus grande exotitude, je vais napporter iri, o, ope M. Lumi écrit sur ces quatre figures dans la description de octte galerie, que ji olifa pouvent circ, et insérée dans le Giernale de L'Eurant, tom XLPTI, c. 2, p. 4; - La yemiter, et qui et une Minerre, va yemeiner, qui est une Minerre, va yemeine, qui est une Minerre, va yemeine, qui exte me l'Autre de l'eurant de l'eurant

» statue n'est qu'un mauvais fet , qui n'a pas s'és poil par l'ariste. Comme on l'a trouvée à Acest, on doit en conclure « que cet ariste s'éoit Etrapage, et la grande bouste qu'on y découvre fait « voir que l'ariste par l'ariste par l'ariste set L'aippe. L'a sature d'Aulus Méetl- las ou Métellinaus est très-bèble et mais que es son gener per la longue inscripe don d'étrapage qu'on y voit; si ces cau-

Bronzes d

§. 55. Peut être me blâmera-t-on d'avoir rangé Vénise après Florence, sur tout par rapport aux quatre cheavaux de cuivre autrefois dorês, qui sont placés au-desus de la grande porte de l'église de Saint Marc. On sait que les Vénitiens, se trouvant maîtres de Constantinople, au commencement du treizième siècle, firent transporter ces chevaux pour en décorer leur capitale. A l'exception de ces seuls monumens, Vénise, autant que je sache, ne renfermer rien de considérable en statues de bronze; car pour les têtes qu'on m'a dit être dans la maisson de Grimani, je ne les ai pas vues, et je n'ose porter un jugement d'après les autres. Quant aux petites figures du cabinet de Nani, elles ne doivent pas entrer dans ma notice (1).

Bronzes o Naples. § 54. A Naples, dans la cour intérieure du palais Colobrano, on admire la bélle téte d'un cheval, attribuée faussement par le Vasari à Donatello, sculpteur liorentin (2). Le cabinet royal Farnèse renferme un grand nombre de petites figures de bronze; muis dont la mujeure partie est moderne et de mauvais goût. Il en faut dire autant de la collection de la maison Porcinari : le plus grand morceau qui s'y trouve est un enfant de la hauteur d'envion trois palmes, d'une exécution assez médiocre. La figure la

e pensent les antiquaires qui nous en ont » parlé. La troisième est une Chimère n avec un nom étrusque, qu'on prétend » être celui de l'artiste. La dernière est a la statue d'un jeune homme, que ses » cheveux courts et son attitude semblas ble à celle d'un Génie en bronze du » cabinet Barberin , me feroit prendre » plutôt pour un Génie que pour un » Bacchus; quolque je respecte d'ailleurs "l'opinion contraire, à cause de l'auto-» rité ac cenx qui l'ont sontenue, parmi » lesquels se u-save le Bembe». Le même savant M. Lanzi, parle fort au long d'un grand nombre d'autres petites figures en bronze qui se trouvent dans la-

die gabrie. Voyes ch. 3, pag. 54 et mir. (1) Le P. Paciaudi en rapporte quelquer-sans dans on ouvrage iniciale? Mosumenta Pelaponettis, etc.; rasis on dock du moias histe mention icled a logo grocque du plas ancien spie, dont Winkelmann a parle L. f. ps. 15, 5, 13, et citée par le nisme P. Paciaudi, dans som couvrage que nous vesons de nouvrage L. H. p. 5, 5, sans qu'll en indique copendant la grandeur. C. F.

(2) Vite de più eccel, pitt. et arch.
tom. 11, p. 166, et Dominichi, Vite de
Pittori, scult. e archit. Keapolitani,
tom. 111, p. 65.

plus remarquable est un Hercule de la liautour d'un palme; il est représenté le bras gauche enveloppé de sa peau de lion, et paroit être de fabrique étrusque (1).

9. 55. Je ne connois ni les figures ni les têtes de bronze qui peuvent se trouver en France (2); mais je sais qu'il a passé en Espagne une tête deux fois plus grande que nature, représentant un jeune homme inconnu. Cette tête qu'on voit aujourd'hui à Saint Ildefonse, vient du cabinet d'Odescalchi, que la feue

Bronzes en

(1) Il existe d'autres ouvrages en bronze de l'antiquité dans d'autres parties de l'Italie. Dans le cabinet du roi, à Turin, on voit, outre la célèbre Table Isiaque, nommée aussi Bembienne, d'après le cardinal Bembe, qui en a été possesseur, des bronzes qui ont été trouvés dans la ville détruite d'Industria. Nous avons parlé de quelques-uns des bronzes de Parme dans les deux notes précédentes : et on y a trouvé plusieurs autres figurines d'un travail précieux, mais dont, à cause de leur petitesse, nons ne devons pas fuire mention. Nous ne parlerons pas ici de la fameuse Table de Trajan , déja publiée par Muratori , ni d'une autre tablestle bronze, large de quatorze pouces sur dix-neuf de hauteur, qui faisoit partie d'une table beaucoup plus grande, sur liquelle sont gravées quelques loix relatives à la Gaule Cisalpine. Cette dernière table n'a pas encore été publiée. E. M.

Nous ne parlerons pas non plus ni des Emeuses Tables d'Herculanum, expliquées par Mazocohi, ni de plusieurs autres monumens de ce genre, découverts il n'y a pas long-tems. C. F.

A Pavie, sur la place del Duomo, on voit une statue équestre, appellée il Ro-

gisole, que quelques-uns crovoient être celle de Commode; mais qui représente Lucius Vérus, comme je le dirai à l'occasion d'un passage du L vj., ch. 7, §. 47. Nous aurions encore un monument bien précieux de ce genre, si une avidité ignorante n'avoit fait briser et sondre une statue colossale qui fut trouvée au commencement de ce siècle à Lambrate, à. trois miles de Milan. Une partie du pied et un reste de la draperie couverts d'une très-belle patina verdâtre en subsistent dans le cabinet du marquis Trivulsi, et peuvent nous faire juger de quelle excellente manière cette statue étoit exécutée. E. M.

(a) On voit dans les jurdins de Versijfisles la stauer du jeune homme sur jeurée pur Simon Thomasuin, dans son Recueil des stauers, grouper, étc. de Persailles, som. I, pl. 25, qui, selon ce qui I dit dans ap spétice, doit avoir sis ou sepplimes de hant. On peut joiledré à cette a totte un grand sombre de figures dont parle le comme del Carlo, dans son Retorne de la comme de la comme de la comme parte le comme de la comme de la comme de la comme parte le comme de la comme de la comme de la comme parte la comme de la comme de la comme de la comme parte dont le P. Montfaucon faist mention. C. F. Montfaucon faist mention.

Demuits Const

reine Elisabeth Farnèse avoit acheté pour la somme de cinquante mille écus (1).

Beonzes en Allemagne.

§. 5.6. Les brouzes répandus en Allemagne, ne sont pas nombreux. A Sulzbourg il y a une statue dont je parlerai plus en détail dans la suite. Le zoi de Prusse possède une figure nue qui élève les yeux et les mains vers les ciei; attitude singulière, qui ressemble à celle d'une statue de mattre, de grandeur naturelle, pareillement nue, qui se trouve au palais Pamfili, place Navone à Rome: Je pourrois aussi citer la téte d'une Vénus, un peu moins grande que nature, posée sur un buste antique d'un bel albâtre oriental ; morceau que le prince hérédisire de Brunswick reçut en présent du cardinal Alexandre Albani.

Bronzes e

§. 57. Des monumens de bronze qui peuvent se trouver en Angleterre, je ne connois qu'un buste de Platon, que le duc de Devonshire doit avoir reçu de la Grèce, il y a une trentaine d'années. L'on assure que les traits de ce buste ressemblent parfaitement un vni portrait de ce philosophe, avec le nom antique gravé sur la poitrine, lequel avoit été embarqué à Rome pour Espague à la fin du siècle passé, mais qui périt dans un naufrage. Un Hermès du cabinet du Capitole, rangé dans la classe des figures inconnues, est parfaitement semblable à la tête en question (2).

des médail los. §. 58. Je crois être entré dans de plus grands détails qu'aucun écrivain, sur ce qui concerne la partie mécanique de la sculpture cliez les ansiens; mais comme il peut y avoir des anateurs de l'antiquité, qui n'auront point l'occasion de contempler et d'examiner ces ouvrages, je pense qu'il ne sera pas hors de propos de dire un mot des médailles, plus connues que les autres

 Philippe V a acheté cette tête vingtcinq mille pistoles; c'est-à-dire, soixantequinze mille écus. C. F.

(2) M. Conyers Middleton a placé plusieurs ouvrages de bronze dans son cabinet, et il les a fait graver dans un livre intitulé: Antiquitates Middletoniance, dans lequel il donne la description de son cabinet; mais il n'y parle pas de la grandeur de ces ouvrages. C. F.

antiques.

antiques. Qu'on ne s'imagine pas néanmoins que j'aie quélquechose de particulier à observer sur le mécanisme des anciens
graveurs en médailles; j'avoue de bonne foi que je n'ai rien de
nouveau à dire sur cette matière (1). Il est certain que ce qui
concerne la fabrique des médailles, a été examiné avec soin, et
wec bien plus d'exactitude que les marbres. Répandues dans le
monife entier, elles ont excité l'attention de ceux qui n'ont pu
nourrir leur goût pour l'antique que par de pareils monumens.
Je ne saurois passer sous silence cette partie de l'art sans m'attiere le reproche des curieux : car chacun aime à parler de ce
qu' fait l'objet de son amusement, dht-on répéter plus d'une
fois la même chose. Ainsi, pour ne point laisser de lacune dans
la partie mécanique de l'art, je ferai du moins mention de ce
que d'autres ont remarqué qvant unoi.

§. 59. J'ai déja dit que plusieurs anciennes médailles grecques De nebula avoient été frappées avec deux coins différent, a ont l'un étoit sa en gande creux et l'autre saillant. M. l'abbé Barthelemy croit que dans les teuns les plus reculés les médailles étoient frappées sur le coin avec un marteau; de manière que le champ enfoncé et carré du revers étoir naturellement produit par cette opération. Il est inutile d'avertir que, dans les premiers tens, et méme dans ceux où les arts étoient florissans, le champ étoir le plus souvent à fleur do coin (3), et qu'il a cu plus de relief dans les siècles suivans et à l'époque des empereurs.

60. Ce ne sont pas sculement les médailles de métaux purs Des médalqui méritent notre attention; mais nous la devons également à les fouries.

(1) Nous allous nommer'ici quelquesuns des principaux dectyliographes, pour ceux qui ne sont pas beaucoup versé- dans cette matière. Les voici: Augustin, Ericius, Havercamp, Hardouin, Vaillan, Spanheim, Buonarructi, Beger, Bandurius, Haym, Genner, Morel Pellerin, Fröich, Patin, Eckhell, Du-

Tome II.

tens, Neumann, Magnan. On peut en connoître d'autres par la Bibliotheca numismatica de Hirsch. C. F.

(a) La tête d'Alexandre le Grand représentée sur la médaille que nous donnerons ci-après en gravure est d'un grand relief, C. F. celles qu'on appelle fourries, dont il y en a de deux espèces. Fune dont l'envi-oppe est d'argent, et l'autre dont l'enveloppe est d'or. Les premières, qui sont de cuivre et garnies de feuilles d'argent, se rencontrent sur-tout parmi les médailles impériales. Les accodes, recouvertes de feuilles d'or, sont plus rares. Au cabinet de M. le duc Carafía Noia, à Naples, ou voit une médaille de cette espèce, avec la tête et le nom d'Alexandre le Grand; on n'y peut reconnoître la superchierio (1) que par le poids, tant cette médaille est d'une parfaire conservation.

§. 61. J'ajouterai à cet article une inscription qui n'a pas encore été publiée et qui se trouve à la villa Albani. Comme elle fait mention de la dorure des médailles, j'ai jugé à propos de la rapporter ici:

## D. M.

FECIT MINDIA HELPIS. C. IVLIO. THALLO. MARITO. SVO BENE MERENTI QVI EGIT OFFICINAS PLYMBARIAS. TRASTIBERINA FIT TRIGABL SYPERIUSTO AVEL MONETAF

ET TRIGARI SVPERPOSITO AVRI MONETAE NVMVLARIORVM. QVI VIXIT ANN. XXXIIMVL ET. C. IVLIO THALLO FILIO DVLCISSIMO QVI VIXIT MESES IIII. DIES XI. ET SIBI POSTERISOVE SVIS (2).

(1) Parai les médalles sur lesquelles Boourroutis donné des Chicircinemens, dans ser Ossers, tiers, rapra alc. médags, i) yen a plusieur des Cheurs en bronze ronge on jeunes, qui out été argentées ou dorées, et aussif d'autre quo at été premièrement argentées et dorées, et aussif d'autre rése essailes. Et dit ou n'en trouvoit pas une annai grande quantité; je ne dirois pas avec autant d'autrantes qu'elles ont été Lialifée par les sacients; quodque la tromperle palus es d'ouverir faciliers de d'ouverir faciliers, que cela mais je croirois plus volontiers, que cela mais je croirois plus volontiers, que cela

a été Lit à dessein, et pent-être à la monnoye même, pour en Lire présent à quelques personnages illustres; à moins que ce n'aient été des particuliers qui aient Lit dorer ces médailles, à causo de leur beamé et pour les conserver, comme le pense Buonarruotti, à l'endroit cité, ph. 50, p. 575. C. F.

cité, pl. 30, p. 373. C. F.

(a) l'ai résabli ci la wéritable leçon de cette pierre, comme elle a été aussi rapportée dans le Giornale de Letteruti, pm. VI, pag. 158, anno 1772. On n'y prile pas précisément de l'art de dorer;

6. 62. Je terminerai ce chapitre par dire quelque chose de la partie mécanique de pierres gravées, ou de la méthode de les travailler. Comme ce genre de travail peut être appellé une sorte de sculpture, on est en droit d'exiger de moi quelques détails sur cette branche de l'art. Toutefois je pourrois renvoyer le lecteur à l'ouvrage de M. Mariette sur les pierres gravées (1); car après les recherches qu'il a faites sur cette matière, il reste peu de chose à en dire. Ce savant antiquaire a non-seulement parlé de toutes les sortes de pierres sur lesquelles s'est exercé l'art du graveur; mais il a aussi cherché à nous rendre compte de la manière d'opérer des anciens; et nous a montré la route que suivent les artistes modernes dans ce genre de travail.

6. 63. Les pierres fines les plus connues, ennoblies encore De travail par l'art des Grecs, sont la cornaline, la calcédoine, l'hyacinte, m l'agate et l'agate-onyx (2); ces deux dernières espèces servoient pour les ouvrages travaillés en relief ou les camées, et les premières pour les figures gravées en creux. Mais qui est-ce qui ignore ces choses? Cependant il n'est rien moins que décidé, de quelle manière les anciens gravoient les pierres précieuses. Pline nous apprend que les artistes de l'antiquité faisoient usage de

mais seulement d'un certain Cajus Julius Tallus, qui fut le patron ou le directeur et premier commis (car on peut expliquer de l'une et de l'autre manière cet egit officinas) dans deux fabriques où l'on travailloit le plomb. L'une de ces Libriques étoit située au-delà du Tibre, et l'autre dans la région IX de la ville, qu'on appelloit Trigarium. Et dans la suite, ou peut-être dans le même teuns, ce Tallus fut aussi directeur de ceux qui battoient les monnoyes d'or. Je crois qu'on sera sisément persuadé que c'est La le véritable sens; je ne m'étendrai dono pas à en fournir de nouvelles preuves, qu'on peut trouver d'ailleurs dans une longue explication que donne M. l'abbé Gaëtan Marini, que j'ai déja eu occasion de citer plusieurs fois, et qui est trèsavantagensement connu per sa grande érudition dans le style lapidaire. Le célébre auteur de l'Istitue antiquario-numism., qui a transcrit, à la p. 59 de son ouvrage, cette inscription de la même manière que la rapporte Winkelmann, a commis par conséquent la même erreur.

(1) Traité des pierres gravées, ect, (2) Ajoutez-y la sardoine, l'opale, et d'autres pierres précienses, dont parle Pline, L xxxvij, c. 3, sect. 14 et suiv. petites pointes de diamant, serties dans les outils d'acier (1); mais cet écrivain ne nous dit pas, s'ils se servoient de ces pointes, comme les graveurs en bois se servent de leurs outils d'acier; ou s'ils fixoient les pointes de diamans enchassées sur la roue, pour tuvailler ensuite suivant la méthode la plus usitée par nos artistes modernes (2). Les deux procédés, savoir, la gravure avec la pointe de diamant à main libre, et celle qui s'opère au moyen de la roue sur laquelle ces outils sont fixés, et dont ils reçoivent le mouvement, ont chacun leurs partisans. Il ne m'appartient pas de décider cette question; cependant s'il falloit opter, je me déciarerois pour les procédés de la roue, qu'on croit décopyrir sur-tout dans les pierres antiques dont le travail n'est qu'ébauché.

6. 64. Je possède moi-même une agate-onyx gravée en relief, d'un pouce et demi de diamètre. Cette pierre, tirée des catacombes, il y a deux ans, fut trouvée dans les excavations des terres, qu'on examine d'abord sur le lieu même, et qu'on transporte ensuite aux Capucines, pour v être de nouveau passées par un gros tamis, de peur de perdre les reliques des saints. Cette pierre est très-précieuse, non-seulement pour la beauté de la couleur, mais encore pour la singularité du sujet qui y est représenté, et qui, autant que je le sache, ne se tronve sur aucun monument antique. C'est Pélée, père d'Achille, abandonné par Acaste à la chasse dans une forêt, où il est surpris par le sommeil, pendant lequel les Centaures vouloient le tuer. On voit un Centaure qui s'apprête à l'assommer avec une grosse pierre; mais, suivant la fable, Chiron réveilla Pélée pour le sauver; ce qui se fait ici par l'entremise de Psyché, pour indiquer qu'en effet la vie lui a été conservée (3). Je publierai ce camée dans la troi-

t c'est en faisant tourner cette roue qu'on grave les pierres. Voyer Baillou, Mein. prés., etc., p. 174. C. F. (5) Apollod. lib. iii, pag. 125. Chiron

<sup>(1)</sup> Plin. l. xxxvij, c. 15, p. 376, et Solinus, Polyhistor. c. 52. C. F.

<sup>(2)</sup> Aujourd'hui on se sert de la poudre de diament humeutée avec de l'huile

sième partie de mon Explication de Monumens de l'antiquité, etc.

§. 65. Il y a grande apparence que les anciens se servoient de loupes pour ce genre de travail, quoique nous n'en ayons aucune preuve (1). Cette découverte utile et nécessaire se sera perdue comme tant d'autres, ainsi que cela est arrivè particulièrement avec le pendule, dont les Arabes se sont servi des le moyen âge pour mesurer le tents par les oscillations réglées de son mouvement. Sans le savant Edouard Dernard (2), qui a trouvé l'idée •

qu'il fut attaqué par les Centaures. C. F. Schol. Pind. Nem. 4, v. 95.

(1) Winkelmann n'est pas le seul parmi les auteurs modernes qui ait cru que les anciens ont connu l'usage des loupes pour grossir les objets et pour les rendre Llus visibles. Plusieurs défenseurs de ce système ont été cités par M. Domenicomaria Manni , Rag. 1 , degli Cechiali , tom. IV., Racc. d'Opusc. scient. C'est par un passage de Pline, liv. vii. ch. 53. sec#54, qu'on a mal enteudu, et par un vers qu'on a prêté à Plaute, que cette erreur a été întroduite; et elle s'est accréditée par l'interprétation vicieuse d'une aucienne inscription dans laquelle on fait mention d'un certain Patrocle, faber oculariarius, qu'on trouve chez Alde Manuce, Reinesius, Gruter, etc. Le point auquel l'industrie des anciens parvint, fut d'adapter un vase de verre rempli d'eau bien limpide; vase que Sénèque (Quæst. nat. lib. j, c. 6.) appelle pila : qu'ils mettoient entre la lumière et l'objet qu'ils vouloient éclairer et grossir; méthode que quelques artistes pratiquent encore aniourd'hui. Les anciens, au dire de Varron (De ling. lat. lih. 19, princ.), pour mieux voir la couleur blanche, comme, par exemple, de

petits ouvrages en ivoire se servoient de soyes noires; mais il ne dit pas comment. Quant à ce qui regarde l'usage des lentilles parmi les artistes de l'antiquité, la question paroît déculée par ce qu'affirme M. Dutens, Origine des découv. attrib. aux modernes, tom. II, p. 5, ch. 10, 6, 2-8, p. 224, qui assure en avoir vu plusieurs dans le cabinet de Portici , qui grossissoient bien plus que celles dont on se sert ordinairement de nos jours. Il y en a dont le foyer n'a que quatre lignes; et l'on en a trouvé une moins forte dans les ruines d'Herculanum, qu'il dit posséder lui-même, Les anciens, quand ils avoient la vue fatiguée, regardoient une émeraude, dont la couleur verte les soulageoit. Voyez Pline, liv. xxxvij, 24. 5 . sect. 17. E. M. M. Bailly, Hist. de l'astronomie ancienne, liv. iii. 6, 15, soupconne que l'art de tailler les verres et de les polir, a été connu dans la plus haute antiquité par le peuple de l'Asie, qu'il regarde comme le père de toutes les connoissances; et que les longs tubes dont Hipparque a dù Lire nsage pour ses observations astronomiques, et que l'on retrouye à la Chine, ne sont qu'un reste de cette ancienne invention. J.

(2) Epist. ad Huntingtonem. Trans.

du pendule dans nombre de leurs écrivains, nous aurions resté dans la persuasion que Galilée est l'auteur de cette découverte. dont ou lui fait assez généralement honneur.

figes.

§. 66. A ces remarques sur la manière de graver les pierres particulière précieuses, j'ajouterai quelques observations particulières. Je dirai en premier lieu que les anciens étoient dans l'usage d'enchasser les pierres fines avec une petite feuille d'or qu'ils mettoient au fond du châton. Pline nous apprend qu'on en usoit ainsi avec la chrysolithe pour lui donner plus d'éclat, à cause que cette pierre est naturellement peu transparente (1). Mais les lapidaires anciens pratiquoient la même chose avec des pierres qui n'avoient pas besoin d'un éclat d'emprunt, comme nous le voyons par une des plus belles cornalines, dont le feu ressemble à celui d'un rubis; pierre sur laquelle Agathangélus, artiste grec, a gravé la tête de Sextus Pompée. Cette belle cornaline, montée en bague dont l'or pèse une once, a été trouvée, garnie d'une pareille feuille d'or, dans un tombeau non loin de celui de Cécilia Métella, et fut vendue, après la mort de l'antiquaire Sabbatini, qui en étoit possesseur, pour la somme de deux cents écus romains, à M. le comte de Luneville. Cette antique, dont je parlerai encore dans la suite de cette Histoire, se trouve aujourd'hui entre les mains de madame la duchesse Calabritto, à Naples.

belles pierres

6. 67. Après ces observations sur la manière qu'emploioient les anciens dans la gravure en pierres précieuses, je crois faire plaisir aux curieux d'en indiquer quelques-unes des plus belles. Au moyen de ces pierres, dont on peut avoir des empreintes en pâte de verre ou en souffre, les amateurs seront à même de faire des comparaisons et de juger du dégré de beauté des autres pierres gravées qui leur tomberont entre les mains. Mais il faut

philos. an. 1684, num. 158, p. 567 et num. 163. Dutens, l. c, ch. 6, 5. 940, pag. 157. C. F.

(1) Plin. L. xxxvij, c. 42. Pline dit qu'ils y mettoient une petite feuille de laiton. C. F.

que je me borne à ne parler que de celles dont j'ai vu-moi-même, soit les originaux, soit de bonnes empreintes. Je commencerai par les pierres gravées en creux, et je finirai par celles qui sont en relief, iirozi, sai itezi (1).

6. 68. Parmi les pierres gravées en creux, je citerai d'ahord les têtes, et je remarquerai celle d'une Pallas, avec le nom de

l'artiste Aspasius, du cabinet de l'empereur à Vienne; puis je ferai mention de la tête d'un jeune Hercule du cabinet de Stosch, et particulièrement de la tête du même héros gravée sur un saphir par Guaios ou Cnejus (rnatoc); pierre conservée au cabinet de Strozzi à Rome, et regardée comme le type le plus sublime de la beauté dans cet art. De ce même cabinet je citerai, avec raison, une cornaline représentant la tête d'une Méduse, plus petite que la fameuse calcédoine de Solon, qui représente plutôt le portrait d'une belle personne, qu'une beauté idéale (2). Parmi les pierres qui peuvent occuper le même rang, se trouvent, prcmièrement le prétendu Ptolémée Auletes du cabinet d'Orléans, à Paris, que je présume être Hercule en Lydie, dont j'ai parlé liv. iv., ch. 4, 6. 10, de cette Histoire; sécondement, la tête de

Sextus Pompée, gravée par Agathangélus, comme je l'ai observé au §. 66. On ne doit pas moins estimer une tête de Julie, fille de Titus, gravée sur un grand béril par Evodus, qui se trouve

dans le trésor de l'abbaye de S. Denis (3),

6. 69. Quant aux figures gravées en creux, je remarquerai par- Figures ma ticulièrement un Persée de la main de Dioscoride, conservé dans le cabinet royal Farnèse à Naples ; en avertissant qu'il ne faut pas juger de cette pierre d'après l'estampe, où la forme du héros ne dénote rien moins que la jeunesse. A côté de Persée, je placerai Hercule et Iole, pierre du grand duc à Florence, gravée par Teucer; l'Atalante du cabinet de Stosch, et un jeune homme nu, portant sur son épaule un trochus, ou un de ces cercles d'ai-

<sup>(1)</sup> Sext. Emp. Pyrrh. hyp.l.ij, c. 7,p.66. Pierres antiques gravées, planche 65. (2) Voyez liv. iv, ch. 2, 5. 88. Stosch, (5) Stosch, l. c. pl. 33.

rain avec lesquels les jeunes gens se divertissoient. C'est M. Byres, architecte écossois à Rome, qui est le possesseur de cette pierre, laquelle est une cornaline blanche transparente. Dans mon Explication de Monumens de l'antiquité(1), j'ai publié cette superbe figure, qui a la plus belle oreille que j'aie vue sur des pierres gravées (3); mais la gravure que j'en ait fait faire, n'auteint pas la beauté de l'original.

Têtes gra-

5. 70. Parmi les camées qui représentent des têtes de personnages illustres, on peut assigner le premier rang au buste d'Aunguste, exécuté sur une calcédoine couleur de chair, et de la hauteur de plus d'un palme. Baonarruotti nous a donné le trait et la description de cette belle pierre, qui a passé du cabinet du cardinal Curpegna, à la bibliothèque du Vatican (5). Je dois placer également ici la tête de Caligula, dont M. lo général de Welmoden d'Hanoyer a fait la requisition à Rome.

Figures gen-

- § 71. Pour ce qui est des figures en relief gravées sur des pierres fines, je ferai mention en premier lieu d'un Jupiter qui foudroie les Titans, camée de la main d'Athénion, conservée dans le cabinet royal Farnèse, à Naples; et en second lieu d'un Jupiter paroissant devant Sémélé, dans le cabinet du prince Piombino, à Rome. Je pourrois citer encore les deux Tritons de M. Jennings.
  - \$. 72. Indépendamment de ces pierres, il y en a deux qui peuvent disputer le rang à tous les ouvrages de ce genre. La première

(1) Num. 196.

(3) Cette pierre est moslerne; elle a écé gravée par M. Pichler le juune, sun des plus habiles artistes en ce genre. Cette pierre bul ayant été volée, fut vendue de honne foi pour antique à M. Byres, des maims duquel elle passa à Paris. Peutretre auroi-selle toujours, passé pour antique, si elle ne fut revenue à M. Pichler, qui la reconnut tout de suite, et avous que écôto son ouvrage. Puisque parmi tant de connoisseurs il n'y en a pas eu un seul qui aip na perrevori que cette pierre étoit d'un travall moste. il ne Elioli pas relever Winkelmann avec suntant de duret que la fait M. Falshé Brecci dans sa Dissert sopra un elipevoiri, sen perpe p. 7, o shi il di que ce assum prouvelt bien qu'il était depouvade touset se connisiannes nécessaires pour faire un habité antiquaire. C. F. (5) Osters, von else médale, le f. (5) Osters, von else médale, le f.

est

est Persée et Androméde, assis sur un lit (1), qui préseuteut un si grand relief, que presque tout le contour des figures, de la plus belle couleur blanche, est détaché du fond bran de la pierre: le possesseur de ce camée est M. Mengs (2). La seconde, représentant le jugement de Paris, composé de cint figures, se troucau cabinet de Pionbino. Dans ces deux pierres, le dessin et l'exécution sont d'une si grande perfection, que l'idée humaine ne pent pas aller plus loin (3).

§. 73. Dans le même cabinet on voit une Nymphe assise, gravée sur une agate-onyx (4), et haute d'environ un demi palme, morceau unique, et peut-être le plus beau de ceux qui existent dans ce genre.

\$. 74. Comme il se trouve une infinité de bas-reliefs, de diver- Des bat-reses matières, je ferai quelques observations particulières sur ce les genre de sculpture, et je m'attacherai à disculper les auciens artistes d'une accusation fort-ofdinaire; savoir, qu'ils n'observoient pas les dégradations de la perspective, et qu'ils donnoient à toutes les figures d'une composition le même relief. Cette accusation vient d'être renouvellée par Pascoli dans une préface placée à la tête de ses Vies des Peintres. Je ne saurois assez m'étonuer de l'aveuglement de ce censeur, et je pourrois encourir moi-même le blame des connoisseurs, si je vou ois prouver à des aveugles un fait avéré. Aussi n'ai-je garde d'entrer dans de longues discussions et de citer les bas reliefs de Rome, exposés daus les endroits publics aux yeux de tout le monde; je me contenterai d'en indiquer quelques uns dans lesquelles les différentes dégradations des figures sont les plus sensibles. De ce nombre est un des plus beaux bas-reliefs antiques qui soit à Rome : il se voit au palais Ruspoli et je l'ai publié dans mon

Tome II.

<sup>(1)</sup> C'est plutôt sur un rocher. C. F.
(2) Depuis la mort de Mengs, ce camée a été acheté pour le compte de l'impératrice de Russie, trois mille écus ro-

<sup>(5)</sup> La secondo de ces pierres n'est pas du même mérite que la première. C. F. (4) C'est une cornaline veinée de calcédoine. C. F.

## 114 LIVRE IV, CHAPITRE VII, ETC.

Explication de Monumens de l'antiquité (1). La principale figure de cette composition, le jeune Télèphe, a tant de saillie, qu'on peut passer deux doigts entre la tête et la table sur laquelle la figure est épargnée. A côté et au-dessous de Télèphe est un cheval, qui a nécessairement un relief moins fort, étant plus éloigné; et près du cheval il y a un écuyer âgé, qui a encore moins de saillie. Vis-à-vis du jeune héros est assise Augé, sa mère, qui lui donne la main droite; elle a plus de relief que l'écuyer et le cheval, mais elle en a moins que le fils, sur tout par rapport à la tête. Au-dessus de ces figures on voit suspendus une épée et un bouclier, qui ne sont que foiblement indiqués. Dans la villa Albani, il y a un Faune presque grand comme nature, qui joue avec un chien, dont le travail est traité avec la même dégradation d'objets. Il en fant dire autant d'un petit sujet, représentant une offrande, et d'un sacrifice que fait Titus, que j'ai déja publié dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (2).

(1) Explic. de Mon. de l'ant. n. 72. (2) Ibid. n. 178.





## CHAPITRE VIII.

De la peinture des anciens.

\$.1. A rabs avoir parlé de ce qui a rapport à la sculpture, les nous examinerons, dans ce huitième et d'ernier clapitre de l'art ticke les Grecs, la peinture des anciens. Nous en pouvous parler et juger avec plus de connoissance de cause aujourd'hui, que les fouilles d'Herculanum et des autres villes ensevelles si long-tems sous les cendres du Vésuve, nous ont rendu plusieurs centaines de tableaux antiques. Cependant, nous sommes toujours réduits (le récit des historiens à part) à juger des plus belles productions en ce genre, d'après ce qui nous reste, et qui ne peut étre rangé que dans une classe médiocre; trop-heureux encore de pouvoir rassembler quelques débris dispersés, et sauvés du naufrage !

§ 2. Ce chapitre sera divisé en cinq sections. Dans la première, je ferai mention des principales découvertes faites en dif-

Р.

féreas endroits; dans la seconde, je proposerai des conjectures qui auront pour but de déterminer si les peintures dont il s'agit sont des ouvrages grecs ou romains; dans la troisième, il sera question du coloris; et à cette occasion j'expliquerai quelques passages des ancieus qui en ont parlé; dans la quatrième, j'examinerai le caractère de quelques peintures anciens; et dans la cinquième, je parlerai de la peinture en mossique.

Découverte de tableaux antiques prints sur les

§. 5. A Rome on a découvert beaucoup plus de peintures anciennes qu'il n'en a été publié jusqu'ici. Mais plusieurs de ces peintures ne se sont point conservés, soit qu'elles aieut été négligées anciennement, soit que l'air les ait altérées, comme cela est arrivé par rapport à quelques tableaux, à la découvere desquels je me suis trouvé présent. Il est de fait que l'air extérieur, lorsqu'il se fait jour dans des voutes souterraines et humides, qui ont resté fermées pendant plusieurs siècles, dévore non-seulement les couleurs, mais qu'il détruit aussi l'enduit du mur préparé pour la peinture.

Peintures qu'on a trouvérs à Rome, et dont il ne reste plusque

5. 4. C'est à ese accidens sans doute qu'il faut attribuer le sort de différens tableaux, dont on conserve les dessins coloriés dans la bibliothèque du Vatican, dans le cabinet du cardinal Albani et dans d'autres endroits. Les originaux d'après lesquels sont faits les dessins du Vatican, furent trouvés en grande partie dans les bains de Titus; ils ont été dessinés par Pierre Santo Bartoli et par François, son fils; mais ces dessins ne paroissent pas avoir été faits sur les lieux mémes; il est plus vanisemblable qu'ils l'ont été d'après des dessins antérieurs, qui datent du tems de Raphaël (1).

(1) M. l'abbé Carletti démontre que les bains de Titus ont été découverts du tems de Rajbatël, et que celui-ci s inité cette espèce do peinture dans les famenses loges du Vatican; et il le prouve en clians l'autoriré de plusieurs auteurs contomporatus; cela parolt d'ailleurs évidemtemporatus; cela parolt d'ailleurs évidemment visi quand on compare les dessins-de ces loges avec ceux des thermes, tels que , les uns et les autres ont été publiés dernièrement avec les conlecturent que les chambres de ces bains de Tatu avoient té recomblées et remptes de terre par

 5. J'ai publié quatre de ces peintures dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (1). Le premier tableau, tiró de ces bains, est composé de quatre figures, et représente Pallas, musicienne, qui tient deux flûtes qu'elle semble vouloir jetter, après qu'une des nymphes du fleuve dans lequel la déesse étoit venue se mirer, lui eut dit qu'elle se deformoit le sisage (2) en iouant de ces justrumens. Le second tableau . de deux figures . représente encore Pallas qui offre à Pâris, en lui montrant un diadéme, l'empire de l'Asie, s'il vent lui adjuger le prix de la beauté (3). Le troisième tableau, de quatre figures, représente Helène assise sur un siége derrière lequel est appuyée une de ses suivantes, peut-être Astyanasse, la plus connue d'entre elles. Pàris, débout vis à-vis, prend une flèche des mains de l'Amour, qui est entre lui et Hélène, laquelle porte la main à l'arc de ce dieu (4). Le quatrième tableau de cinq figures, offre Télémaque, accompagné de Pisistrate, dans la maison de Ménélas; · Helène, pour charmer la mélancolie du fils d'Ulysse, qui s'afflige de ne point trouver son père, lui présente le népentliès dans un cratère ou une coupe profonde (5).

§. 6. Les peintures antiques qui se trouvent actuellement à partier du Vénus, et la Pullas ou Roma tenant center Rouse. Per la Pulladium, placées toutes deux au palais Barberin; de plus, les Noces Aldobrandines, le prétendu Coriolan, et l'OEpide dans la villa Altieri, outre les sept mocreaux antiques de la galerie du collège Romain, et deux tableaux de la villa Albani.

Peintures mercées à

un trait d'artifice de Rophaël même, pour qu'il put s'attribuer l'honneur d'avoir inventé ce nouveau geure de peinture; mais un pareil soupçon est trop injurieux aux talens de cet artiste incomparable pour qu'on puisse l'admettre. E. M.

(1) Winkelmann, dans son Explication de Monnmens de l'antiquité, donne une description beaucoup plus (tendue et plus savante de ces quatre tableaux. Il se proposoit alors d'expliquer d'autres dessins sembables de l'antiquité. (a) Explic. de Monum. de l'antiquité,

(2) Explic, de Monum, de l'antiqui n. 18. (3) Ibid. n. 115.

(4) Ibid. n. 114. (5) Ibid. n. 160.

i) Ilid. n. 160.

6. 7. Les figures des deux premiers tableaux sont grandes comme nature : celle de Roma est assise, et celle de Vénus conchée. Carle-Maratte a réparé plusients choses de la Vénus, et, entre autres, la figure de l'Amour (1): Cette figure fut trouvée lorsqu'on jetta les fondemens du palais Barberin, et l'on croit que celle de Roma fut découverte dans le même endroit. La copie de ce tableau, faite par ordre de l'emperent Ferdinand III, étoit accompagnée d'une notice qui portoit que cette peinture avoit été déconverte en 1656, près du baptistère de Constantin (2): ce qui a fait conjecturer que c'est un ouvrage du quatrième siècle. J'apprends par une lettre manuscrite du commandeur del Pozzo, adressée à Heinsius, que ce tablean avoit été découvert le 7 avril 1655, mais on n'y dit pas en quel endroit. La Chausse en a fait une description (3). Un autre tableau, nommé Rome triomphante (4), et composé de plusieurs figures, se trouvoit judis dans le même palais, mais il n'existe plus. Je conjecture qu'il a péri de vétusté, ainsi qu'une peinture du même endroit, connue sons le noin de Nymphée (5).

6. 8. Le troisième tableau, représentant les Noces de la villa Aldobrandine, et composé de plusieurs figures d'environ deux palmes de hauteur, fut trouvé, non loin de sainte Marie Majeure, dans l'emplacement où étoient jadis les jardins de Mécène (6). Cette pointure antique représente, comme je crois l'avoir prouvé dans mon Explication de Monumens de l'antiquité, les Nôces de Thétis et Pélée : on y voit les trois déesses des Saisons, on plutôt trois Muses, qui chantent l'épithalame (7). Pour ne pas me

L iii, p. 5:6.

<sup>(1)</sup> Voyez Iom. I, p. 481, note 2. (2) Lumbesc. Comment. bibl. Vindob.

<sup>(5)</sup> Mus. Rom. p. 11c. li en donne la figure à la page 32, et M. Leus la donne aussi dans Le Costume, etc. planche 5a,

fig. 406. C. F.

<sup>(4)</sup> Spon, Recherches d'ant. p. 195; part. 1, ch. 19.

Mont Lucon, Ant. expl. tom. I, p. 2, pl. 195. n. 2.

<sup>(5)</sup> Holsten. Comment. in vet. pict. Ny mph.

<sup>(6)</sup> Zuccer. Idea de' Pittori, I. ij. p. 57. (7) Explic. de Monum, de l'antiquité,

r'péter ici, je renvoie le lecteur à ce que j'en dis dans mon Essais sur l'Allégorie (1).

- 5. 9. Le quatrième tableau, connu sous la fausse démaination de Coriolan, n'a point péri, comme l'avance.l'abbé Dubus (2); on le voit encore aujourd'hui dans les grottes des thermes de Titus, où étoit placée autrefois la statue de Laoccon (3).
- §. 10. Le cinquième tableau, qui représente OEdipe, est pentre le plus mauvais de tous ceux que je viens de citer, du moins considéré dans l'état où il se trouve maintenant (4). Il n'est remarquable que par une circonstance qui n'a été observée, à ce que je sche, par aucun écrivain moderne; aussi a -t-elle été ignorée de Bellori, qui l'a supprimée dans le dessin qu'il en donne; c'est-à-dire, quion reconnoit encore à la partie supérieure de ce tableau, et comme dans le lointain, où il a le plus souffert, un ânier qui chasses son âne avec un bâton. Le peintre y aura représente l'âne, sur lequel OEdipe charges le Sphinx, qui se précipita du haut du mont l'hicée, et qu'il transporta ainsi à l'fabèes. Du reste, il ne faut nullement s'étouner de n'y pas voir le Sphinx, rout le tableau ayant été retouché.
- 11. A l'égard des sept tableaux qui sont au collège Romain, ils ont été découverts dans ce siècle, et tirés d'une grotte au

 Cet Essai sur l'Allégorie se trouvera dans le tome VI de notre édition. J.
 Réfl. sur la poésie, t. 1, p. 378.

(5) Le Claume (Pez antic, eez ad., t.) en dennie la figure d'après un desnie peu exect. Notre auteur, qui, parle à une autre occasion de ce tableau dansi le Prijace à one Expiré, ce Monum. de l'autrig. dit: Le tableau antique qui s'extenere d'ans et termens de Taux, représente, à ce qu'on croit, Marcus Coriolan à la têtie de son armée, prid combattre sa limite van de l'autrigue de la constante per l'accombattre sa insime vont autre devant de la uvece en affanz; mais outre devant de la uvece en affanz; mais outre

qu'il es différent de l'examps qu'on en a donnée, il treu du évènement arrivé dans un endroit dos, et qu'on ne gent conséquement adapter et acidoque de Coriolan avec sa mère et sa festime, loque les date et a me cempagne O di platôt rapporter le fait représenté dans pour les de la compagne de l'apporter public rapporter le fait représenté dans d'autant plus que la femme, qui parte la prise de présenté dans l'examps d'autant plus que la femme, qui parte la présente de la paroit dans l'exampse, mais platôt éques C. F.

(4) Bellori, Pitt. vet. in Sepuler. de' Kasoni, tab. 19. pied du mont Palatin, à côté du grand cirque. Les meilleurs de ces tableaux sont un Satyre qui boit dans une corne, morceau de la hauteur de deux palmes, et un petit paysage avec des figures de la grandeur d'un palme; production agréable, et supérieure à bien des paysages du cabinet d'Herculanum (1). C'esta au même endroit et dans le même tems qu'on a trouvé une des peintures qu'on voit à la villa Albani, et que l'abbé Franchini, alors ministre du grand-duc de Toscane, à Rome, choisit de préférence aux sept autres. Des mains de cet abbé, elle passa dans celles du cardinal Passionei, après la mort duquel on la plaça à la villa Albani. On regarde ce tableau, gravé par Ph. Morghen, comme un supplément aux peintures antiques publiées par P. S. Bartoli. Mon projet étant d'en donner une explication plus vraisemblable, je l'ai fait dessiner et graver avec exactitude, pour l'insérer dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (2). Au milien du tableau, on voit sur une base une petite figure d'homme nue, le casque en tête, le bras gauche élevé et chargé d'un bouclier, et la main droite armée d'une courte massue garnie de plusieurs pointes, assez semblable à celles dont on se servoit anciennement en Allemagne. D'un côté de la base est place un petit autel, et de l'autre un grand réchand, tous les deux fumans. De chaque côté on voit une figure de femme drapée, la tête ornée du diadême : l'une répand de l'encens sur

(y) Los biblioms qui sont dans ce ciliente, et qui for regardi comme artisperi, sont au monbre de plus de soixanie-dissont au monbre de plus de soixanie-disla flandroit catare dans une trop bour de diferention pour décider ills sont sont véritablement audiques, ou il în em pas pour la plus grande partie d'une main monderne, comme le peuseut queduri, de la comme de peuseut queduri, dans sa description de situation des displicates des des diaplières y dont unou parlecons dans une note aux une note sette ne des lettres de notre auteur, que l'on trouvera dans le 1. Vide certe chitino. Le tableut dont le de crete chitino. Le tableut dont le conference fait mention dans son Dinr. Inst. c. 16,  $\mu$ , z 33, z sind que Galenti, Cigo. z en qui représente un architecte vêut de vere avec a mi enten et d'autres instrumeus à la main, flu travavé dans un requite resur la vice Appienne; maisi in résuite plus aujourd'hul. C. F. (2) Erepfic. de Monome, de l'antiquidé (z) en l'antiquidé

l'antel,

l'autel, et l'autre paroit en faire autant sur des charbons ardens, tandis que de la main gauche elle tient un plat rempli de fruits, qui ressemblent assez à des figues. J'ai cru voir sur ce tableau un sacrifice que Livie et Octavia, épouse et sœur d'Auguste, font à Mars, comme les dames romaines avoient coutume d'en faire séparément des hommes, le premier de mars, fête qui de-là . fut appellée Matronales (1). Horace parle d'un sacrifice que firent les deux princesses qui viennent d'être nommées, sans dire à quelle divinité, après l'heureux retour d'Auguste de son expédition en Espagne (2).

 12. L'autre tableau de la villa Albani, découvert, il y a quelques années, dans une chambre d'un ancien bourg, à cinq milles de Rome, sur la voie Appienne, porte un palme et demi de hauteur et la moitié autant de largeur (3). Il représente un paysage, orné de fabriques, d'animaux et de figurines, qui sont traités avec une grande liberté de pinceau "avec un beau ton de couleur, et en même-tems avec une vraie intelligence des lointains sur les derniers plans. Le principal édifice est une haute porte d'une seule arcade, dans laquelle on voit suspendue la trayerse supérieure d'une herse, attachée par des chaînes autour d'un cylindre, pour lever et abattre la herse. Au-dessus de l'arcade il y a une guérite. Cette porte conduit à un pont sur lequel on fait passer des bœufs; la rivière qui coule sous ce pont se décharge dans la mer. Au bord de la rivière on appercoit un arbie, avec un petit berceau pratiqué entre ses branches, à quelques unes des branches on voit des rubans, tels que ceux qu'on étoit dans l'usage d'appendre aux arbres comme des espèces d'ex-voto (4). C'est ainsi que Stace représente Tydée, père de Diomède, faisant vœu d'appendre à un arbre, en l'honneur

<sup>(1)</sup> Ovid, Fast. I. iij, v. 170, (a) Horat, L. iij, od. 14, v. 5.

<sup>(5)</sup> Explicat. de Monum, de l'antiquil. n. 208.

<sup>(4)</sup> Philostr. lib. ij, Icon. 54, p. 859. Prudent, Contr. Sym. Nb. ij, pag. 535,

de Pallas, des bandelettes pourpres, liserées de blanc (1). Xerxès orna de même un platane d'effets précieux (2). Sous l'arbre de notre paysage on remarque des tombeaux. En effet, on avoit coutume d'en élever sous des arbres (3), et il croissoit quelquefois au milieu et aux environs des plantes et des arbustes (4). Une figure qui repose sur un de ces tombeaux, indique un grand chemin; car c'étoit le long des grands chemins que les Romains . plaçoient leurs sépulcres (5). Je passe sons silence différens petits tableaux, découverts en 1722 et 1724, dans les ruines du palais des empereurs. Ces peintures antiques, qu'on enleva du mur avec l'enduit sur lequel elles avoient été exécutées, furent d'abord placées au palais Farnèse, sur le mont Palatin, et transportées ensuite à Parme. De-là elles passèrent à Naples, où elles restèrent vingt ans enfermées dans des caisses sous des voûtes humides avec les autres trésors de la galerie Farnèse de Parme. Lorsqu'on les en tira, on pouvoit à peine appercevoir les traces de la peinture : c'est en cet état qu'on les a exposées dans la galerie royale de Capo di Monte à Naples. Parmi les peintures tirées de ces ruines, il s'est conservé une Caryatide avec la corniche qu'elle porte ; elle se trouve à Portici au nombro des peintures d'Herculanum.

& 13. Un autre tableau, trouvé au mont Palatin, représentant Hélène, qui descend du vaisseau et qui s'appuie sur Paris, a été gravé dans l'ouvrage de Turnbull sur la peinture des anciens (6).

- (1) Theb. 1. ij, v. 738. Conf. ibid. L xij, v. 492. Ejusd. Syles I. iv, carm. 4.
- (2) AElian. Var. hist. l. ij , c. 14. (5) Propert, lib. , eleg. 13, vers. 53 et 54, dit qu'il désire qu'un laurier ombrage son tombeau. C. F.
- (4) Horat. Epod. V, v. 17. Plin. l. xvj,
- (5) Voyez la vignette à la tête du l. V,
- - (6) Winkelmann , dans la première
- édition de son ouvrage, parloit aussi des peintures de la pyramide de Cestius, et il disoit qu'elles étoient effacées et glitées par l'humidité; fait qui n'est pas entièrement conforme à la vérité. On peut voir les planches que Falconieri a données et expliquées dans une lougue disservation qui se trouve dans un appendix à la Roma antica de Nardini. M. Middleton. Anglois, a acheté un des tableaux.

trouvés à Rome au commencement de ce

6. 14. Enfin, lorsqu'il restoit peu d'espoir de trouver à Rome et dans ses environs des ouvrages importans de peinture des and'Herculanum.

siècle, èt Il l'a publié avec les autres morceaux de son cabinet, déja cité sous le titre d'Antiquitates Middletoniana. Un autre de ces tableaux, acheté par le docteur Mead, aussi Anglais, a été donné en gravure par M. Dygby, à la tête de son édition d'Horace, publiée à Londres en 1740; Dubos en parle aussi : Réflex. sur la poésie, tom. I, sect. 37, pag. 378. Le cardinal de Rohan en a porté un aure en France, dont il a orné le cabinet d'Orléans, lequel avoit été découvert à Rome en 1722, sur le mont Esquilin. M. Moreau de Mautonr en a donné la gravure et la description dans l'Académie des Inscript, tom. V , Hist. p. 297. Dubos, l. e, p. 580, parle de queiques antres tableaux qui, en 1702, furent trouvés dans les ruines de l'ancienne Ca-7 one, et d'antresencoretrouvés dans une villa entre Naples et le Vésuve, en 1700-Mais les tablesux qui méritent le plus 'qu'on en fasse mention, sont ceux qui ont été découverts, il y a quelque tems, sur le mont Esquilin et sur le mont Celins. Les premiers ont été déterrés dans la villa Negroni en 1777. Il v en a treize qui ne sont pas bien hauts, mais tous sont d'un bon faire et représentant des sujets d'histoire et des emblémes de Vénus, d'Adonis, de Bacchus, d'Ariane, avec de très-beaux ornemens. Ces tableaux furent vendus sur l'endroit même à un Anglais; et peut-être ont-ils été endommagés il y a quelque tems, comme Winkelmann avertit que cela arrive aux peintures anciennes qui restent exposées au grand sir. On en a pourtant fait des dessins, qui se trouvent actuellement

entre les mains de M. le chevalier d'Azara. M. Mengs avoit intention de copier et de colorier ces dessins, comme il avoit déja fait avec d'autres ouvrages antiques de ce genre, si la mort ne l'en avoit pas empêché: et il v en a déia eu neuf de gravés. M. te conseiller Bianconi pensoit alors que l'endroit où ces tableaux ont été trouvés, a peut-être été un lieu de plaisance de Lucille, éponse de Lucius Vérus, et fille de Marc-Aurèle et de Fanstine. Il fusoit cette conjecture d'après un médailion du cabinet national de France , rapporté par Vaillant (Numism, etc. tom. III, p. 145.), sur le revers duquel on voit le même sujet qui est représenté sur un de ces petits tableaux coloriés par Mengs; savoir, un autel snr lequel il y a debout un petit amour ailé, et près de lui une femme avec une étole, qui, de la main droite, secue un arbre d'où tombe un autre petit amour, comme s'il en tomboit un fruit : sur le côté droit de cette médaille on voit la tête de Lucille avec nne inscription. Le cardinai Gaëtan possède une médaille semblable, dont nous donnerons la figure ci-afrès. Voyez l'anthologie, romaine année 1780, n. 52, tom. VI, p. 251 et suiv. Les autres tabieaux, trouvés sur le mont Cellus, près l'hôpital de S. Jean-de-Letran, en 1780, sont aussi d'un très-bon pinceau : on en voit sept , dont il h'y en a que deux et un demi qui n'ont pas été exempts de l'inconvénient dont nous avons parlé; ils appartiennent aufourd'hui au cardinal Pallotta, vice-trésorier de S. S. Ces tableanx représentent sept beaux jeunes hommes de grandeur naturelle, drapés

cions, on fit la singulière dé ouverte des villes ensevelles sous les laves du Vésuve. Le nombre des tableaux qu'on en a tirés, monte à mille et quelques centaines. Ces peintures, faites en détrempe sur le mur, ont été enlevées avec leur enduit et exposées dans le cabinet d'Herenhamm. Quelques unes ont été découvertes dans les ruines des éthiéses d'Herenhamm été dutres sont tirées des maisons de la ville de Stabia, et les dernières ont été trouvées à Posnpeia : car les fouilles de cette ville furent commencées plus tant que celles des autres endroits.

Description genérale de quelques grands ta

15. Les quatre plus grands tableaux d'Herculanum étoient de peints dans les niches d'un temple circulaire de médione grands deur; ils représentent Thésée vainqueur du Minotaure, la naissance de Téléphe, Chiron et Achille, Pan et Olympus. Ja figure de Thésée ne donne pas l'idée de la beauté de ce jeune héros, qui , étant entré un jour dans Althènes, fut pris pour une jeune fille (1). Je voudrois le Voir avec de longs cheveux flottans, tels que les

d'un vêtement de couleur changeante. (uniforme tel qu'on n'en avoit pas vuencore) dégagé et qui passe la moitié de la jambe. Ces figures ont des cheveux blonds, les unes courts, les autres assea longs pour leur tember sur les énantes : toutes les ont relevés avec une de ces bandelettes dont on se servoit pour diadéme; elles sont chaussées de sandales élégantes et légères. Les six premières représentent des personnes qui marchent; chacane d'elles porte un plat de viande, partie cuite et parlie crue. La derniere, dont les ornemens des habits sont un neu différens, est posée ferme sur ses pieds, dons l'attitude d'un homme qui présente un verre qu'il tient élevé dans sa main droite à la hauteur de la tête, et il a deux vases à côté de lui. Ces ser t tableaux ont été gravés et publics en 1785, par le père G. M. Cassini, avec deux explications différentes, par les abbés

Amaduzzi et Giovenazzi; le premier de ces écrivains croit que ces feunes gens servoient à table dans un festin profane, l'autre pense que c'étoit à un festin religieux, tels qu'il y en avoit en grand nombre dans la superstition de l'aucienne Rome, et que peut-étre étoit-ce un repas de prêtres Saliens. Eufin; il faut remarquer la faute que Montfaucon a commise, lorsque, dans son Diar, Italic.c. 16, p. 25", il donne pour ancieus certains tableaux du mausolée d'Auguste dans le Champde-Mars, mais qui sont modernes comine l'a déja remarqué Ficorini dans ses observations sur cet ouvrage, p. 51, et qui ne consistent que dans quelques roseaus et quelques fenilles avec les armoiries d'un pape a peu près détruites.

(1) Pausan. lib. j. p. 40, l. 11.

portoit aussi Jason, lorsqu'il vint pour la première fois dans la même ville : car Pindare nous apprend que Thésée ressembloit à Jason, dont la beanté frappa tellement les Athéniens lorsqu'il s'offrit à eux pour la première fois, qu'ils crurent voir Apollon. Bacchus ou Mars (1). Dans la naissance de Télèphe, Hercule ne ressemble guère au héros grec; d'ailleurs, les autres têtes de cette composition sont de forme commune. L'attitude d'Achille est posée et tranquille, mais sa physionomie donne beaucoup à penses. Ses traits expressifs annoncent le héros futur, et on lit dans ses yeux attentifs, fixés sur le Centaure Chiron, l'ardeur d'apprendre et de parvenir à la fin de son éducation, pour signaler par de hauts faits le petit nombre de jours que le destin lui a marqués. Sur son front paroit une noble houte et un sentiment secret de son incapacité; son maître vient de lui prendre le plectrum de la main, et lui fait toucher la lyre, en lui montrant, en quoi il a manqué. Enfin, Achille y a cette beauté que lui supposoit Aristote (2); la douceur de sa physionomie et les graces de sa jeunesse sont relevées par une noble fierté et une douce sensibilité.

§. 16. Il savoit à souhaiter que les quatre dessins de se cabinet, exécutés sur marbre, et sur l'un desquels est écrit lo nom du peintre, ainsi que celui des personnages représentés, fussent de la main d'un plus grand maître. Cet attiste, nommé Alexander, étoit d'Athènes; mais ces marceaux ne donnent pas une Jauto jdée de son talent. Les airs de tête sont communs, et les mains sont mal dessinées; l'on sait que c'est le travail des extrémités de la figure qui fait connoître l'artsic. Ces peintrues monochronies, ou d'une seule couleur, sont faites avec du cinabre qui a noirci au feu, comme il arrive ordinairement (5). Je parlerid de ce genre de peintrue aux §. 35 et suivans de ce chaptre.

<sup>(1)</sup> Pind. Pyth. 4, v. 151. (2) Rhet. L. j, p. 21, L. 10, ed. op. Sythurg. 1. I.

<sup>(3)</sup> Voyez Pline, liv. xxxiij, ch. 5g, sur l'usage que les anciens faisoient du minium ou cinabre.

§. 17. Les plus beaux de ces tableaux sont sans contredit ceux qui représentent des Danseuses, des Bacchantes et des Centaures; ces figures, hauses d'environ un palme et peintes sur un fond noir, décelent une main savante et une touche vigoureuse. La vue de ces tableaux fit désirer d'en découvir d'autres d'une composition plus riche et d'une exécution plus terminée; et ce défin fut result vare la fin de l'aunée, 176.

Description particulière de quatre pe-

désir fut rempli vers la fin de l'année 1761. 6. 18. Dans une chambre de l'encienne ville de Stabia (1), qui étoit presque entièrement déblayée; les ouvriers apperçurent de la terre accumulée au bas du mur, et en la frappant de la pioche, ils découvrirent quatre morceaux détachés du mur, elenx desquels furent brisés par les coups qu'ils venoient de donner. C'étoient quatre tableaux, qui, après avoir été coupés dans le mur, avoient été appuyés contre la muraille de la chambre, et adossés deux à deux, de manière que le côté peint étoit en dehors. Ces tableaux n'avoient point été apportés d'ailleurs en cet endroit, ainsi que je l'avois cru d'abord avec d'autres auteurs; mais ils furent anciennement détachés du mur dans le lieu même où ils ont été trouvés : comme cela est constaté par des découvertes ultérieures faites dans la ville de Pompeïa; où l'on voit encore des tableaux entiers et des figures, sciés à une certaine épaisseur des murailles; ce qui, selon toutes les apparences, s'est fait dans le tems même que cet endroit fut couvert par les cendres du Vésuve. Il paror que les habitans effrayés ont eu le tems, avant de prendre la fuite, de sauver une partie de leurs effets; et qu'après ce terrible accident, lorsque l'éruption eut un peu cessé, ils retournèrent dans leurs villes abandonnées, se fmyèrent un chemin à leurs demeures à travers les cendres et les pierres, ponces, et cherchèrent à emporter leurs membles et leurs ustensiles. Les piédestaux dégarnis et les chambres dépouillées, nous montrent qu'ils enlevèrent de leurs maisons, non-

<sup>(1)</sup> Dans les fouilles faites à Portici en dans la description des planches dont il 1761, comme le disent les académicleus est question ci-après. C. T.

seulement les statues, mais aussi les gonds et les pentures d'airain des portes, ainsi que les seulis de marbre; il est donc naturel de croire qu'ils vouliurent aussi sauver de la destruction les peniures exécutées sur les murailles. Cependant, comme il y a tres-peu de ces peintures d'enlevées, il est à supposer qu'une nouvelle éruption des cendres brolantes du Yésuve les a empéché d'exécuter ce dessein, et que c'est pour cette raison que les quatre tableaux dont il s'agif sont restés dans la chambre.

§. 19. Ces tableaux ont une bordure peinte, avec des filets de différentes couleurs: le filet extérieur est blanc, celui du milieu est violet, et le troisième, liseré de lignes brunca, est verd; ces trois filets pris ensemble sont de la largeur du bont du petit dogt, et se trouvent entourés d'une autre raie blanche large d'un doigt. Les figures sont de deux palnues et deux pouces, mesure romaine. Quoique ces tableaux aient été gravés et décrits dans le quatrieme tonne des Peninurs et Herculanum (1), peu de sems après la première publication de l'Histoire de l'Arr, je n'ai pas cru devoir retrancher de la nouvelle édition de couvrage les notices que j'en avois données alors, attendu que les antiquités d'Herculanum ne sont pas entre les maints de tout le monde, et que je crois avoir rencontré juste dans la description que je fais du troisième tableau.

§ 20. Le premier tableau est composé de quatre figures de femmes. La figure principale, vue de face, est assise sur une chaise; de la main droite elle soutient son manteau ou peplym, qui est jetté sur le derrière de la tête; il est de drap violet (2), avec un bord de verd de mer. La robe est couleur de chair (3). Cette femme appuie la main gauche sur l'épaule d'une jeune te belle. fille vêtue de blanc, qu'on voit de profil, et qui se tient

<sup>(1)</sup> Pitt. Ercol. tom. IV, tav. 41, 42, 47, 44. (2) D'or.

assez transparent pour que la couleur de la chair paroisse au travers du blanc sur la poitrine, il est garni d'une bande bloue.

<sup>(3)</sup> L'habit de dessous est blanc, et C.F.

appuyée sur la chaise de la première figure, en se soutenant le menton de la main droite. Les pieds de la figure principale sont posés sur un escabeau, pour marque de sa dignité. Près de celleci est une autre belle femme vue de face, et qui se fait arranger les cheveux; sa main gauche est placée sur son sein, et la droite est dans l'attitude de celle d'une personne qui auroit l'intention de la poser sur un clavecin. Sa robe blanche, a des manches étroites qui lui descendent jusque sur le poignet. Son voile, qui est violet, est garni d'une bordure brodée de la largeur d'un ponce. La femine qui lui arrange les cheveux, et qui est placée un peu plus haut, se voit de profil, mais de manière cependant qu'on apperçoit les cils de l'œil caché; et sur l'autre œil, les poils des sourcils sont indiqués plus distinctement qu'aux autres figures. L'attention qu'elle porte à l'ouvrage dont elle est occupée, se lit dans ses yeux, et sur ses lèvres qu'elle serre. Près de cette dernière figure il y a une petite table à trois pieds, haute de cinq pouces, de manière qu'elle va jusqu'à mi-cuisse de la figure qui s'y trouve à côté; sur cette table, qui est précieusement travaillée en marqueterie, on remarque une espèce de cassette blanche, avec quelques petites branches de laurier éparses çà et là. Près de la cassette on apperçoit un ruban de tête violet, destiné saus doute à orner le front de la personne (1) que l'on coiffe. Sous la table est place un vase élégant, presque de la hauteur de la table : il n'a qu'une anse, et il est de verre, ainsi qu'il est facile de le reconnoitre à sa couleur et à sa transparence.

§ a1. Le second tableau paroit représenter un poète tragique. Il est assis, avec le visage tourné de face et le corps vêtu d'une longue robe blanche, qui lui descend jusque sur les pieds, telle qu'en portoient les auteurs tragiques (a); les mânches en sont

étroites.

<sup>(1)</sup> Des deux rubans qui sont sur la
(2) Lucian. Jupit. trageed. pag. 151, cassette, l'nn est blanc et l'autre rouL. 28, ed. Grev. et in Cynico, §. 16, ge, etc. C. P. Explic. de Monum. de tom. III, p. 548.
L'antig. n. 167.

étroites, et vont jusques aux poignets. Ce poête, qui est sans barbe, paroit âgé d'une cinquantaine d'années (1); au-dessous de la poitrine il est ceint d'une bande jaune, de la largeur du petit doigt, ce qui pourroit bien être un attribut de la Muse tragique, qui, en général, a une ceinture plus large que les autres Muses (2), ainsi que je l'ai déja observé plus haut. De la main droite, il tient perpendiculairement un grand bâton de la longueur d'une pique (hasta pura), garni par le haut d'un fer peint en iaune de la largeur d'un doigt. C'est ainsi qu'Homère, dans son Apothéose (3), porte un long bâton ou plutôt un sceptre (4). Aussi dans la restauration de cette figure, lui a-t-on donné le thyrse. Ici notre tragique tient de la main gauche une épée posée en travers sur la cuisse gauche; les deux cuisses sont couvertes d'une étoffe rouge, de couleur changeante (5), qui tombe aussi sur le bas du siège. Le ceinturon de l'épée est verd. Cette épée a peut être la même signification que celle que tient la figure allégorique de l'Iliade dans l'Apothéose d'Homère : car l'Iliade renferme la

(i) Il est probable qu'on a voult reprénente it un des cighters potibles trajérente de la Grèce; mils on ne sauvoit de la Grèce; mils on ne sauvoit de la barbe dans leurs bunce qui sont perme partie de la barbe dans leurs bunce qui sont perme barba sur une corraline gravée du cabine de Scohe (Descript, des pieres de Scohe (Descript, des pieres de Grèce) de la capital de de la description de la la capital de la distribution de Schote (Legarity, des pieres de dans le une toutre sur qu'un nigle laise tomber une toutre sur si tele; secidente dont Il mourqu. Pen ai donné la figure dans l'Explic, de Mondel Lantie, n. 18.

(a) Voyez Explicat, de Monum. de l'antie, part. I, ch. 18, à la fin, n. 46.
(5) Dans le palais Colonne. Il y en a une gravure plus exacte, donnée par l'abbé Visconti, à la fin du tom I, du cabinet Clémentin. C. F.

Tome II.

(4) On voit encore le reste d'un pation que tenoit à la main droite la figure d'Euriple, qui porte son nome et qui est à la villa Albani. Cette figure, à laquelle il manque un bras, se trouve dans non Esplicat. de Mouum, de l'antiq., n. 163. On pourreis tausi mettre dans la main d'Euripide un thyrse, comme sux autres tragiques, suivoat. l'épigramme grécipes sui ce pofée:

. . . . . Jo yap idjetus

sos vibrans.

Ota 11 12 topicken ir Altiet topea timeras.
eras enim videra
Us olim in pulpitis Athenionsibus thyr-

. Anth. lib. V, num. 4

(5) Les académiciens disent rouge incarnac, C. F.

plupart des sujets traités par les poêtes tragiques. Une figure de femme, drapée de jaune (1), avec l'épaule droite découverte, tourne le dos au poëte. Elle semble plièr le genou droit devant un masque tragique, coiffé d'un tour de cheveux très-haut et long, nommé 'oyase, et posé sur une espèce de piédestal qui lui sert de base. Ce masque est dans une cassette profonde, dont les ais de côté sont découpés de haut en bas. Cette caisse est revêtue d'un drap bleu, garni par le haut de bandes blanches, au bout desquelles pendent des cordons avec un nœud. La figure agenouillée, qui projette son ombre sur le haut de cette base, écrit sur cette même base, avec un pinceau, probablement le nom d'une tragédie; mais au lieu de lettres on ne voit que des traits foiblement ébauchés. Je crois que c'est Melpofnène, la Muse tragique; et cela est d'autant plus vraisemblable, que cette figure est coiffée à la manière des vierges : car elle a les cheveux noués sur le sommet de la tête, ce qui, comme nous l'avons dit plus haut, servoit à distinguer les jeunes filles des femmes mariées. Derrière le masque, on voit une figure d'homme, qui s'appuie des deux mains sur un bâton long, et porte sa vue sur la figure qui écrit. Le poëte tragique tient également les yeux fixés sur la même figure.

§. 22. Le troisième tableau nous offre deux hommes nus et un cheval. La première figure, qui est àssise et qu'on voit de fice, semble représenter Achille, qui, d'un air fier et animé, écoute attentivement ce que lui dit l'autre personnage. Le siège sur lequel il est assis est couvert d'un drap couleur de pourpre, qui couvre en même têms la cuisse draite, sur laquelle reposo la main droite, tandis que la gauche s'appuie sur le bras de la

priment ces mêmes académiciens. C. F., Barnès, dans les Phéniciennes d'Buràpide, v. 166, traduit e raviès a paireza par stola fimbriata, au lieu de stola crocea; comme s'il est douté que les ancients portassent des habits jaunes.

<sup>(1)</sup> La draperie est d'une couleur changeante entre le verd et le jaune, avec une cénture rose; la manteau, qui retonabe aur les genoux et sur le pied droit, est de couleur changeante en loque et en bleu clair. C'est ainai que s'ex-

chaise. Son manteau qui descend par derrière est aussi rouge. Cette couleur, qui sied bien aux héros et aux guerriers, étoit celle des Spartiates à la guerre. Les bras de la chaise sont fort hauts et soutenus par des sphinx qui reposent sur le siége, comme on le voit à une chaise de Jupiter sur un bas-relief du palais Albani (1). Une épée longue de six pouces est appuiée dans son fourreau contre un des pieds de la chaise, avec un ceinturon verd, comme celui de l'épée du poête tragique. Cette épée tient au ceinturon par deux anneaux mouvans attachés à la garniture supérieure du fourreau. L'autre figure, placée débout, s'appuie sur un bâton, qu'elle tient de la main gauche sous l'aisselle droite; attitude semblable à celle de Pàris sur une pierre gravée (2). Cette figure, à laquelle il manque la tête, ainsi qu'au cheval, a le bras droit levé, comme une personne qui raconte, et une de ses jambes est croisée sur Lautre. Le jeune héros paroît être Antiloque, le plus jeune des fils de Nestor, qui apporte à Achille consterné la nouvelle de la mort de Patrocle. Cette conjecture acquiert un nouveau degré de vraisemblance par la forme du lieu où l'action est représentée; car elle donne une idée du pavillon de planches dans lequel Achille se trouvoit lorsqu'on vint lui annoncer cette funeste nouvelle (3).

§. 25. Le quatrième tableau est de cinq figures. La première est une femme assise, avec une épaule découverte, la tête couronnée de lierre et de fleurs, et tenant dans sa main gauche une feuille écrite et déroulée qu'elle montre de l'index de la droite. Elle est habiliée de violet, et es souliers ou plutôt ses pantoufles,

<sup>(1)</sup> Bartoli, Admir. ant. Rom. tav. 48. Montfaucon, Ant. expl. t. I, pl. 15. A l'égard du Sphinx, Bertoli l'a pris pour un Griffon.

<sup>(2)</sup> Explicat. de Monumens de l'antiquité, n. 112.

<sup>(5)</sup> Winkelmann avertit dans son Explication de Monumens de l'antiquité,

part. II., ch. 11, qu'Homère, Iliad. lèv. dernier, v. 450, appelle tente l'Inditation d'Achille dans le callip, et qui étoit Luite de bois avec un toit de roseaux. L'auteur cite une partille tente sir une belle pierre gravée dont il donne la figure dans le même ouvrage, n. 129. G. F.

sont jannes, avec des semelles rouges, comme ceux de la figure qui se fait coiffer dans le premier tableau. Vis à-vis d'elle est assise une jeune joueuse de harpe, qui touche de la main gauche l'instrument, nommé barbytos, haut de quatre pouces et denii; elle tient de la main droite une clef d'instrument, surmontée de deux crochets, assez semblables à un Y, avec cette différence que les deux crochets sont recourbés, comme on le voit plus clairement à une de ces clefs de bronze de cinq pouces de longueur, du même cabinet, et dont les crochets se terminent en têtes de cheval. Dans le cabinet de M. Hamilton, à Naples, il y a une belle clef de bronze chargée de plusieurs ornemens. Et peut-être que l'instrument qu'on voit dans la main de la Muse Erato, dans un tableau d'Herculanum (1), n'est pas un plectrum, comme il est'dit dans la description, mais une clef pour accordet l'instrument a car il a deux crochets recourbés en dedans; d'ailleurs, le plectrum lui est inutile, puisqu'elle joue du psaltérion de la main gauche. La harpe de notre figure a sept chevilles sur son manche, appellé int zute (2), et par conséquent autant de cordes sur sa touche. Entre ces deux figures est assis un joueur de flûte, vétu de blanc; il joue en même-tems de deux flûtes droites, de couleur jaunt et de la longueur d'un demi palme (3). Ces flûtes s'embouchoient au moven d'une bande ou muselière, appellée ciare, cissus et custic, qu'on attachoit derrière les oreilles. On remarque à ces flûtes différentes sections, qui dénotent, ou autant de pièces, ou une flûte de roscau, avec ses divisions et ses nœuds. L'on sait que la canne ou le roseau ordinaire servoit non-seulement à faire le chalumeau, nommé Syrinx, mais aussi à faire des flûtes. Quant au roseau qui croissoit près d'Orclemène, en Béotie, il étoit sans nœuds, et préféré

<sup>(1)</sup> Pitt d'Ercol. t. II, tav. 6.

<sup>(2)</sup> Enripid. Hippolit. v. 1155. Jugum chordarum.

étoient sans doute celles qu'on nommoit flûtes doriques : car la flûte phrygienne étoit recourbée en dehors par le bout.

<sup>(5)</sup> Les deux longnes flûtes droites

pour cet usage à tout autre (1), parce qu'on pouvoit le creuser sans interruption (2). Je renarquerai à cette occasion que les monumens antiques qui représentent des musiciens, jouant de deux filtes, la droite et la gauche, on qui figurent ces instruments sculs, nous les offrent d'une épaiseur égale; au lieu qu'il résulte du passage de Pline que je viens de citer, que la flite gauche a dû être Plus forte que la droite, puisqu'elle étoit faite de la partie d'en bas de la d'ige, et qu'on prenoît la partie d'en haut du roseau pour faire la liûte droite (3). Derrière le siège de la première figure, on voit deux hommes debout enveloppés dans leurs manteaux et couronnés de feuilles vertes avec des baies; celui cui is eprésente de profil est vétu d'une draperie bleue;

(1) Plin. 4b. xvi, c. 35, sect. 66,

(a) Les llures comporèes de pluséeux, pièces, comme celle de noure talleux de presentation préces, comme celle de noure talleux parpelloieux indesseuix, praquidati; porce qu'elles avoieux différents dégrés. Les pièces des flâtres d'on, dout il ne trouve un grand nombre dann le calinier d'Hercules un non point d'embolurues es sont âtes pour d'exemonées sur unanteux est paus. Ce tuyan étoit de upétal, ou de lois creude; on a connere un pétrifs qui ranferme deux pièces de libre. Dans le calènte de Cortones on vois tum effusie de chièces sur la calentation de Cortone on vois tum effusie de control de préces son un mon-fees sur un tataqua d'argent.

(5) A ces observations ure las flües anciens, nou pourrions en ajouter quelques antires ure les ciliférentes matières dont en les faisoit et sur leur truccuture. Quant à leur matères, il y en avoit de buis, Oride, Metam. L. xiv, u. 557; d'ou de cort ou de chèvre, Aht, jiv, v, e. 55, p., 18a, D., et Callim, Hyman, in Callian. v. 44, l. 1 yen arbit aussi de métal, et c'est de ceux-ci dont on se servoit trait qu'entre de la gener particle. De

tib. vet. lib. iii, c. 7. Les Phrygiens et les Etrusques avoient coutume d'adapter à leur flûte une ouverture de corne au bout, ou à cette extrémité qu'on nomme embouchure, Eusth, Comment in Homer. Iliad. E, et Athen. lib. iv, in fine. La variété des formes des liûtes étoit encore bien plus grande que celle de la matière dont elles étoient Lites. Winkelmaun a rapporté quelques-unes de ces différentes formes. Nous y aiguterons quelques autres, avec le secours de Bartolin, de Meursius, de de la Chausse et du P. Martin, connu sous le nom anonyme de Maurinus. Quoique la plupart des flûtes anciennes s'élargissoieut par l'extrémité, il'y en a avoit cependant quelques-unes qui avoient une forme cylindrique (voyez de la Chausse, Mus. Rom. som. 11, sect. 4, et Winkelmann, Expl. de Monum. de l'antiq. num. 18), dans le goût de nos flûtes traversières. Il y avoit aussi une grande différence dans les flûtes, d'après la dispositiou de trous ouverts dans leur longueur. C'étoient de simples trous dans quelques fintes, dans

## LIVER IV, CHAPITER VIII,

celle de l'autre est violette. Toutes les figures de ces tableaux ont les cheveux bruns.

Notice d'as genie.

- 154

6. 24. Indépendamment de ces tableaux, il s'en trouve encore même quelques autres qui sont de la même main, comme on le voit distinctement, mais ils ne sont pas bien conservés. Le plus remarquable et le moins connu, représente Apollon, la tête entourée de rayons; il est assis sur un char dont les deux roues et les moyeux se sont conservés. La figure est nue jusqu'aux hanches; une draperie verte lui couvre les cuisses, ce qui désigne peut-être qu'au lever du soleil la riante verdure récrée la vue des hommes. Sur son épaule droite on apperçoit une belle main de femme en partie effacée, et qui soulevoit un voile blano et léger qui couvroit le dieu du jour. Cette figure, placée derrière la première, paroît être l'Aurore, qui, avant de se retirer, va découvrir le soleil à la terre.

beau fini, sembloient encore faire désirer des morceaux d'une du touche plus libre et d'une manière plus hardie. Ce désir a aussi Pompeia. été rempli par deux tableaux qu'on a découverts à Pompeia dans une grande chambre derrière le temple d'Isis, et qu'on a exposés dans le cabinet d'Herculanum. Les figures en sont moitié grandes comme nature, et représentent l'histoire d'Isis ou d'Io. Dans l'un, Io, caractérisée par deux cornes sur la tête, est représentée nue, avec sa draperie rabattue jusqu'aux cuisses. Elle est assise sur l'épaule gauche d'un Triton ou de Protée, qui la soutient

6. 25. Ces tableaux, qui offroient de petites figures d'un très-

d'autres ils s'élevoient en forme d'entonnoir. Le nombre des trous n'étoit pas égal non plus dans toutes les flûtes, et elles n'avoient pas toutes la même embouchure. Enfin, une singularité que n'ont pas les autres fintes des anciens, se remarque à une flûte de forme phrygienne représentée sur un bas-relief du Louvre, à Paris, qu'a rapporté le P.

Martin, bénédictin de la congrégation de S. Maur, Expl. de div. Monum. singul. page 39. Le bout n'en reessemble point à celui des autres fintes, mais il forme un angle à-peu-près comme le fait la tête d'une pipe à fumer du tabac. E. M. Voyez aufti l'ouvrege de Bonanni. C. F.

de la main gauche. Io se soutient aussi de la main gauche. pendant qu'elle présente la droite à une belle figure de femme entièrement drapée, qui la lui serre, et qui de l'autre tient un serpent court dont le cou est ensié. Cette figure, assise sur une base, a derrière elle un enfant qui joue avec un vase, nommé situla. On voit encore derrière la même figure un jeune homme debout, l'épaule gauche découverte, et qui représente probablement Mercure; car il tient de la main droite élevée un sistre et de la gauche un caducée, avec un très-petit vase, ou situla, suspendu au poignet de la même main. Une quatrième figure. debout comme Mercure, et drapée de blanc comme les autres figures, à l'exception du Triton, tient pareillement un sistre de la main droite et une petite baguette de la gauche. Le Triton, ou le dieu Protée, sort de la mer, ou du Nil derrière des écueils qui sont comme blanchis par l'écume des flots. A gauche on voit un crocodile de couleur d'acier, et à droite un Sphinx sur une espèce de piédestal.

§. 26. L'autre tableau représente lo , Mercure et Argus. Io, la tête pareillement armée de cornes, est assise vêtue de blanne. Mercure debout sur un rocher, repose sur sa jambe gauche, et tient de la main gauche un caducée d'une forme singulière, de sorte que les serpens qui ornent cette verge y forment un double nœul; de la main droite il présente à Argus une filte de roseau. Cet Argus a les formes d'un jeune homme; ses cuisses sont couvertes d'une draperie ronge, et sa figure d'ailleurs n'arrien d'extraordinaire (1).

(i) Les différences qu'on trouve dans les descriptions des tableaux d'Itérnaisnum, viennent non-teulement de ce que ceux qui les ont faites ent omis beaucoup dechoese que Winkelmann a rematquées, tandis que celai-ci a la pas obtervé d'astres choses auxquelles les premiers ont fait attention, mais encore de ge que les oudeurs des drapeties ne sont pas les oudeurs des drapeties ne sont pas les

mêmes an dire de l'un et de l'autre. Cette différence vient peut-être de l'alération que ces couleurs ont souffertes pur le laps de tens qui s'est pasé entre la des s'cription que Winkelmann en a faite, et celle des éditeurs qui ont publié ces ouvrages anciens. E. M.

Ce n'en est pas là la raison; il faut la chercher dans ce que les éditeurs du cabi9. 27. Dans la description que je viens de faire de ces peintures, je me suis conformé à la maxime qui veut qu'on décrive on qu'on omette, ce que nous voudrions que les anciens eussent décrit ou omis; cer il est certain que nous saurions le plus grand gré à Pausanias, s'il nous avoit fait connottre plusieurs fameux ouvrages des peintres de la Grèce, et s'il nous en avoit donné des déscriptions aussi détaillées que celles qu'il nous a laissées des tableaux de Polygnote conservés à Delphes (1).

net d'Herchlantum ont été à même de les voir plus à leur aise, et de ce qu'ils y ont apporté plus d'attention. J'ai indiqué ces différences dans mes notes. C. F. Voyez aussi les lettres de Winkelman dans le septième volume de notre édition. J.

(1) Il y avoit deux fameux tableaux peints par Polygnote à Delphes, dont Pausanias donne une description historique, liv. x. c. 25, p. 859 et suiv. La premier de ces tableaux représentoit la prise de Troye avec l'embarquement des Grecs; l'autre, la descente d'Ulysse aux enfers. M. l'abbé Gedoyn [ Acad. des Inscript. tom. V1. Mem. p. 445 et suiv.) a fiit une dissertation sur le premier, et il avoit promis d'en faire autant sur le second, maisil n'a pastenu parole. Parmi les différentes observations qu'il a feites surce tableau, il dit (p. 455.) que chaque figure qui y est représentée se distinguoit par son nom; usage qui, bien loin de défigurer na tableau, étoit propre, selon lui, à en augmenter le prix, au point qu'il auroit désiré que les mattres modernes de l'art l'adoptassent, à moins que le sujet ne fut suffisamment connu par lui-même. Ce moven, qui pent avoir d'ailleurs quelques avantages , sémble cependant devoir nuire à l'onvrage, parce que ces noms répandus alnu dans le tableau, et y occupant une place qui n'est pas naturelle, en détruiroient la symmétrie et nuiroient à l'harmonie des différens objets. Ce defaut pouvoit s'excuser dans la première enfance de l'art et dans sa renaissance au quatorzième et quinzième siècles; mais an tems où le bon goût a regné les peintres qui avoient quelque réputation , se sont bien gardés de commettre une pareille finte. La peinture doit se faire comprendre sans le secours d'un interpréte, et lorsqu'il lui en faut un, c'est na signe que l'artiste n'a pas su bien rendre son sujet. Tont au plns, pourroit-on souffrir ces indications de noms en dehors du tableau, où ils serviroient à expliquer nn sujet douteux ou dont l'histoire seroit peu connue. E. M.

On trouve souvent de ces inscriptionssur les vates, appellés étrusques : on a parlé de quolques-unes de ces inscriptions som. If liv. iij, ch. 5, §, 15, où l'on a vu que ces veses évoient. Élèbers par la benuté du dessin; on ne peut donc padire que l'art étoit alors dans son enfunc. C. F.

Dephis l'abbé Gedoyn le même argument a été réptét par le comte de Caylus (Hirt. de l'Acad. des Inter. t. XIII., p. 54, étét. in-12.) où il explique anssi le second tableau de Polygnote. Et pour 6. 28.

6. 28. Après cette notice historique des peintures antiques qui Sice peinse trouvent à Rome, et sur-tout de celles qui sont dans le cabi- feine par des net d'Herculanum, l'on sera curieux sans doute d'en connoître ouromains. les maîtres et de savoir s'ils étoient Grecs ou Romains. Je serois charmé de pouvoir satisfaire cette curiosité; mais j'avoue que mes connoissances ne s'étendent pas jusqu'à pouvoir déterminer cette différence. Si l'un des camaieux ou dessins coloriés sur marbre, du cabinet d'Herculanum, ne portoit pas le nom d'Alexandre, peintre Athénien, nous serions fort embarrassés de dire à quelle nation il faut donner ce morceau. Il est incontestable que ; dès les tems les plus reculés, les Romains se servirent de. peintres grecs (1). C'est ce qui fut pratiqué même dans les petites

donner une idée plus distincte de l'un et . l'antre de ces tableaux, le comte de Caylus les a fait dessiner et graver d'après le texte de Pausanias, par le Lorrain; mais cet artiste ne les a pas trop heureusement rendus, et il est vraisemblable que la copie idéale du comte de Caylns ne répondoit pas dans toutes les parties aux véritables originaux de Polygnote. Au dire de Pausanias, le principal sujet du premier tableau étoit l'embarquement des Grecs, et les autres choses qu'on y voioit n'étolent que des accessoires. La ville de Troye étoit un des objets qui terminoient le point de vue, tandis que le comte de Cavlus a divisé le tablesu an deux parties au moyen des murs de Troye, qu'Epée est occupé à abattre, et il a mis d'un côté l'embarquement des Grecs avec tous les objets décrits par Pausanias jusqu'à l'action d'Epée, et de l'autre la ville de Troye, avec le rene de ce que Pausanias dit avoir vu dans ce tableau. Bien moins encore la copie répond-elle à l'original en ce qui regarde Troye, Dans la première on yolt cette

ville ornée d'un nombre considérable de statues et de colonnes, dont Pansanias ne fut aucune mention, et vraisembleblement Polygnote, qui aura voulu conserver le costume, ne les y aura-t-il pas miscs. Les colonnes et les statues de marbre étoieut encore inconnues au tems de la guerre de Troye; Homère même n'en parle pas dans la description qu'il en a faite quelques siècles plus tard. E. M. (a) Il y eut cependant des pointres romains, du moius dans le cinquième siècle de Rome, puisque Fabius, l'an 450, orna le temple du Salut de peintures, ca qu'ensuite Pacuvius fit un tableau pout celui d'Hercule : Pline , liv. xxxv. ch. 4. soct. 7. Winkelmann en parle ci-après liv. v., ch. a. 6. o. Si ces peintres - la étoient Romains, pourquoi n'y en euroitil pas pu aspir d'autres? Peut-être étoit-ce. un peintre que ce Papirius Vitalis, Arm pictoria, qui est nommé dans une inscription dont parle Spon, Miscell, erud, ant. sect. 6, p. 229; et Monum, Matth. tom. III, el. 10, tab. 62, num. 10, re 119. C. F.

Tome II.

villes, comme dans celle d'Ardée, non loin de Rome, où Marcus Ladius peignit le temple de Junon (1). Cet artiste, nâtif d'Etolie et un des esclaves fugitifs de Sparte, connus sous le non d'Hilotes, avoit placé son nom en langue romaine, et eu catactères de la forme la plus ancienne sur sou ouvrage (2). Il nous paroit aussi, par ce que rapporte Pline, au sujet de Daupophile et de Gorgasus, deux peintres grecs qui peignirent à Rome un temple de Cérès et qui mirent leurs noms sous leurs ouvrages, que ce fait n'est pas arrivé dans les derniers tenus de la république (3).

§. 29. Quoiqu'il en soit, il est très-probable que la plupart des tableaux qui nous sont parvenus, ont été composés par des Grecs; attendu que les grands de Rome avoient à lenr service des peintres qui étoient des affranchis, et qui par conséquent n'étoient pas Romains d'origine é). C'est ce qui est facile de promer,

- (1) Plin. L. xxxv, c. 10, sect. 57.
- (a) Pline, à l'endroit cité, dit que les vers eu l'honneur de M. Ludius, écient écrits en caractères lutins d'une forme ancienne; et dans le mémo livre, c.h. 5; sect. 6, que c'évolent les plus anciennes peintures de Rome. On peut lire ce qu'observe sur le language dans lequel ces vers étolent écrits, Tirabouchi, Sawia della Leure, Ital. 6. I. pant. 1, § 1.12. C.F. (5) Plin. J. Kare, p. 1.2, p. exc. § 5.

Tout ce qu'on peut conclure de ce que du Pline, c'est qu'on peut conclure de cut put aixè dans les demiers tens de la réputblique de Romer, puisqu'on faitale da dans ce tembé des ouvrages en terre cutle, comme le dif Pine à l'aprédictus, et peut-dre quelques states, Or, on a conquète de l'Asie, comme le même auteur fre puisqu'est peut le renarque lis. Xxxxx, ch. 67, ya cett. 16. Le peuple d'Ardée fit faire leur étage en vest. C.P.

(4) Les anciens Romains avoient à leur

soins que pour leur agrément, ainsi qu'on le voit entre autres dans les traités que Pignorius et Pompa ont écrits sur les esclaves et sur leurs emplois. Ils en avoient entre autres qu'ils destinoient à la peinture, ainsi que cela se preuve par la ioi, Forte and pictorem 28 ff. De rei vind. et par celle Inde Neratius § 23. Inm Juhanns 3 ff. Ad leg. Aquil.; et ensuite ils accordoient la liberté à ces esclaves. mais en ieur f. isant promettre, que lorsqu'ils auroient besoin de faire faire quelques tableaux pendant qu'ils seroient leurs affranchis, ils ne leur refuseroient pas leurs services, sans recevoir néanmoins de payement. L. Hæ operæ 25 ff. De oper. libert. Mais peut-on assurer que oes esclaves et ces affranchis fussent Grecs de nation, comme le dit notre auteur, et que leurs ouvrages étoient précisément les peintures dont il est ici question , sinsi que tant d'autres de ce genre faites à Rome. Pour pouvoir soutenir cette idée.

service des esclaves , tant pour leurs be-

tant par le nom d'un artiste de cette condition parmi les offi-

il faudroit qu'on fut en état de prouver que ces peintres avoient été fuits esclaves et conduits à Rome avant le tems d'Auguste, lors de la conquête de la Grèce, ou au moins du tems d'Auguste même, ainsi que Winkelmann le dit ci-après liv. vi, ch. 5, 6, 4 et suiv, et liv. vi, ch. 5. 5. 19; puisque les Grecs, après qu'ils furent soumis, ne se virent plus réduits à l'esclavage. Il faudroit', en second lieu, pouvoir dire que ceux qui étoient venu après, ayant changé entièrement leur style, eussent adopté la manière introduite par Ludius, sous le même Auguste, comme Winkelmann le dit au paragraphe suivant, et qu'ils eussent faits dans cette manière, et dans le même cercle d'années, les peintures de Rome qu'on a rapportées, et celles d'Herculanum, de Stabbia, de Pompeïa; qui toutes sont faites dans la manière de Ludius, ainsi que Winkelmann le soutient plus au long, liv. iv, ch. 6, 6. 55; ce qui cependant est insoutenable. Tout ce que nous pouvons accorder à cet égard, c'est que du tems d'Auguste quelques peintres grecs, Lits esclaves (On peut regarder comme Grec un certain Eracla, effeanchi de Livie - qu'on trouve nommé sur une înscription du columbarium des affranchis et des esclaves de cette impératrice chez Gori, z. 126.), avoient travaillé dans la manière de Ludius à quelques unes de ces printures; mais depuis ce tems-là, il. n'y a eu à Rome de peintres , que quelques Grecs qui venoient chercher fortune par leur art dans cette capitale du monde; ou des nationaux, tels qu'étoient ceux que notre auteur nommé lci, et tels que Papirius Vitalis, que fai cité-dans

une des notes précédentes, Quintus Pedius, notre jurisconsulte Antistius Labeone, qui tous vivolent sous Auguste! et Turpilius, chevalier romain, qui Borissoit du tems de l'line, comme cet écrivsin l'atteste L xxxv, c. 4, sect. 7. Tous ces peintres auront été des esclaves de nations barbares , on des fils d'esclaves qui auront appris l'art de peindre à Rome, comme étoient ceux dout narle la première loi du Pandecte, que j'ai déja citée un peu plus haut. Or, les peintures des bains de Titus ne peuvent certsinement point avoir été l'ouvrage de ces esclaves grecs; bien moins encore les fableaux trouvés sur le mont Esquilin, que j'ai cités à la page 125; s'il est vrai ou'ils ont été peints du tems de Lucille ; sinsi que ceux qu'on a déconverts sur le mont Palatin. Je ne saurois dire du pinceau de quel artiste sont les noces Aldobrandines; mais il me semble qu'on peut avancer, sans crainte de se tromper, que ce n'est pas là le fameux tableru. d'Ecluon, qui fleurissoit dans la cent et septiéme olympiade, et qu'ils n'a pas été peint en Grèce, comme le prétend M. Dutens, Origine des décourses. tom. 11, part. 5, ch. 11, 6, 281, p. 252, n. 2. Lesujet de ce tableau étoit bien dif-Ferent, puisqu'il représentoit une vieille femme qui , avec des flambeaux à la main, conduisoit une nouveile mariée, remarquable par l'air de pudeur avec lequel elle étoit représentée, sinsi que je pense que doivent être entendues les paroles de Pline, liv. xxxv, c. 18, sect. 36, 6. 9, amis lampadas præferens, et nova unpia verecundia notabilis. C. F.

ciers des empereurs, sur une inscription d'Antium conservée au Capitole (1), que par la description d'un portique d'Antium que Néron fit orner par un affranchi, de peintuires représentant des figures de gladiateurs. Or, comme ces tableaux, à l'exception de quelques-uns, ainsi que nous l'avons dit, ont été tirés d'un temple d'Herculanum, et les autres des maisons de campagne et des demeures de particuliers, il est à présumer qu'ils ont été peint par des affranchis. Un tableau d'Herculanum, sur lequel on lit le mot 10 10, pour oit bien avoir été peint par un affranchi mé ou élevé à Roune. On peut expliquer par-là, les plaintes de Pline sur la décâdence de la peinture, q'u'il attribue principalement à ce que de son tems, et même avant lui, cetart n'étoit plus cultivé par des personnes honnétes: Non est spectata honestis manbus (2).

§. 50. Il ne parolt ponttant pas que c'est par mépris pour la peniture, que cetat ets devenu l'occupation, des affranchis. Il y a même toute apparence qu'Amulius, qui peignit la maison d'or de Nécon, et que Cornellus Pinus avec Accius Priscus, qui montreèrent leurs talens à la restauration des temples de la Vertu et de l'Honneur par Vespasien (3), furent tous trois citoyens Romains. Cependant comme nous savons que les grat d'initation, et particulièrement celui de la peinture, n'avoient été exercés chez les Grecs que par des personnes de condition libre, et que ces mêmes arts avoient été ravalés chez les Romains jusqu'aux affranchis, il est natugil de croire que des lors la peinture, ayant perdu son caractère de dignifé, s'achenimin à grands pas vers as décadence. Des le tems des empereurs, la peinture n'étoit plus ce qu'elle avoit été; tellement qu'êtneulle qu'n n'y trouvoit plus la moindre étincelle de ce feu qui avoit animé les anciens

<sup>(1)</sup> Vulp. Tab. Antiq. illustr. p. 17. bre (2) Plin. l. xxxv, c. 7, p. 179. con

<sup>(5)</sup> Id. L. xxxv,c. 10, sect. 57. Tel doit avoir c'é aumi Arellius, qui se randit cc'iè-

bre à Rome peu de tems avant Auguste , comme Pline le remarque au même endroit. C. F.

<sup>(4)</sup> Satyr. p. 321. C. F.

maitres. Ce qui hâta encore la cluîte de cet art, ce fut le nouveau genre de pcinture, mis en vogue sous Auguste par un autre Ludius, différent de celui dout J'ai parlé. Ce peintre orna les appartemens de paysages, de marines, de forgêts, et de cent autres objets de peu d'importance (1). Aussi Vitruve se plaint-il de ce goût pour les petites choses, introduit de son tems; il nous apprend qu'auparavant les sujets des tableaux exécutés sur les murs des appartemens, avoient été instructifs et tirés de l'histoire des dieux et des héros : ils pouvoient par conséquent étre appellés à juste tire des tábleaux hécoiques (3). Cette con-

(1) Plin. I. xxxv, c. 10, sect. 57.

(a) Quoique les peintres grecs eussent des idées asses fécondes, aucun d'entre eux cependant, autant qu'on peut s'en assurer par les connoissances parvenues jusques à nous, n'a tenté de s'éloigner de la maxime généralement adoptée, qu'il ne falloit peindre que des objets animés : en faisant autrement, ils aurolent cru dégrader la peinture et s'avilir eux-mêmes. Parmi le grand nombre de ces artistes, il s'en est à peine trouvé un qui se soit avisé de peindre des objets ridicules et comiques. Tel fut un certain Pireicus, qui voulut se distinguer des autres, en représentant des boutiques d'artisans, des ânes, des comestibles et d'autres choses pareilles. Pline, l. xxxv, c. 10, sect. S7. Tel fut encore Caladus, que Pline, à l'endroit cité, donne pour un bon peintre, qui fut le Calot de son tems, par la peinture qu'il fit diobjets plaisans. Ce fut ce Caladus qui, avec Antiphile, s'appliqua à peindre Comicas sabellas, ainsi que le dit Pline, ibid; et ce furent probablement ces peintres-là, comme l'observe le comte de Caylns dans ses Réflexions sur quelques passages du xxxve livre de Pli-

ne, II. part. Académ. des Inscriptions, tom. XXV, Mem. p. 182, qui exécuterent les tableaux qu'on mettoit au lessus des portes d'entrée des théâtres, comme on le fait encore aujourd'hui en Italie; tableaux dans lesquels on représente en petit les principaux traits de la pièce qu'on doit représenter. Il y avoit un beau tableau, mais d'un maître inconnt, qui représentoit un homme Gaulois qui tiroit la langue d'une manNere extraordinaire, Plin. ibid. c. 4, sect. 8. On peut ajouter aux peintres que nous venons de nommer un certain Pauson, Arist. De republ. lib. viij, c. 5, in fine, dont notre auteur parle plus bas. Quelques peintres ont osé appliquer aux dieux des caricatures bisares. C'est ainsi que Ciesilocus, élève d'Apelle, a peint Jupiter qui accouche de Bacchus, coiffé d'un bonnet de femme en forme de mitre sur la tête. et se tordant les membres comme une femme en travail d'enfant an milieu des sages-femmes et des clameurs des dienx, Plin. lib. xxxv, cap. 11, sect. 40, 6, 55, L'artiste, auteur du vase étrusque, dont la gravure se trouve som. I, p. 341, a Lut la même chose en représentant les

sidération n'a rapport qu'à l'état de la peinture du tems des empereurs, tems que nons pouvons assigner aux tableaux qui sont parvenus à notre connoissance. A l'égard de cet art exercé chez les Romains du tems de la république, j'en dirai quelque chose dans le livre suivant.

De la pein-

6. 31. Pour ce qui concerne l'exécution ou la peinture même, elle ne fut d'abord (i) que d'une seule couleur, et les contours leurs locales. des figures n'étoient composés que de simples lignes, ordinairement rouges, faites avec le cinabre ou le minium (2).

De la pein-

6. 32. Au lieu du rouge on employoit quelquefois le blanc : on sait que Zeuxis peignit des camaïeux en blanc (3). Les tombeaux antiques de Tarquinia, près de Corneto (4), nous offrent encore aujourd'hui des figures tracées avec des couleurs blanches sur un fond obscur. Cette sorte de peinture, appellée Monochrome. est la même chose que notre peinture en camaïeu, c'est-à-dire, d'une seule couleur (5).

amours de Jupiter et d'Alcmène; voyes la description que Winkelmann en donne, liv. iij, ch. 5, §. 36.

- (1) Les anciens s'appliquoient, avant tout autre chose, à bien dessiner sur de petites planches do buis : cette méthode eut lieu, depuis le peintre Pamphile, dont nous parlerons ci-après, d'abord à Sicyone, puis dans toute la Grèce. On exercoit dans cet art , avant tont , les enfans bien nes. Plin. & xxxv, c. 18, sect. 56, 5. 8. C. F.
  - (2) Plin. A xxxiii, c. 7, sect. 5q.
  - (3) Idein. A xxxv, c. 9, sect. 36. (4) Voyez liv. iij, ch. 2, 6, 20 et suiv.
- (5) Pline, qui dans plusieurs endroits de son Histoire naturelle, parle de la peinture monochrome, en Lut remonter l'origine aux tems les plus reculés, Selon lui, liv. xxxv, ch. 3, sect. 5, les premiers commencemens de la peinture

sont dus à des traits tirés au-tonr de l'ombre qu'un corps projette sur un mur. A cette première manière informe succéda ensuite celle de peindre en une seule couleur, manière qu'on appella pour cela monochrome, qui, d'après le même Pline, fut continuée jusqu'au tems où il vicut. Le comte de Caylus (Riff. sur quelques passages du livre xxxv de Pline, prem. part. Acad. des Inscript. tom. XXV', Mem, p. 150 et suiv.) crolt pouvoir inférer de quelques passages do Pline qu'il y avoit deux manières de peindre en monochrome, et que pour l'une et l'autre on se servoit de plus d'une couleur. La première se bornoit , selon lui, à dessiner sur un fond colorié les profils seulement de l'objet avec une seule couleur différente de ce fond, et la seconde servoit à donner le clair-obscur, si-non comme on le fuit à présent,

\$.33. Il paroit qu'Aristote a voulu indiquer les tableaux exécutés Dela peinte-

De la pointure monos lu ome en blant-

du moins d'une manière qui en approchoit beaucoup.

Je ne vois cependant dans Pline qu'une seule espèce de monochromes, qu'on

seule espèce de monochremes, qu'on exécutoit en étendant sur le fond que ies figures devolent occuper du cinabre ou du minium, Pline, liv. xxxilj, ch. 7, roce. So, ou aussi du blanc, idera ,: liv. xxxv, ch. 9, seet. 36. C'est sur cette couleur uniforme que le peintre traçoit ensuite son dessin par les lignes nécessaires, quel formolt vraisemblablement avec une teinte noire, qui devoit être celle de tout le fond du tableau. On peut se Lire une idée des anciens tableaux monochromes par les peintures qu'on voit sur les vases étrusques exécutées pour le plus grand nombre de la manière que nous l'avons décrite, et commo notre antenr le dit également.

Les anciens connoissoient bien aussi la peinture qui résulte de la lumière et des ombres, qu'on pourroit appeller peinture à clair-obscur : mais il no me paroît pas que Pline en fasse mention, Philostrate seul en parle, Vita Apoll." lib. ij , cap. 22 , oper. tom. I, p. 75; il l'appelle ri ans sessares , comme qui diroit, peinture sans conleurs; perce que dans cette manière de peindre les objets n'étoient pas distingués par différentes teintes et différentes couleurs, mais seulement par des traits trecés sur le fond même. Voici ce que Philostrate en dit : « Ils sont dans l'usage de peindre quel-» quefois avec de simples traits , sans se » servir de couleurs. On peut dire que » cette printure n'est que le résultat de » l'ombre et des lamières. On y d'coup yre la ressemblance de l'objet qu'on

» veut représenter, la physionomie, son d'daractère, sa modestie, son courage, n quoique ces objets n'y soient pas expriof més par des couleurs. La vivacité du » sang s'y fait même appercevoir, et l'on » y découvre et la disposition des che-» veux et le premier duvet d'une barbe » naissante ; et quolque ces tableaux soient simples et parfaitement unifor-» mes, on y représente cerendant le vi-» sage de l'homme ou blanc ou brun. s tout comme on a voulu le dépeindre. w De sorte que si l'on peignoit la figure » d'un Indien avec des traits blancs; ce-» lui qui le verroit, se le représenteroit » comme noir. Le nez camus , le cheveux » crépus, les lèvres gonflées et une cer-» taine stupeur répandue sur le visage, » fait paroftre noir ce que l'œil voit blanc. » et quiconque regardera cette figure » d'un ceil attentif, la prendra pour celle » d'un Indien». Les figures dessinées avec la pointe d'un stile sur l'endait encore frais d'un mur, dont on s'est avisé d'orner les maisons en dehors, sur-tout au sixième siècle, n'aurolent-elles pes été une espéce d'imitation de ces anciennes peintures sans coulcurs dont parle Philostrate. E. M. Je crois que Philostrate a entendu

toute autre chora que ce qu'on lui fait dire dans la traduccion qu'on viena de lière. Il parte de la peisturce faite par la simple contour, et dit qu'on peut aire le viet qu'on a roulu périndre soit qu'on l'air rende par une co par pla-dure couleurs, et emben quand elle ne l'est que per l'indication des imples contours, parce qu'on a déja dans l'esprit ce que le piettre a voulu figuring diani,

en couleur blanche par le mot morphismo (1). Ce philosophe dit que les tragédies, dans lesquelles on n'a pas cherché à rendre le caractère des passions, ou dans lesquelles on l'a fait sans succès, peuvent être comparées à ces tableaux qui manquent d'expression et qui, malgré la beauté des couleurs employées par le peintre, ne touchent pas plus le spectateur, que ces peintures qui sont entièrement exécutées en blanc; morphismo divine de peindre avec cette seule couleur, comme nous l'avons observé plus haut, et qui n'avoit point donné d'expression, ou d'àve. Si ou compare cette interprétation à celle que nous a donnée Daniel Heinsius, qui a traduit è morphismo de l'en par, quam qui creta singula d'aitente delineat, il en résulte qu'il n'a pas pas bien

dit-il, on peut comprendre qu'un semblable tableau représente un nègre, e'. on peut même lire sur les figures un air de modestie ou de fierté, soit que ce contour se trouve rendu par des linéamens noirs, ou qu'elle le soit par des traits blancs; parce que celui qui a déia dans son esprit l'idée d'un nêgre ; le connoîtra dans un pareil tableau au nez épaté, aux cheveux crépus, aux joues gonfices, à je ne sais quoi de brillant dans les yeux. Voici la traduction exacte du passage de Philostrate, suivant l'édition d'Olearius, dont je me suis servi, et d'après laquelle chacun pourra en porter son jugement. Picturam (c'est Apollonius qui adressa la parole à Damus) non eam solam mihi videris putare, que coloribus absolvitur : nempe unus etium color veteribus illis pictoribus satis erat : incrementa vero capiens ars quatuor adhibuit, inde plus etiam; at et linearum picturam, et quod coloribus destituitur, qued emmbra et luce composigum est,

picturam fas est appellure; in talibus enim etiam similitudo cernitur, figura item, et mens, et pudor, et audacia. Atqui coloribus destituuntur istee, neque sanguinem, aut coma, aut barba nitorem repræsentant : sed simplici colore pictæ fuscum tamen kominem referunt, candidunive. Sique Indorum istorum aliquem albis lineamentis pinxerimus, tamen niger videbitur. Nasi enim simitus, et erecti capillorum cinni, tum genæ protuberantes, et micans quidpiam quasi in oculis efficient, ut nigra appareant, que oculis subjictantur, atque Indum repræsentent spectantibus, quorum est aliquod in videndis istis judicium. Quapropter dixerim ego et eos, qui pictoria artis opera aspiciunt, imitatrice opus habero facultate. Nemo enim laudaverit pictum equum, aut taurum, qui animal itlud mente non intueatur, cujus similitudinom refert. (1) Arist. Poét. c. 6. p. 251?

.\*..

compris

compris ce passage. Castelvetro, qui a généralement mal entendu et mal expliqué la poétique d'Aristote, s'écarte entièrement du sens de son auteur, lorsqu'il traduit le passage dont il s'agit de de la manière suivante : Perciocchè cosa simile avviene ancora nella pittura, poichè così non diletterebbe altri, avendo distesi bellissimi colori confusamente, come farebbe, SE DI CHIARO E DI SCURO AVESSE FIGURATA UN' IMAGINE (1). Je demande si cette version renferme le moindre vestige du mot acceptation. D'ailleurs, Aristote n'attache point une idée de perfection à ce terme; il ne l'emploie pas non plus dans le sens que l'interprête Italien l'a entendu, comme une opposition de tout le discours; mais comme un contraste de la première proposition de sa comparaison empruntée de la peinture.

 34. Quant à la seconde espèce de monochromes, ou de ca-De la prinmaïeux rouges, il nous en reste les quatre tableaux d'Herculanum, tu exécutés sur des tables de marbre blanc. Ces morceaux peuvent rouge. être cités comme des modèles de ce genre de peinture primitive qui paroit avoir été pratiqué long-tenus. La couleur rouge de ces quatre camaïeux, ainsi que je l'ai observé plus haut, a noirci sous les cendres brûlantes du Vésuve; cependant on apperçoit encore par-ci par-là des traces de l'ancienne couleur rouge,

6. 35. Enfin, les monumens les plus nombreux dans ce genre De la prinde peinture, sont les vases en terre cuite, dont la plupart sont chrome peints en noir seul sur un fond rouge, qui est la couleur natu- vans en terre relle de l'argille exposée à l'action du feu , et qui peuvent par cuire. conséquent être appellés également monochromes, comme je l'ai observé en parlant des Etrusques. C'est ainsi qu'on peint encore des vases dans tons les pays du monde,

\$. 36. Lorsque l'art de la peinture eut fait des progrès, et qu'on Dacolorie. eut découvert l'effet de la lumière et des ombres, on augmenta aussi de hardiesse, en plaçant entre les clairs et les bruns la couleur

(1) Castelvet. Poet, & Arist part. 3, p. 134.

Tome II.

locale, on la couleur naturelle à chaque objet; procédé que les Grecs nommoient le ton de la couleur. C'est ainsi que nous nous exprimous encore aujourd'hui, lorsque nous disons d'une peinture qu'elle est traitée dans le vrai ton de la couleur. Pline dit que cette splendeur (terme par lequel il rend le mot rim, ton) est tout autre chose que la lumière, et qu'on la place entre les jours et les ontbres. Deinde adjectus est splendor, alius hic quam lumen : quem, quia inter hoc et umbram esset, appellaverunt tonon: commissuras vero colorum, et transitus harmongen (1). Car, en effet, les jours et les ombres ne douuent pas la vraie couleur d'un objet. C'est ainsi, je pense, qu'il faut entendre ce passage obscur, qu'on a interprété de différentes manières (2). On parvint à la perfection du coloris par ces deux artifices, et par l'harmonie du ton capital, ainsi que par l'effet des couleurs rompues et mixtes, dont l'union, opérée au moven des demi teintes, s'appelloit sinezi chez les Grecs, comme Pline nous l'apprend dans le même endroit. Chez les Romains les conleurs hautes et franches s'appelloient saturi, et les teintes rompues et douces se nommoient diluti (3),

§. 57. Après ces remarques critiques sur le coloris des anciens, on voudroit connoitre sans doute la façon de peindre des artistes de l'antiquité (4). Mais on ne peut rien dire de positif sur le procédé

(1) Plin. L. xxxv. c. 5, sect. 11.
(2) Le conte de Caylus, Eelairchsemens sur quelques passages du liv. xxxv de Pline, 1 part. Académ. des Inscript. tom. XXV, Mém. p. 165, l'explique par une lumière du milieu, par l'acçord, le

ton, la force d'un tableau. C. F. (5) Plin. l. iz, c. 5q, §. 64. manife lear a tri inconnus, on que da moins ils out ignoré les procédes que les moderares pratiquent à cet égard de les moderares pratiquent à cet égard que les fluident de la commencement du quitailme siècle, E.M. Oui, omme on le croit vulgièrement, mois il se seroit pas difficile de produce que cette minite de prindre cons de Van Eyy, a l'on print fende de l'on printre de l'on

<sup>(4)</sup> Le savans ont beaucoup débettu entr'eux la question, si les anciens savoient peindre non-seulement en fresque, mais encore à l'huile. Il est cependant plus probable que cette dernière

bibliothèque du duc de Wolfenbuttel, un manuscrit d'un certain Théophile, qui vivoit dans le dixième ou onziéme siècle au plus tard, et dans lequel on Lit non-sculement mention de la peinture à l'huile, mais où l'on enseigne jusqu'à la manière de préparer l'huile, afin de ne laisser aucun doute sur la matière. Voyez l'Antologia Romana, anno 1775, num. 7, tom. II, pag. 45 et suiv. M. Christian von Mechelen, dans la description qu'il s faite, en 1781, des tableaux de la galerie de Vienne, imprimée depuis en 1785, fait mention d'un tableau à l'huile d'un certain Thomas de Mutina, dont le nom se trouve dans ces

Quis opus hoc finxit? Thomas de Mutina pinxit:

deux vers:

Quale vides Lector Rarisini Filius Auctor.

et cela sous la date de 1297. Je ne m'orréterai pas ici à parler des autres tableaux qui existent ailleurs, et qu'on croit sntérieurs à ceux de Van Eyck, parce que ce n'est pas l'eudroit d'examiner en détail cette question, qui a été mieux approfondie par le savant M. d'Agincourt, dans la continuation de l'histoire de l'art depuis sa décadence jusqu'à sa renaissance. C. F. Mais les anciens possédoient à la place de la peinture à l'huile une autre manière de peindre que les modernes ont ignorée jusqu'à nos jours. Ils l'appelloient encaustique, parce qu'elle s'exécutoit par le feu ou au moyen de l'inustion, Comme

en général des peintres anciens; les seules notions qu'on puisse donner à cet égard se réduisent à ce qui concerne la peinture

il n'y a pas, que je sache, un seul tableau de cette espèce qui soit paryenu iusques à nous, nous n'avons rien qui puisse nous aider à entendre le peu que Pline dit sur cette matière, et qu'il cxprime, encore en termes assez obscurs. Voici comme parle cet auteur (& xxxv. ch. 11. sect. 41.) « Il est certain qu'il v » a eu primitivement deux sortes de » peintures encaustiques, ainsi nommées » parce qu'on y employoit le feu. L'une » se faisoit avec la cire , l'autre se tra-» vailloit sur l'ivoire, avec un instru-» ment de fer qui ressembloit à un poin-» con. Cera, et in ebore cestro, idest » viriculo ». A ces deux mithodes ils on joignirent une troisième pour les navires, dans laquelle les cires liquifiées an fou s'appliquoient avec le pinceau; et cette peinture, dont on se servoit pour les vaisseaux , avoit l'avantage de n'être altérée ni par le soleil, ni par l'eau de mer, ni par les vents. Pline avoue qu'il ignore quel a été l'inventeur de cet art, de peindre avec de la cire et par inustion : Ceris pingere ac picturam inurere; il observe seulement qu'on ne peut pas dire que le premier qui la mit en pratique fut Aristide, et que Praxitèle la perfectionna ensuite : parce que Polygnote. Nicanor et Agésilas paroissent avoir Lit des peintures encaustiques avant eux. Pline ajoute que Pamphile, maître d'Apelle, non-seulement peignit de cette manière, mais qu'il enseigna cet art 4 Pausanias.

Vitrave (liv. eij, c. g.) rapporte une autre manière plus simple de peindre par inustion, ou plutôt de mettre en

1 2

antique exécutée sur les murailles. Ainsi, les observations que je vais faire ne seront pas toujours applicables à la peinture faite

couleur un mur, au moven du feu, d'une teinte égale, et à conserver sur le mur le minium dont la couleur est si sujette à se passer. Après, dit Vitruve, que cette conleur est couchée bien également et bien sechée, les peintres la convrent de cire punique fondue avec un peu d'huile; et avant étendu cette composition avec une brosse, ils l'échauffent et la muraille aussi, avec un rechaud où il y a du charbon allumé, et fondent la cire et l'égalene par-tout, en la polissant avec de la cire dure et des linges bien nets, comme quand on cire les statues de marbre; cela s'appelle causis en grec. Pline repète à-peu-près la même chose, L xxxiij, ch. 7, sect. 40, si ce n'est que pour ressuer les murs, il veut qu'on y présente de charbons ardens de fort près.

Il résulte de ce qu'on vient de dire, 10. que, pour faire des peintures encaustiques de la première espèce, il faut, evant tout, avoir de la cire préparée et mélée avec des couleurs. A cet effet, les peintres, au dire de Sénèque et de Varron (De re rustic, I. iij, c. 17.), se servoient de boëtes à compartimens, où ils tenoient discolores cerus. La préparation de ces couleurs anna probablement été la même que celle que Varron et Pline disent qu'on employoit pour peindre sur la mur, c'est-à-dire, qu'on faisoit bouillir ces couleurs avec la cire, à laquelle on méloit une légère dose d'huile. Ajoutons, que ces mêmes couleurs, qu'on amployoit pour peindre à fresque, servoient anssi ponr la peinture encaustique, comme le dit ailleurs Pline, L.xxxv, c. 7. sect. 31. On faisoit aussi chauffer le

champ du tableau sur lequel les couleurs devoient être appliquées, et c'est la co que Pline appelle picturam inurere. Cela se pratiquoit au moyen de charbons ardens placés dans un réchaud, ou bien d'une pierre échauffée, comme le rapporte Plutarque, De sera Num. vind. oper. tom. 11, p. 568; et ce sont là peutêtre les astensiles pour les peintres que les anciens jurisconsultes ont appellé canteri, comme il est dit chez Martianus 1. Item, pictoris 17 ff. De instructo vel instrum. leg. Il Edlolt ensuite polir cette peinture au moven d'une autre conche de cire et de pinceaux. Cette nouvelle couche formoit une espèce de vernis, que les peintres de l'antiquité avoient souvent coutume de mettre à nne certaine épaisseur sur les autres peintures à fresque, pour les rendre plus durables, plus belles et plus éclatantes. Quelquefois les peintres, pour marquer que leur ouvrage étoit fuit à l'encaustique, écrivojent dessous : xerer (fait par inustion). Ainsi en ont nsé entr'sutres Nicias et Lysippe, Pline, Lxxxv, ch. 4, sect. 10 et 11, sect. 5g; d'où l'on doit inférer qu'il ne peut pas y avoir eu une grande différence entre la peinture encaustique et les autres genres de peintures; il auroit été sans cela inutile d'avertir que le tableau avoit été fait d'après cette première méthode. Et cette espèce de peinture devoit mieux se conserver. C'est là ce que Pintarque pose en fait, lorsque, in Amator. oper. t. II, p. 759. C, il compare les figures qui se retracent dans notre esprit à leur seule vue, à la peinture à fresque, et celles que l'on

sur des tables de bois; les anciens auront traité ce dernier genre de diverses manières, comme font aujourd'hui les modernes.

a gravées dans la tête par la vue d'un objet aimé à la peinture encausique; les premières s'évanouissent aisément, tandis que les autres restent profondément gravées dans la mémoire.

Comme l'invention de la peinture encaustique remonte à une assez grande antiquité, et qu'on s'en est servi dans les tems où l'on employoit pen de couleurs pour peindre en fresque; on aura aussi employé peu de couleurs pour la peinture encaustique, et vraisemblablement on se sera servi pour cela de peu de traits et de delinéations. Je m'imagine qu'on a'y sera pris à-pen-près comme pour peindre les vases étrusques, et qui sait si les peintures de ces vases n'ont pas été Lutes aussi à l'encaustique? Les figures et les dessins qui y sont représentés, sont presque tous monochromes, c'est-à-dire, d'une seule couleur jeaunâtre, au moven de laquelle ils se détachent d'eux-mêmes de la conleur plus sombre qui leur sert de fond. Ces vases sont d'ailleurs d'une matière qui souffre l'inustion, et ils ont tous un certain poli qu'ils doivent à la cire dont on les convroit. Athenée et le Scholiaste de Théocrite, in Idyl. 1, font mention de vases peints en cire avec différentes couleurs; et Pline, liv. xxxvj, ch. 25, sect. 64, parlant des bains d'Agrippe, dit que tous les ouvrages qu'on y voyoit en terre cuite étoient peints de . cette manière. Il ne résulte cependant pas de l'analyse que M. d'Hancarville a Lite des couleurs de quelques vases étrusques, qu'il entroit de la cire dans leur composition. On peut voir ce que nous avons dit à la note du §. 36, ch. 3 du

liv. iii, dans le ler volume, pag. 301. Quant à la seconde espèce de peinture encaustique indiquée par Pline . /. xxxv. ch. 11, sect. 41, in abore cestro, idest piriculo, en ivoire au cestre, c'est-à-dire. avec le poinçon, de quelle manière s'exécutoit-elle? Le texte est très-obscur, et peut-être doit-on sousenteudre quelques mots, tel que Scalpto ou quelqu'autre semblable qui indique que l'ivoire étoit travaillé avec le cestre, terme grec qu'on exprime en latin par viriculum et en françois par touret. En admettant celascroit-il absurde de dire que les figures légérement gravées dans l'ivoire auroient été ensuite coloriées à l'eucaustique, et qu'on auroit Lit sur ces figures la même opération qu'on faisoit sur d'autres de la même espèce? Un certain Lala se rendit célèbre à Rome, dans les premières années de Marcus Varro, par son art de graver avec le touret sur l'ivoire. Pline, loc. cit. sect. 40, 6, 43. Le comte de Caylus a donné une dis-

ieration (Acada des Inters. A.XXVIII).
Mone, p. 79 et sun's just la troisième espèce de pointure encausalique, dona les espèce de pointure encausalique, dona les auciens se servoiren pour les viaiseux. Ées pélantures écacionisent on sur la proupe, ou la proupe, ou sur la proupe, ou la proupe, ou sur la proupe, ou la proupe, ou la proupe, ou la proupe, ou sur la proupe, ou la proupe d'une propie d'une propie d'une propie d'une pour la proupe d'une nacelle, On mettols proupe d'une propie de la propie d'une nacelle, On mettols propies d'une pr

res exécutées railles en général.

 38. L'on peut avancer, comme une maxime générale, que res executes la manière de peindre pratiquée par les anciens, étoit plus sus-

probablement' de semblables effigies des divinités sur les portes des maisons, comme cela est indiqué dans une inscription grecque chez Saumaise. Plin. Exercit. in Sol. Polyhist. c. 20, t. 1, p. 164, B, dans laquelle se trouve iyamen topir; et dans une épigrame d'Ausone, n. 26, r. 10 et 11, où il est dit:

Ceris inurens junuarum limina Et atriorum pegmata.

La quatrième et derniére manière de peindre à l'encaustique, et qui est la plus simple de toutes , est aussi celle sur laquelle Pline et Vitruve se sont expliqués le plus clairement. Parmi la grande quantité d'anciennes muralles qui 8nt été déconvertes en différens tems et en différens endroits, et qui sont coloriées d'une teinte uniforme, il est naturel qu'il s'en trouve quelqu'une qui ait été peinte par function. Au reste, il parolt qu'on a continué de faire usage de cette espèce de peinture, pour le moins jusqu'aux sixième siècle; pnisqu'il en est fait mention chez Procope, De adif, Justin. lib. j, c. 10: et dans les lois de l'empereur Justinien, où il parle du canterio des peintres , loc. cit. On trouve même que , dans les siècles suivans, il est parlé assez fréquemment des couleurs encaustiques et de l'encaustique; mais on ne pourroit pas pronver que dans ces tems postérieurs on suivoit pour cela les mêmes procédés que ceux que les anciens avoient mis en · usage Ouoign'il en soit, il est certain au moins que cette partie de l'art s'étolt perdue en Europe, comme le remarque Bulengerns , De Pict. plast. stat. lib. j, c. 6; le nom seulement en est resté à une certaine teinte noire, produlte par le moyen du fen , à laquelle les Italiens ont donné le nom d'encre (inchiostro)

Le désir de faire renaître l'encaustique, s'est manifesté dans ces derniers tems, et deux hommes de mérite s'v sont appliqués avec succès en France: l'un est le comte de Caylus, l'autre M. Bachelier. Ce dernier fit des essais à cet effet en 1749, mais ils ne furent pos trop heurenx. Le premier présenta ses idées sur le même sujet à l'académie de peinture de Paris, en 1754, et lit exécuter, par M. Vien , un tableau à l'encaustique qui représentoit Minerve, qu'il offrit, accompagné de deux autres tableaux et d'un nouveau mémoire, en 1755, à l'académie des Belles-Lettres. Le bruit que fit cette nouvelle découverte, reveilla l'attention de M. Bachelier. Il reprit ses essais et fit plusieurs tableaux à l'encaustique, qui eurent une meilleure réussite que le premier. Dans la dissertation citée, le comte de Caylus a exposé les quatre méthodes qu'il a employées pour faire revivre la peinture à l'eucaustique. Ces mêmes méthodes out été décrites dans l'Encyclopedie, art. Encaustique; on y a sjouté une cinquième qui est celle que Bachelier a employée. Les uns et les autres avoueut cependant que cette manière de peindre à l'encaustique n'est pas la même que celle qu'employoient les anciens, et qui a été décrite par Pline et par Vitruve, E. M.

ceptible que celle des modernes de parvenir à un haut dégré de vie, et à une grande vérité de carnation, parce que toutes les couleurs à l'huile perdent, par l'action de l'air, de leur fraicheur et de leur éclat. Quant aux tableaux sur bois, nous savons que les anciens aimoient à peindre sur des fonds blancs (1) : peutêtre par la même raison qu'ils cherchoient, suivant Platon (2). la laine la plus blanche pour teindre en pourpre.

§ 3q. La première peinture linéaire, exécutée par de simples Desconteurs traits de couleur blanche, fut toujours conservée, lors même colorière. qu'on termina les figures avec leurs couleurs naturelles, ainsi que nous l'avons observé plus haut. C'étoit l'usage de tracer avec le pinceau les contours des objets qu'on se proposoit de colorier. On en a l'exemple sur un long fragment de muraille peinte, trouvé à Pompeïa; morceau sur lequel la couleur s'est tellement enlevée par écailles, qu'il n'y est resté que les contours blancs tracés sur l'enduit du mur. Il résulte de-là que les peintres anciens différoient des modernes dans la manière de dessiner leurs figures sur la muraille. On sait que nos peintres à fresque se servent d'un outil pointu pour imprimer sur un enduit frais les contours de leurs figures : tandis que les artistes anciens, avant acquis plus de facilité par les fréquentes occasions qu'ils avoient de peindre sur les murailles, se servoient du pinceau même pour concher les figures sur l'enduit. Parmi tant de centaines de tableaux, que j'ai examinés avec attention au cabinet d'Hercula-

(1) Galen. de usu part. ex, c. 3. Il ne parle que des tableaux qu'on peignoit sur des peaux blanches (qui peut-être n'étolent autre chose que du velin); et pour que la vue ne se £stigult pas, en se fixant trop sur le blanc, ils couvroient ce fond de bleu on de quelque couleur sombre. Memoriam tibi reficere conabimur, in primis quidem pictorum, et potissimum quando in albis coriis pingunt (irar is Assaus diotipus yphowers); offenditur enim facile eorum visus si omui remedio fuerit destitutus; quod sane prudentes, colores caruleos, ac fusios apponunt, in quos subinde intventes, recreant oculos, ac reficiunt. Theophrast , Hist. plant. I. iii. c. 10, et l. v, c. 8, dit qu'on se servoit de planches de sapin. C. F.

(2) Polit. lib. iv, p. 407, 1.6, edit. Basil.

num, je n'en ai trouvé aucun sur lequel on découvre les traces de l'impression des contours.

Des lumières et des ombres

9. Ao Dans la plupart des peintures antiques exécutées aur lo mur, les lumières et les onbres y sont placées par des traits parallèles, et souvent par des coups de pinceau croisés, que Pline appelle inciture (1); procédé que les Italiens nominent tratteggiare; car c'est ainsi qu'on peint encore aujourd flui sur les murailles. Dans d'autres peintures des masses entières sont rapprochées ou rendues fuyantes par des couleurs plus claires on plus sombres mécanisme qu'on remarque à la Vénus Barberin, et l'on apperçoit le méme faire aux quatre jolis tableaux du cabinet d'Herculannu, dont fai donné la description, ainsi qu'à d'autres morceaux antiques d'un beau fini. Cependant quelques tableaux de ce cabinet nous offrent à la fois les deux manières d'ombrer, tel que céul de Chion et Achille : le Centaure est peint avec des hacheurs et le jeune héros est traité par masses entières.

Remarque particulière sur la feço d'operar. §. 4). Il est encore à remarquer que la plupart de ces tableaux n'ont pas été peints sur de la chaux humide, mais sur un chany sec, ce qui est tris-visible à quelques figures qui se sont enlevées par écailles, de manière qu'on voit distinctement le fond sur lequel elles portoient (2). Le tableau auquel on distingue le

(1) Plin. A xxxiij, c. 57, p. 7, (2) Les anciens as servolent de ditirentes condeurs pour faire les fonds de lears tolleaux, comme on le voit dens quelques anciennes peintures, eccomme on le suit par ce qui de Pline, pl. 2227, qua les peintres avoient contume, avant de se servir de ploneaux, d'appliquer sur le lois de la mine de plomb; essaties ils délayoient une couleur avec du blane d'orst, qu'ils étendeient sur le chung de leur tableaux et un rette condeurs.

the en appliquotent entuite, de la même manière, une seconde. Ainsi, alous le pourpre l'aggretoient une coucle de verd fonce? Si cous le minimi fils employetent le pourpre, pour lai donner l'und d'écla. Le même Pline rapporte (third, e. 10, sect.  $5\tau$ , § 20.) une mirre encore plassingalière que Protogène mis en usage pour restaurer des injures du temp non tablous de Jain signières du temp non tablous de Jain par le direct de l'acceptant de la contra de l'acceptant d

mieux ce procédé, est celui de Chiron et Achille, où l'on voit que les ornemens de l'ordre dorique ont été peints avant les figures, derrière lesquelles ils se trouvent; de sorte qu'on y a fait le contraire de ce qui se pratique ordinairement par nos artistes, qui, procédant comme l'exige la nature des choses, composent d'abord leurs figures, pour exécuter ensuite le fond de leur tallèque.

5. 43. Pour ne rien passer de ce qui concerne la peinture des propietations, je parlerai encore de la statue de Diane du cabinet produce. Al caracteria, je parlerai encore de la statue de Diane du cabinet produce de la robe. Particle des Etrusques; figure dont plusieurs parties de la draperie sont peintes, entre autres, la bordure de la robe. Quoiqu'il soit probable que cette statue est pluiôt un ouvrage étrusque que grec (1), il paroltroit néanmoins, par un passage de Platon, que ce goût a regné également en Grèce. Voici comme il s'exprime, en se servant d'une comparaison (2): De même que si quel-qu'un, nous trouvant occupés à peindre des statues, vouloit » nous critiquer de ce que nous ne mettons pas les plus bèles couleurs sur les plus belès parties de la figure; de ce que nous

» ne colorions pas, par exemple, de pourpre, mais de noir, les

leurs entièrement semblables, afin que, si la première couche venoit à tomber par vieillesse ou par accident, la seconde lui succédât, et ainsi de suite, jusqu'à un entier dépérissement. Perrault et de Piles ont pris texte de cette histoire faite par Pline, pour accuser celui-ci de trop de crédulité ou d'ignorance. Cependant Pline parle d'un tablean qui existoit de son 1ems à Rome dans le temple de la Paix, et que tout le monde ponvoit y voir, Si, en effet, il n'eut pas été tel qu'il le présente, il se seroit mis dans le cas d'être convaince d'imposture. Pour que les modernes pussent nier cette Tome II.

tableau il y avoit quatre couches de cou-

manière de travailler des anciens, il faudroit que tous leurs secrets nous fusent connus. Er qui sais al Pretogène ne possédoit pas une manière d'apprêter ses couleurs avec une telle gradation dans le mordant, qu'on pouvoit enleve? In première couche sans glètre la seconde, puis lever la seconde sans endommager la troisième, et ainsi de suite, E. M.

(1) Voyez liv. iij, ch. 2, §. 12.

(3) On peut voir aussi le père Ansaldi;

De sacro et publ. apud Ethnic. pict.
tab. usu c. 6, p. 92 et seq., ce que nous
avons dit avec notre auteur tom. 1, 1, i,
ch. 2, §. 2; et liv. iv., ch. 7, §. 6, et la
note sur le passage cité de Varron. C. F.

And Construence of Lands

yeux, qui sont les plus belles parties du visage, etc. (1). Tai rendu le sens du texte (cité au bas de la page), comme je l'ai compris (2). Il sera difficile de l'interpréter autrement, tant qu'on ne pourra pas prouver, que le mot i-bit, qui signifie une statue eu général, peut être dussi entendu d'un tableau ce que je soumets à la décision de ceux qui ont plus d'érudition que moi.

Du ceractère de quelques peintres au-

6. 45. L'éclaircissement d'une expression d'Aristote et l'expliques cation d'un passage obscur de Pline, m'ayant fourni l'occasion de parler du coloris des anciens mattres, je profite encore du jugement du philosophe de Stagire sur trois peintres grecs, pour dire mon sentiment sur le caractère de ces artistes. Polygnote, dit-il, peignoit les hommes meilleurs, Pauson les peignoit plus méchans, et Denys les faisoit ressemblans (3). J'ignore si le comte de Caylus a recueilli ce passage et, au cas qu'il l'ait fait, s'il en a saisi le sens : car je n'ai pas sous les yeux ce qu'il a inséré dans les Mémoires de l'académie des Belles-Lettres sur la peinture des anciens. C'est au lecteur à nous comparer et à nous iuger sur ce passage (4). Quant à l'explication que nous en donne Castelvetro, elle décèle si pen de connoissance de la part de l'auteur, qu'elle ne mérite pas la peine d'être réfutée. Voici, selon moi, ce qu'Aristote veut enseigner. Polygnote a peint ses figures meilleures, ainsi que notre critique l'exige de tout bon peintre (5); c'est-à-dire, qu'il leur imprima uu caractère de grandeur au-dessus

- (1) Plat. Polit. L iv., p. 405. "Ωεπις οδι αι λί ψιατ ανόματιαι γράφοτας αγωτελδία αι τι ί ίνης, λέγων ότι οἱ τοὶς καλλέτοιε τοῦ ζώνο τὰ αλλλειο δεμμακαι πρεεθέμειο 'Οιγοή εξελαμιλ, πάλλειο είν, οἰκ ἐτριίφ ἐκαλελεμμείοι είτο, άλλα μέλοιι.
- εin, ελλά μέλαν, .
   (a) Et comme Serranus et d'autres l'avoient déja traduit en latin. C. F.
   (5) Aristot. Poët. c. 2, p. 236.
- (4) Dans le grand nombre de savantes dissertations que le comte de Caylus a publiées sur l'art du dessin, et qu'il a

insérées dans les Mémoires de l'académie des Inscriptions, je n'en al trouvéaucnne dans laquelle II soit fait mention de ce passage d'Aristote. M. de Caylus parle bien des maltrés susmentionnés dans seu Reft. sur quelques passages da lés. xxxv de Pline, III part. Acad. des Inscript. com. XXV. Mêm. p. 190 et suiv.; mais il n'en parle que d'après ce qu'en dit Pline, E. M.

(5) Aristot. c. 18, p. 285.

de la taille et de la conformation des hommes. Comme ce maltre. ainsi que la plupart des peintres de l'antiquité, représentoit des histoires tirées de la mythologie et des tems héroïques, ses figures ressembloient à celles des héros, et rendoient la nature dans son plus bel idéal. Pauson leur donnoit un air plus commun et plus bas; ce qui n'est vraisemblablement pas une critique contre l'artiste; car Aristote le cite comme un grand peintre et le place à côté de Polygnote. L'objet de cette comparaison empruntée de trois peintres, est incontestablement de mieux faire sentir les trois différentes espèces d'imitation, maior, tant dans la poésie, que dans la pantomime. Par conséquent Aristote aura voulu dire, que les tableaux de Polygnote étoient dans la peinture ce que les pièces tragiques et héroïques sont dans la poésie, et que les figures de Pauson étoient dans l'art de peindre, ce que les personnages comiques sont dans la comédie, qui représente les caractères pites qu'ils ne sont. C'est ce que notre philosophe établit dans le même chapitre et ailleurs, en disant : « Que les comiques, pour mieux » corriger les mœurs, représentent les folies des hommes dans » un plus haut dégré qu'elles ne sont véritablement, et cela pour » mieux faire sortir les caractères ridicules (1) ». De-là nous pouvons conclure, que Pauson peignoit plutôt dans le goût comique. que dans le genre héroïque et tragique; que son talent étoit de présenter le ridicule, qui doit être aussi le but de la comédie; car le ridicule, continue Aristote, représente les personnes sous l'aspect le plus ignoble : vei diezgei irri ve yrania pique (2). Mais le sage Denys, artiste que Pline place au nombre des plus fameux peintres (3), tenoit un milieu entre Polygnote et Pauson; de sorte qu'on peut dire qu'il étoit à Polygnote, ce qu'Euripide étoit à Sophocle : celui-ci représentoit les héroines de ses pièces comme

<sup>(1)</sup> Aristot. Poet. c. 4: (2) Turpitudinis est particula ridi-

<sup>(5)</sup> Plin. L. xxxv, c. 40, §. 45.

elles devoient être, et celui-il telles qu'elles étoient. Denys, au rapport d'Elien (1), imitoit Polygnote en tout, excepté dans la grandeur, xei vi puis l'evist-dire, qu'il n'avoit pas le sublime de son modèle. Ce jugement sur le, caractère de notre peintre, sert en même tenus de commentaire à une notice de Pline sur le même artiste, notice qui est entièrement différente du sens qu'on lui a donné jusqu'ici. Denys, dit-il, a peint les hommes comme des hommes, sans les élever au-dessus de leur configuration ordinaire, et c'est ce qui lui a fait donner le surnom d'Anthrogographe (3). A l'égard de cette méthode, il n'a pu la mettre en pratique qu'en donnant à ses figures, soit comiques, soit tragiques, toute la ressemblance de certaines personnes, ou de certains modèles vivans, qu'il aura peints sans y avoir ajouté le moindre idéal, comme on a contume de faire à l'égard de cœue nous nommons feueres académiaues.

Dela décadere de la font des plaintes fréquentes sur la décadence de la peinture. L'arpinture ches les macchines de chief et la mode introduite de

> (1) Var. Hist. I. iv., c. 3. Et c'est ainsi que Perizonius, commentant cet endroit d'Elien, a entendu ces passages et celui de Pline, qui suit. C. F.

(1) Diosystus aikil aliudi quam homines pinxi, o id Antimograppulpus oggonominense (fice cit. e. )8, neet. 57). Pour ce qui reguede les passages d'intitote et d'Ellen, il me paroit que notre nuever les aben entendus. Más Pline ne dit pas la même chore. Cet auteur rapporte les différens genres de peine ne dit pas la même chore. Cet auteur rapporte les différens genres de peine ne dit pas la même chore. Cet auteur rapporte les différens genres de participation de participation

ol'consident; mais îl ne asvoit pas principale în figure bumaine; Denry, au contrale, exceloit dans ce dernite genre, ce c'est pour cole quo in Japelloit. Arbenpagarpha. The pourroit on pas, pour consider ces anteurs entre cus, dire que Denry fat un peintre de apdire que Denry fat un peintre de aptide que Denry fat un peintre de principale de la peingonit que la figure bumaine, comme le dit Pline, et qu'il les peignoit bien au naturrel, ainsi que l'assurent Airstoce et Elien Comment cette difficulté a-telle déchapte à M. Ralonnei, ce crisique si attentif, dans se notes suit els livres de l'art.

(3) Voyez ci-après liv. iv, ch. 6, §. 55.

son tems, de décorer les murs des bâtimens et des appartemens de représentations frivoles qui ne disoient rien à l'esprit, tels que des vues, des étangs, des marines et choses semblables; tandis que les anciens Grecs faisoient exécuter sur les murailles de leurs édifices des sujets tirés de l'histoire des dieux et de celle des héros. C'est de ces tableaux insignifians que se moque Lucien. en disant : « Ce ne sont pas des villes et des montages que ie » cherche dans les tableaux; je veux y voir des hommes, et » savoir, par leurs attitudes et leurs actions, ce qu'ils font et » ce qu'ils disent (1)».

6. 45. Il manqueroit quelque chose à ces recherches sur la Desouvages, peinture des anciens, si je ne donnois pas quelque idée sur des ouvrages exécutés en mosaïque, espèce de peinture composée de plusieurs petites pierres dures, ou de plusieurs petites pièces de verre de différentes couleurs.

6. 46. D'après cet exposé l'on voit qu'il v a des mosaïques de deux sortes. Les mosaïques les plus ordinaires, de la première espèce, sont celles qui consistent en petites pierres carrées blanches et noires. Dans les ouvrages les plus finis de cette nature, composés de simples pierres (2), il paroît qu'on a voulu éviter les couleurs vives, tels que le rouge, le verd et autres semblables, attendu qu'il ne se trouve point de marbre coloré d'une de ces couleurs uniques dans le plus haut et le plus beau ton. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans le plus beau morceau de ce genre, la mosaïque du Capitole, qui représente des colombes (3), l'artiste ne s'est servi que de couleurs douces et, pour ainsi dire, en demi-teinte. Quant aux mosaïques de la seconde espèce, ellessont de toutes les couleurs possibles, mais de pâtes de verre. C'est

(1 Contempl. p. 346. pide pretioso casim diminuto in varia (2) Apulée (Metam. I. v, princ. op. pictura genera discriminabantur. C. F. som. I, p. 142) dit, en parlant de la mai-(5) Voyez ci-après liv. vj, ch. 7, 5. 19. son de Psiché, que, pavimenta ipsa laainsi que sont exécutés les deux morceaux du cabinet d'Herculanum, composés par Diosocride de Samos, dont je parleral dans la suite (1). Cependant je ne prétends pas soutenir que les peintures en mosaïque ne renferment pas des couleurs jaunes, rour ges et autres, ce qui seroit démenti par leur seule inspection; je parle seulement du plus haut degré de ton de quelquesunes de ces couleurs (2).

5. 47. La mosaïque étoit principalement destinée pour les pavés des temples et des autres édifices. Ensuite elle a servi à revêtir les voûtes des bâtimens, ainsi que nous le voyons encore aujourd'hui à une galerie souterraine de la fameuse villa Adrienne, à Trivoli: usage qui a été aussi pratiqué dans les tems modernes, témoin la grande et la petite coupole de Saint-Pierre à Rome (3). Ces sortes de pavés sont composés de pierres de la grandeur de l'ongle du petit doigt. Quand on en rencontre avec des ornemens particuliers, on en fait des tables, comme il s'en trouve dans plusieurs cabinets de Rome, entre autres, dans celui du Capitole. Les pierres qui composent la célèbre mosaïque de Palestrine sont de la grandeur que je viens d'indiquer. Dans les appartemens somptueux, on exécutoit quelquesois au milieu du pavé ou en d'autres endroits des figures de différentes couleurs; sur-tout lorsque le reste étoit composé de pierres blanches ou noires : c'est de cette espèce qu'est la mosaïque d'un salon découvert au-

(1) Liv. vj., ch. 7, 5. 18 et suiv.

Il faut observer cependant que, dans tous ces différens morceaux de moasique exécutés en pierre, les couleurs vives, telles que la verte et d'autres semblables, som faites de petites pièces d'émail.

- (2) Voyez liv. vj, ch. 7, 5. 20.
- tance, dont Winkelmann parlers dans le liv. vj, ch. 8, 5. 15. On pourroit en-

tendre aussi d'une mossique ce que Sisce dit dans l'endroit que j'ai rapporté dans le tom. I. p. 47, note 1, où j'ai déjà fait cette remarque, et également dans un autre endroit, liv. 1, sylv. ch. 3, v. 53; endroit que le père Petau a bien expliqué dans ses notes sur Thémistius, Orac. XVIII, p. 485, aiusi que Hardonio, qui se sert de ces mêmes expressions dans ses notes ur Piline, liv. XXIV,

ch. 25, sect. 60. C. F.

dessous de Palestrine (1), il y a peu d'années. Les morceaux d'uno exécution très-finie se trouvent enchassés, par le bas et sur les côtés, dans de petites plaques de marbre, et par conséquent eneastrés dans le gros de l'ouvrage. C'est de cette manière que

(1) Plusieurs écrivains prétendent que la peinture en mosaïque doit son origine à la Perse. Pour en fournir une preuve ils citem le pavé du palais d'Assuerus, Lit de marbres de différentes couleurs qui imitoient la vérité de la peinture, Esther, c. 1. v. 6. Mais il résulte seulemeut de ce fait, que l'art de travailler en mosaïque a été exercé en Perse, et non pas qu'il y ait pris origine. Pline, L xxxvj, c. 25, sect. 60, en attribua, en terme précis, la découverte aux Grecs. Ouoiqu'il eu soit, les ouvrages en mosaïque, sur-tout pour les pavés, sont très-anciens, et ils étoient en usage non-seulement chez les Grecs, mais encore chez les Romains. Voyez Athen. L xij, c. 11. princ. p. 520, D. E. M.

Le pavé de Demetrius de Phalère, dont parle Athenée, et celui du palais d'Assuerus, n'étoient pas des ouvrages en mosaïque, mais de grands marbres de différentes coulenrs, qui Imitoient en quelque sorte la peinture, comme l'a observé aussi le père Niccolai dans son explication du livre d'Esther, Diss. II, p. 50. Voyez, au reste, le célèbre ouvrage du cardinal Furietti De Musivis, C. P. Dans la décadence générale des arts , celui de la mosaïqua ne se perdit pas totalement, mais il se maintint encore avec quelque lustre à Constantinople, dont presque toutes les églises et toutes les maisons étoient ornées de mosaïques, et d'où , dans le Bas-Empire les ouvriers

farent appellés en Italie pour en faire de semblables. On voit encore à Rome, à Vénise, à Ravenne, à Milan et ailleurs des mosaïques dans les voutes et dans les dômes; ouvrages qui sont composés en en grande partia de petites pièces de verre rapportées, sur lesquelles on a appliqué une feuille d'or. Par la manière dont tous ces ouvrages sont exécutés, aussi bien que par les inscriptions en langue grecque qu'on y lit, on reconnoît aisément qu'ils ont été faits per des artistes grees. Lors de la renaissance des beaux arts en Italie, les ouvrages en mosaïque, réduits à de plus petits cadres, furent exécutés avec plus de soin; et cette espèce d'art se perfectionna ensuite besuconp à Rome dans ces derniers tems. M. de Jausourt trouve cependant (Encyclopédie, art. Mosalque) que tontes les peintures faites en mosaïque ont quelque chose de dur, et qu'elles ne produisent leur effet qu'à une certaine distance ; d'où il conclut que cet art n'est propre qu'à être employé dans de grands tableaux, et qu'il ne convient pas pour de petits onvrages, qui, vus de près, doivent flatter l'œil. Mais ce jugement ne s'accorde pas avec celui de plusieurs autres connoisseurs qui, dans de pareils tableaux, destinés à durer, pour ainsi dire, pendant toute l'éternité, apperçoivent une imitation parfaite du pinceau, et cela dans les grands tableaux en mosaïque aussi bien que dans les petits;

## LIVRE IV, CHAPITRE VIII,

160

sont exécutés les colombes antiques et les deux morceaux de Dioscoride dans le pavé de deux salons d'un bâtiment de Pompeig.

l'osil, disent-ils, est aussi satisfait en que par ceux fults au pinceau même; voyant les beaux ouvrages en mosaïque E. M.



LIVRF.



# LIVRE CINQUIÈME.

DE L'ART CHEZ LES ROMAINS.

### CHAPITRE PREMIER.

Examen du prétendu style des Romains dans l'art.

5. 1. Quotque I histoire des arts qui tiennent au dessin se trouve. De l'en cienc les Romains, en général, comprise dans ce qui regarde celle des arts chez les Greep, il lest cependant nécessaire que nous en parlions séparément, et que nous fassions quelques recherches sur leurs artistes; d'autant plus que différens antiquaires font mention d'un style de l'art propre aux statusires romains.

•mention d'un style de l'art propre aux statuaires romains.
§, 2. On voyoit jadis, et l'on voit encore aujourd'hui des ouvrages de l'art, tant statues que bas-reliefs, dont les uns portent et des inscriptions latinges, les autres les noms d'artistes romains.

Ouvrages avec des inscriptions romaines.

Tome II.

х

Parmi les ouvrages chargés d'inscriptions, je citerai la statue (1) que l'on découvrit il v a plus de deux siècles, près de S. Vit, dans l'archevêché de Salzbourg, et que l'archevêque et cardinal Mathieu Lange fit placer dans sa résidence. Cette statue, de grandeur naturelle, est de bronze, et ressemble, pour l'attitude, au prétendu Antinous, ou plutôt au Méléagre du Belvédère. Une autre statue de bronze, toute semblable à celle-là, portant la même inscription au mème endroit, c'est-à-dire, sur la cuisse, se trouve dans le jardin d'Aranjuez, château de plaisance du roi d'Espagne. Dans l'estampe, la statue de Salzbourg, tient une hache d'armes, qui est sans doute une addition moderne ajoutée par l'ignorance. Je rangerai dans la même classe une statue de Vénus au Belvédère, qu'avoit fait ériger, suivant son inscription gravée sur le socle, un certain Salvstivs (2). A la villa Ludovisi on voit une petite figure, haute d'un peu plus de trois palmes, représentant l'Espérance; cette figure, travaillée dans le style étrusque, a sur sa base une inscription romaine que j'ai rapportée dans le livre précédent (3). L'une des deux Victoires, dout j'ai fait mention dans le même endroit, porte un nom romain sur une des bandelettes qui lui descendent en croix sur le dos (4).

(1) Greiter, Inter, L. Hilly, 6/59, n. 5. Grister filt que cette statute évolt plus grande que nature, et il en donne la figure; mais Winkelmann ne l'ext pas bien rapspellé la statute da Vaniena, quand il spiane que celle de Salshourg ressenbles, pour l'attirole, au Michigare du Belle, volume, et qui aire pas vrai, comme dune controller, ce qui aire pas vrai, comme dans son explication de cu Mélagre, e. I du calchaer Climanuta, p. f. 7, e di du calchaer Climanuta, p. f. 7, e di que c'est plutôt un Mercure, comme il le dip. 5-71, n. a. C. F.

(2) Les noms qui sont au bas de cette statue sont Sallustia et Helpidus, affran-

chis, qui la dédièrent à V/nus l'heureuse, ou à leur patrone Sallustia Balbia Orbiana, femme d'Alexandre Sévère, comme nous l'avons dit, tom. I, p. 509, note 1, et ci-dessus page 54, note 2-

VENFRI FELICI. SACRUM. SALLVSTIA. HELPIDVS. DD. G. F.

(5) Tom. II, p. 17, n. 1. Conf. Description des pierres garées du cabinet de Stosch, el. II, sect. 17, n. 1832.

(4) Les monumens romains, ou du moins ceux qui ont une inscription latine qui contient l'indication du sujet

6. 3. A l'égard des bas-reliefs chargés d'inscriptions romaines. j'en donne la représentation d'une à la tête de ce livre cinquième ; il représente un garde-manger, et se trouve à la villa Albani. Un autre ouvrage de cette espèce est le fameux piédestal de marbre élevé sur la place de Pozzuoli, et chargé sur ses quatre faces de bas-reliefs, dont les sujets représentent les figures svinboliques de quatorze villes d'Asie, avec leurs noms gravés audessous de chaque figure en caractères romains, ce qui fait juger que tout l'ouvrage a été exécuté par un artiste romain. Au liv. vj, ch. 6, \$. 19, j'entrerai dans de plus longs détails sur ce monument, qui fut érigé à l'honneur de Tibère par quatorze villes de l'Asie mineure. Un troisième ouvrage de ce genre est un bas-relief de la villa Borghèse, que j'ai publié dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (1); il représente Antiope entre ses deux fils, Amphion et Zéthus, avec le nom de chaque figure écrit au-dessus de la tête en caractères romains. Zéthus paroit avec un chapeau attaché derrière les épaules pour désigner sa vie champètre (2), et Amphion a le casque en tête, avec sa lvre à moitié cachée sous sa chlamyde. En expliquant ce monument j'ai parlé du casque, mais sans en donner la signification à l'égard d'Amphion, qui n'étoit pas guerrier, je me suis contenté de citer, comme un exemple de cet attribut dont on ne pouvoit pas rendre raison, une statue d'Apollon des tems les plus reculés, la tête pareillement surmontée d'un casque, et placée jadis à Amyclée. Maintenant je crois pouvoir expliquer la raison du double attribut d'Ampliion, le casque et la lyre. Les scholies grecques non imprimées sur le Gorgias de Platon, que le savant Muret a tirées d'un vieux manuscrit de l'ancienne bibliothèque Farnèse, et qu'il a ajoutées à son Platon, édition de

représenté ou de celui qui les a dédiés, voir beaucoup chez Boissard, que Winkelmann cite ci-après, chez Montfaucon,

chez Foggini , Mus. Capit. t. IV, et chez. sont en très-grand nombre. On en peut Amaduzzi, Mon. Matth. tom. III. C. F. (1) Num. 85. (a) Voyez liv. iv, ch. 5, §. 66.

X 2

Bale, font conjecturer que le sujet de ce bas-relief est une scène de l. Intigone d'Euripide (1). Quant à Amphion, nous apprenons par un passage d'Horace (2), qu'il préta l'oreille aux avis de son frère. Ce passage, qui n'a jamais été bien entendu, devient clair par la note du scholiaste de Platon : car Horace y fait sans doute allusion à l'Antigone d'Euripide. Calliclès, voulant persuader à Socrate, d'abandonner les spéculations philosophiques pour se méler des affaires publiques, lui reproche son goût pour les méditations, comme Zéthus reprochaeà Amphion sa passion pour la musique et son éloignement pour toute autre occupation. «Il » paroit, lui dit il, que je me trouve à ton égard dans le même » cas où Zéthus s'est trouvé avec Amphion dans Euripide : car » je peux te dire ce que le premier dit à son frère; que les oc-» cupations frivoles te font négliger les choses les plus impor-» tantes (3)». Ici le scholiaste de Platon nous apprend que ces paroles se rapportent à un vers de la tragédie d'Antigone d'Euripide, où Zéthus dit à Amphion : Jette la lyre, et prend les armes :

#### · Pila ve digar elegere de rue l'adare.

Je pense donc que l'artiste de notre bas-relief a voulu rendre l'idée du poête, en donnant à Amphion un casque et une lyre

(i) Il faut que l'auteur de ces scholes soit fort ancein; cerl irapperre dans un endroit que la marcille que Platon nomme d'auteur, riègne (Intergerites sire medie survo) subsitoté racore de son centre que l'auteur) subsitoté racore de son certe que l'aprelle Trientiscete ou Préparation de la préparation de la préparation de l'auteur deu

à cause de la mention particulière qu'il fait de cette muraille.

(2) Lib. j, Epist. 18, v. 40 et seq. Nec cum venari volct ille poemata panges.

Grasia sic fraurum geminorum, Amphionis atque Zethi dissiluit: donec suspecta severo Conticuit hyra. Fraternis cassisse pu-

Moribus Amphion.

(5) Gorg. 1. So.

à moitié cachée, pour faire entendre qu'il étoit prêt à suivre les conseils de son frère (1). Je me flatte qu'on ne trouvera pas cette digression déplacée, puisqu'elle sert à éclaireir des passages difficiles de Platon et d'Horace (2), et qu'elle nous fait connoitre la scène d'une tragédie d'Euripide, dont je cite le vers; d'ailleurs, elle répand du jour sur un monument estimable de l'art de l'antiquité, fait par un artiste romain.

6. 4. Quant aux ouvrages romains de la seconde espèce, avec les noms des sculpteurs, il se trouve, en fait de statues, un de l'artiste. Esculape très-médiocre dans la maison Verospi; sur son socle on lit le nom d'Assalectivs; et en fait de bas reliefs, on voit à la villa Albani un petit ouvrage (3), représentant un homme habillé en sénateur assis sur une chaise, avec les pieds posés sur une espèce d'escabelle; comme sculpteur, il tient à la main droite le buste de son fils, et dans la main gauche un ébauchoir. Vis-à-vis de lui une femme semble répandre de l'encens sur un candelabre. L'inscription est:

## C. LOLLIVS. ALCAMENES. DEC. ET. DVVMVIR.

Cependant cet Alcamène étoit grec de naissance, et affranchi de la famille des Lollius; de sorte, qu'à proprement parler, il

(1) M. le conseiller Heyne admire cette explication de Winkelmann; mais il pense néanmoins qu'elle est un peu forcée. Si sur ce monument Amphion a le casque en tête, c'est parce que c'étok, dit-il, la contume des anciens héros et des fils des dieux; sans qu'il soit besoin d'en chercher d'autre signification. M. Heyne regarde de même comme trop subtile l'idée de Wiftkelmann concernant la manière dont Amphion tient sa lyre à moitié ca-Chée, J.

(2) Voyez aussi Dion Chrysostome, qui (Orat. 73 in fine p. 655.) rapporte le même sentiment, qu'il a peut-être pris également d'Euripide, mais il entre dans un détail un peu plus long, en disent que Zéthus tança son frère Amphion, parce qu'il ne vouloit pas qu'il s'appliquêt à la philosophie et à la musique, pour négliger ses affaires domestiques. Il ajoute que la musique qu'Amphion vouloit introduire, étoit absurde. C. F. (5) Voyez la vignette du liv. iv , ch. 4. ne peut pas être considéré comme un sculpteur romain (1). Boissard rapporte dans ses Antiquités romaines une statue avec cette inscription (2): TITIVS. FECIT. Je ne citerai point ici les pierres gravées qui portent des noms d'artistes romains, tels que ceux d'Espolianus, de Caïus, de Cneïus, etc.

6. 5. Cependant ces monumens ne suffisent pas pour établir un système de l'art, ni pour déterminer un style romain particulier, différent de celui des Etrusques et des Grecs. Il n'y a guère d'apparence que les artistes de Rome se soient formés un style particulier à eux; mais il est probable que dans les tems les plus reculés, ils ont imité les Etrusques dont ils adoptèrent plusieurs usages, sur-tout différentes contumes religieuses. A l'égard des tems postérieurs et florissans de l'art chez les Romains, il est à croire que le petit nombre de leurs artistes ont été disciples d'artistes grecs; de sorte qu'il fant prendre pour une flatterie faite à Auguste, ce qu'Horace dit des Romains de son tems:

> Pingimus, atque Psallimus, et luctamur Achivis doctius unctis (5).

Logication etrusques.

6. 6. Un vase ou plutôt un coffret de métal de forme cylinde ouvreges drique, conservé dans la galerie du collège Romain, à Rome, nous fournit une preuve incontestable que les artistes romains du tems de la république s'attachèrent à imiter les ouvrages des Etrusques, D'abord, le nom de l'artiste même est gravé sur le

> (1) L'addition de ces mots Decurion et Duumvir, qui signifient sénateur et magistrat (aunuel ou pour plusieurs années, selon les endroits) de quelque ville municipale, comme on peut le voir chez Godefroi , dans le Cod. Theodos. L. zij, tit. 1, in paratitle, me Lit croire que ce personnage n'étoit point un artiste, mais que ce monument a été fait dans l'année où Lollius Alcanène exerca la magistra

ture; et peut-êse pour rappeller la mémoire de quelqu'une de ses actions. Winkelmann, qui rapporte ce bas-relief dans son Explication de Monumens de l'antiquité, n. 186, pense, part. 4, ch. 6; qu'Alcanène, malgré les dignités dont il étoit revêtu \* serçoit l'art de la sculpture. (2) De Rom. Urb. Topogr. et Antiquit. tom. III, fig. 152.

(5) Lib. ij , Epist. 1 , v. 52-53.

convercle, et il y est dit qu'il a fait cet ouvrage à Rome. Ensuite, le style étrusque se remarque, non-seulement dans le dessin de plusieurs figures, mais aussi dans le caractère des figures. Ce morceau porte environ deux palmes de hauteur, et un palme et demi de diamètre (1). Sur les bundelettes qui font le tour du vase, tant en haut qu'en bas, on voit des ornemens; et sur l'espace du milieu il régne tout à l'entour une gravure faite au ciselet, représentant l'histoire des Argonautes, leur débarquement chez les Bebrices, le combat et la victoire de Pollux sur Amycus, etc. J'ai choisi de ce morceau le champ qui nous offre trois des principales figures, Pollux, Amycus et Minerve, et l'on en donne le trait à la fin de ce volume, Planche I, pour fournir une idée du dessin de l'ouvrage. Le couvercle, autour duquel on voit la représentation d'une chasse, est surmonté de trois figures debout, jettées en métal, et hautes d'un demi palme, savoir, la personne morte, en l'honneur et en memoire de laquelle ce vase fut déposé dans son tombeau, et deux Faunes avec des pieds d'hommes, suivant l'idée des Etrusques, qui figuroient ainsi ces demi-dieux, ou qui les représentaient avec des pieds et des queues de cheval, comme il s'en trouve des exemples sur ce monument. La figure principale, placée au milieu des deux Faunes (2), appuie ses mains sur leurs épaules, et au-

(1) Le père Contucci, à l'endroit que nous citerons ci-sprès, dit, p. 5, que co morceau est de deux palmes, un pouce et demi de hauteur, sur un palme, sept pouces et demi de diamètre. C. F.

(a) Ce vase se trouve gravé en entier cher Ficoroni, Memor, ritror, nel territ.

di Labico, P., sec thes le père Contucai,

e. I., des bronzes de ce cabinet, pl. 1-9.

Un pareil vase en bronze, mais un peu plus peit, et différent quant à la forme est entre les mains de M. l'abbé Viconsi.

Notre auteur, parlant de l'une te de l'autre

de ces vases, dans as Descript, des pierres gravées du cabinet de Stuste, et. III, exect. 15, num. 1595, les voit regardés comme deux cofferen mysiques de Bactenia; je ne comprendaspa pourquoi la changé de sentiment sur ce sujet, asan donnes acunes mison. M. 15db/Visconti, qui lui avoit communiqué sa facon de penere, la défend fort au long dans son Man. Pio-Lémensino 1, jun. 4/4, p. 81, n. n. 2 et il observe que la figure qui est au milleu du couvergée de covase et un Dischus nielléir ou nocture.

dessus on lit l'inscription suivante, dans laquelle on trouve d'un côté le nom de la fille qui a fait faire ce monument à la mémoire de sa mère (1):

## DINDIM MOCOLNIM FILEM DEDIT

et de l'autre côté le nom de l'artiste :

## NOVICE-PLAYTICS. MED. ROMOI. FECID

Les trois pieds qui servent de supports à ce vase, ont clacun leur représentation particulière; sur l'un est Hercule, entre la Vertu et la Volupté, personniliées par-des figures d'hommes, et non par des figures de femmes, comme cela se pratiquoit chez les Grecs.

§. 7. Isidée où l'on est, que les artistes romains avoient un style particulier, et différent du style grec, vient de deux causes. La première est la fausse explication des figures représentées dans leurs ouvrages. On a voulu trouver un trait de l'his-

ne, avec un manteau étollé. C'est, en effet, une figure d'homnie; et Contucci (L.c.p. 10.) l'a prise pour Macolaius, père de Macolaia, à qui ce monument a (té (rigé, comme à un demi-dieu. C. F.

M. Heyne de Gottingue a donné une savante explication de ce monument dans sa Dissertation sur le Trône d'Amycles, dont fai placé une traduction dans le Recueit de Pièces intéressumes concenant les Antiquités, les Beaux-Arzs, les Belles-Lettres et la Philosophie, L. F., p. 61 et nuis J.

(\*) DINDIA. MACOLNIA. FILEA. DEDIT. NOVIOS. PLAVTIOS, MED. ROMAI. FECID. MED. au Beu de ME. et ROMAL au lieu de ROMAE. Cette inscription nous fait voir les lettres romaines de la plus antique forme, et qui paroissent plus anciennes, ou du moins plus (trusques, que celles de l'inscription de L. Cornel. Scipio Barbatus, dans la bibliothèque Barberin, laquelle est la plut ancienue inscription romaine gravée sur pierre qu'on connoisse. J'en parle dans mes Remarques sur l'Architecture des anciens. Voyez la note sur le 6. 18, où je semarqueral que le Court de Gebelin (Monde primitif, lie. v. sect. 5. ch. 4, p. 498.) a mal lu et par conséquent mal expliqué cette inscription de Macolnia. C. F. Nous donnons la figure de ce coffret à la fin de ce chapitre, J.

toire romaine dans les sujets tirés de la mythologie grecque (1); et par une suite nécessaire de cette méprise, on n'a pas manqué

(1) L'auteur paroît n'excepter ici ancun trait de l'histoire romaine, représenté sur les monumens de l'art; cependant dans la préface de son Explication de Monumens de l'antiquité, il excepte les monumens, en assez grande quantité, où sont représentés les fuits des empereurs, et les traits de la plus haute antiquité, qui tiennent aux tems Esbelleux, ou dans lesquels, pour mieux dire, la fable se trouve mêlés; tels que le rapt des Sabines sur quelques médailles chez le père Pedrusi, 1. Ces. in metallo, etc. t. VI, tur. 8, n. 5 et d'autres; l'augure Navius qui coupe une pierre de touche, chez Vaillant, Num. imp. max. mod. n. 123. et deux autres traits d'histoire. Mais si nous admettons ces Lits historiques de l'histoire romaine, pourquoi ne pourrions-nous pas encore en admettre d'autres, et pourquoi ne seroit-il pas permis aux antiquaires de s'en servir pour expliquer les monnmens. A l'histoire et aux actions des empereurs, Winkelmann auroit dù joindre les statues érigées à tant d'hommes illustres, dans les tems mêmes de la république dont il parle ciaprès; il auroit dù , en un mot , joindre ensemble tous les faits relatifs dn même tems; comme, par exemple, selon Pline (liv. xxxv, c. 4, sect. 7) le tableau que Valerius Messala fit faire, l'an 400 de Rome, de la victoire navale qu'il avoit remportée sur les Carthaginois et sur Gé\_ ron, en Sicile; tableau qu'on avoit exposé dans un des angles de la Curia Hostilia; celui où L. Scipion fit représenter la victoire qu'il remporta en Asie, qui fut placé au Capitole : et celui de Tome II.

Lucius Hostilius Mancinus, qui le premier entra dans Carthage; dans lequel on voyoit cette ville, avec le siège de la manière dont il l'avoit disposé, et qui fut exposé dans le Forum, à Rome. On pourroit joindre à ces tableaux celul du cabinet d'Herculanum, qui n'a pas encore . été publié, dans lequel Sophonisbe est peinte mourante, avec Massinissa et Scipion anprès d'elle : le bas-relief du cabisnet du Capitole, sur lequel est représenté un combat de gladiateurs romains. rapporté par Foggini, tom. IV, tav. 51. On pourroit de même prendre pour un ouvrage romain un petit bas-relief en bronze du cabinet Borgien, à Velletri, dont nous donnerons la figure ci-après, et dont nous parlerons plns au long dans l'explication des planches; ainsi que d'autres monumens qu'il seroit inntile de citer ici. Nous pouvons dire la même chose relativement aux Grecs, chez lesquels on ériges pareillement, dans tous les tems, des statues aux hommes célèbres, et chez qui on peignit et sculpta anr le marbre et sur le bronze les évènemens remarquables, comme les batailles et d'autres suiets qui n'ont aucun ranport aux tems héroïques ou à la mythologie, et qui sont rapportés principalement par Pline dans le lio. xxxiv, xxxv et zzzu, per Pansanias dans le cours de son ouvrage. Je remarquerai cependant ici, que pour expliquer les sujets des monumens antiques, on doit d'abord recourir aux tems fibuleux et héroïques des Grecs, qui ont fourni les principaux sujets à leurs artistes; et c'est à la même source que les artistes romains et étrus-

d'attribuer l'ouvrage à un artiste romain ; c'est ce que je crois avoir prouvé dans mon Essai sur l'Allègorie et dans la préface de mon Explication de Monumens de l'antiquité. Telle est la conséquence qu'un écrivain superficiel tire de l'explication fautive d'une pierre gravée en creux du cabinet de Stosch (1). Cette pierre représente Polyxène que Pyrrhus sacrifie sur le tombeau de son père Achille (2); mais notre raisonneur trouve dans ce 'sujet le viol de Lucrèce ; et , pour preuve de cette assertion , il allègue le style romain qui, selon lui, se distingue évidemment dans le travail de cette pierre. C'est ainsi qu'en bouleversant les . idées, on déduit un faux principe d'une fausse conséquence. Il auroit sans doute raisouné anssi juste, s'il avoit eu à parler du beau groupe de la villa Ludovisi, connu sous la fausse dénomination du jeune Papirius (mais qui représente plutôt Electre et Oresté), si le nom de l'artiste grec n'étoit pas gravé sur ce monument (3).

6. 8. La seconde cause qui paroit avoir accrédité l'idée d'un style propre aux Romains, c'est le respect mal entendu qu'on a pour les ouvrages de Grecs. Comme il s'en trouve beaucoup de médiocres, on ne manque pas de les attribuer aux premiers : l'on croit être infiniment plus judicieux en mettant les défauts plutôt sur le compte des Romains que sur celui des Grecs (4). Ainsi l'on renferme sous le nom d'ouvrages romains tout ce qui paroit médiocre, mais sans en particulariser les caractères. Il fant convenir, qu'en comparant les médailles frappées à Rome du tems de la république, à celles des moindres villes de la grande Grèce ou de la partie citérieure de l'Italie, on diroit que les

ques ont en partle puisé; ensuite il faut avoir recours à la mythologie et à l'histoire des autres nations, et à l'histoire des Grecs de 10us les tems. C. F.

tistes étrusques. Voyez 10m. I, p. 251, mote 3. C. F.

<sup>(1)</sup> Scarfo Lettera, etc. p. 61. (2) Description des pierres gravées du

cabinet de Stosch, cl. iij, sect. 3, n. 345. (5) Voyez liv. vj, ch. 6, §. 31 et suiv. (4) Il se pourroit aussi qu'il y en eut quelques-uns de coux-ci faits par des ar-

premières sont les ouvrages d'un peuple chrz qui les arts ne coumencent qu'à parottre. J ai eu récemment l'occasion de faire cette renarque sur quelques centaines de médailles romaines d'argent d'une parfaite conservation, qui ont été découvertes dans un vase de terre près de Lorette, au commencement de 1758. Il est à croire que ces médailles, qu'on doit regarder mme des monnoies publiques, ou de firappées par des artistes romains, dans des tens où les arts de la Grece n avoient pas encore (tabli leur siége à Rome. Les ouvrages qui n'exigent pas une grande adresse, tels que les urmes sepulcailes, ne suffiseut, ni pour déterminer la beauté du dessin, ni pour établir le caractère du style; attendu qu'ils étoient faits d'avance et exposés en vente pour les presonnes de différentes conditions, comme je l'ai déja observé.

§. 9. C'est d'après ces sortes d'ouvrages qu'on a pris la fausse notion d'un style romain. Il est constant toutefois que parmi les plus foibles productions de ce genre, il se trouve réellement des ouvrages grecs (comme le prouvent leurs inscriptions en langue grecque) qui sembleroient avoir été faits dans les derniers teuns de l'empire romain (1). D'après des opinions aussi mal fondées,

(1) On peut encore conclure que les Romains n'avoient point de style qui leur fut propre, par le peu d'artistes qui ont fleuri parmi eux. Pline, liv. xxxv, c. 4. sect. 7, quoique très-zélé pour la gloire de sa patrie, et très-exact dans ses recherches, en cite un bien petit nombre, et ceux qu'il nomme ont presque tous existé du tems des empereurs. Il est certain que les Romains, ayant sous les yeux tons ces beaux monumens de l'art, tant étrusques que grecs, auroient pu se former aisément un style particulier dont le mérite auroit égalé celui des styles de ces deux peuples. Mais une dureté naturelle de caractère, et une certaine rusticité qui étoit propre à cette nation . entretenoient en eux une espèce de mépris pour les arts libéraux ; cette urbanité . que l'abbé Gedoyn (De l'urbanité romaine, Acad. des Inscript. t. VI, Mém. pag, 208 et suie.) trouve dans les Romains, n'existoit chez eux que dans leur idiome ; et la civilité que M. Simon (Ac.: des Inscript. tom. I. Hist. pag. 70.) leur reconnolt, n'étoit autre chose qu'un chrémoniel d'esclaves, introduit à Rome après la perre de la liberté. L'art auquel les Romains s'adonnoient uniquement, étoit celui de la guerre, et les soins qu'ils y donnèrent, les empéchèrent de connoître le prix des beaux-arts et de s'y appliquer. L'ordre donné par L. Mummius, le premier qui fit connettre à Rome les statues et d'après les connoissances que nous avons acquises, je crois être en droit de regarder comme une chimère l'idée d'un style

et les tableaux grecs, nous prouve combien la neinture et la sculpture y étoient ignorees. Lorsqu'il voulut faire transporter les statues et les tableaux les plus précieux, pris dans le sac de Corinthe, il fit savoir à ceux qu'il chargea de les conduire, que s'il leur arrivoit quelque malheur en chemin, il les obligeroit d'en faire exécuter d'antres semblables, Vellejus Paterculus, I. 1, c. 15. Cependant dans les despiers tems de la république et sous les cisars, les Romains montrèrent un plus grand désir d'acquérir les ouvrages les plus pr/cieux de peinture et de sculpture, et ils employèrent même au lesoin la violence et la spoliation pour s'en rendre les maitres. Ce désir néanmoins doit s'attribuer plutôt à leur passion ef-Leinée pour les dépenses excessives et pour le luxe, qu' à une connoissance et à un goût bien décidés pour les arts, dont ni eux, ni lenrs artistes n'ont jamais eu que de bien foibles notions; toujours remplis de l'idée de leur puissance et de leur grandeur, ils méprisoient également et les arts et los artistes , Pline (loc. cit.) es Ciciron (Tuscul. quest. Lj, c. 2. et Vallere Maxime ( /. 8, c. 14.) s'élèvent avec force contre Q. Fabius, d'ailleurs homme d'un mérite singulier , parce qu'il

donnoit quelque attention à la pcinture, que le second de ces écrivains appelle: atudium sordidum. E. M.

Cicéron, au contraire, blame les Romains de ce qu'ils ne montroient pas plus d'estime pour Fabius, à cause de l'art qu'il possédoit, parce que s'ils l'avoient fait, dit-il, ils auroient en su milieu d'eux Jeurs Polyclètes et leurs Parrhasius. An censemus, si Fabio, nobilissimo homini landi datum esset, quod pingeret, non multos etiam apud nos futuros Polycletos et Parrhasios fuisse? Honos alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria. On peut inférer de cette manière de parler, que l'art n'étoit pas encouragé et honoré par les Romains. Et c'est bien aussi ce que fait entendre le même Cicéron (In Verrem. act. 2, lib. 4, e. 59.), lorsqu'il dit, que le goût des Romaius pour les monumens de l'art étoit bien. foible en comparaison do celui des Greca, qui étoit, au contraire, très-vif, nimio opere. C. F. Virgile sait cependant tirer de ce mépris même des Romains ponr l'art, la plus belle louange qui jamais leur ait été donnée : c'est dans l'endroit où Anchise prédit l'avenir à son fils Enée dans les Champs-Elisées :

Crolo equidera, vivos discent de marmore valtas, Oraboni cansas melius, culique measum. Describent radio, et surgentia tidera dicent. Ta regree imperio populus, Romane, mementa (Ile tilis runta etter), pucique imponere meren Parcere subjectis et debellare apperbos.

Excudent alii spirantia mollius ara,

romain dans l'art. Ce qu'il y a de certain cependant, c'est que dans le tems nuéme où les artistes romains pouvoient voir et minter les ouvrages des Grece, ils écient bien loin de pouvoir les atteindre. Pline lui-même atteste ce fait : il nous apprend que deux têtes colossales placées au Capitole, attivoient les regards des spectateurs; que l'une étot faite par le célèbre Charès, élève de Lysippe, et l'autre par Décius, statuaire romain; mais que celle du dernier perdoit tellement à la comparaison, qu'elle paroissoit à peine l'ouvrage d'un artiste médicre (1).

(1) Plin. I. xxxiv, c. 18.





## CHAPITRE II.

Histoire de l'art chez les Romains.

§ 1. Pous ne rien omettre de ce qui concerno les Romains, j'indiquerai, dans ce second chapitre, l'étet de l'art à Ronne, du terms des rois et de la république. Il est vraisemblable que sous les rois de Rome, il y eut peu ou point de Romains qui s'appliquassent an dessin, et sur tout à la sculpture; parce que, selon les lois de Numa, il étoit défendu de représenter la Divinité sous une forme humaine, ainsi que Plutarque nous l'apprend (1). De sorte que cent soixante ans après le règne de ce roi, ou, selon - Varron (2), pendant les cent soixante et dix premières années de Rome, on ne vit ni statues ni simulacres des dieux dans les

Clément d'Alexandr, Strom. lib. j,

<sup>(1)</sup> Numa, p. 118, l. 26.
(2) Ap. S. August. De Civit. Dei, l. iv. Eusèbe, De præp. evangel. lib. viij
239. 31.

temples des Romains. Je dis dans les temples; ce qui signifie qu'il n'y eut aucune figure de divinités à qui l'on rendit un culte teligieux; car il y avoit à Rome des statnes des dieux, dont nous àllons parler. Il paroit seulement que ces figures n'étoient point placées dans lés temples comme un objet de culte.

§. 2. On se servoit pour les autres monumens publics d'artistes étrusques, qui dans les premiers tems étoient à ARome co qu'y furent par la suite les artistes grecs. C'étoient sans doute des artistes étrusques qui exécutérent la statue de Romulus, dont la été fait mention liv i, b. 2, \$. 16. Nous ignorons si la louve de bronze du Capitole, qui allaite Romulus et Rémns, est celle dont Denis d'Halicarnasse parle comme d'un ouvrage de la plus haute antiquité (1), ou celle qui, suivant Cicéron, fut endommagée par la foudre (2). Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on voit une fente considérable sur la cuisse de cet animal; et c'est là peut-étre le dommage que lui a fait le tonnerre.

§. §. Tarquin l'ancien, selon Pline (5), ou, selon d'autres, Tarquin le superbe (4), fit venir un ariste de Fregella au pays des Volsques, ou, suivant Plutarque, des artistes étrusques de Veies, pour exécuter en terre cuite le Jupiter Olympien, de même que le quadrige qui fixplacé sur le faite du temple. D'autres prétendent que ce monument fut travaillé à Veies méme (5). Caia Cécilla, femme de Tarquin l'ancien, fit ınettre sa propre statuè de bronze dans le temple du dieu Sango (6). Du tems de la république, pendant les troubles des Gracques, les statues des rois de Rome se voroient encore à l'entré du Capitole (7).

<sup>(1)</sup> Ant. Rom. l. j, p. 64, l. 19. (2) De Divinat. l. ij, c. 20. Voyez liv. iij, ch. 2, §. 34.

<sup>(5)</sup> Plin. L. xxxv, c. 45. Voyes liv. lij, ch. 3, 5. 6. (4) Plutarch. Popl. v. 188. L. 2.

<sup>(4)</sup> Plutarch. Popl. p. 188, l. 2.
(5) C'est là précisément ce que dit Plusarque à l'endroit cisé. C. F.

<sup>(6)</sup> Scalig. Conject in Varron. p. 1713. Verrius, cher Festus, au mot Prebia, dont Scaliger rapporte ici les paroles, no dit pus de quelle matière étoit faite la statue que Caia Cécilia se fit ériger dans

ce temple du dieu Sango. C. F.

(7) Appian. De Bell. civ. I. j, p. 168,
L 17.

6. 4. La simplicité des mœurs des premiers tems de la république, ne fournissoit pas de fréquentes occasions à l'art de s'exercer dans un état fondé et soutenu par les armes. Un article du traité entre les Romains et Porsenna après l'expulsion des rois, portoit que le fer ne seroit employé qu'à la fabrique des instrumens d'agriculture (1); circonstance suffisante pour nous faire inger que la sculpture n'étoit guère pratiquée à Rome, puisqu'une pareille désense privoit cet art des outils nécessaires. Le plus grand honneur qu'on pouvoit rendre alors à un citoyen, c'étoit de lui élever une colonne (2); et lorsqu'on commença à récompenser le mérite par des statues, la hauteur en fut fixée à trois pieds (3); niesure bien bornée pour le talent. Telle est donc la grandeur qu'il faut supposer à la statue de bronze d'Horatins Coclès (4), érigée dans le temple de Vulcain; à la statue équestre de Clélie, aussi de bronze (5), qui existoit encore du tems de Sénèque (6), et à une infinité d'autres, faites dans les premiers

- (1) Plin. I. xxxiv, c. 14, sect. 39. (a) Idem, ibid. c. 5 , sect. 11.
- (5) Idem, ibid. c. 6, sect. 11.
- (4) Plutarch. Popli. p. 192, L 20. Cette statue sut érigée à Coclès dans le lieu où se tenoient les comices, et elle ful transportée ensuite dans le champ de Vulcain. Aulugelle, Nuits att. liv. iv, ch. 5; et Tite Live , liv. ij , c. 5, n. 10, disent de même qu'elle fut élevée dans les comices; et Pline, liv. xxxiv, ch. 5, sect. 11, en parle sans indiquer précisément le lieu où elle étoit placée. Le père Hardonin, sur ce passage (note 10, p. 645.), prouve qu'il n'a pas bien lu Aulugelle, lorsqu'il dit que la statue dont parle Plutarque, étoit d'fférente de celle qui avoit été érigée dans les comices. C.F. (5) Plin. lib. xxxiv. cap. 6, sect. 13.
- Tite-Live, lib. ij , cap. 8. n. 15.
  - (6) Consolat. ad Marciam. Et de

Pline, qui écrivols du tems de Vespasien. Sénèque parle si clairement, à l'endroit cité, de l'existence de cette statue de ses jours, qu'il ne laisse aucun doute à cet égard, Equestri insidens statum, in sacra via, celeberrimo loco, Cladia exprobrat juvenibus nostris pulvinum ascendentibus, in ea illos urbe sic ingredi, in qua etiam feeminas equo donavimus, Pline n'en parle pas avec moins de précision, Clalia statua est equestris; or, l'un et l'autre de ces auteurs écrivoiens à Rome, et parloient d'une statue qui étoit dans un endroit public, dans un des endroits les plus fréquentés de la ville. Ajontez an témoignage de ces auteurs célui de Plutarque, à l'androit cité pag. 107, D. Denys d'Halycarnasse, qui écrivoit sous Auguste, et qui avoit vécu long-tems à Rome, dit, au contraire, liv. v, c. 35, p. 291, que quelques retenis. tems de Rome. L'aimin étoit aussi la matière dont on faisoit d'autres monumens publics. L'on grava sur des colonnes de bronze les nouvelles ordonnances, telle que celle qui permettroit au peuple de bâtir sur le mont Aventin (1), au commencement du quatrième siècle de la fondation de Rome. Bientôt après on élèva des colonnes auxquelles on appendit les tables des nouvelles lois données par les décenvirs (2).

- §. 5. On peut supposer que la plupart des statues des dieux, dans les premiers tems de la république, furent conformes à l'étendue et à la nature des temples, qui n'étoient rieu moins que magnifiques, si l'on en juge par celui de la Fortune, qui fut achevé dans un an (3); c'est ce qui se trouve confirmé par des descriptions (4), ainsi que par quelques temples conservés, et par les ruines de quelques autres.
- §. 6. Il y a toute apparence que ces statues furent exécutées par des artistes étrusques : du moin<sup>®</sup> Pline l'assure de l'Apollon colossal en bronze qui fut placé ensuite dans la bibliothèque du temple d'Auguste (5). Ce fut l'an 461 de Rome, ou dans la cent

cherches qu'il avoit faites, il lui avoit été Impossible de tronvercette statue, et qu'il crovoit qu'elle avoit péri dans un incendie qui avoit consummé un jour les maisons voisines. Nos an invenimus hanc adluc extantem, et erectam: ferunt enim eam incendio circa proximas ades exorto absumptam. Je ne sais comment concilier d'une manière satisfisante, une contradiction aussi manifeste. On pourroit croire que la statue fut restaurée du tems de Denys d'Halycarnasse; mais Pline et Plutarque font connoître qu'ils parlent de l'ancienne; peut-être pourroiton dire qu'à l'on sion de cet incendie, la statue fut mise dans quelque lieu particulier, et que depuis Denys d'Halycarnasse elle fut de nouveau exposé en public. C. F.

Tome II.

- Dionys. Halycarnass. Ant. Rom. l. x, p. 628.
- (a) Idem, shid, p. 6(p, l. 55. The-Live (t. liq. c. 18, num. 57) dit que ces lois étolena gravées sur des subdes de bronne; et je crierides saves volonies que c'est sinsi qu'il fout çorriger un pasa ge di particonomile Pomponius, dans la b.4:5, 6. 4ff. De erig, jun, où il dit que ce lois svoient dei Crites un de altre de d'Voltre; quoiqui en paises dire Bynkershole, pour soutenir la leçen ordinalre de cette loi Pratermisse, etc. Op. t. I, pag. 38°C. C. F.
- (5) Dionis, Halycarnass, Ant. Rom. lib. viif, pag. 505, l. 40.
- (i) Nonn. ap. Scalig Conject. in Varron. p. 17.
  - (5) Plin. & xxxiv, c. 18,

vingt et unième olympiade (1), que Spurius Carvilius, vainqueur des Samnites, fit jetter cette statue en fonte par un artiste étrusque, en employant pour cet effet les casques, les cuirasses et les enissards des vaineus. On prétend qu'elle étoit si grande, qu'elle pouvoit être vue de la montagne d'Albano, aujourd'hui Monte-Cavo (2). Spurius Cassius, consul l'an de Rome 252 (3), fit faire la première statue de Cérès en bronze (4). L'an 417 on érigen dans le Forum les premières statues équestres aux consuls L. Fnrius Camillus et C. Monius, vainqueurs des Latins; chose nonvelle alors et extraordinaire (5). Mais l'histoire ne dit point quelle en fut la matière (6). Les Romains se servirent également de peintres étrusques : ce furent ces derniers qui ornèrent de leurs ouvrages un temple de Cérès. Pline nous apprend qu'à la reconstruction de co-temple, on enleva ces peintures avec une partie de la muraille et qu'on les transporta ailleurs (7).

\$. 7. On commença fort tard à faire des monumens de marbre à Rome : ce qui est prouvé par l'inscription si connue (8) de L. Scipion Barbatus (q), un des plus illustres personnages de

(1) Spurius Carvilius fut consul, et triompha l'an de Rome 450. Tite-Live. liv. x, chap. dernier. C. F. (2) C'étoit la statue de Jupiter Olym-

pien au Capitole, jettée en fonte par ordre de Sourias Carvilius, comme le dit Winkelmann; diffirente de la statue d'Apollon, haute de cinquante coudées, qu'Auguste avoit placée au même en-

droit. Pline . loc. cit. C. F.

(5) Spurius Cassius fut consul dans cette année 252; mais la statue fut faite par lui long-tems après qu'il eut été condamné à mort , l'ap 260. Pline, à l'endroitcia. Tite-Live, I. ij, c. 22, n. 41. C.F. (i) Plin. lib. xxxiv, c 19.

(5) Tite-Live dit sculement que dans

ce tems-là c'étoit une chose rare de voir ériger des statues; mais il ne dit pas que c'étoit une chose nouvelle. Et en effet. avant ces statues-ci on avoit déja érigées celles dont il est parlé dans le §. 4; et Pline atteste cela également, & xxxiv, c. 7. sect. 15: C. 7.

(6) Ces st: tues auront été de bronze, comme l'étoient toutes les statues équestges. C. F.

(7) Plin. L xxxv, c. 45. Winkelmann n'a pas pensé ici, à ce qu'il avoit dit liv. iv , ch. 8, 6, 29, et à ce qui se trouve ci-après 6. 9; ce que Pline dit véritablement, savoir, que le temple de Cérès, avoit été peint par les deux artistes green, Damophile et

Gorgasus. C. F. (8) Sirmond. Explic. lujus Inser.

Conf. Fabret. Inser. p. 461. (o. Il parle de Cneus Scipion. Celui dont

son siècle. Elle est gravée sur l'espèce de pierre la plus commune, nommée peperin (1). L'inscription de la colonne rostrale de C. Duillius, du même teins, n'aura été gravée que sur une pierre semblable, et non pas sur du marbre, comme on voudroit le prouver par un passage de Silius Italicus (2). D'ailleurs, les restes de l'inscription actuelle (3) sont manifestement des tems postérieurs.

\$. 8. Jusqu'à l'an 454 de la fondation de Rome, c'est-à-dire, De l'en jusjusqu'à la cent vingtième olympiade, les statues étoient repré-vantième sentées avec une longue chevelure et de longues barbes, comme olympiade. les portoient alors les Romains (4); car ce ne fut que cette année qu'il vint des barbiers de Sicile à Rome (5). Tite-Live rapporte (6), que le consul M. Livius, s'étant éloigné de la ville pour quelque sujet de mécontentement, et s'etant laissé croître la barbe, ne reparut à Rome, à la sollicitation du sénat, qu'après s'être fait raser. Scipion l'Africain l'ancien portoit de longs cheveux à sa première entrevue avec le roi Massinissa (7).

S. q. Pendant la seconde guerre Punique, la peinture fut cultivée chez les Romains, même par les patriciens. L'histoire nous apprend que Q. Fabius, qui fut envoyé pour consulter l'oracle de Delphes, après la malheureuse bataille de Cannes, recut le surnom de Pictor, de l'art qu'il exerçoit (8), et qu'il le transmit

il est question dans cette inscription, est Lucius Scipion, fils de Scipion Barbatus, un véritablement grand homme, comme le dit la même inscription. C. F. (1) Voyez tom. 1, prg. 58, note 1, et ci-après dv. vj, ch. 5, 6. q.

(2) Ryck. De Capit. c. 55, p. 124. rostrale, dont parle aussi Silius Italicus,

(a) Varro . De re rust, lib, ii, c. 11,

p. 54 Cic. Orat pro M. Colio, c. 14 (5) Plutarch. Camil. p. 254, L. 24

(6) Tite-Live, liv. xxrij , ch. 54. (7) Idem , liv. xxviii, c. 35.

Cet usage ancien étoit si connu à Rome, même dans les tems postérieurs, qu'Ovtade (Fast. lib. ij , v. 30), ponr indiquer les hommes de ces premiers tems, les appelle intensi (comme les appellent tous les auteurs); et Juvenal (Sat v, wers. 50) se sert, comme de termes synonimes, de cheveln et d'antique. E. M

(8) Tite-Live, tiv. xxij, ch. 7-

à plusieurs personnages de la famille des Fabius, comme nous le voyons par quelques médailles. Deux ans après la bataille de Cannes, Tibérius Gracchus, ayant remporté une victoire sur les Carthaginois, commandés par Hannon, près de Luceria, fit prindre dans le temple de la Liberté, à Rome, les rejouissances de son arm'e dans la ville de Bénévent. Tite-Live (1) nous apprend que les troupes furent traitées en pleine rue par les Bénéventins. Comme la plupart étoient des esclaves armés auxquels-Gracelius, avec l'agrément du Sénat, avoit promis la liberté avant le combat, ces soldats prirent leur repas la tête converte, et le front ceint d'une bande de laine blanche, en signe de leur affranchissement. Mais parmi ces soldats il s'en trouvoit plusieurs qui n'avoient pas bien fait leur devoir, et ceux-là furent condamnés à prendre leurs repas debout tant que la guerre dureroit. Ainsi dans ce tableau on voyoit des soldats à table, d'autres debout, et des bourgeois qui les servoient. Le célèbre Pacuvius, neveu d'Ennius, étoit également peintre et poête (2). Pline rapporte, d'après Varron, qu'à la reconstruction du temple de Cérès, à Rome, Damophile et Gorgasus, modeleurs et peintres grecs, l'ornèrent de leurs ouvrages, après qu'on en eut enlevé et transporté ailleurs les anciennes peintures, exécutées jadis par des artistes étrusques, ainsi que nons l'avons dit plus haut. Voici l'expression de Pline: Ante hanc ædem Tuscanica omnia in ædibus fuisse (3); ce que j'entends de tableaux étrusques; et il me semble que le père Hardouin n'a point du tont saisi le sens de Pline, lorsqu'il croit qu'avant la reconstruction de ce temple toutes les figures en étoient de bronze (4).

ne parie que de tableaux étrusques. Il faut entendre ce qu'il dit aussi bien des statues que des peintures; puisque Pline

<sup>(1)</sup> Tite-Live, liv. xxiv, ch. 16, n. 16. (2) Voyez ci-dessus pag. 157, note 1,

<sup>(3)</sup> Plin. liv. xxxv, ch. 45.

<sup>(4)</sup> La méprise du père Hardouin est palpable; car l'line dit (liv. zzziv. ch. 7, sect. 16), qu'uvant la conquête de l'Asia

dont Winkelmann parle cl-sprès §. 15, toutes les statues dans les temples étoient de bois ou de terre cuite. Notre auteur se trompe donc, lorsqu'il croit que Pline

6. 10. Dans la seconde guerre Punique les Romains déploy & Del'antipets rent toutes leurs forces et opposèrent une fermeté qui triompha everre Punides obstacles. Malgré la défaite totale de plusieurs armées et la que. diminution sensible des citoyens, réduits au nombre de cent trente-sept mille (1), l'on vit ce peuple vers la fin de la guerre paroître en campagne avec vingt-trois légions (2). Rome, dans cette guerre, ainsi qu'Athènes dans celle des Perses, prit une autre forme. Les Romains, ayant fait connoissance et alliance avec les Grecs, sentirent naître en eux du goût pour les arts. Les premiers ouvrages grecs furent apportés à Rome par Claudius Marcellus, après la prise de Syracuse. Il employa les statues et les ouvrages de l'art enlevés à cette ville à la décoration du Capitole et à l'ornement d'un temple qu'il consacra près de la porte Capène (3). La ville de Capoue, réduite par les Romains, éprouva le même sort. Q. Fulvius Flaccus, l'ayant dépouillée de ses ornemens, envoya toutes les statues à Rome (4).

§. 11. Malgré la quantité immense d'ouvrages de l'art enlevés aux vaincus, on ne laissa pas à Rome de faire de nouvelles statues de divinités. Ce fut vers ce tems-là que les tribuns du peuple employèrent le produit des amendes pour faire placer des atatues de bronze dans le temple de Crès (5). Pendant la dis-septième et dernière année de cette guerre, les édiles se servirent encore des amendes pour faire ériere dans le Capitole trois autres statement de la comparaire de la c

dante di ... zeru, c. 1a, nec. 45, assure que Domophile et Gorganus non-seulemen avoient certe de peintures le temple de Crète, ania qu'il y avoient aussi Lit des tettese de terre cuite. Ajouses de celà 'autorité de Varron, qu'i nous apprend que dans ces tem-le les artistes touces trevailloiten en toutes sortes de choese, nuccasica omnine. Il est clair, que diaine un esues sortes de chore; nuccasica omnine. Il est clair, que diaine un esues sortes de chore; il no se restreint pas à la peinture; les chear, que diaine un estues sortes de chore; il no se restreint pas à la peinture; les chear d'estam d'estam pe les souls ouvrages de

ces deux peintres ; puisque cet auteur dit expressément, dans l'autre endroit cité, que les statues en bois et en terre cuite avoient été faites per les artistes toscans. C. F.

- (1) Liv. l. xxvij, c. 36. (2) Idem. l. xxvij, c. 1.
- (5) Idem. hb. xxv, c. 40, Plutarch. Marcel, p. 564.
  - (4) Idem , l. xxvj, c.. 34.
- (5) Idem, 1. xxvij, c. 6.

tues (1). Du même produit on fit peu de tems après trois nouvelles statues de bronze en l'honneur de Cérès, de Liber Pater et de Libera (2). L. Stertinius employa aussi le butin fait en Espagne pour faire élever sur le marché aux bœufs deux arcs de triomphe qui furent décorés de statues dorées (3). Tite-Live observe que les édifices publics nommés basiliques, n'existoient pas encore à Rôme à cette époque (4).

- 6. 12. Dans les processions publiques on portoit encore des statues de bois, comme il arriva quatre ans après la prise de Syracuse (5), et la douzième année de cette guerre. La fondre étant tombée dans le temple de Juno Regina, sur le mont Palatin, il fut ordonné, pour détourner tout présage sinistre, de porter en procession deux statues de cette déesse, faites de bois de cyprès, et tirées de son temple : ces statues étoient accompagnées de vingt-sept vierges, vêtues de robes longues, et qui chantoient un hymne en l'honneur de la déesse.
- 6. 13. Lorsque Scipion l'Africain l'ancien eut chassé les Carthaginois de toute l'Espagne, et qu'il fut sur le point d'aller les attaquer en Afrique même, les Romains envoyèrent à l'oracle de Delphes des figures de leurs dieux, faites de mille livres d'argent pesant enlevé aux vaincus, et en même-tems une couronne d'or du poids de deux cents livres (6).
- 5. 14. L. Quinctius, ayant terminé la guerre entre les Romains et Philippe, roi de Macédoine, père du dernier roi Persée, fit transporter de la Grèce à Rome une grande quantité de statucs de bronze et de marbre, et une infinité de vases artistement travaillés; toutes ces richesses furent exposées à la vue du peuple pendant le triomphe du général (7), qui dura trois jours, et qui date de la cent quarante-cinquième olympiade (8). Parmi ces
  - (1) Liv. & xxx, c. 50.
  - (2) Idem , & xxxiij , c. 24 (5) Idem, ibid. c. 27.
- (4) Idem, L xxvj, c. 27.
- (5) Liv. l. xxvij, c. 37.
- (6) Idem, I. xxviij, c. 45. (2) Idem, L xxxiv, c. 52.
- (8) L'an 558 de Rome.

trésors il y avoit dix boucliers d'argent et un d'or, indépendamment de cent quatorze couronnes de ce dernier métal, données en présent par les villes grecques. Peu de tems après, c'est-à-dire, un an avant la guerre que les Romains firent à Antiochus le grand, roi de Syrie, on érigea sur le fatte du temple de Jupiter Capitolin, un quadrige doré, avec douze boucliers également dorés (1). Scipion l'Africain, s'étant offert de servir contre Antiochus en qualité de lieutenant de son frère, fit construire, avant son départ pour l'Asie, un arc de triomphe sur la montée du Capitole, et l'orna de sept statues dorées et de deux chevaux; devant l'arc il plaça deux grands bassins de marbre (2).

6. 15. Jusqu'à la cent quarante-sixième olympiade, et jusqu'à perarrepris l'époque de la victoire remportée sur Antiochus par Lucius Sci- incleroi Anpion, frère de l'Africain l'ainé, les statues des divinités, placées tiochus. dans les temples de Rome, étoient pour la plupart de bois on d'argile (3); et il y avoit alors très-peu de bâtimens publics dans cette ville, qui eussent quelque apparence de somptuosité (4). Mais cette victoire, qui rendit les Romains maîtres de l'Asie jusqu'au mont Taurus, et qui remplit Rome d'un butin immense, releva aussi la magnificence de cette capitale, et y introduisit le luxe et la mollesse asiatiques (5). Ce fut vers ce même tems que les Romains adoptèrent les bacchanales des Grecs (6). Parmi les richesses qui releverent la pompe du triomphe de L. Scipion, il y eut mille quatre cents vingt-quatre livres pésant de vases d'ar-

gent cisclés, et mille vingt-quatre livres de vases d'or, travail-6. 16. Les Romains, des avoir introduit et adopté les dieux de la Grèce, sous des noms grecs (8), en firent des objets de

lés de la même façon (7).

<sup>(1)</sup> Liv. 1. xxxv, c. 41. (2) Idem . L xxxvii . c. 5.

<sup>(3)</sup> Plin. L xxxiv, c. 11.

<sup>(4)</sup> Liv. L xl, c. 5.

<sup>(5)</sup> Idem , 1. xxxix , c. 6.

<sup>(6)</sup> Idem, ibid. c. 89.

Il dit que ce fut un homme grec , de la lie du peuple, qui introduisit les becchanales en Etrurie, d'où elles passérent ensuite à Rome. C. F.

<sup>(7)</sup> Liv. 1. xxxvij, c. 5q.

<sup>(8)</sup> Cic. Orat. pro Corn. Balbo. c. 24.

leur culte, et leur donnèrent des prêtres de cette même nation. Cette nouveauté fournit l'occasion de faire faire les statues des dieux dans la Grèce, et d'en faire exécuter à Rome par des maitres grecs. Les bas-reliefs en terre cuite, conservés dans les anciens temples, devinrent des objets de plaisanterie, ainsi que nous l'apprend un discours de Caton le censeur (1). Ce fut vers ce tems que L. Quintius, qui triompha de Philippe; roi de Macédoine, recut les honneurs d'une statue à Rome avec une inscription grecque (2); ce qui feroit croire que l'ouvrage étoit d'un artiste grec. L'inscription mise sur la base d'une statue, qu'Au-

guste #t ériger à César, fait conjecturer la même chose. 6. 17. A peine la paix fut-elle conclue avec Antiochus, que les Etoliens, alliés de ce roi, reprirent les armes contre les Macédoniens. Les Romains, amis alors de ces derniers, prirent part à cette guerre, et assiégèrent Ambracie, qui fut obligée de se rendre après une opiniatre défense. Cette ville, jadis la résidence du roi Pyrrhus, étoit remplie de statues de bronze et de marbre, de tableaux et d'autres ouvrages de l'art, qu'elle fut obligée de livrer aux vainqueurs. Tout fut transporté à Rome, de façon que les Ambraciotes se plaignirent au sénat qu'il ne leur restoit pas un seul simulacre de divinité qu'ils pussent révérer (3). M. Fulvius, vainqueur des Etoliens, fit paroitre dans le triomphe qui lui fut accordé deux cents quatre-vingt-cinq statues de bronze, et deux cents trente statues de marbre (4). L'on fit venir des artistes grecs à Rome, pour l'ordonnance des jeux que ce consul donna au peuple. Ce fut alors qu'on vit paroitre pour la première fois des lutteurs, soon l'usage des Grecs (5). Ce même M. Fulvius, ctant censeur avec M. Emilius, l'an 573 de Rome, commença à décorer la ville de bâtimens publics, où régnoit la magnificence (6). Il faut que le marbre n'ait pas été

commun

<sup>(1)</sup> Liv. L. xxxiv , c. 4.

<sup>(2)</sup> Rycq. De Capitol. c. 26, p. 105.

<sup>(5)</sup> Liv. I. xxxriij, c. 9 et 45.

<sup>(6)</sup> Liv. I. xxxix, c. 5. (5) Idem , ibid. c. 22.

<sup>(6)</sup> Idem, 1. x1, c. 51, 52.

commun à Rome dans le tems qu'elle n'étoit pas maîtresse tranquille de la Ligurie, où étoit Luna, présentement Carrare, qui fournissoit alors, comme aujourd'hui, un beau marbre blanc (1).

(1) Ce n'est que peu de tems avant Pline que les carrières de marbre de luna ont été découvertes , comme nous l'avons dit liv. iii, ch. 3, 6. 49, et note a; d'où il suit qu'on n'eu a fait aucun usage du tems de la république. E. M. (J'ai fait voir le contraire à l'endroit cité. C. F.). Il est cependant vrai, que depuis que les Romains se servirent de ce marbre, à cause du voisinage des carrières et la facilité du transport, ils en firent beaucoup usage, et que les ouvrages les plus grands et les plus magnifiques étoient Lits de ce marbre, ainsi que l'assure Strabon, Geogr. I. v, p. 340. Avant que le marbre de Luna, de même que plusienrs d'autres marbres étrangers furent apportés à Rome, et même dans la suite, les Romains employoient pour les ouvrages les plus communs d'autres marbres ou pierres que leur fournissoient les cantons limitrophes, tels que ceuxde Gabies, d'Albe et de Tibur. Le premier de ces marbres se nommoit ainsi des Gabiens . peuple voisin de Preneste, aujourd'hui Palestrine, où en étoit la carrière, Stab. loc. cit. p. 364; et comme il résistoit à l'action du feu, on continus à l'employer jusqu'au tems de Tacite (Ann. liv. v. c. 43.), pour élever les bâtimens insques à une certaine hauteur, sans se servir de poutres. Ils faisoient le même usage de la pierre d'Albe, ainsi dite de l'endroit où elle se trouvoit. L'une et l'antre de ces pierres étoient vraisemblablement des productions volcaniques. Suetone, dans la Vie d'Auguste, c. 72, perle de

Tome II.

fûts de colonnes faits avec cette pierre: et Vitruve (De Archit, L ij, c. 7.), dit qu'elle se laissoit travailler très-aisément. Elle ne se gâtoit pas à l'abri, mais quand elle étoit exposée en plein air, elle se calçinoit et se décomposoit. Enfin, la pierro de Tibur venoit du voisinage de Tivoli, Strabon, à l'endroit cité, p. 364, donne une idée-plus exacte encore de cette pierre, ainsi que de celle de Gabies, et d'une autre pierre rougeâtre. Après avoir décrit la fameuse cataracte de l'Anio ou du Teveron, il ajoute : « Ensuite ce fleuve » arrose les lieux où se taillent la pierre » tiburtine et la gabienne, de même » que celle qu'on appelle pierre rouge ; » et comme il est facile de les transporter » par l'âteau de la carrière à Rome, on » en Lit dans cette ville un grand usage » pour les bâtimens». Cette navigation Sur l'Anio avant été, avec le tems, interrompue, le transport de Tivoli à Rome s'est fait par terre. Les tentatives qu'Augustin Steuco de Gubbio (Orat. ad Paul III, de rest, navig. Tyb. p. 221) dit avoir été faites par Paul III , pour rétablir cette navigation, n'out point répondues à l'attente que ce pontife s'en étoit formée. « Si, dit Vitruve (à l'endroit cité), cette espèce de marbre résiste au poids dont on le charge et aux injures du tems. elle ne résiste pas de même à l'action du feu, qui la fait crévasser et la détruit facilement ». Comme la pierre de Tiyoli se calcine aisément, on s'en sert à Rome et dans les environs pour en faire du platre, E. M.

Ce qui vient à l'appui de cette conjecture, c'est que le censeur Fulvius fit transporter à Rome les tuiles de marbre (1) dont étoit convert le célèbre temple du Junon Lacinia, près de Crotone. dans la grande Grèce, pour faire le tolt d'un temple qu'il avoit fait vœu de bâtir (2). Son collègue, le censeur M. Emile, fit paver de marbre un marché; et, ce qui doit paroltre étrange, il le fit palissader tout à l'entour (3)...

6. 18. L'immense quantité de rares figures et de belles statues dont Rome se trouvoit alors remplie, le nombre considérable d'artistes qui y avoient été appellés ou amenés captifs, fit naltre enfin chez les Romains l'amour pour les arts. L'on vit alors les patriciens empressés à faire instruire leurs enfirms dans le dessin, ainsi que Plutarque nous l'apprend de l'illustre Paul-Emile, qui donna à ses enfans des peintres et des sculpteurs pour les instruire dans ces deux arts (4).

\$. 19. L'an de Rome 564, Scipion l'Africain l'ancien fit placer la statue d'Hereule dans le temple de ce demi-dieu (5), et deux biges dorés sur le Capitole. L'édile Q. Fulvius Flaccus, fit ériger au même lieu deux statues dorées. Le fils de Glabrion, qui avoit battu le roi Antiochus, près les Thermopyles, fit élever à son ' père une statue dorée. Tite-Live dit que ce fut la première statue

(1) Liv. L xlij , c. 3.

(2) Cela eut lieu l'an 5-9, dans le tems que Quintus Fulvius Flaccus étoit censeur, comme le dit très-bien Winkelmann, liv. vj, ch. 5, §. 6. Le motif que Tite-Live, loc. eiz., donne de cet attentnt, est que le censeur, voulant bleir à Rome un temple qui surpassit tons les autres par la grandeur et par la magnificence, crut qu'il en augmenteroit la beauté en le couvrant de tuiles de marbre, ce qui n'avoit sans doute pas été vu encore dans certe ville; et comme il trouva de ces tuiles sur le temple de lunon en Grèce, il s'imagina sans doute

que rien ne devoit l'empêcher de les prendre pour satisfaire son caprice. Mus jo ne crois pas qu'on puisse tirer de-là la conséquence que notre auteur en tire.

(3) Liv. 1. xlj, c. 32.

Le censeur, collègue de Q. Fulvius Fleccus pour l'année 578, étoit A. Posthumius Albinus, et ils firent faire ce travail de concert. M. Emile Lepide étois grand-prêtre. Voyez Tite-Live I. c. C. F. (4) Plutarch, Paul AEmil. pag. 470,

4 15. (5) Liv. I. xxxviij, c. 35. de cette sorte que l'on vit en Italie (1); mais il ne parle sans doute que des statues des grands hommes (2). Dans la dernière guerre de Macédoine, les députés de la ville de Chalcis (3) se plaigairent de ce que le préteur C. Lucretius, auquel ils s'étoient rendus, avoit fait piller tous leurs temples, et transporter à Antium . toutes leurs statues et tous leurs autres trésors (4). Après la défaite de Persée, Paul-Emile se rendit à Delphes, où l'on travailloit à la base destinée pour la statue de ce roi, et que le vainqueur réserva pour la sienne (5).

5. 20. Tel est le tableau de l'art chez les Romains du tems de Conclusion la république. Quant à l'histoire de l'art depuis cette époque puris. jusqu'à la perte de la liberté romaine, c'est dans la troisième partie qu'il faut la chercher; car, parvenue à ce terme, elle se trouve beaucoup mélée avec l'histoire de la Grèce. Au reste, les mémoires que je donne ont cet avantage que si quelqu'un vouloit traiter cette matière plus à fond, il pourroit s'épargner une partie de la peine : les recherches que j'ai faites, en confrontant les auteurs, en établissant un ordre chronologique, pourront lui servir de guides.

6. 21. Pour revenir à l'art chez les Grecs, qui est notre principal objet, nous devons témoigner notre reconnoissance aux Romains pour tous les monumens que nous possédons; car dans la Grèce même on a fait peu de découvertes; parce que les possesseurs de ces contrées ne recherchent ni n'estiment ces sortes de trésors. De même qu'Athènes, au rapport de Cicéron, répandit l'éloquence dans tous les pays, et l'exporta, pour ainsi dire, avec les marchandises de l'Attique, dans tous les ports et sur

Aa 2

<sup>(1)</sup> Liv. l. xl, c. 34

<sup>(2)</sup> Tite-Live dit, la première statue dorée qu'on eut vue en Italie. C. F.

<sup>(5)</sup> Liv. I. xliij, c. 9.

<sup>(4)</sup> Ce fut vers ce tems-là que le nombre des statues augmenta à Rome, au point que Cassiodore (Variar. lib. vij,

form. 15.) dit, que dans cette ville il y avoit deux nations également nombreuses ; celle des statues et celle des êtres

vivans. E. M. (5) Liv. lib. xlv, c. 27. Plutarch. P. Emil. p. 492, l. 14.

toutes les côtes, de même l'on peut dire que Rome, après avoir renouvellé l'art qui llorissoit chez les Grecs, et en avoir tiré les monumens de la cendre des villes, a communiqué ses découvertes et ses trésors aux nations les plus lointaines de l'Europe. C'est par-là que Rome ancienne, est devenue la législatrice et l'institutrice du monde: du sein de sea citchesses, elle offrina, aux regards surpris de nos neveux, des ouvrages admirés jadis à Athènes, à Corinthe et à Sicyone. — Mais je me rappelle le précepte de Pythagore : il m'apprend qu'il faut soeller le discours par le silence.





## LIVRE SIXIÈME, DES RÉVOLUTIONS DE L'ART:

## CHAPITRE PREMIER.

De l'art considéré relativement aux évènemens et aux différentes circonstances des tems.

§. 1 L'A touisième partie de cet ouvrage renferme, à proprement parler, l'histoire de l'art dans le sens le plus strict. Elle traite des révolutions qu'il a éprouvées chez les Grecs, relativement aux différentes circonstances des tems qui ont eu la plus grande influence sur les arts d'imitation. Les sciences, et même la sagesse, dépendent des circonstances et des évènemens; à plus forte raison l'art doit-il en dépendre, l'art qui n'est alimenté que par le luxe, et souvent par la vanité. Il étoit donc nécessaire

roduction

d'indiquer les circonstances dans lesquelles se sont trouvés les Grecs à de certaines époques; c'est ce que nous allons faire d'une manière succincte, et conformément à notre plan ; il résultera de cette histoire, que la liberté seule a élevé l'art à sa perfection (1).

6. 2. Comme je me suis proposé de donner l'Histoire de l'art. et non celle des artistes, j'ai cru pouvoir me dispenser d'insérer ici les vies de ces derniers, d'autant plus qu'elles ont déia été écrites par d'autres; mais j'ai eu soin de citer leurs principaux ouvrages, et d'en décrire quelques-uns d'après l'essence de l'art. Par la même raison je me suis dispensé de nommer tous les artistes dont Pline et d'autres écrivains font mention : sur-tout lorsque je n'en pouvois citer que les noms et les ouvrages, sans qu'il en résultat aucune instruction. Quant aux artistes grecs des tems les plus reculés, j'en donne une notice exacte dans un ordre chronologique, solt parce qu'ils ont été passés sous silence par les écrifains modernes purement historiques, soit aussi parce que l'indication de leurs ouvrages dévoile en quelque sorte l'accroissement de l'art dans l'antiquité. C'est par cette notice, considérée comme les mémoires les plus anciens qui nous soient parvenus, que je commence cette martie.

6. 3. En fixant l'origine de l'art à Dédale, on voit qu'elle reartices les monte à la plus haute antiquité, et Pausanias nous apprend

> (1) C'est un des principes favoris de Winkelmann, que la liberté a toujours eu une influence tres-grande sur la perfection des arts: mats de raison et l'histoire s'accordent souvent à démontrer le contraire. M. Heyne, qui s'est attaché à examiner les époques desancions artistes citées par Pline et par notre auteur, a relevé bien des erreurs à cet égard. Il Lit voir que c'est d'après des principes totalement différens que partirent coux qu'à certaines époques ils regarde-

en particulier Winkelmann sur ces prétendus avantages que la liberté a procurés aux arts, et Luit voir quelques-uns des anachronismes de notre auteur. E. M. On trouve à la fin du premier volume (addition H) un extrait de cette Disseraution de M. Heyne, sur les époques de l'urachez les anciens, indiqués par Pline. Voyez aussi les Remarques critiques des M. Heyne, sur l'Histoire de l'art, à la an de ce volume. J.

rent comme desartistes célèbres; il réfute

que de son tems il existoit encore des figures en bois de la main de de fameux artiste (1); il assure que les figures de Dédale, malgré impula la grossièreté du travail, avoient un aspect imposant et quelque chose de divin (2). A la même époque vivoit Smilis, fils d'Eu-

s premiers ms de l'ars squ'à Phias.

(1) Pausan. 1. 17, p. 126, 1. 6. Voyez

liv. j , ch. 1 , 6 . t1 et suiv. (2) Winkelmann', qui s'est proposé de donner en cet endroit une indication des onvrages des plus célèbres artistes grecs, parmi lesquels étoit Dédale l'Athénien , qu'il regarde comme le père de l'art du statuaire, en fait une énumération bien légère. Nous allons y suppléer, en quelque ficon, en sujvant brièvement ce que les anciens auteurs en ont dit. Du tems de Pausanias, liv. ix, ch. 40, p. 795, on avoit de la main de Dédale un Hercule à Thébes , un Trofonius à Lebedus , ainsi que plusiours autres statues de bois en Crète, savoir, une statue de Britomarte, à Olonthe, et une Minerve à Gnosse, Les Déliens conservoient une petite statue de Vénus de bois, qui, vers les pieds se terminoit en une base quadrangulaire. Parmi les ouvrages de Dédals on compte aussi une statue consacrée par les habitans d'Argos à Junon, à Amphase, que Antiphème, dans le sac de cette ville, lorsqu'elle fut prise, transporta à Géla, en Sicile; mais qui n'existoit plus du tems de Pausanias, ainsi que l'on ne vovoit sans doute de même plus les autres deux Hercules de bois du même artiste, l'un desquels fut exposé à Corinthe, et l'autre sur les coufins de l'Arcadie, Pausan. lib. ij, c. 4, p. 121; l. viij, e. 55, p. 670. Quoique cet auteur atteste que les Gnosses avoient possédé un chef-d'œuvre de Dedale, représentant une danse , que lui - même avoit

donné à Ariana; ce merceau ne pouvolt cependant pas être l'original , tant parce que la danse des Gnosses étoit sculptée en marbra blanc , tandis que Dédale n'avoit fait que des figures en bois, que parce que dans la danse que Dédale avoit exécutée, toutes les figures se mouvoient d'elles-mêmes, ce qui étoit impossible dans l'ouvrage que possédoient les Gnosses, Sur d'autres figures qui se mouvoient artistement, et qui étoient jointes ensemble par Dédale, on peut consulter Callistrate Statue n. 8, oper. Philostr. p. 800. Platon in Menone, oper. tom. II, p. 97. E. Aristotel. De republ. lib. j, c. 4. Lucien, in Philopseude 5. 19. op. tom. III, p. 48. Dion Chrysostome, Orat. 57, p. 457, A , et plusieurs autres auteurs. Il v en a qui prétendent que Dédale donnoit le mouvement à ses figures au moven du vif-arrent . d'autres disent qu'il le faisoit par des ressorts ou des rousges cachés. Cette invention indu trieuse donna chez la postérité occaslon à la fable , que Dédale avoit fait une statue qui remplissoit toutes les fonctions humaines. Vovez Diodore de Sicile, Liv. \$. 78, p. 3a1; de même que des premièrés voiles que Dédale avoit attachées au navire de son fils Icare, est venue la fable du jeune Icare, à qui son père auroit attaché des alles pour passer la mer en volant. Non-seulement cet artiste fut le premier statuaire, mais il fut aussi le premier architecte. On trouve l'énumération de plusieurs de ses ouvrages d'at-

- Demistry Coogle

clès (1), de l'île d'Egine; il fit deux statues de Junon, l'une pour Argos et l'autre pour Samos (2). Ce Smilis est probablement le Scelmis de Callimaque (3), qui nous apprend que c'étoit un des plus anciens artistes, qui ent fait une statue en bois de Junon (4). Endœus fut un des élèves de Dédale, et, à ce qu'on prétend. celui qui le suivit en Crète (5). Ensuite on vit fleurir les artistes de Rhodes, dont les statues exécutées en différens endroits de la Grèce, portoient toutes le surnom de Telchiniques, maximu, parce que les anciens habitans de Rhodes s'appelloient Telchines (6). Mais la vraie époque des anciens artistes doit être fixée à Gitiadas, sculpteur lacédémonien, dont Sparte conser-

chitecture chez Diodore de Sicile , loc. cit. p. 322, parmi les anciens, et parmi les modernes chez F. Junius, Catal, archit., etc. p. 60 et 70, et chez l'abbé Gedovn, Hist, de Ded, Acad. des Inscrip, tom. ix. Mém. p. 177. L'Italie se giorifie d'avoir eu un temple fait par Dédais à Capoue, Virg. AEneid. I. vi, vers. 19, Sil. Ital. l. xij, vers. 120. Auson, Idyl. x, vers. Sos. Pline, l. vij, c. 56, sect. 57, et avec lui plusieurs autres écrivains, lui attribuent l'invention de beaucoup de . machines utiles aux mécaniques, comme, par exemple, la scie (Senec, Ep. 00.), la hache, l'à-plomb, la tarrière, et enfin la colle de poisson. On attribue plus communément la scie à Talus, fils de la sœur de Dédale (Diod. sic. loc. cit. Ovid. Metam. L.viij, v. 244), que quelques-uns out nommé Perdix, auquel, par envie d'une aussi belle découverté, Dédale ôta lavie. Serv. ad Virgil. Georg. l. j. vers. 145. E. M. Tzetzes (Chil. I, kist, 19, vers. 493) l'appelle Attale. C. F. (1) Pausan. l. vij. p. 531, l. 5.

Le père de Smilis est appellé Euclide, par Pausenias , & cit.; et quelques écrivains prétendent qu'il étoit aussi statuaire; ils s'appuvent sur un passage de Clément d'Alexandrie (Cohort. ad Gent. n. 4, oper. tom. I, p. 41, & 15) où on lit: σμιλή τη Ευκλείδη» (avec le ciscau d'Enclide). Capendant le texte est ici corrompu , il faut y substituer Emiliele red Ersaueter de Smilis savoir le fiis d'Euclide. Voyez Junius, Catal. archit. mech. pict. pag. 86. C. F.

(2) Athénagore, Legat. pro Christ. p. 292. (5) Fragm, num. 105, pag. 558. (4) If y a apparence qu'il faut lire Smilis au lieu de Scelmis , ainsi qu'on peut le voir dans les remarques de Bentley, sur le passage dont il s'agit.

(5) Pausan. lib. j, pag. 62. Athénagore, dans l'endroit cité, dit, que parmi les figures célèbres, il y avoit de cet Endoeus, Athénieu, une Minerve assise, avec son nom, dans l'Acropole d'Athènes, qu'Athénagore appelle une Athenes assise. Une autre grande statue en bois de Minerve assise, se vovoit à Erythrée, que Pausanias dit afoir été un ouvrage de cet artiste, dont il se trouvoit

anssi une statue de Diane à Ephèse. C.F. (6) Diod. Sic. L. v , p. 5.26.

voit plusieurs statues de bronze (1). Cet artiste vivoit avant la guerre des Lacédémoniens contre les Messéniens, guerre qui avoit commencé dans la neuvième olympiade, et qui coïncide avec la douzième année de la fondation de Rome. Quant à la manfère de compter par olympiades, elle a commencé quatre cents sept ans après la guerre de Troye (2).

 4. Ce fut vers la dix-huitième olympiade que Bularque, fameux peintre, se distingua par son talent. Pline nous apprend qu'un de ses tableaux, représentant une bataille, fut payé au poids de l'or (3). Il faut bien qu'Aristocle de Cydonia en Crète

(1) Pausan. I. iij, 250 es 251. (2) Euseb. Pray. evung. l. x , p. 201 ,

Eusèbe dit que c'étoit là l'opinion de Tatien. Cet auteur (ch. ix, pag. 484), pense avec plus de raison, en suivant la chronologie des commentateurs grecs ; que ce fut dans l'année 408. Selon la chronologie de Porcius Caton, que Denys d'Halycarnasse (Antig. Rom. Lj. c. 74. pag. 79, au com.) croit la plus exacte, Rome fut fondée dans la première année de la septième olympiade. Il v en a cependant qui pensent que cette ville a été fondée quelques années plutôt, et d'autres quelques années plus tard. Vo yez Boivin l'ainé , Epoque de Rome , etc. Acad. des Inscript. tom. II, Mém. p. Aoo et suiv. C. F. (5) Pline, liv. xxxv, ch. 34.

D'autres peintures antiques n'ont pas été achetées à un prix moins surprennant que celle-ci, à ce que nous apprend le même Pline, liv. xxxv, c. 7, sect. 32. Il dit que toute la richesse d'une ville suffisoit à peine pour payer un bon tabiano. En effet, un Ajax ot une Vénus ont été payés, per Marcus Agrippa,

Tome II.

sect 9; et Auguste donna cent talens de la Vénus d'Appelle, idem, liv. xxxv, c. 10, seca 36, §. 15. Niclas réfusa de vendre, au roi Attale, sa Nécromantie d'Homère pour soixante talens, et préféra de la donner gratuitement à sa patrie, idem, ibid. c. 11, sect. 40, 6, 28, Winkelmann rapporte dans le chapitre suivant, 6. 55, quelques autres exemples de mbleaux portés à un prix qui doit nons paroltre exhorbitant; et les ouvrages de sculpture étoient en égale estime. Lucullus avoit promis soixante mille sesterces d'une statue de la Félicité qu'il avoit commandée à Arcesilaus, mais qui resta imparfaite par la mort de l'un et de l'autre, idem, ibid. c. 12, sect 45. La statue de Polyclète, représentant un garcon couronné, fut vendue cent talens. idem, lib. xxxiv, c. 7, sect. 19, 5. 2; et Nicomède, roi de Bithynie, étoit prés à acquitter toutes les dettes des Gni-· diens, qui pouvoient être très-considérables, s'ils vouloient lui céder la Vénus

douze mille sesterces, idem, ibid. c. 4,

ait vécu vers ce tems-là, puisqu'on le place avant la révolution qui fit changer à la ville de Messine, en Sicile, son ancien nom de Zancle en celui de Messine (1); ce qui arriva avant la vingt-neuvième olympiade (a). L'Hercule combattant contre l'amazone Antiope, pour lui enlever sa ceinture, et qu'on voyoit à Olympie, étoit un ouvrage de ce statuaire. Les artistes qui se distinguèrent ensuite sont Malas, de l'ile de Chio, son fils Miccides, en son petit-fils Anthermus (3). Celui-ci eut cleux fils qui fleurirent daus la soissautième olympiade (4); l'un se nommot Bupalus, l'autre portoit le nom de son père, et ils comptoient des artistes parmi leurs ancêtres jusqu'à la première olympiade. Bupalus à cott pas seulement sculpteur, mais il étoit aussi architecté, et le premièr qu' ait fait une statue de la Fortune (5).

- (1) Pausan. l. v. p. 445.
- (2) Idem, & rv, p. 557, & 18. (5) Plin. & xxxxy, c. 4.
- (4) Quelques écrivains sont d'avis que ces deux artistes ; qui étolent fières , Acr. in Horat. ep. od. 6 : et Anth. lib. 11j, c. 25, n. 25, v. 5, (ils le disent de Bupalus seul) se privèrent de la vie, au moven d'une corde par le désespoir que leur causèrent les satyres mordantes que le prête Hipponatte avoient écrites contre eux, pour avoir imité au naturel sa figure grotesque, qu'ils avoient exposée en public Pine cependam (De. xxrvj, c. 5, sect. 4, 6, 2) démontre la finsseté de cette opinion, et le pronve par La date qu'on donne à cette histoire, qui est antériente à quelques statues que ces deux frères ont f.ites, soit à Delos, soit ailleur. L'empereur Auguste a f.it pl cer des statues de ces deux habites sculuteurs dans presque tous les /difices dont il a orné la ville de Rome. E. M.
  - (5) Pausan. L iv., p. 355, L 2. Bocchi, Symbol. quast. num. Ixiij,\*

pag. 136, et Malvasia, Marm. Felsin. sect. j, c. 6, p. 47, nous apprennent qu'en 1548, on trouva à Bologne nne petite statue de bronze avec une inscription sur la base, qui se rapporte avec ce que Pausinias dit de Bupolus et de la statue de la Fortune , faite par cet artiste , SIVOIT; BOTTALOE EMTPHAIOTE ATAL-MA EPPAZOMENOS TYXHE HPQTON EHOTHEEN. Bupalus Smyrnæis signum Fortune primum fecit, Malfæi (Art. crit. lapid. lib. iij, c. 1, can. 3, col. 77) prétend, à cause de cela, que cette inacription est supposée. Je dirois plutôt, que quelqu'artiste moderne, ayant fut une figure semblable, à l'imitation de celle de Bupalus, il avoit mis le nom de celui-ci à la figure qu'il avoit faite de la Fortune. Voyez ci-après ch. 2, 5. 39. Il y a quelques années que sur le territofre de Salone, à la droise du chemin de Preneste, on trouva un socle avec cette inscription : BOTHAAOE EROIEL Bapalus fecit: et ce socle étoit près d'une trésbelle statue de Vénus, dans l'attitude de

§. 5. Ce fut aussi vers ce tems que fleurirent Dipoene et Scillis, que Pausanias fait mal-à-propos disciples de Dédale (1), à moins qu'il n'y ait eu un Dédale postérieur au premier (2), comme il y a eu après le siècle de Phidias un statuaire du même nom, natif de Sicyone (3). Ils eurent pour disciples Léarque de Rhégium dans la Grande-Grèce (4), Doryclidas et Dontas, tous

sortir da bain , qui a été placée dans le colhence Chienceul, M. Pobbé Visconti observe sur cette Vénus,  $\mu$ X.  $\mu$ p.  $\mu$ y.  $\mu$ q. quoiqu'ul lle a probable que ce socle appartins à cette satuse  $\mu$ l  $\mu$ 1 céols cepandan pas à pértuner qu'un ouvrage aunsi éligent es aunsi agréable fat du ciesue de Bupulsu; mais que le nom de cet agtiste probt y evoir été mis ou par ignorance, ou par superchére, pour le misser de puis qu'un production qu'un principal qu'un principal qu'un principal qu'un principal qu'un par superchére, je moits qu'un ne dies qu'il y àt en un autre l'hapshin  $\mathcal{E}$ .  $\mathcal{M}$ 

(1) Pausan. lib. ij, pag. 143, ad fin. pag. 161, ad fin.

Si Ton peut sjouter foi à ce que dit.

Carjestus (Compend. hist. cap. 120, p. 52a. C.) on n'en pourroit douter;

puisqu'il recoute que la satue de Minerre Lindla, dont j'ai parlé tonn. 1, pep. 53, note a, histe par Dipense, et scilla, fut envoyée per Senoria, roid d'Egrape, à Chobale jtyan de Haile. J'ai parlé de méme, tonn. 1, pep. 100, notes 1, dui tenunoù vivois Senoritis. C. F.

(3) Saivant Pline, he. 22xiv., ch. 13,

(a) Suivant Pline, liv. xxxiv. ch. 19, il y a eu Dédale le jeune, disciple de Patrocke, qui vivoit dans la quatre-vingtquinzième olympiade &

(5) Selon le calcul de Pline (L. xxvj, c. 4, sect. 4, §. 1) Dipone et Scillis naquirent en Crète environ la cinquantième olympiade. An jugement de cet auteur, ces deux artistes sont les premiers qui sè soient readuscélèbres par la sculp-

ture en marbre. Les statues d'Apollon, de Dime, de Minerve, de Castor et Pollux, et de plusieurs autres divinités, furent les principales de celles qui sortirent de leur ciseau. Voyez Pline 1. cit. et Clem. Alex. Cohort. ad Gent. n. 4, p. 42 ; toutes ces statues étojent faites de marbre de Paros, Plin. L. cis. c. 5 , sect. 42, 6. 2: Arrivés l'un et l'autre à Sycione, ville qui depuis long-tems étoit rezardée comme la patrie de la sculpture , ils recurent de ses habitans la commission de faire les statues de leurs dieux. L'ouvrage n'étoit pas encore achevé, que , d'après une injustice qui leur fut faite, ils se retirèrent chez les Etoliens. Bientôt une cruelle disette et d'autres maux vinrent assaillir les Sicyoniens, qui, dans leur détresse, eurent recours à Apollon Pithien, et lui demandèrent conseil et secours. Les deux sculpteurs surent faire parler l'oracle-à leur avantage: et il fut en conséquence répondu . que les dieux n'auroient pas abandonné Sicyone, si Dipœne et Scillis avoient achevé leurs statues commencées; de sorte que ces deux artistes furent nonseulement rétablis dans tout leur honneur , mais furent même richement recompensés, E. M.

(4) Ce Léarque a été regardé par quelques-uns, suivant Pavanias, l. iij, c. 1°, p. 25°, à la fin, comme disciple de Dédalo et comme l'auteur du Jupiter de B b 2

-

deux Lacédémoniens (1), Tectéus et Angélion qui firent à Délos une statue d'Apollon (2), la même statue peut-être dont au siècle dernier on voyoit encore dans l'île de Délos plusieurs fragmens, avec sa base et sa fameuse inscription. Si nous adoptons le sentiment de ceux qui avancent que la coupe d'or de la main du sculpteur Bathyclès de Magnésie (3), et que les sept Sages consacrèrent à l'Apollon de Delphes, fut faite alors et pas plus tôt; il faudroit que cet artiste, qui a décoré de plusieurs bas-reliefs le trône de la statue colossale de l'Apollon d'Amyclée (4), eut fleuri vers le tems de Solon, c'est-à-dire, vers la quarante-sixième olympiade, lorsque ce législateur d'Athènes étoit Archonte dans sa ville (5). On pourra sans doute placer dans le même tems (dans la soixante-quinzième olympiade), Aristomédon d'Argos (6), Pythodore de Thebes (7) et Damophon de Messène (8). Ce Damoplion fit à Egire en Achaie une Junon Lucine de bois, dont la téte, les pieds et les mains étoient en marbre (9); le même artiste fit aussi un Mercure et une Vénus en bois à Mégalopolis

bronze qu'on voyolt à Sparse, fait de différentes pièces rapportées, et si fortement liées ensemble avec des clous, qu'on ne pouvoit en aucune finnières les détacher l'une de l'autre; comme Winkelmann l'a déja observé liv. lv, ch. 7, § .56. Cette satue passoit pour la plus angienne de toutes celles qui

- avoient été faites en bronze, E. M. .
  (1) Pausan: L ij , p. 251 , ad fin.
  - (2) Idem, ibid. p. 187, l. 24. (3) Conf. Freret, Recherch. sur 16-
- quit. des Anc. p. 298. (4) Pausan. l. iij, p. 255, l. 12.
- (5) Scalig. Animadv. in Euseb. chron. p. 87. Diogene Laërce, lir. j., segm. 62. Meursius in Solone, c. 10, oper. t. III col. 256.
- (6) Pausan, l. x, p. 801. (7) Idem, l. ix, p. 778, l. 22.

- (8) Idem, l. vij, p. 582, l. ult. Voyez liv. j, ch. 2, 6, 15 et f4 et h note. Damophon vécut après la quatrevingt-unième olympiade.
- (e) Pausan. l. vij. p. 58a , l. ult. Ils avoient couvert les parties faites en bois de cette statue d'un voile très-léger , comme Pausanis nous l'apprend; le mêne auteur fait mention (fir. iv) , c. 5i , p. 557, et l. viij, e. 31 , p. 665) d'autres sauues en marbre de Dambon , telles entra interes qui une Cybèle et

une Vénus. E. M.

Pausan. (loc.acit. p. 665) dit de cette Junon qu'elle avoit les mains, la tête et la pointe des pieds de marbre, et que le rette étoit de bois-Dans le ch. 57, p. 675, il décrit un groupe représentant Cérès, ouvrage da même sculpteur, et qui étoit d'un seul bloc de marbre. C. F.

en Arcadie (1). Laphaès de Phlius, auteur d'un Apollon, dans le style antique, et conservé à Egire, vécut vraisemblablement vers le même tem\$ (2).

6. 6. Bientôt après se distingua Daméas, de qui l'on voyoit à Elis la statue de Milon le Crotoniate (3); statue qu'il doit avoir faite après la soixantième olympiade, à en juger par le tems auquel vivoit Pythagore (4); mais sur-tout parce qu'avant cette époque (la soixante-deuxième olympiade) on n'érigeoit point de statues en Elide aux athlètes tels que Milon (5). Ce Daméas eut pour contemporains Syadras et Chartas, tous deux Lacédémoniens et habiles dans leur art; ceux-ci furent les maltres d'Euchirus de Corinthe, qui fut à son tour le maître de Cléarque de Rhégium, dans la Grande-Grèce; artiste à l'école duquel le fameux Pythagore de la même ville étudia la sculpture (6). Ensuite parurent Stomius et Somis, qui fleurirent avant la bataille de Marathon (7), ainsi que Callon de l'île d'Egine, disciple de Tectéus (dans la quatre-vingt-septième olympiade) dont nous avons parlé plus haut (8). Il faut que ce Callon ait atteint un âge très-avancé, et qu'il ait survécu à Phidias, puisqu'on avoit de sa main un des trois grands trépieds de bronze, avec une figure de Proserpine, placée entre ses trois pieds, dont les Lacédémoniens enrichirent le temple d'Apollon amycléen (q), après la victoire remportée par Lysandre sur les 'Athéniens, près la rivière AEgos-Potamos, la dernière année de la quatre-vingt-treizième olympiade (10).

6. 7. Peu après Callon d'Egine, l'on vit paroltre un autre Callon d'Elis (11), qui s'illustra par trente-sept statues de bronze,

- (1) Pausan. L viij , p. 665 , L 15. (2) Idem , l. vij, p. 592 , L 25.
- (3) Idem, L vj. p. 486, L 1.
- (4) Bentley's, Diss. upon the Ep. of.
- Phalar. p. 72 et seq.
- (5) Pattsan, L vj , p. 497 , L 8.
- Noyez tom. 1, pag. 39, note 3.
- (6) Pausan. lib. vj., p. 461. Dont on parle ci-après, liv. vi, ch. 2, 6. 24.
  - (7) Pausan. lib. vj , p. 486 , L 20.
  - (8) Idem, lib. v. p. 444, L 15.
  - (q) Idem, L iij, p. 255. (10) Diod. Sic. L xiij, p. 224.
  - (11) Pausan. 1. v, p. 25 et 27.

représentant trente-cinq jeunes Messéniens de Sicile, avec leur instituteur et un joueur de flute, qui périrent dans un naufrage. en faisant le trajet du détroit de Messine, entre cette ville et celle de Rhégium, dans la Grande-Grèce. Je recule l'époque à laquelle vivoit cet artiste, parce que les inscriptions des statues dont il s'agit ont été composées du tems de Socrate par Hippias, fameux rhéteur, et qu'elles y ont été ajoutées dans un tems postérieur, min de i mun, ainsi que le rapporte Pausanias (1). Selon le témoignage du même écrivain, ce Callon d'Egine. vécut dans le siècle de Canachus (2), que Pline fait fleurir vers la quatrevingt-quinzième olympiade (3); ce qui est fort probable, puisqu'il fut élève de Polyclète. Les antres contemporains du dernier Callon furent Meneclimus et Soïdas de Naupacte (4). Ce dernier fit une Diane Laphria en ivoire et en or, dans le temple de cette déesse à Calydon (5), figure qui fut transportée sous Auguste à Patras en Achaïe (6). Dans le même tems on vit fleurir encore Hégias d'Athènes (soixante-quatorzième olympiade) et Agéladas d'Argos, maître de Polyclète (soixante dix-septième olympiade (7); cet Agéladas représenta, monté sur un char, Cléosthènes (8), qui remporta la victoire aux jeux olympiques dans la soixante sixième olympiade. Un de ses élèves, Ascarus (soixante-douzième olympiade), fit à Olympie un Jupiter couronné de fleurs (q).

- Pausan. lib. v , p. 443.
   Id. lib. vij , p. 570.
- (3) Idem, 1. xxxiv, c. 8, sect. 19.
- (3) Idem, I. xxxiv, c. 8, sect. 1 (4) Plin. I. vij, p. 570.
- (5) Selon Pausmilis, ñoc. cit., ils concurrent l'un et l'autre à faire cette current pline, ño. axxiv, c. 8, nece 19, 5, 18, rappelle un veau d'or fair par Menchuns, et lui attribue un livre sir la attualer. Cét ouvrage a péri comme Yous les autres que les ancient avolent écrits sur l'art, et qui, mivant Philoitrate le feume (écon. la carond. ger. Philoite nom 10.

p. 862), étoient en grand nombre. E. M. (6) Pausan. L. vii. p. 569.

- (v) Pline, hv. žxzhr, e., 8, sect. 19, di. qu'Agdadas a vécu daha la quatreving-aquatem olympiade, et Egia dans la quatre-ving-aquatriame olympiade. Possamara oompe huit morozoux d'Agéladas (I. v), wy et s) partie en marbre, partie en hrome t et Pline, h d'endroit ethé yes reporte quatre d'Hégias. E. M.
- Voyez diaprès au §. 24. (B) Anthol. p. 506, edit. Steph.
- (9) Pansan, l. v, p. 459, l. 14.

6. 8. Avant l'expédition de Xerxès contre les Grecs, les sculptems les plus renommés furent les suivans : Simon (1) et Anaxagoras, tous deux d'Egine (2); ce dernier fit une statue de Jupiter, que les Grecs placèrent à Elis, après la bataille de Platée (3); Onatas, fils de Myron (4), pareillement Eginè e (soixante-quinzième olympiade), et aut-ur de plusieurs ouvrages, sur-tout des huit Héros qui se présentèrent pour tirer au sort, et se disputer l'honneur de combattre Hector (5), statues qui se voyoient en Elide (6); Dionysius de Rhégium, et Glaucus, de Messène en Sicile (7), qui vivoient du tems d'Anaxilas, tyran de Rhégium; c'est-à-dire, entre la soixante-onzième et la soixante seizième olympiade (8); le cheval de la main du premier de ces deux artistes est connu par l'inscription qu'il avoit sur le flanc (9); Aristomède et Socrate (avant la quatre-vingt-sixième olympiade, ou quatre cent trente-trois ans avant Jésus-Christ) auteurs d'une Cybèle, que Pindare fit faire pour son temple de Thèbes (10); Mendæus de Mendis, dans la Macédoine, duquel on voyoit à Olympie une figure de la Victoire (11); Glaucias

(b) Clem. Alexandr. Protept p. 14.

(a) Vitruve (Praf. ed lib. vij) aguitbue à Anaxagorus un craité sur la perspective auquel un certain Demetrius doit avoir coopéré. Par l'estrait concis qu'il en donne, on peut croire que cet ouvrage avoit pour objet la méthode de bien disposer et de bien peindre les déeorations de thêure. E. M.

(5) Pausan. I v., p. 477.
(4) Idem, ibid. c. 25, p. 469, I. viij, 42.
(5) Co morceau twit réputé le plus beau de ceux qui nous restent de l'école de Déale. Tous les ouvrages qu'on a de

de Décale. L'ous les duvenges qu on a de hui et dont il est fait mention, étolent de métal. Pausanias, l. v, c. 25, p. 445, c. 27, pag. 449; liv. vj. c. 12, pag. 479; Anth. l. vv, c. 12, n. 6, vers. 1, 7. La Cérès d'Omatas qu'on conservoit à Phigalle, avoit de la célébrité, et Pausanias a fait exprès le voyage pour la voir, lib. wiii, cap. 4a, pag. 589.

Pausanias dit, dans cet endroit, qu'Onatas étoit contemporain d'H'gius et d'Agéladas, dont Winkelmann parle dans le paragraphe précédent. B. M.

(6) Pausan. l. v. p. 445, l. 5. (7) Idem, ibid. p. 446, l. 9.

Glaucus et Dionysius, au dire de Pausanias, à l'endroit cité, étoient Grecs, et on voyoit des ouvrages de prix de ces artistes en Elide, dont notre historien fait l'énumération. E. M.

(8) Bentley, loc. cit p. 156.
 (9) Pausan. L v. p. 448, l. g.
 (10) Idem, L vj. p. 758, L 18.
 (11) Idem, L v. p. 445, L 4.

d'Egine, qui fit pour le même endroit la statue de Gélon, roi de Syracuse, nionté sur un char (1); enfin, Eladas d'Argos, maître de Phidias (2).

Des écales \$. 9. Ces artistes fondèrent différentes écoles. Les plus célède l'au. bres de la Grèce, telles que les écoles d'Egine, de Corinthe et de Sicyone, le berceau des ouvrages de l'art, remontent à la plus laute antiquité (5).

Ecde de \$. 10. La dernière l'école de Sicyone, a peut-être été fondée par les deux fameux statuaires Dipone et Scyllis, qui s'établirent dans cette ville (4); j'ai parlé ci-devant de quelques-uns de

(1) Pausan. L vi. 474, L 2.

Les anciens ne sont pas d'accord sur le sujet que Glaucias avoit représenté sur un char. Il y en a qui prétendent que c'étoit la statue de Gélon, roi de tile, qui ensuite l'envoya en présent à Jupiter en Elide; mais, d'après l'opinion d'autres, que Pausanias, à l'endroit cité, a suivi de préférence, et dont il donne les raisons, cette statue fut érigée à Gélon ou plutôt à Geloo, homme privé; qui, dans la soixante-treizième olympiade, remporta la palme aux jeux olympiques. Il y avoit près du char de Gélon une autre statue, onvrage de Glancias, qui représentoit Philon, sortant victorieux du pugilat. Pausan. ib. p. 474, in fine. E. M. (2) Schol. Aristoph. Ran. v. 504.

(3) Plin. lib. xxxv, cap. 40, Conf. 1 xxxvj, c. 4

(4) L'ecole de Sicyone, à ce que dit Plins, l' XXIP C. 11, sect. 40, §. 24, ne consistois qu'en peintres ; elle eut pour l'ondéteur le Limeux. Eupoungpeiture d'une si grande reasonnée qu'il parvint à diviser en trois les deux écoles anciennes de la Grèce. Il est visi que la statuaire ficurissois également dains exte ville; et Dipones, auxis bién que Scillis, laissèrent quelques benux ouvrages sortis de leurs (siestux; mais aucun auteur annéen, que je sache, n's dis que ces deux artises aleut formé une école de sculpture; de unême que personne n'a dit que los villes de Corinthe et d'Egine aient eu des écoles, la première de peinture, la seconde de statusire, comme notre savant auteur le dit cientèrs. E. M.

Si les auteurs de cette note n'avoient pas enlevé de leur édition de Milin la cisiona de Pline, J. zezay, c. 4, sect. 4, 5, s. 1, que Vinkelapiana noti placére note, et s'ils l'eusem bien examine, la sarcioire va sec que l'eusement ne fonde de cutiquere à Sieyone, dont Dipene et Sellis persone toute de cutiquere à Sieyone, dont Dipene et Sellis personet cere ne peudic comme le fondareure voir le regules comme les flondareure. On peudic comme les flondareures que l'est pas l'est pas

Aux trois écoles grecques, citées par Pline, on pourroit sjouter plutôt l'école de sculpture d'Athènes, fondée par Dédale, dont Pausanias Lit mention l. v, c. 25, p. 445, à la fia ; et l. x, c. 5v, p. 894, à la fia. Cette division des éco-

leurs

leurs élèves. Aristocle (1), frère de Canachus, fut regardé, encore sept générations après; comme le chef d'une école qui avoit duré long-tems à Sicyone. Pausanias, en parlant de Démocrite, autre statuaire Sicyonien, nous fait connoître ses maîtres en remontant jusqu'au cinquième (2). Polémon écrivit un traité sur les tableaux de Sicyone et sur un portique de cette ville, qui renfermoit une infinité d'ouvrages de l'art (3). Eupompus, maitre de Pamphile, qui eut Apelle pour disciple, sit si bien, par son crédit, que les écoles réunies de la Grèce, et connues pendant quelque tems sous le nom d'écoles helladiques, se partagèrent de nouveau; de sorte, qu'indépendamment de l'école ionienne, affectée aux Grecs d'Asie, il y avoit encore les écoles d'Athènes et de Sicyone, qui subsistoient chacune par ellemême (4). Pamphile et Polyclète, Lysippe et Apelle, qui alla trouver Pamphile à Sicyone, pour se perfectionner dans son art (5), donnérent le plus grand lustre à cette école. Il semble aussi que du tems de Ptolémée Philadelphe, roi d'Egypte, la ville de Sicyone possédoit la plus célèbre école de peinture. Il est certain que dans la description de la superbe calvacade faite par ce prince, il n'est question que des tableaux de la main des mattres de Sicyone (6).

6. 11. Dès la plus haute antiquité, Corinthe fut, par l'avantage de sa situation, une des plus puissantes villes de la Grèce, ce qui lui fit donner, par les premiers poëtes, le titre d'opulente (7). On prétend qu'Ardice de Corinthe et Téléphane de

les de la Grèce a cessé, comme l'observe le comte de Caylus (Réfl. sur quelques chapit. du xxxve livre de Pline, III. part. Acad. des Inscript. t. XXV, Mém. pag. 191), lorsque les maîtres de l'art s'y furent multipliés. Chacun s'y forma alors une manière à soi, et on n'y parla plus d'écoles , mais seulement de tels ou tels maltres en particulier et de

Tome II.

leurs élèves. E. M. (1) Pausan. I. vf , p. 459 , I. 6.

(2) Idem, ibid. p. 457.

(5) Athen. Deipn. I. xiij. (4) Plin. L xxxv, c. 36.

(5) Plut. in Arato bp. & I, p. 1032.

(6) Athen. Deipn. l. v , p. 196. F. (7) Thucid. 1. j, p. 6, L 1 et seq.

Сc

Sicyone furent les premiers qui, non contens de tracer les contours d'une figure, commencierent à indique les parties renfermées dans ce contour (1). Strabon parle de quelques tableaux de Cléanthe, Crimhien, composés de plusieurs figures et qui estsiotent encore de son tens (3). Ce fut avant la quarantième olympiade que Cléophante, de Corinthe, vint en Italie avec Tarquia I Tancien, et montra le premier aux Romains l'art de peindre, pratiqué dans la Grèce. Du tems de Pline on voyoit encôre à Lanuvium une Atalante et une Hélène, d'un beau dessin, de la main de ce maître (5).

Ecoled gine. §. 1a. Si l'on pouvoit juger de l'antiquité de l'école d'Egine par le cél-ère Smilis, artiste de cette lle, elle remonteroit jusqu'au siècle de Dédale (4). Il est certain que, des les tems les plus reculés, il s'y étoit formé une école de l'art : ce qui est pouvé par les notices d'un grand nombre de statues répandues d<sub>µ18</sub> la Grèce, et travaillées dans le style éginète (5). Pline, en purlant d'un certain artiste d'Egine, ne nous dit pas sôn nom; mais il le caratéries par la dénomination de Statuaire Eginète (5). Les habitans de cette lle, qui étoient Doriens, furênt de grands commercans et de fameux navigateurs, circonstandes très-favo-commercans et de fameux navigateurs, circonstandes très-favo-

(1) Plin. lib. xxxv, c. 5, L 1.

(i) Stal. L II; p. 5 50; Stalon di kien plus chirement, dans le livre cité p. 58°, p. qu'i Corintelo, ausai kien qu'i Scyone. Le plentare lotionisti aini que la astunire et d'autres arts qui ont report à ocea-li je cute ces arts vaolent f.li de grands progrès dans cette ville. Corinteli, ne Siryone pingradi, ne fingendi a lateque i demas sarta autre man. Paul. Orovo (Hint. Idb. »p. c. 3) dit que, pendant plusieurs sirkes, Corintela In Italelle de tous les artisers et de tous les arts. Per mulus artres actual vario officiale cominus arrero actual vario officiale cominus. tificum, atque artificiorum fuit. C. F.

- (1) Pausan L viij, c. 4, p. 551 prince,
  (3) Comme, entre autres, ceux dont
  Pausanias parled une façon fort présect
  fort claire, liv. vij, c. 54p. 553, à la fin;
  liv. viij, c. 55, p. 708, à la fin, et l. x,
  e. 36, p. 891, au comm. C. F.
- (6) AEgynetæ fictoris. Plin. l. xxxv, c. 40, §. 41.
- Eginèse est plutôt le nom propre de l'artiste que celui de sa patrie; comme l'a très-bien observé Hardouin, n. 112, C. F.

rables aux progrès des arts (1); de sorte que même leurs vases de terre cuite, marqués d'un bélier sauvage, et probablement peints, étoient très-recherchés.

6. 13. Pausanias parle avec éloge du commerce maritime de ces insulaires dès la plus haute antiquité (2); le même écrivain nous apprend qu'il y eut un tems où les forces navales des Eginètes étoient supérieures à celles des Athéniens (3); quoique d'ailleurs, avant la guerre contre les Perses, les vaisseaux des uns et des autres n'étoient que de cinquante rames et sans tillac (4). La jalousie qui régnoit entre ces deux puissances maritimes éclata ensin par une guerre ouverte, qui ne sut terminée que quand Xerxès vint en Grèce (5). Egine, qui avoit beaucoup contribué à la victoire remportée par Thémistocle sur les Perses, en retira aussi de grands avantages; car on y transporta et on y vendit le riche butin fait sur les vaincus, ce qui, selon Hérodoie, ajouta considérablement à l'opulence de cette île (6). Egine se sontint dans cet état florissant jusque vers la quatre-vingt-huitième olympiade, époque où elle succomba aux efforts d'Athènes, qui la punit d'avoir embrassé le parti des Lacédémoniens. Chassés de leur île par les Athéniens qui y envoyèrent de leurs colonies, les Eginètes furent obligés de se transplanter à Thyrée, ville située sur les confins du royaume d'Argos (7). A la vérité, ils retournèrent dans leur patrie, mais ils ne purent jamais s'y établir à ce degré de puissance d'où ils étoient tombés. C'est à ceux qui ont vu les médailles d'Egine, dont le type offre d'un côté la tête de Pallas, et de l'autre le trident de Neptune (8), à juger si le dessin de la tête de la Déesse indique un style particulier de l'art.

<sup>(1)</sup> Pausan. 1. x, 798, 1.7.

<sup>(2)</sup> Idem , l. viij , p. 608, l. 31,

<sup>(3)</sup> Idem, I. ij, p. 178, I. 28. (4) Thucyd. I. j, p. 6, L 18.

<sup>(5)</sup> Pausan, L j, p. 72, L 24.

<sup>(6)</sup> Hérodot. 1. ix, c. 974

<sup>(7)</sup> Thucyd. I. ij, p. 57, I. 31. Pausan. 1. ij , p. 178.

<sup>(8)</sup> Pausan. 1. 11, p. 182, 1. 6.

De l'état politique de la Grèce avant Phidias

6. 14. La cinquantième olympiade fut suivie d'un tems funeste pour la Grèce. Subjuguée par plusieurs tyrans, elle se débattit contre l'oppression pendant soixante-dix ans. Polycrate se rendit maître de Samos, et Pisistrate d'Athènes. Cypselus, tyran de Corintlie, fit passer l'autorité à son fils Périandre, et fortifia sa puissance par des ligues et des alliances avec d'autres ennemis de la liberté publique, tels que les mattres d'Ambracie, d'Epidaure et de Mitylène. Melanchrus et Pittacus étoieut tyrans de l'île de Lesbos; et toute l'Eubée étoit soumise à Timondas. Lygdamis, aidé de Pisistrate, se rendit maitre de l'île de Naxos, et Patrocle de la ville d'Epidaure. Cependant ce n'étoit pas par la violence, ni à main armée, que la plupart de ces ambitieux s'étoient emparés de l'autorité souveraine : ils étoient parvenus à leurs fins par la force de leur éloquence (1), et s'étoient élevés par leur condescendance pour le peuple (2). Plusieurs de ces tyrans, comme Pisistrate (3), reconnoissoient la supériorité des lois civiles. D'ailleurs, le nom de tyran (4) n'étoit point odieux ; c'étoit même un titre d'honneur, et Aristodémus, tyran de Mégalopolis en Arcadie, obtint le surnom de zperis (5), ou d'homme de bien. Les statues des vainqueurs dans les grands jeux, dont Elis étoit déja remplie avant l'état de splendeur des arts (6), représentoient autant de désenseurs de la liberté. Les tyrans étoient obligés de rendre la justice due au mérite, et l'artiste pouvoit en tout tems exposer son ouvrage aux veux de sa nation.

<sup>(1)</sup> Aristot. Polit. l. v, c. 10, p. 152, ed. Wessel.

<sup>(2)</sup> Dionys. Halye. Antiq. Rom. p. 372, 1. 59.

Il rapporte seulement un discours d'Appins Claudius, où il dit que c'est en flattant le peuple qu'on parvient à la tyrannie. C. F.

<sup>(5)</sup> Aristol. loc. cit. c. 12, pag. 164

Pausan. l. j., p. 53, l. 17.
(4) Conf. Barnes. nos. ad Hom. Hymn.

<sup>(</sup>a) Cont. narnes. not. ad 110m. Hymn. in Mars. vers. 5. (5) Pausan. L viij, p. 656, L 29.

<sup>(6)</sup> Conf. Herodot. L. vi, p. 279, L. 15. Hérodote parle des Agonothes ou de ceux qui présidoient aux jeux, et non pas des statues. C. F.

6. 15. Dans la première édition de mon Astoire de l'art, je crovois pouvoir assigner cette époque à un bas-relief de marbre de deux figures, représentant un jeune athlète, nommé Mantho, comme l'indique l'inscription en boustrophédon, et un Jupiter assis. J'avois assigné ce tems au bas-relief dont il s'agit, parce qu'on n'avoit commencé à travailler le marbre que dans la cinquantième olympiade (1); il ne me paroissoit pas pouvoir étre antérieur à cette époque, à cause de la forme de l'inscription. Du reste, je déclarai dès-lors que je ne voulois pas porter de ingement sur cet ouvrage, n'en ayant vu que la planche gravée (2). J'ai appris depuis que ce monument se trouve dans la galerie du duc de Pembrock, à Wilton, et que les connoisseurs le regardent comme une supercherie moderne (3). Une pierre sépulcrale d'un personnage nommé Alcman, conservée dans la maison Giustiniani, à Vénise, pierre qu'un savant prétend être l'épitaphe de l'ancien poête Alcman, de la trentième olympiade (4), doit être postérieure à cette date de plusieurs siècles. D'ailleurs, le tombeau de ce poëte se trouvoit à Sparte (5).

\$. 16. La médaille d'or la plus ancienne qui nous soit parvenue, et que l'on croit frappée à Cyrène, en Afrique, seroit .. aussi de ce tems, selon l'explication d'un savant (6), qui prétend qu'elle fut frappée pour Démonax de Mantinée, régent de Cyrène (7), pendant la minorité de Battus IV, contemporain

- (1) Voyez tom. I, p. 39, note 8.
- (2) Bimard. Not. ad Marm. Secretal. (3) C'est , antant que je me rappelle ,
- le marquis Maffei qui parle de la supercherie de ce monument. Mus. Veronen. p. cccex. Mais il ne manque pas d'écrivains qui, depuis lui, l'ont donné pour antique, comme Corsini, Append. ad not. Græc. pag. 17. Dissert agonist. pag. 53, et Spiegaz. di due antiche in-
- scriz. pag. 4; Court de Gebelin, Mondo primitif, origine du langage, liv. v,
- sect. 3, c. 4, p. 475, et les auteurs du Nouveau traité de Diplomatique, t. 1, part. 2, sect. 2, c. 10, p. 631. Voyez le savant père Fabrici , Diatribe qua bi-
  - (4) Astor. Comment. in Alc. Monum. (5) Pausan. L iii, p. 244, L 5.

bliogr. antiq. etc. p. 288. C. F.

- (6) Hardouin, Mémoires de Trévoux, ann. 1727, p. 1444.
- (7) Hérodot. & iv. c. 161. Excerpt. Diod. Sic. p. 233, L 13.

de Pisistrate. Démenax y est représenté debout, la tête ceinte d'un diademe, dont il part des rayous, et l'oreille surmontée d'une corne de bélier; de la main droite il tient une Victoire, et de la gauche un sceptre. Cependant il est probable que cette médaille a été frappée plus tard, pour perpétuer la mémoire de Démonax (1).

Après la destruction des tyrans de la Grèce, à l'excep-

nure de set set tion de ceux qui gouvernoient Sicyone avec douceur et selon pue le lora 1... 1... pare le bram les lois (2), après l'expulsion et le meurtre des fils de Pisistrate, et des lettres. arrivés dans la soixante-septième olympiade, par consequent vers le tems que Brutus délivra sa patrie de la tyrannie des Tarquins, les Grecs commencèrent à sentir leurs forces, et un nouvel esprit anima cette nation. Ces républiques de la Grèce, qui devinrent si fameuses dans la suite, n'étoient que de petits états peu considérables, avant le tems que les Perses inquiétèrent les Grecs de l'Ionie, détruisirent Milet, et en emmenèrent les habitans en captivité. Les Grecs, et sur-tout les Atlainiens, furent sensiblement touchés du triste sort de leurs frères ; leur douleur fut même si profonde, que long-tems après, lorsque Phrynique fit jouer sa tragédie nommée la Prise de Milet, tout le peuple fondit en larmes.

Arbenien Perses.

6. 18. Les Athéniens rassemblèrent toutes leurs forces, et les s'étant unis aux Eréthriens de l'île d'Enbée, ils volèrent au secours des Grecs de l'Asie mineure ; ils formèrent même le projet extraordinaire d'attaquer le roi de Perse dans ses propres états. Et, en effet, dans la soixante-neuvième olympiade, ayant pénétrés jusqu'à Sardes, ils prirent et brûlèrent cette ville, dont une partie des maisons étoit construite de jonc, et dont l'autre partie en étoit seulement couverte (3). Ce fut dans la soixante-dou-

<sup>(1)</sup> C'est là aussi ce que dit Wesseling dans sa note sur l'endroit cité d'Hérodote; et Bouhier paroît être du même sentiment. Dissert. Herodot. c. 12, p. 112.

<sup>(2)</sup> Aristot. Polit. I. v, c. 12, p. 164. Strab. I. viii , p. 587, I. 15, ed. Rec. . (5) Hérodot. l. v. p. 206, l. 16.

zième olympiade, c'est-à-dire, vingt ans après le meurtre d'Hipparque, tyran d'Athènes, et l'expulsion de son frère Hippias, que les Athépiens remportèrent l'étonnante victoire de Marathon, qui sera toujours célèbre dans l'histoire.

6. 19. Par cette victoire, Athènes s'éleva au-dessus de toutes Progrèsie la les autres villes de la Grèce. Les Athéniens donnèrent le ton du courage pour tout. Comme ils avoient été les premiers civilisés, ils fu- niens et des rent aussi les prenziers à mitter les armes (1), sans lesquelles les anciens Grecs ne paroissoient jamais en public, même en tems de paix. Puissante et considérée, Athènes devint la principale résidence des arts et des lettres : cette ville, comme dit Périclès, fut l'institutrice de toute la Grèce (2). On disoit alors que presque tout étoit commun entre les Grecs, mais que les Athéniens seuls avoient su trouver le chemin de l'immortalité (3). La médecine florissoit à Crotone et à Cyrène, la musique à Argos (4), mais tous les arts et toutes les sciences étoient réunis à Athènes (5). Cependant je ne prétends pas donner de l'éclat à cette ville à l'exclusion de celle de Sparte. L'art fut aussi cultivé dans cette dernière ville, et cela bien antérieurement aux tems dont nous parlons. Hérodote nous apprend qu'elle envoya des gens à Sardes en Lydie acheter de l'or pour faire une statue d'Apollon, ou du moins pour servir à faire sa draperie (6); sans parler des statues de bois, de fabrique très-ancienne, placées dans un

- (1) Thucyd. L i, p. 12, L 58.
- (2) Idem, l. ii, p. 61, l. 18. (7) Athen. Deipn. l. vi, p. 250, F.
- (4) Hérodot. L iii, p. 155, L 11.
- (5) Diedore de Sicile observe (lin, zii, au comm.) que, dans la même pêriode de tens où la sculpture fut porte à Atlemes au plus haut point de perfection pur les travaux de Phildias, on y vit fieurir aussi la philosophie, l'éloquence, l'art militaire, conjointeuent avec toutes les autres actives et sous les autres arts:

de manière qu'Athènes étoli alors l'objet de l'admiration et de l'envie universelle. Si cette ville atteignit à un tel degré de gloire pur la perfection à laquelle on y

porta les connoissances, on peut s'imaginer qu'elle devint une des plus grandes, des plus florissantes et des plus populeuses villes de la Grèce. E. M. (6) Hérodot. L. i., c. Go. Conf. Geinoz.

(0) Hérodot. l. i, c. 69. Conf. Geinoz. Correct. d'Hérodote, dans les Mém. de l'Acad. des Inser. som. XXIII, p. 118. des temples de la ville, ni d'une statue de Minerve en bronze, regardée par Pausanias comme la plus ancienne figure en métal (1). Gitiadas, que nous avons cité plus haut, et qui florissoit avant la guerre de Messène, étoit aussi Lacédémonien. Architecte, sculpteur et poête de réputation, il exécuta pour le fameux temple de Minerve à Sparte, la statue de la déesse en airain, et il représenta sur ses bases les travaux d'Hercule, l'enlèvement des filles de Leucippe par les Dioscures, et d'autres sujets emprustés de la fable. Comme poête, il fit un hymne pour Minerve qui ne releva pas moins sa gloire (2). La ville d'Amyclée, près de Sparte, possédoit aussi de cet artiste deux trépieds de bronze, qui y furent envoyés par les Spartiates dans la quatorzième olympiade (3). Sous l'un de ces trépieds étoit placée Vénus, sous l'autre Diane (4); c'est-à-dire, que le bassin du trépied portoit sur les figures, posées au milieu des trois pieds (5). Qu'on se rappelle aussi Doryclidas et Dontas, deux statuaires lacédémoniens des tems les plus reculés, et dont nous avons déja fait mention , ainsi que Syadres et Chartas.

6. 20. Mais laissons Sparte et revenons à Athenes. L'histoire de ce tems nous apprend que, dix ans après la victoire de Marathon (6), Thémistocle et Pausanias abattirent tellement l'orgueil des Perses, aux journées de Salamine et de Platée, qu'ils furent poursuivis par la terreur et le désespoir jusqu'au centre de leur empire; et pour que les Grecs ne perdissent jamais le souvenir des Perses, on ne voulut point reconstruire les temples

<sup>(1)</sup> Pausan. I, iii, p. 251, I. 51.

<sup>(2)</sup> Idem, ibid. p. 250, 251.

<sup>(5)</sup> Idem, ibid. p. 313, L 6. (4) Idem, ibid. p. 255, L 1.

<sup>(5)</sup> Winkelmann, ci-dessus §. 5, place Gitiadas dans des tems très-anciens, sans en donner aucune preuve. Pausanias lui assigne un tems bien postérieur, puis-

que, parlant de ces trépieds (lie. iii,

c. 18, p. 255), il dit, qu'ils furent Lits avec les dépouilles acquises par la victoire remportée près la rivière AEgos-Potamos, que notre auteur lui-même place à la fin du §. 6, à la quatre-vingt-

treizième olympiade. C. F. (6) La troisième année de la soixantequinzième olympiado, ou l'an 478 avant Jesus-Christ. C. F.

qu'ils avoient détruits, afin que leurs ruines offrissent un monument qui attestit sans cesse les dangers auxquels avoit été exposée la libertit de la Gréce (1). C'est à compter de cet évènement, que commença l'époque la plus mémorable de l'histoire grecque, laquelle dura cinquante ans, c'est-à-dire, depuis la fuito de Xervès jusqu'à la guerre du Pyloponnèse (2).

6. 21. Alors toutes les forces de la Grèce semblèrent s'agiter et se développer, et les grands talens de cette nation commencèrent à éclater plus que jamais. Les hommes extraordinaires et les génies sublimes qui s'étoient formés depuis que l'amour de la liberté s'étoit reveillé dans cette contrée, parurent tous à la fois. Hérodote, quittant la Carie dans la soixante-dixseptième olympiade, vint en Elide et lut son histoire aux Grecs assemblés pour les jeux (3). Peu de tems auparavant le philosophe Phérécyde avoit commencé à écrire en prose (4). Eschyle donna la première tragédie régulière, écrite dans le style noble, et remporta le premier prix dans la soixante-treizième olympiade. Les pièces de théâtre n'avoient été, depuis la soixante-unième olympiade, époque de leur invention, que des chœurs à personnages chantans et dansans. Ce fut aussi vers ce tems qu'on commença à chanter les vers d'Homère, appellés rapsodies; et Cynaethus de Syracuse, fut le premier rapsode, dans la soixante neuvième olympiade (5). Epicharme, poète et philosophe, fit jouer les premières comédies, et Simonide, poête élégiaque, mérite un rang parmi les génies créateurs de cette grande époque. Ce ne fut qu'alors qu'entre les mains de Gorgias de Léontium, en Sicile,

<sup>(1)</sup> Pausan. lib. i, p. 5, l. 8; lib. x, p. 887, ad fin. pag.
(2) Thucyd. l. i, p. 57, l. 35. Diod. Sic. circa. init. l. xii.

<sup>(3)</sup> Voyez ci-dessus, pag. 5, note 2, et Dodwel. Appar. ud Thucyd. p. 14. (4) Dodwel. App. ad Thucyd. p. ed.

<sup>(4)</sup> Dodwel. App. ad Thucyd. p. Dukeri.

Tome II.

<sup>(5)</sup> Schol. Pind. Nem. 2, v. 1,

Cymethus étoit de Chio, ectuellement appellée Scio; et il fut le premier qui chanta les poésies d'Homère à Syractuse, dans cette olympiade. Eusth. Commentin Iliad. L. i, princ. et sur cet endroit Politi, n. 13, p. 16. Voyest. I, p. 329.

l'éloquence devint une science (1); du tems de Socrate, Antiphon est le premier qui dans Athènes ait rédigé par écrit les oraisons publiques et les plaidoyers (2). La philosophie même fut enseignée . pour la première fois publiquement dans la même ville par Athénagoras, qui ouvrit son école dans la soixante-quinzième olympiade (3). Peu d'années auparavant, Simonide et Epicharme avoient complété l'alphabet grec ; mais les lettres qu'ils avoient inventées ne furent introduites dans les affaires publiques à Athènes que dans la quatre-vingt-quatorzième olympiade, après l'expulsion des trente tyrans (4). Tels furent, pour ainsi dire, , les grands préparatifs qui devoient emmener la perfection vers laquelle l'art avançoit à grand pas.

Progrès de thènes.

5. 22. Les malheurs mêmes qui étoient venus fondre sur la l'architectu-re et de la Grèce, servirent à sa grandeur. Les ravages faits par les Perses, sculpture oc- et la ruine de la ville d'Athènes , furent cause qu'après les vicle rétablisse toires de Thémistocle, on songea à rétablir les temples et à rébâtir les édifices publics (5). Les Grecs, à l'abri désormais de toutes les entreprises ennemies, et transportés d'un nouvel amour pour leur patrie dont le salut avoit coûté la vie à tant de braves citovens, commencèrent à embellir leurs villes, et à élever des bâtimens somptueux. Par l'établissement de ces édifices, ils cher-

- (1) Diod. Sic. I. xii, p. 106.
- (a) Plutarch. Vit. Antiph. p. 1530,
- (5) Meurs. Loct. Att. l. iii, c. 27.
- (6) Corsini, Fast. Att. Ol. 94, p. 276
- (5) Ne pouvant accorder la contradiction manifeste qu'il y a entre cet endroit et un autre ci-dessus, §. 20, dans lequel Winkelmann avance, avec raison, d'après Pausanias, que ces temples ne furent jamais restaurés, nous dirons qu'un certain laps de tems s'étant écoulé depuis cette dévastation, on pensa à rétablir les temples; mais qu'on n'a jamais

exécuté co dessein. En effet, Péricles, au dire de Plutarque, dans sa vie, pag. 162. D. oper. tom. I, y songea, et dé-

pêcha à ce sujet des aml assadeurs dans toutes les villes de la Grèce, pour qu'elles eussent à envoyer des députés à une assemblée qui devoit se tenir à Athènes pour se concerter sur-cet objet ; mais aucune des villes ne se prêta à ce désir de Périclès, et les Lacédémoniens, en particulier, s'y opposèrent, à ce qu'on dit. Ainsi les temples restèrent détruits, et Pansanias en a vu quelques-uns en-

core dans cet état de son tems. C. F.

chèrent, en même tems, à perpétuer le souvenir de la victoire de Salamine, qu'on voyoit représentée sur la frise d'un bâtiment public de Sparte, nommé le portique des Perses, parce qu'il avoit été bâti des dépouilles remportées sur les Perses (1). Ces grands établissemens rendirent les artistes nécessaires, et leur fournirent l'occasion de se signaler à l'exemple des autres grands hommes. Parmi tant de statues des dieux, on n'oublia pas les citoyens généreux qui étoient morts en combattant pour leur patrie. Tous, jusques aux femmes qui avoient quitté Athènes, et qui s'étoient retirées à Trézène avec leurs enfans, eurent part à cette immortalité : leurs statues furent placées dans un portique de la ville (2).

6. 23. Les thus célèbres sculpteurs de ce tems furent Agé- Des artistes ladas d'Argos, maître de Polyclète, et Onatas de l'île d'Egine, cette époque qui fit la statue de Gélon, roi de Syracuse (3), placée sur un

 Pausan. I. iii, p. 252, I. 8. C'est ainsi que j'entends ces mots: ini ver mine, de Pausanias, c'est-à-dire, les figures placées au-dessus des colonnes de l'édifice. Du moins je ne saurois me figurer la chose comme les interprêtes nous l'expliquent; savoir, que les chess de l'armée des Barbares, Mardonius, Arthémise, reine de Carie, qui accompagna Xerxès dans son expédition, et d'autre:, y avoient chacun leur satue, et que ces statues étoient placées sur autant de colonnes.

Je pense, qu'ils (toient en effet représentés de cette manière Pausanias ne parle pas de bas-reliefs, mais de statues, et cela de personnes déterminées. Les Grecs avoient coutume de mettre les statues sur des colonnes; et le même Pausanias (liv. v, ch. 24, pag. 440, au commenc.) parle d'une petite statue de Jupiter, et (ch. 26, p. 4/6, au comm.) de la statue de la Viçtoire, ouvrage de Mendæus, nommé cidessus, §. 8, qui étoient posées sur des colonnes. Voyez aussi tom. I, pag. 8. note 7. Mais Vitruve (liv. 1, c. s) lève toutes les difficultés à cet égard, en disant expressément que les figures de ces Perses étoient des statues, et qu'elles servoient à soutenir le toit du portique en forme de caryatides. C. F.

(2) Pausan. I. ii , p. 185 , I. 13.

(5) Il a été dit ci-dessus, pag. 198, note 7, que Pline plaçoit Agéladas dans la quatre-vingt-septième olympiade. Winkelmann, qui parolt ici vouloir l'approcher de cette époque, ne s'est pas rappelle qu'il a placé, à la même page, cet artiste beaucoup plutôt. Il anna peutêtre été induit en erreur dans cet endroit par la soixante-sixième olympiade, dans laquelle vivoit Cléosthènes, dont Agélades a fait la statue. Pausanias parost être d'accord avec Pline, puisque,

D d a

char dont les chevaux étoient de Calamis (1); Agénor, qui s'est rendu immortel par les statues des deux amis, Harmodius et Aristogiton, libérateurs de leur patrie; statues qui furent substituées, dans la première année de la soixante-dix-esptième olympiade (2), à celles en bronze des mêmes héros qui leur avoient été élevées quatre ans après la mort des tyrans, et que les Perses enlevèrent (3). Glancias, pareillement d'Egine, fit la statue

lie. viii, ch. 4a, p. 688, il rend Agéladas contemporain d'Onatas, et dit que cet artige travailla à la statue de Gélon plusieurs années après la mort de celuici, et bien long-tems après l'expédition de Xerxès contre la Grèce. La statue de Cléosthènes aura été érigée long-tems après la victoire qu'il remporta; comme nousavons vn, l. iv, c.1, §. 9, quecelis'est pratiqué pour bien d'autres grands hommes. Si M. Falconet avoit fait cette reflexion, il n'auroit pas, dans ses notes sur Pline (liv. xxxiv, ch. 8, sect. 19. OEuvr. tom. III, pag. 69), taxé cet auteur d'être moins exact et moins bien informé que Pausanias; et il n'auroit pas ajouté que celui-ei dit, qu'Az-ladas avoit fait la statue de Cléosthènes dans la soixante-sixième olympiade. C. F. (1) Pausan. l. vi, c. 11, p. 4-9.

 c'est Antenor qui avoit fait les plus anciennes de ces statues, et Crizias les plus récentes. Pausanias ne vent pas dire par là que ces artistes avoient fait les statum de ces deux personnages dans des tems différens, comme ces écrivains l'ont entendu; mais seulement qu'Antenor avoit Lut les plus anciennes des statues en question, et Crizias les plus récentes, parmi lesquelles étoient celles d'Harmodius et de son compagnon, qui sont ici nommées les dernieres. En effet, elles étoient sorties du ciseau de Crizius : c'est là du moins ce qu'atteste Lucien, in Philops. 6, 18, oper. tom. III, p. 45. Et l'on doit observer ici que ce Criziasest surnommé Nesiote par Lucien, probablement pour le distinguer d'un autre Crizias Athénien, plus ancien, dont Pausanias fait mention, L vi, c. 5, p. 457; par conséquent on devroit corriger le passage de Pline, & xxxiv, c, 8, sect. 19, au comm., où il écrit Crizius, Nessocles, Leisant deux artistes différens d'une seule et même personne, comme l'a très-bien observé Junius, à l'endroit cité, p. 57. Voyez ci-après, page 226, note 2. C. F.

(5) Lydiat. ad Marm. Arund. p. 275. Prideaux, ad cad Marm. p. 457, ed.

Prideaux Lit observer, à la page citée, qu'Hipparque étoit un excellent du fameux Théagène de Thase, qui avoit obtenu quatre cents couronnes pour prix d'autant de victoires remportées dans les jeux de la Grèce (1).

6. 24. Une des plus anciennes statues sorties d'un ciseau grec qui soit à Rome, et qui date de ce tems, c'est une Muse tenant une grande lyre, qui se trouve au palais Barberin; cette figure, une fois plus grande que nature, porte tous les caractères de cette haute antiquité, caractères qui feroient croire qu'elle seroit une des trois Muses exécutées par trois grands artistes : l'une de la main de Canachus de Sicyone, tenoit deux flûtes; l'autre, faite par Aristocle, frère de Cauachus, avoit pour attribut une . lyre nommée zim, et la troisième, ouvrage d'Agéladas d'Argos, portoit une autre lyre appellée ségures. Cette description nous a été conservée dans une épigramme d'Antipater (2). Si cet Antipater est de Sidon, comme il le paroit par une épigramme, faite sur un Bacchus, placé à côté de la statue de Pison (3), et composée sans doute à Rome, il y a grande apparence que cette autre épigramme a pour objet les trois Muses qui étoient à Rome, et que notre poëte sidonien a vécu dans cette ville (4). Ceci pour-

prince, et qu'il ne fut pas mis à mort pour délivrer sa patrie, qui a toujours honoré sa mémoire. C. F.

- (1) Pausan. l. iv., p. 478, l. 19. (1) Anthol. l. iv., c. 12, p. 554.
- (5) Ibid. num. 3a.
- (4) De ce que la sature de Pison est nontrée dans cette d'ejégramme, il ne faut pas conclures à Leilement, solon moi, qu' Antipater vioit à Rome; poinque d'une antre vigit à Rome; poinque d'une antre vigit à Rome; poinque d'une antre pour le remerciere de les avoir délivrés de certains brigands; no pourroit de mêue conclure qu'il vivoit dans cette dernière ville. Cette épigramme est reportre par Sadiges, et air-

madver, in Euseb, chronol, ad annum MDCCCCXLI, p. 152, on il observe qu'Antipater vivoit du tems de la guerre de Mithridate. On pourroit plutôt en inférer qu'il n'étoit pas à Rome, parce qu'il a joint dans dans une autre épigramme, au nom de Pison, celui d'Ausone, sa mation ou sa patrie; ce qui me semble inufile pour an homme qui auroit écrit à Rome. En second lieu, on pourroit croire qu'Amipater étoit hors de Rome, parce que dans une autre épigramme, însérée de même dans l'Anthologie, liv. vi. ch. 10, num. 5, il dit qu'il envoie à Pison une chandelle d'une forme particulière. C. F.

roit servir à prouver l'idée que je cherche à établir. Du reste. il n'est pas possible d'indiquer positivement la différence des divers instrumens de musique que nous désignons dans les langues modernes par le terme de lyre. Les auteurs anciens même confondent was avec wis; de sorte qu'ils en attribuent l'invention tantôt à Mercure, tantôt à Apollon. Ils s'ensuit néanmoins de-là que et rise étoient absolument les mêmes instrumens, ou que du moins ils se ressembloient beaucoup. Quant'à l'instrument nommé . airs, qu'on voit à la main d'une Muse parmi les peintures d'Herculanum, avec cette inscription : TET+IXOPH ATPAN (1), c'étoit une petite lyre, faite vraisemblablement comme celle qu'on suppose avoir été inventée par Mercure, et formée de l'écaille d'une tortue, ce qui la sit appeller ziam; c'est sous cette forme qu'on la voit aux pieds de la statue de Mercure, à la villa Négroni. De-la vient qu'Aratus nomme ziver, la petite lyre (2), pour la distinguer sans doute de la grande lyre nommée salars; et cela, non, comme se l'imagine le scholiaste de ce poête, parce qu'elle a peu de front. Quant à la lyre de la Muse du palais Barberin, elle est de la grande espèce, et ressemble à celle que tient Apollon dans un autre tableau d'Herculanum (3). Il paroit que cet. instrument est le même que celui qui s'appelle seriorn, et que Pollux nomme sagares (4), c'est à dire, ayant de grosses cordes, Augeriçus izer rus zaplis (5); ce qui étoit par conséquent une espèce de psaltérion (6). D'après cette conjecture, je me figure que la Muse d'Aristocle aura tenu une petite lyre nominée ziam, et celle

certalnement il se trompe; car la preuve qu'il en apporte est tiré d'une rélation concernant le roi Cosroba, mans réfléchir que du règne de ce monarque il y avec long-tens que les Peres connoissoient les Grecs; de sone qu'il est naturel de corier que les Peress, en adoptent cet inaxument grec, en ont aussi adopte la dénomination.

<sup>(1)</sup> Pitt. Erc. T. 2, tar. 5.

<sup>(2)</sup> Phanom. v. 264.

<sup>(5)</sup> Pitt. Erc. T. 2, tav. 1. (4) Poll. Onom. L iv. Segm. 50.

<sup>(5)</sup> Schol. Eurip. Alc. v. 845.

<sup>(6)</sup> Hunt, dans sa préface pour la nouvelle édition de Hyde, De religione Pertarum, prétend faire dériver le mot Burbyton de la langue persane; mais

de la main d'Agdadas une grande lyre appellée »«·m. Il s'ensuivroit de-là que la Muse Barbérin seroit un ouvrage de ce dernier sculpteur. Suidas se trompe lorsqu'il nomme l'auteur de cette Muse Géladas, au lieu d'Agdadas, faute que Kuster n'a pas relevée dans la dernière édition du lexiographe grec-

§ 25. Je no déciderai pas si les statues de Castor et Pollux, faitss par Hégésias, et placées Jadis devant le temple de Jupiter-Tonant (1), sont les mémes figures de grandeur colossale qui se trouvent aujourd hui au Capitole; ce qu'il y a de vrai, c'est qu'elles ont été trouvées sous cetté colline (2). Une certaine dureté qu'on remarque aux parties antiques de ces figures, et qui caractérisoit les ouvrages d'Hégésias, pourroit nous déterminer à le croire (3). De-là il faudroit ranger ces statues parmi celles qui sont travaillées dans le plus ancien style, parce que cet artiste parcit avoir véeu avant Phidias (2).

§. 26. Ce qui atteste encore les progrès l'art de ce siècle, ce sont les médailles de Gélon, roi de Syracuse. Il s'en est conservé une d'or, qu'on reconnoit pur une des plus anciennes

(1) Plin. I. xxxiv; c. v. v. y. 5. v. ft.

'10 M. Flabb Visconii a diş observé
(Musor Pio-Clement. I. J. no. 5-y., r. y.
c. 6) que Winkleman est tombé ici dans
gleux erreurs: v. e. en supposant que le loucourse d'Hegleis etolente de marbre, tundis que Viline (I. cit), dis qu'ils étolente de brone; s. rendifientant que les chores qu'il en trouvent suipurchlui au capitale, marbre et trouvées soin extra capitale, not det trouvées soin extra capitale, not det trouvées soin extra capitale, marbre de trouvées soin extra contra d'accourse dans le quartier des julis. Voya c. 4-preès liv. v. j. ch. 6, f. ser et les notes. C. f. v.

et les notes ou f.

avec une entière confiance, si l'on réfléchit que Quintilien, qui (à l'endr. cité) Lait l'énumération de différens artistes, pour montrer comment l'art est toujours allé en se perfectionnant, compte parmi" les premiers artistes Calon et Hégésias, dont il dit que les ouvrages étoient travaillés durement, et à-peu-près dans le goût étrusques. Il place ensuite Calamis, dont il dit que les ouvrages étoient déja moins contraints; enfin Myron, dont les productions eurent un air plus naturel et plus aisé. Duriora, et Tuscanicis proxima Calon, atque Hegesias; jam minus rigida Calamis; molliora adhuc supradictis Myron feeit. C. F.

<sup>(5)</sup> Quint. Just. Orat. l. xij, c. 10.

<sup>(4)</sup> Je pense qu'on peut assurer cela

que nous ayous de ce métal (1). Il n'est pas possible de déterminer l'âge des plus anciennes médailles d'Athènes; mais le style du travail suffit pour réfuter le pére Hardouin, qui avance qu'aucune de ces médailles n'a été frappée avant le règne de Philippe, roi de Macédoine, puisqu'il s'en trouve d'un type trèsdifforme. La plus belle médaille d'Athènes que j'aie vue, est un Quinnire d'or conservé dans le cebiner Farnèse du roi des Deux-Scilies; l'aquelle suffit pour réfuter M. de Boxe, qui prétend qu'il ne se trouve point de médailles d'Athènes en or (a). Le nom de 112718, qu'on lit sur la poirtine d'un buste de jeune homme conservé au Capitole (3), et qui passe par cette raison pour un portrait de Hiéron, roi de Syracuse, est incontestablement une addition modorne.

(1) Mémoires de Trév. année 1727, de l'Académie des Inscriptions, t. I, pag. 14/04.

(2) Claude Gros de Boze, Mémoires (5) Mus. Capital. tom. 1, pl. 55,



CHAPITRE



## CHAPITRE II.

De l'art depuis le siècle de Phidias jusqu'à celui d'Alexandre.

5. 1. Les Grecs avoient posé le fondement de leur grandeur, teosèscios fondement aur lequel on pouvoit clever un édifice aussi durable que magnifique. Les plilosophes et les poétes y mirent la première main, les artistes l'achevèrent ensuite, et les historiens nous y introduisent par un portail majestueux. Sans doute les Grecs de ce tems n'auront pas été moins surpris que ne le sont aujourd'hui les gens de lettres qui connoissent leurs poètes, de voir, après un Eschile, qui passoit pour avoir porté la tragédie à sa perfection, paroftre ensuite Sophocle, qui, prenant un vol d'aigle, s'élança tout d'un coup au plus haut degré où peuvent atteindre les forces humaines (1). Il en aura été de même de

(1) Sophoele donna Antigone, sa première tragédie, la troisième année de la Miscelà Hb. iij, cap. 18. Tome II. E a l'art : du maître à l'élève , d'Agéladas à Polyclète , le pas qui fut franchi a dù paroitre étonnant. Il est à croire que si le tems ne nous cût pas ravi les moyens d'apprécier les ouvrages de l'un et de l'autre, nous trouverions qu'il y avoit la même différence entre l'Hercule d'Eladas (1) et le Jupiter de Phidias, et entre le Jupiter d'Agéladas et la Junon de Polyclète, que celle qu'on trouve entre le Prométhée d'Eschyle et l'OEpide de Sophocle. Le premier, par l'élévation des pensées et la beauté des expressions, ctonne plus qu'il ne touche; et comme, dans le . développement de la fable, il s'attache plus au vrai qu'au vraisemblable, aussi se montre-t-il moins poëte qu'historien. L'autre, au contraire, sait émouvoir, et l'effet de cette émotion est dù, non à des paroles; mais à des images pleines de sentiment qui pénètrent l'ame ; par tonte la vraisemblance qu'il cherche à mettre dans le développement et le dénouement de son sujet, il soutient l'attention, et nous conduit toujours au-delà de nos espérances.

6. 2. Les tems les plus heureux par rapport à l'art pour les responses villes de la Grèce en général, et pour Athènes en particulier, furent les quatre années pendant lesquelles Périclès gouverna la république, pour ainsi dire, eu monarque, et durant la guerre opiniâtre qui précéda celle du Péloponnèse, qui commença dans la quatre-vingt-septième olympiade (2). Cette guerre est peut-

> (t) Dont parle le scholiaste d'Aristopliane, in Run. v. 504.

(2) Sans computer le tems anquel vécurent Dédale et les premiers élèves de son école, qui contribuèrent plusôt à détériorer qu'à perfectionner l'art de la statuaire, il s'écoula vingt-tinq et plus d'olympiades à préparer cette époque heureuse, si celèbre pour les arts et pour les sciences, où ils parvinrent au plus haut degré de perfection, sous le gouvernement de Périclès, qui, seul, comme l'ob-

serve Rollin, Histoire ancien. liv. xxij, par. 1, ch. 3, art. 2, p. 119, t. XII, étoit capable de verser dans l'ame des Athéniens le goût pour les arts, et de mettre en mouvement les artistes les plus . habiles. Lui seul parvint à faire naître une si vive émulation entre les plus excellens artistes en tout genre , qu'uniquement occupés du désir de se rendre immortels, ils firent tous leurs efforts pour joindre dans les ouvrages qui leur furent confiés à la sublimité de l'intenêtre l'unique au monde dans laquelle l'art, non-seulement n'air pas souffert, mais où il se soit même signalé par des chefa-d'œuvre. Les dissentions des Grecs étoient, s'il m'est permis de faire une comparaison, comme sont les petites tracasseries en amour, qui le rendent plus délicat et en resserrent les liens. La Grèce alors développa toutes se ressources, ct l'on vit Athènes et Sparte n'épargoer aucun moyen pour se surpasser l'une l'autre à force de talens et de gloire. Les talens de tous les cioques furent employés; les facultés morales et physiques de tous les individus furent mises en action. De même qu'un animal féroce déploie toutes ses forces, quand il se sent assailli de tous côtés, de même les Athèniens montrèrent les plus grands talens dans le tems u'il se senvoient les plus grands talens dans le tems u'il se senvoient les plus grands talens dans le tems u'il se senvoient les plus grands talens dans le tems u'il se senvoient les plus grands revers.

§. 5. Nous savons que pendant toute la durée de cette guerre les artistes ne perdoient pas de vue le grand jour, où leurs ouvrages devoient être exposés aux yeux de la Grèce entière. Après quatre années rivolues, on célébroit les jeux olympiques, et étoit, tous les trois ans que les jeux sisfmiques avoient lieu: alors toutes les losstilisés cessoient, et les Grecs, quoique acharnés les uns contre les autres, se rendoient Elis ou à Corinthe pour prendre part à la joie universelle. Il étoit permis à tous les Grecs d'y paroître, même à ceux quf àvoient encouru le bannissement (1). A la vue de cette brillante jeunesse qui brilloit d'impatience de se signaler, ils oublioient pour que(ques jours les maux passès et ceux de l'avenir, Pausanian sous apprend que les maux passès et ceux de l'avenir, Pausanian sous apprend que

tion, la beauté et le fini du travail. Quolque, selon l'observation de Vellejus Pacuterlus, J. J. C. f. crépté es prilusieurs auteurs modernes, et confirmée par un grand nombre d'exemples, la perfection à laquelle les arts et les sciences parviennent, n'a jumais été de fort longue durée, puisque leur éclat ne fait, pour ainsi dire, que paroître et s'évanouir;

cependant lorsque, pour la première fois, ils atteignirent en Grèce à cette perfection, ils 17 maintirent long-tems; et depuis Périclès jusques à la mort des ruccesseurs immédiated Alexandre, époque de leur décadence, il s'écoula trente et plus d'olympiades, ou pour le moins can ving en a. E. M.

Diod. Sic. I. xviij, p. 593.
 E e 2

les Lacédémoniens firent une trève de quarante jours avec les Messéniens, pour célébrer la féte instituée en l'honneur d'Hyacinthe (1). Mais pendant la guerre avec les Etoliens et les Achéens, guerre dans laquelle les Romains prirent parti, la célébration des jeux Néméens fut suspendue pour quelque tens (2). La liberté des mœurs dans ces jeuns, favorisoit l'instruction des artistes; les athlètes entroient en lice sans voiler aucune partie din corps. Il y avoit dépi long-tense qu'on avoit supprimé le tablier on l'écharpe qui couvroit la partie inférieure du corps. Acanthus fut le prenier qui court à Elis sans cette écharpe, dans la quiurzième olympiade (5). C'est donc sons foudement qu'un savant a prétendu fixer l'époque de la modiét étotale dans les jeux, entre la soisante-troisème et la soisante-troisème et de volvapiade (5).

§. 4. Enfin, la seconde aunée de la quatre-vingt-troisième olymènide, les hostilités cessèrent, et, suivant la remarque de Diodore de Sicile, le monde entier jouit des douceurs de la paix. Les troubles de la Grèce se trouvèrent pacifiés par le traité des Grecs avec les Perses, et par la trève de trente aus, conclue entre les Athéniens et les Laccidénoniens. C'est aussi vers ce ménit tens que la Sicile commença à goûter le repes, par la convention des Carilaginois avec Gélon, roi de Syracuse, couvention à laquella accédérent toutes les villes grecques de cette île. Diodore rapporte de même qu'à cette époque toute la Grèce n'offroit que

(1) Pausan. lib. iv. p. 526, l. g.

(4) Baudelot. Epoq. de la nudité des

Baudelot en fixe l'époque à la soixantequinzième olympiade. Cet auteur n'avoir pas vu sans doute tous les témoignages des écrivains qui se trouvent indiqués chez Meursius, à l'endroit cité, pour prouver que cet usage existoi long-tems supersovant; mais Meursilu n'a par un plus consulté Thacydide, sur qui Baudelot s'appuie, or qui écrivoit veringdistince clympades il dit, M. j., dang, 6, pag. 7, qu'il n'y avoitque peu d'années que l'entière multides athlètes dans les jeux s'étoit littroduite; es qu'en Asie plusieurs d'arreitem se servoiten encore dans ce temte en servoiten encore dans ce temde d'un voile qui leur couvroit les reinste.

Liv. I. xxxiv, c. 41.
 Dionys. Halyc. Ant. Rom. I. v, pag. 458, I. 12. Conf. Meurs. Miscell. Lacon. I. iv, c. 18.

des fêtes et des réjouissances (1). Cette tranquillité et cette allégresse universelle doivent avoir eu nécessairement une grande influence sur les beaux arts. Des circonstances aussi favorables pour les peuples, nous autorisent sans doute à placer dens la même olympiade le tems où Phidias étonna les Grecs par ses productions sublimes (2). On peut expliquer par là un passage d'Aristophane, où ce poête représente la Paix comme une déesse avec laquelle Phidias avoit contracte une sorte d'alliance, ins infi muricu que (3); réflexion à laquelle l'ancien scholiaste d'Aristopliane, ainsi que ses interprètes modernes, excepté le seul Florent Chrétien (4), ont donné un sens bien éloigné de la pensée du comique grec (5).

6. 5. La mort de Cimon laissa à Périclès la liberté d'exécuter sous Péricles ses grands desseins. En occupant tous les bras et tous les esprits, il cherchoit à faire règner dans Athènes la splendeur et l'abondance. Il bâtit des temples, des théâtres, des aqueducs et des ports: on sait que pour la décoration de ces édifices il alla jusqu'à la profusion. Le Parthenion , l'Odeum et d'autres édifices célèbres, datent tous du même tems (6). Ce fut alors que l'art recut, pour ainsi dire, de la vie. C'est à cette époque, selon Pline (7), qu'on peut fixer la nouvelle existence de la sculpture et de la peinture.

6. 6. L'avancement de l'art sous Périclès peut être comparé à Observation sa renaissance sous Jules II et Léon X. La Grèce étoit alors ce fénérale sur que l'Italie fut dans la suite : semblable à une terre fertile qui tite de co n'a été ni épuisée ni négligée, et qui, par les soins d'une culture bien entendue, développe les trésors cachés de sa fécondité; ou

<sup>(1)</sup> Diod. Sic. L. xif. p. 87 - 88. Pausanios , L. v , c. 25 , p. 457 , in fine.

<sup>(2)</sup> Plin. l. xxxvj, c. 5, sect. 4, §. 3.

<sup>(5)</sup> Aristoph, Pac, v. 615, (4) Idem; Pac. edit. Q. sept. Flor.

Christ. p. 63.

<sup>(5)</sup> Erasm. in Adag. Leopard. Emendat. l, v, c. 15.

<sup>(6)</sup> Plut in Pericle on tom. 1, p. 159 et seq. Moursius , Ceram, Gem. c. 11,

op. tom. 1, col. 486.

<sup>(7)</sup> Plin. l. xxxvj, c. 5, seer. 5,

à un champ nouvellement labouré, qui, après une pluie douce, répand l'odeur la plus agréable. Il est vrai qu'on ne peut pas faire un parallèle exact de l'état de Lart avant Phidias avec son état @mt Michel-Ange et Raphaël; mais l'on peut dire du moins qu'à ces deux époques, il avoit un caractère de simplicité et de pureté qui ne le rendoit que plus propre à étre conduit à sa perfection. Le raffinement est aussi préjudiciable à la culture de l'art qu'à l'éducation de l'homme.

....

§ 7. Le chef des artistes, qui exécuta les grands projets de Péricles, fut Phidias, dont le nom est à jamais consacré dans Péricles, fut Phidias, dont le nom est à jamais consacré dans l'histoire de l'art (1). Le génie de ce grand homme, ainsi que ta talens de ses disciples et de ses successeurs, portèrent les arts qui tiennent au dessin à leur plus haut degré de pérfection. Se plus fameus ouvrages étoient la statue de Pallas dans le temple de cette décesse à Athènes, et celle du Jupiter Olympien à Elis, toutes deux travaillées ea or et en ivoire (2). Quant à la sompetité d'or qui y étoit entrée, et dont Péricles fait mention dans un discours adressé aux Athèniens : il dit que le poids de cet or avoit été de quarante talens (5). Le talent attique est évalué à six cents écus romains, ou un peu plus de douze cents florins d'Allenagne. La draperie de la figure étoit faite de cet or, et les

(1) Plália vicsi commo le sur-intendiant el le directeur-général des ouvrages ordonnés par Péricles. Plut. in Pericle ps. 155, sp. nom. I. Les peintres célèbres employés dans ce tema-là, écoient Agazarque el Zeuxia, doui le premier peigoti avec beasonop de prestaves, tambis que le second mettoit beasocup de tema à l'oire seo surrages. Plutarque zapyorte, à l'ondroi cité, que Zeuxia se glorificit et a loiter seo surrage. Plutarque zapyorte, d'indroic cité, que Zeuxia se glorificit et se linetur, et qu'ul dioist, que pur ou durée, et acquerroient une plus que durée, et acquerroient une plus que durée, et acquerroient une plus grande beauté à mesure qu'ils vieillirolent. Le même historien sjoute, que nonobstant la grande promigitude avec laquelle les ouvrages ordonnés par Périclés furent exécutés, ils conservoient encore de sog tems toute leur beauté et leur première fraicheur. Voyes cisprès ch. 5 g. not saiv. C. 3 not saiv. C.

Pline, liv. xxxiv, ch. 8, sect. 19.
 1. Athénagore (Legat. pro Christ. pag. 292) vante sussi la beauté de son Esculare à Epidaure, C. F.

(5) Thucyd. lib. ij, p. 53, l. 29.

parties nues, la tête, les bras et les pieds, étoient travaillées en ivoire (1).

§. 8. Les disciples les plus célebres de Phidias, furent Alca-Akantenneur de Athènes, et Agoracrite de Paros. Alcamène eut l'honneur de faire les bas-reliefs qui décoroient le fronton de derrière du temple de Jupiter à Elis. Ce fronton représentoit d'un côté le combat des Centaures et des Lapithes, à l'occasion des noces de Pirithois, et de l'autre côté Thésée, qui fait un grand car-

(1) Tos les anciens auteurs grecs et latins qui ont parlé de Phidias, tels que Diod. de Sicul. Bibliot. hist. lib. xii. princ.; Pausanias, I. v, c. 15, p. 413, et alib.; Strabon. lib. viij, p. 542, in fine; Plutarch. in Pericle, p. 159 seq.; Lucian. Pro imag. §. 14, oper. tom. II, p. 492; Ciceron. De clar, orat. c. 64, 228; Plin. lib. xxxiv, c. 8, sect. 19, 5. 1; Quintil. lib. xij, c. 10, ont célébré ses ouvrages à l'envi les uns des autres. Outre la Pallas et le Jupiter Olympien, qui avoient acquis nn très-grand prix par plusteurs petits accessoires très-finis, et travaillés avec une grande habileté, qu'il y avoit exécutés (comme on Fa déja fait observer silieurs), on avoit de lui d'autres statues en ivoire, dont-parlent les anciens; auxquels il faut en apouser que ques autres en bronze et aussi en bois. Mais Phidias travailloit ordinairement sur le marbre. Pline, à l'endroit cité, lui attribue d'ailleurs l'invention du travail au tour, art perfectionné depuis pur Polyclète; mais Saumaise lui dispute cette gloire, Plin. Exercit. in Solin. c. 52, tom. 11, p. 737. (Voyez ci-dessus liv. iv , ch. 7, 6. 7). Rollin, Hist. anc. tom. XII, liv. xxij, ch. 5, art. 2. p. 177, dit que Phidias fut aussi peintre, mais il ne dit pas d'où il a tiré ce fait. E. M.

Il l'a tiré de Pline, l. xxxv, cap. 8, sec. 54, où cet auteur dit qu'il fut d'abord peintre, ensuite sculpteur, et qu'il peignit son Jupiter Olympien. C. F.

Ce qu'il y a de certain, c'est que Phidias s'est immortalisé par la sculpture. Cependant, malgré un mérite aussi imminent, la jalousie et l'envie persécutèrent ce grand homme. Que d'émules ont cherché à nuire à sa gloire. Pline et Plutarque en font l'énumération ; je ne saurois néanmoins me persuader qu'il ait fini ses jours dans une prison ou que ses ennemis soient parvenus à l'empoisonner. Le Jupiter Olympien est du moins un ouvrage de Phidias, postérieur au tems où Plutarque fixe la most de ces artiste. Voyez Gedoyu, Histoire de Phidias , Acad. des Inscript. t. 1X , Mem. p. 195. E. M.

L'ealime singulière qu'on Lisois de cette states, e l'enchousianne de le crec étoit si grand que tout le monde alloit la voir, e so a regardoi comme malher-reax ceux qui ne potvoient pas jouir de ce bouheru. Que demonite est dit l'éjécute ches Arriers, L'<sub>j</sub> , c. b<sub>i</sub> ad Ojm-pia proficiale voi, se Philhe voprescrit, es simple anne delium nopui-derit pro infortronne se ipann repnare. C. F.

nage des Centaures avec sa hache d'arme. Il y a une faute dans la version l'atine de Pausanius (1); car on y rend par dans la voite, (în ipaa restudine), les mots rei rein simi, qui, bien qu' au pluriel, ne signifient qu'un fronton. Les temples d'un carre long, comme étoit celui-ci, n'étone point voites; ils avoient intérieurement un plafond plat. La même version donne une fausse idée d'un autre passage de Pausanias, où l'on a interprété de même la plurase suivante : si deit sirie simie si sini, per ser sirie vi Apple le sirie simie si sirie simie (ar lei on a encore prétendu trouver une voite: llic se laqueare in angustum fastigium contrahit (2). Pausanias, après avoir déciri la course de Pélops et d'Hippodamie, exécutée sur le fronton de devant du temple, ajoute ces paroles : au faite du fronton on a représenté le fleue «Alphée.

§. 9. Cet Alcamène fut le premier qui représenta la déesse Hécate triforme, ou avec trois corps et trois visages; et cette statue portoit le nom d'és-mpla, dénomination qui venoit sans doute de ses trois couronnes terminées en forme de tours (3).
§. 10. Alcamène fit une statue de Vénus, en concurrence avec a despective et remysetale pairs un son tival partie qui partie que present de la concernance.

Agoracrite.

§, 10. Alcamène fit une statue de Vénus, en concurrence avec Agoracrite, et remporta le prix sur son rival, parce que les Athéniers prononcérent en fixeur de leur compatriote (4). Agoracrite, piqué de ce jugement, ne veulut pas que sa statue restà tà Athénes; il la vendir aux habitans de fihammus, boursaid à Athénes; il ce le fit gegardée par plusients comme un ouvrage de Phidias (5), parce que celui-ci, ayant beaucoup ainé cet élève, avoit retouché plusieur de se ouvrages. Le resentiment d'Agoracrite fut tel, qu'il voulut que sa statue changelà de nom, et qu'elle portat celui de Némésis (7). Cette figure (8), hunte de dix àvé-sire, ou coudéée, tenoit dans sa

Pausan. I. v., p. 400, L.
 Ces mots sont très-bien tradnits, puisque laquear signifie une votte pleine, ou un plafond. C. P.

(3) Pausan. L. ij , p. 180 , 6 34

(4) Plin, I. xxxvj, c. 5, sect. 4, §. 3.
 (5) Pausan. I. j, p. 81.
 (6) Suidas et Hesych. v. 'Paperria.

(c) Plin. loc. cit. (S) Hesych, loc. cit.

main

main un branche de mixa (fresne) (1). Mais rien de plus naturel ici que la question suivante : Comment Vénus pouvoit-elle représenter une Némésis? cependant personne ne s'est avisé de la faire; et cette question donne lieu à deux autres; savoir, si la Vénus d'Agoracrite étoit nue ou drapée, et quels sont les attributs qui peuvent être communs aux deux déesses? Quant au premier point de la question, je réponds qu'il y a grande apparence que cette Vénus étoit drapée comme la Vénus de Praxitèle dans l'île Cos (2). A l'égard des attributs, je répéterai ici ce que j'ai dit dans un autre endroit (3), et ce que j'ai encore plus développé ailleurs, à l'occasion d'une statue de Némésis de la villa Albani (4). J'ai observé que les anciens représentoient cette déesse le bras gauche plié vers le sein, et tenant de la même main sa robe soulevée. Ce bras ainsi plié, figuroit la mesure ordinaire des Grecs appellée myin, coudée, qui se prenoit depuis la seconde jointure des doigts jusqu'au coude. Cette attitude servoit à indiquer que Némésis, rémunératrice des bonnes et des mauvaises actions, se sert d'une juste mesure pour récompenser et pour punir les hommes. Il faut donc croire que la Vénus d'Agoracrite étoit représentée dans la même attitude, mais dans une signification différente : la draperie soulevée devant le sein pouvoit désigner cette pudeur et cette retenue de la déesse que Praxitèle ensuite s'est proposé d'indiquer dans celle de ses Vénus qui étoit nue, en lui faisant porter une de ses mains vis-à-vis de sa gorge, et en lui faisant couvrir de l'autre, à quelque distance, ce que la pudeur cherche à cacher (5). En regardant cette sup-

(1) Pausan, et Hesych. #. cc. Pour se servir ici du mot fresne, il Ludroit lire esais, quoiqu'il parvisse plus probable que μέλα, qui signifie des pommes, est la véritable leçon de Pausanias; et il se pourroit bien, en effet, qu'une branche de pommier convint à Vénus, par allusion à la victoire que cette déesse remporta sur le mont Ida, comme le re-

marque Visconti, t. II, tuv. 13, p. 27.

(2) Plin. I. xxxvj, c. 5, sect. 4, 6, 5.

(i) Descript. des Pierres gravées du cab. de Stosch, cl. II, sect. 17, n. 1810. (4) Explic. de Monum. de l'antiquité, part. 1, ch. 8.

(5) La Vénus de Praxitèle, à Gnide, dont nous avons une copie dans le eaposition comme vraisemblable, l'artiste, sans rien changer à sa Vénus, pouvoit très-bien lui donner le nom de Némésis. Le rameau placé dans la main droite (1), abaissée vers les parties sexuelles (2), auroit été lir seule addition dont il eût eu besoin nour caractèrier cette déesse.

De l'arryendant la guerre du Pélopounése.

§ 11. Dans la première année de la quatre-vingt-septièrne olympiade, c'est-à-dire, dans la même année que Phidias acheva as tatue de Pallas, et cinquante ans après l'expédition de Xer-xès, les jalousies de différentes villes de la Grèce parvenues à leur comble, firent éclatre la guerre du Péloponnèse, occasionnée par les troubles de la Sicile, auxquels tous les Grece prirent part. Athènes et Sparte, contine les villes les plus puissantes, y joudeent les principaux roles. Une seule bataille navale perdue par les Athénieus, leur porté un coup dont ils se ressentirent

hinet Clémentin, comme je l'ai observé
1. I, p. 400, n. 2, tient de la nain gauche une draperie qui pend aur un vase
placé à côté d'elle; et de sa main droite
elle couvre ca que la pudeur cherche à
cacher. La Vénus de Médicis est dans
l'attitude décrite par Winkelmann. C.F.

(1) Winkelmann s'écarte ici de ce qu'il a avancé dans le précédent paragraphe; savoir, que la statue tenoit dans să main un rameau de frène; er, cette main étoit la main gauche, comme le dit Pausanias lib. 1, c. 35, p. 81, qui ajoute qu'elle tenoit dans la main droite un vase travaille en bas-relief, représentant différentes choses, et portoit sur sa tête une couronne avec des cerls et des figures de Victoires; mals que tous ces attributs, l'artiste les aura ajoutés après coup. Voyez aussi Owens, Orat. de Nemesi Phidiaca. Si toutefois on n'aime pas mieux croire, avec Visconti, ce qui est plus probable, que les Ethiopiens qu'on voyoit représentés sur ce vase, servoient à indiquer la Lybie ou l'Az-bie, limitrophie de l'Ethiopie, comme le pays qui produil les plus précieux bassumes; et que la couronne, qui convient à Veius, céfroit des figures de Victories pour indiquer le triouple que cette déess remports sur ser sivales; tandis que celles des certs significient que cette victories u'avoit pas été bêtempe par la force. C.F.

(2) Fline, comme je l'al drje remaqué à la page 195, noter y pilec Héglia dans la quatre-vinga-quarième dynapiale, et le fait contemporain d'Aumène sousi bien que Grisla et Nettoche. L'al parté de premier à la page 212, note 3. l'ajouterid donc serdiement (d, que al c'est celui dont parté Lacien, comme ji par doit point être rauje d'autre de la page de la page de la page d'autre de la page d'autre de la page de la del les satues d'altranodius et d'Aria-

long-tems (1). Il est vrai que, dans la quatre-vingt-neuvième olympiade, on conclut une trève de cinquante ans, qui fut rompue l'année suivante, et l'animosité des Grec's dura jusqu'à l'épuisement total de la nation. On peut juger des richesses d'Athènes à cette époque, par la contribution qu'on leva dans cette ville et dans le territoire de l'Attique, pour la guerre contre les Lacédémoniens, lors de l'alliance des Athéniens avec les Thébains : selon Polybe, cette imposition monta à cinq mille sept cents cinquante talens (2).

\$: 12. Pendant cette guerre, ainsi que pendant la précédente, Em florisun destin propice semble avoir veillé sur les beaux arts et sur sie et de l'art les belles lettres. Les Muses pacifiques furent si pen troublées guerre,

au milieu du tumulte des armes, que les poètes, ainsi que les artistes, donnérent à leurs ouvrages le plus haut dégré de perfection. La poésie fut soutenue et vivifiée par le théâtre; car le peuple d'Athènes ne fit pas cesser les spectacles. Dans la suite, les choses en étoient venues au point qu'on les comptoit parmi les nécessités de la vie, si bien que la ville ayant été assiégée par Démétrius Poliorcète, sous Lacharès, gouverneur macédonien, et les vivres commençant à y manquer, les spectacles servirent à appaiser les cris de la faim (3). Nons apprenons qu'après la funeste guerre du Péloponnèse, dans le tems qu'Athènes étoit réduite à la plus grande-pauvreté, on avoit distribué une certaine somme d'argent, à une drachme par tête. pour que les citoyens pussent assister aux représentations théàtrales. D'ailleurs, des spectacles, ainsi que les autres jeux publics, étoient réputés sacrés; aussi choisissoit-on presque toujours les grandes fêtes, particulièrement celles de Bacchus, pour

dans cette ville. Pausan. L. j , c. 8, p. 20. togiton, comme je l'ai remarqué à cet endroit. Ces statues furent, dans la (1) Liv. I. xxviii, c. 41.

soixante-quizième olympiade, ôtées du (2) Polyb. l. ij, p. 148. B.

Céramique d'Athènes où elles étoient (5) Dionys. Halyc. De Thucyd. jud. placées, et envoyées en Perse par Xerc. 18, p. 234. sès, avec le reste des dépouilles faites Cet historien ne dit pas cela. C. F.

Ff2

faire jouer de certaines pièces. Dans la première année de cette guerre, le théâtre d'Athènes ne fut pas moins célèbre par la rivalité entre Euripide, Sophocle et Euphorion, au sujet de la trazédie de Médée, dont celle du preinier fut jugée la meilleure (1), que le furent les jeux olympiques suivans, par la victoire de Doriœus de Rhodes, fils du fameux Diagoras. Plutarque nous assure que les représentations des Bacchantes, des Phanisses, d'OEdipe, d'Antigone, de Médée et d'Electre, ont plus coûté aux Athéniens, que les guerres contre les Perses. pour défendre leur liberté (2). Trois ans après la représentation de Médée, Enpolis parut et donna ses comédics. Dans la quatra-vingt-huitième olympiade, Aristophane fit joner ses Guépes, et dans la suivante, il sit représenter deux autres pièces, les Nuées et les Archaniens.

cuerre.

6. 13. Au commencement de celte guerre, l'art produisit le del'acterdes plus grand chef-d'ouvre qu'ait jamais enfanté l'esprit humain, rant cette savoir, la statue de Jupiter Olympien à Elis. Phidias, aprèsavoir achevé sa Pallas à Athènes, se rendit à Elis, où, secondé par Colothès, autre statuaire (3), il entreprit cette figure étonnante, qui, composée d'or et d'ivoire, conime la Pallas, étoit hante de soixante coudées. Dans la suite des tems, les parties de l'ivoire ne joignant plus, Damophon, statuaire messénien, restaura la figure et la mit dans son premier état. Les Eléens lui rendirent des honneurs publics (4).

> 6. 14. Il résulte de la narration de Pline (5), que les commencemens de la guerre du Péloponnèse, furent les tenis les plus florissans des célèbres statuaires, tels que Polyclète, Scopas, Pythagore, Ctésilaus et Myron.

Polyclète. §. 15. Polyclète étoit un poête sublime dans son art. Il cher-

(1) Epigr. gr. ap. Orvil. Anim. in Athenien. oper. tom. 11, p. 540. Charit. tom. 11, p. 387. (5) Plin. I. xxxiv, c. 19, sect. 27. (2) Her. A9m. nar. wal, # nar. red. (4) Pausan. 1. iv, p. 357, 1. 12. usid. Bellone, an pace clarier. fuer. (5) Lib. xxxiv, c. 8, sect. 19choit à élever la beauté de ses figures au-dessus du beau individuel. Comme il ainoit à occuper son imigination préférablement des formes de la jennesse, il aura sans doute cherché à montrer son génie plutôt dans la mollesse d'un Bacchus et dans la llorissante jeungsse d'un Apollon, que dans la force d'un Hercule et dans l'àge màr d'un Esculape. C'est par cette raison que ceux qui ont cherché à le critiquer, auroient desiré de lai plus d'energie, c'est-à-dire, des pariies plus fortement indiquées dans ses figures (1).

§. 16. La plus grand et le plus célèbre des ouvrages de Polyclète, étoit la statue colossale de Junon à Argos, en or (2) et en ivoire; mais les produstions les plus nobles et les plus ingénieuses de cet artiste, furent deux statues d'hommes d'une jeunesse mâle (3). L'une de ces figurer reçut le nom de Doryplore, sans doute à cause de la lance qu'elle portoit (4): Ly-

(i) Dillgentia ac decor in Polycleto, esi quanquam petripue tribuaur palma, aimen ne nihil devalutur, decise pondus putant. Nan, us humane forme decorem additierit super verum, ita non expleviza deorum audiorisatem videur. Quin eatem goque gravierum videus refugitse, nihil aunus ultra leves genast. – Quint. 1st. 1. 2if. x 1. 0, pp. 894

Il paroli que Denis d'Halyaramaso. (De Jacor, Jun. 5, apre. Am. 5, apre. Am. 1, ps. 153) en jorte un jugement tout opport. Il compare Poly déce à Philaire. Et lit remarquer leur mérige en vapant dans leurs productions une certaine frameré, gravité ou dignité, ainsi qu'une touche de maître qui se Listel apparetovir dans tous leurs ouvrages : ««» ri «» ri «» paraitire, »; » à l'armatiré. Giécon, ou l'auteur, qu'el qu'il bott, du leve listuité : Réseur, au l'Increasima, le lique de l'action de l'

excelloit sur-tout dans l'art de faire les politriare des figures; ce qui rie ne sa pas la partie la plus difficile, pour ne pas dire qu'elle est la plus sinée. Je remaneral à cette cocasion, qu'un per l'entracrette de ce que dit cet auteur, à l'endroit cité, qu'en graéral, les maltres donnolent pour étude à leurs l'ellers les très de Myron, les bras de Praxiètle, et et les poitrines de Polyclète.

(2) Pausan, L. ij., c. 17, p. 148, L. 18, (3) Plin. loc. cit. §, 2,

(4) Elle fut surnomnée par antonomese, la Righé, comme nous le disent Pline, l. xxxxiv, c. 8, xect. 19, 5, s. z. Lucien, De monte Peregr, §. 9, t. III, pag. 531; Gallen De temperarm, tlb. l, eap. ult. op. tom. III, p. 50; et De thippere, et Platon, plairit, this v, c. 5, tom. F, p. 151; ch ces auteurs nom apprenament que Polyckhee luit -même.

l'appelloit ainsi, et qu'il l'avoit fuite

sippe lui-même la prit pour modèle dans l'étude de son art (1). L'autre, est connue sous la dénomination de Diadumène, c'està-lite, celui qui se ceint la téré d'une bandelette (2), comme étuit le Pantarcès de Phidias à Elis (3). Le Doryphore servit ensuite de règle aux artisles (4).

§ 17. Indépendamment de plusieurs autres statues de Polyctèlei (5); les anciens faisoient grande au deu leus figures de broude moyenne grandeur, représentant des Canéphores, c'esta-dire, des Vierges qui portoient sur leurs têtes, dans des corbcilles, certaines choses mystérieuses consacrées à Pallas, à Crèes et à d'autres divinités. Or, comme il se trouve un basrelief de terre cuite, sur lequel on voit deux Canéphores, placées l'une vis-à-vis de l'autre, et dessinées dans le style antique, j'ai conjecturé qu'il se pourroit bien que ce fut là une copie de ces mêmes figures. D'ailleurs, Cicéron nous apprend que Verrès avoit enlevé les deux Canéphores de Polyclète à la ville de Messine, en Sicile, et qu'il les avoit fait transporter à

selon les régles cances de la proportion et de la symmétrie des parties, telles qu'il les avoit enseignées dans un livre pareillement initialé la Régle. Tettes, Chit. VI., kitz. 191. v. 525, dit qu'un des tableaux de Polyc'ête servoit aussi de règle aux peintres. C. F. (1) Cic. De clar. cont. c. 85.

- (a) Lucian. in Philos. §. 18, op. c. III, p. 45. Voyez ci-après §. 29.
- (5) Pausan, L v, c. 11, p. 401, L 25 et scq.
- (4) Il est probable, que la sante appeble Diadiamère, a été souvent copière, et qu'une figure de la villa Farnère a été Lite au moins d'après une copie du Diadmeire. Ces une figure une, un jeu moins grande que nature; elle se crint le front d'une bandelette qui s'est conservée (ce qui doit paroi-

tre fort extraordinaire), ainsi que la main qui l'attache. Une petite figure, toute semblable, exécutée en bas-relief sur une urne funéraire, se yoyoit encore, Il y a quelques années n la villa Sinibaldi, avec l'inscription : DIADVMENI; nne autre sur la base de marbre d'un candélabre autique conservé dans l'église de Sainte-Agnès, hors des murs de Rome (ces deux monumens sont actuellement dans le cabinet Clémentin); de même que sur deuxentres bases semblables de la villa Borglièse, où l'on voit sortir d'un fond de feuillages artistement faits, des amours qui se ceignent le front de bandeletter.

(5) Dion Chrysostome (Orat. xxxvij, p. 465. D.), cite une statue d'Alcibiade, faite par Polyclète. C. F. Rome (1). J'ai publié ce bas-relief dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (2).

6. 18. Au palais Barberin (3) on voit la figure d'un enfant, qui mord le bras d'une autre figure , qui n'existe plus. J'ai pensé que ce groupe ponrroit bien être la copie d'un ouvrage de Polyclète, représentant denx enfans nus, jouant aux osselets, et connus sous le nous d'Arrayan (4) (Astragalizontes). Si l'on vouloit absolument déterminer le suiet de cet ouvrage, on pourroit dire que c'est Patrocle, l'ami d'Achille, qui, étant encore enfant, et avant en une dispute au jeu des osselets, tua involontairement Chrysonymus, son camarade (5). Quant à cette figure, qui porte de ses deux mains le bras d'un enfant à sa bonche; je l'ai regardée long-teins comme un morceau difficile à expliquer, et je l'ai annoncée comme telle dans ma Préface de la description des pierres gravées de Stosch, jusqu'à ce que le hasard m'eut fait remarquer un osselet (6) dans la main de la figure qui manque. Les fils de Polyclète (7), Paralus et Xan-

- (1) Cic. Verr. 4, c. 3. (2) Num. 182.
- (5) Actuellement à Londres, chez
- M. Townley. C. F. (4) Plin. I. xxxiv, c. 19, §. 2, p. 112.
- (5) Apollod. Bibl. tib. iij, cap. 12, pag. 126, b.
- (6) Plutarque (Apopthegm, op. t. II. p. 186. D.) dit qu'Alcibinde, deus son enfine, jouant avec un de ses compagnons , qui le tenoit si étroitement serré qu'il ne pouvoit se débattre d'entre ses bras, îni mordit dans la main. Celui-ci dit alors : Tu mords comme une femme : non , lui répondit Alcibiade , mais comme un lion. Cette réponse le rendit célèbre; mais je ne saurois croire qu'Alcibiade soit représenté, dans le monument dont il est question, au moment où ll mordit son compagnon, parce que

cela eut lieu en s'exerçant à la lutte, et non en jouant aux osselets. C. F.

(7) Les anciens ont porté un jugement fort avantageux des ouvrages de Polyclète, et en particulier Pausanias, Lije c. 27, p. 174 et alibi., où il dit que Polyclète étoit aussi un habile architecte, qu'il avoit construit un thi àire bien entendu et un bel édifice circulaire à Enidaure. La manière dont Elen (Variar. hist. lib. xiv, c. 81 monte comment Polyclète avoit été le jonet des étranges jugemens du public, est tout-à-Lit plaisonte. Cet arriste fit en même-tens deux statues : l'une d'après les règles de l'artz l'autre d'après les avis de la multitude. Il cut pour le public la complaisance de recevoir les conseils que lui donnoit chacun de ceux qui entroient chez lui; chango ant et reformant suivant leur gout. tippus, n'ont pas égale leur père dans l'art de la statuaire (1).

§. 19. Vitruve prétend que Scopas, statuaire de l'île de Paros, a décoré d'ouvrages de son invention le Mausolée (2), fameux tombeau qu' Artémise, reine de Carie, lit ériger à Mausole, son époux, qui mourut la cent-sixième olympiade. Pline dit que Scopas corna la fiçade du midi (3). Mais 'comme cet artiste llorissoit dans la quatre-vingt-septième olympiade (4), et que depuis ce tenns, jusqu'à l'élévation de ce monument merveilleux, on compte près de vingt olympiades, ou environ quatre-vingis ans, je ne saurois accorder cette contradiction, qui me paroit même telle qu'il sera bien difficile de la lever, à moins qu' on ne suppose qu'il y ait eu deux sculpteurs de ce nom (5). Dans les

puisque , d'après Diogène Leëroe (I. III), au comm.), Platon anquit dans l'Olymplade suivante. Et pour écrite ce que nous venons de rapporter, Il doit avoir connu les fils de l'Olyclète, qui, à la virité, devoient déja être de hommes Lets, paisqu'il dit que l'un et l'autre étolent de brancoup inférieurs en mérie à leur père y comparaison qui n'auroit pa se Lite, s'il n'y avoit pas être quelque proportionnenteleur, égal. C.P.

- (2) Vitruv. l. vij, in præfat.
- (5) Plin. l. xxxvj, c. 4, 5, 9, p. 281. (5) Idem, L xxxiv, c. 19, 5, 1.
- (i) lley a su planieur Soopus. Liu vican vivid in term de Sinonially, et vican vivid in term de Sinonially, et vian autre Soopus, Thesaiden, ételt comtemporain de ce Soopus de Paras; mais l'un et l'autre (violent probablement des philosophes. Vogy Dog. Leiren die, ij, argm. 25, sinsti que Menage sur cete desdut. et il., p. 85, et Leopardi, l'actione dat. èt ily, c. 14, Virruve, ibi. éx. ch. 9; en nomuse un autre qui vivid virabe bhildement vers le même tenns, et qui c'eco métaniscien. Je dirat, pour condcient metaniscien. Je dirat, pour cond-

Eafin, il exposs sed sens natures. L'une cuita l'abilitation de tout le mondie; l'autre fut un objet de riée. Alser Paulte fut un objet de riée. Alser Paulte publishe premait la perdie La stature que vous critiques, dis-il, est votro ouvrage; colleque vous adaptive, est de mier. Al Pidillas, au contraire, qui suivit la même un'shode, en excusant son Jupiter Olympien, tira avanage du jugoment du public. Leuten, Por imment du public. Leuten, Por imment du public. Leuten, Por impag. 5, 14, aper. nom. II, p., 4gs. C. F.

(j) Plat. Prange, p. 29p. J. 12.

 mémoires sur Scopas, il s'est trouvé une bien plus grande contradiction encore, laquelle n'a pu être redressée ni par Saumaise (1), ni par d'autres savans (2); et cette contradiction ve-

· lier cette contradiction, ou qu'au lleu de Scopas, que Pline place dans la quatre-vingt-septième olympiade, on peut nættre un autre artiste d'un nom à-peuprès semblable, et que le copiste, à cause de cette, ressemblance, aura écrit au lieu du véritable ; ou si l'on prefère d'admettre comme bonne la leçon reçue dans cet endroit de Pline, alors nous dirons qu'il y a eu deux artises qui por-· toient le même nom, ou bien que Pline awit nommé ici, par inadvertence, Scopas an lieu de le placer un peu plus bas', après' Praxitéle. Quel que soit le sentiment qu'on venille adopter, toujours sera-t-il vrai, que le Scopas de l'Ile de Paros, dont Winkelmann fut mention, a certainement vécu dans la cont-sixième olympiade, Premièrement, parce que Vitruve et Piine s'accordent sur cette époque, et que Pausanias ne s'en éloigne s beaucoup. Selon ce dernier , Scopas eut, la première année après la quatreyingt-seizième olympiade, la direction de la bâtisse d'un temple, comme on le dira ci-après. En second lieu, Pline, liv. xxxvj, ch. 5, sect. 4, 5, 7, où il parle fort au long de Scopas, et où il rapporte teut ce quisa trait à l'époque de la cent-sixième olympiade, le range parmi les artistes qui lleurirent après Praxitèle , qu'd dit (liv. xxxiv, ch. 8, section 19) avoir v/cu dans la centquatrième, olympiade. Troislèmement, en faisant l'énumération des ouvrages de Scepas, dans le 6. 7, que nous avons cité, Pline dit, que la Vénus nue qu'il avoit Ente, et qui éton placée dans lo Tome II.

temple de Brutus Callaicus, étoit plus belle que la Vénus de Praxitèle à Gnide, quoiqu'à Rome on n'eut point fait , la confiniraison avec cette statue si cilebre dans tout le monde (ainsi que l'eu : tends le sens du passage de Pline, sans. que i no besoin de recourrir à l'explication qu'en donne, M: l'abbé Brotier, dans la moto qu'il a mise dans son édition; et sans que je puisse trouver lacontradiction que M. Falconnet croit y appercevoir dans ses notes sur le même endroit. DEuvr. t. II', p. 575 et suiv.); de sorte que cetto statue seule auroie suffi pour rendre célèbre le pays où elle se seroit trouvéo placée; ce qui fait connoître que le style de Scopas étoit meilleur que colui de Praxitèle, ou que du moins if n'y étoit pas inférieur; que par conséquent il n'a pas vécu avant lui , mais qu'il n'a été que son contemporain, on qu'il est veau même après lui. Enfin, Pline nomine les artistes qui off été ses éignles et ses compétiteurs dans l'exé : cution des ornemens du Mausolée que Arthémise , fit éricer à son mari, Et sur cet objet, ainsi que sur d'autres dont il est fft mention, et sur un grand nombre d'antres ouvrages de Scop is, cet écrivain parle si clairement, et il entre même dans de si grands détails , qu'il est impossible de s'imaginer qu'il se soit trompé, on qu'il ait prisce qu'il a rapporté de quelqu'autre écrivain, sans y avoir porté l'attention réquise, C. F.

(1) Plin. Exerc. in Solin. p. 813.
(2) Polen. diss. del temp. di Dian. d'Ef.
Saggi di diss. delfinistal. di Cortona t. I.

noit d'une faute ains le texte de Pline, qui dit, qu'au temple de Diane, à Epièse, il y avoit trente-six colormes, toutes sculptées par Scôpas, cetore uno a Scôpa (1). L'anachronisme seroit encore plus grand (2); d'ailleurs, on devoit savoit que le travail des colornes appartient à des tailleurs des pierre et noû à des satunaires. Lisez ce passage, comme je [ui prôposé dans uno Explication de Monument de l'antiquité cétalire uno g scope (3), bu trente-six colonnes fuires dus seul bloc (4), on

## (1) Plin. I. xxerrj., c. 21.

Cest ainsi que Saumaise, à lendroit côt, prétend qu'il fait corriger Pline, mais il n'en donne point la raison; taudis que la xéritable les on a toujours té cadute, amo a Gropa; comme Gobserve aussi Polent, loc. cit. §, lx, p. 14, C.F.

(a) L. jemple de Diane à Eglése fut brûlé dans l'olympiade cri, la même mint où naquit Aksandre-lé-Grand, par la protection duquel il fut réédihé après. I oyez Sumaise à l'endroit cité, p. 571. C. F. (57) M. Hanga vivante par par le l'endroit.

(5) M. Heyne n'approuve pas cette correction du texte de Püne; il pense plutés que cet historien ayant plusicurs auteurs açus ses yens, en a copie tout ce qui convenoit à sou plan, saus presdre garde aux contradictions qui en résultieut. E. M. M Heyne auroit du dire plutét que

ce temple avant été construit dans l'es-

Jaco de deux cents vingt aus , commo le dit Pline à l'endroit chié (il entend prefer de l'ancien temple, et ne fige pau l'année dans laquolle Scopes avoit travuillé), cet auteur j'est tombé dont anciune controlletion; piniqui lise pourroit trè-bien que ce traite ent trax illé environ la quatre vingt-septème chympième, à loquelle Pline le place, dut que ce que j'à dità ill page précidente,

y fut cenendant contradictoire. C. F. (4) Je ne sais quel est l'anteur qui auroit pu dire: columna uno e scapo (côlonnes d'un seul fût) pour dire colonnes . d'une seule pièce. Bien moins encuen me persugderai-je cela de Pline, lui, qui (liv. xxxvj, ch. 5, sect. 4, 6. 10), parlant dù taureau, actuellement dans le polais Farnèse, a dit qu'il étoit ex eodem lapide; et de même du Liccoon' \* (5. 11), ex uno lapide ; comme Pautamias l'avoit dits, lib. viij . p. 675 ceris iris i cas tirin, e solido el unico lapide. Et puis étoit-ce donc une chose si extraordinaire, si merveilleuse, pour Life remarquer que dans cent vingt-sept colonnes, qui ornoient ce temple si e lèbre. il y en avoit trente-six tout entiers, et d'une seule pièce; tandis que dans la Grèce rien n'étoit plus commun que do voir cela? Pline croyoit d'ailleurs augmenter le mérire de ce temple, en disunt, que de trente six colonnes travaillées, vraisemblablement en ce qui regardoit les chapitaux ; sur lesquels il y avoit des ornemens ou des bas-reliefs (comme l'on doit expliquer le mot calate, bien diffirent de celui de saillees, que semble adoj ter Winkelmann), une étoit l'ouvrage de Scopas, artiste trèscélèbre. C. F.

d'une seule escape, et vous leverez toutes les difficultés qui s'y tronvent (1).

\$. 20. On n'est pas d'accord sur l'auteur de la fameuse Niobé du re Niobe jardin de Médicts, à Rome; les uns l'attribuent à Scopas, les vière de Scoantres à Praxitèle (2). Une épigramme grecque la donne à ce Praxitée dernier statuaire (3). Si la Niobe, qui s'est conservée, est la même que celle dont parle Pline, la vraisemblance parott pencher du côté de Scopas, lequel a vécu un tems assez considérable avant Praxifèle. Il est certain que la simplicité de la draperie des filles de Niobé, est une induction en faveur d'un téms autérieur. Mais si l'on aunoit mieux supposer, que cet ouvrage est une copie des statues de Scopas (4), attendu que Ronie nous offre la répétition de plusieurs figures des enfans de Niobé, on aura eu soin d'imiter exactément le style de l'original; et dans ce cas-là mon opinion est aussi recevable que dans le premier, Nous savons d'ailleurs qu'on voyoit anciennement à Rome une

(1) Scophs a travaillé aussi en bronce. et il étoit de plus architeçte. Pausanias (liv. vf. ch. 25, p. 516) Lit mention d'une Venus su bronze de cet actisto que l'on appelloit la Venus populaire, essise sur un bonc, qui étoit de la même motière. Cet auteur rappelle deux temples que Scopus moit construits celuie d Esculape, hiv. viij, ch. 28, p. 658, et celui de Minerve, à Tegée, thid, cs 45, pag. 693. E. M.

Pausanias dit en cet endroit que ce temple fut restauré sous la direction de Scopis, dans la première année après la quatre-vingt-reizième olympiade. Parmi les autres ouvrages qui ont illustré Scopes, Pline (lib. xxxvi, c. 5, sect 4, 5. 7) mapte l'Apollon Pel tin, dont je crois qu'il y a une copie dans le cabinet Clementin, comme je l'ai deja dit à la poge 36, note 2. C. F.

(2) Plin. & xrxrj, c. 4, §. 8.

(5) Anthol. 1, iv. c. 8, cp. 1, p. 315. (4) C'est là ce que prétend Menge, dans ses lettres à M. Fabroni, insérées dans le tome II de la traduction de ses OEuvres. Voici ce qu'il dit dans la première, à la.p ge 6 : « Je suis persuadé que vous ne regardes point or groupe comme la production de très grands artistes, et que vous le tenez plutôt pour de bonnes copies Lites d'après de meilleafs originaux, par differens arti-tes plus ou moins habiles, qui peut-ôtre même y ont ajouté les figures qui nous paroissent si m'diocres. Ou doit remarquer aussi qu'elles avoient été en protie refaites dans le tems du becenngife, et que depuis les modernes les ont enfin tot lement d'gradées, en voulant les restaurer, C. F.,

Gg2

autre Niobé de la meme grandeur, et vraisomblablement dans la meme attitude, ainsi que l'indique une tête e plâtre, dont le marbre a passé on ne sait où (1). Cette tête porte le caractère d'un style postérieur, qu'on peut rapporter au tens de Prasitèle. L'emboiture des yeux et les sourcils, qui sont rendus dans la Niobé de marbre par une saillie tranclante, sont tenus dans la Niobé de marbre par une saillie tranclante, sont tenus dans la tête dont il s'agit, s'ensiblement arrondis, comme dans celle du Méléagre au Belvédère (2); moyen qui produit cette grace dont Praxitiele étoit comme le père. Les cheveux y sont aussi tranaillés avéc plus des soin; de sorte qu'il alse pourroit bien que cette tête de Niobé fût le fragment d'un ouvrage de Praxitèle, doat il est parlé dans Pépigramme citée (3).

(1) En Angleterre C. P. (2) Mercure, comme il a cre dit plu-

(2) Mercure, comme il a de dit plusieurs fois ci devant. Mengi (loc. cit. p. 11, n. 7) conteste à Winkelmann la difference notable que celui-ci trouve entre les sourcils de Niobé et ceux d'une autre tête, dont d'y a un platre à Rome. C. F.

(5).On doit regarder comme destitué de tout fondement le discours de Winkelusinn, tint ici que dans le traité pollipinaire de son Explication de Monumens de l'antiquité, ch. 4, répété par M. Fabroni, dans sa dissertation sur cette stitue, Liquelle se trouve actuellement dans le cinquième cabinet de la galerie de Florence, comme cela a Vié dit plusienrs fois. On a deja fait observer ci-devant, page 252, note 5, que Scopas étoit postérieur à Praxitéle, ou du moins qu'il étoit son contemporain; et qu'il ne les étoit point inférieur en mérite, comme le prouve le témoignage des écrivains cités chez Junius, Catalog. urchit. etc. p. 195 et seg. C'est à cette grande égalité de mérite entre ces deux

ertistes, à laquelle il Lout pent-être attribuer la cause de ce que , nonobstant qu'il y eut à Rome tant d'ouvrages connus de l'un et de l'autre, on ne pouvoit décider lequel des deux on devoit regarder comme l'auteur de la Niobie, avec ses enfans, dont Pline fait mention. Quant à moi . je ne puis supposer , comme le fait Winkelmann, que Scopas et Praxitele avent, I'un et l'autre, fait un groupe de Niobé, et que ces groupes se trouvoient tous les deux à Rome , parce sque Pline l'auroit die; et cela paroit d'autant plus vrai que , liv. zxxiv , ch. 8, secte 19, 5. 26 et suiv., il feit une énumération expresse des artistes qui avolent représenté le même aujet. Je veux bien croire que la Lible de Niobé ait été-copiée en plusieurs endroits et par plusieurs artistes, comme l'a déjà remarqué M. Linzi, dans sa déscription tant de fois citée de la galerie de Florence, art 1, c. 5, insérée dans le Giorpale de Letterati, tom. XLVII, anno 1782, pag. 76, bù il prend pour exemple deux statues du cabinet du Capitole, dont on

5. 21. Ce groupe a dû éste composé, indépendamment de Niobé et d'Amphion, son époux, de sept fils et d'autant de filles; mais il manque des figures des deux sexes. Il y a grande apparence que les deux fameuses statues, connues sous le nom de Latteurs, de la galeire du grand duc de Toscane, à Florence, sont deux des fils de Niobé (1); aussi furent-èlles regardées comme telles lorsqu'on en fit la découverte, et dans le truns qu'on n'en avoit pas encore les têtes qui ont été troutées ensuite (2). Car c'est sous la dénomination de fils de Niobé que

peut voir les figures chez Bottari , Mus. Capit. tom. III, Pl. 42; une statue de la maison Colonne, peut-être la plus belie de toutes, une autre d'une proportion plus petite, de la villa Albani, et enfin deux autres encore, dont l'use est à Véronne et l'antre en Angleterre; mais quant au gronpe de Florence, je le croirois briginal, ou du meins une copie faite d'après l'original de Praxitele. Outre · l'autorté de l'épigramme grecque citée et de celle d'Ausone, Epit. 3, qui attribuent à cet artiste un groupe de Niobé, on peut trouver que cela est très-vrzisemblable d'après ce que dit M-nes dans sa première lettro à Esbroni, p. 5; savoir, que la tête de cette Niobé est égale (surtout pour la chevelnre) à la belle tête de la Vénus du Vatican, actuellement daus le cabinet Clémentin; tête qui assurément est de cette statue, dont elle. n'a jomais été séparée. Cette Vénns. moute-t-il , qui est méditore et d'un stylo qui approche du lourd, est certainement la copie d'une antre bemcoup meilleure; et l'on conserve à Madrid, dans le palais du roi, une tête parfeitement sem-

blable à celle du Vatican, unus infiniment plus belle; de sorte même qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune comparaison entre l'une et l'autre. Or, comme il est prouvé que cette statue de Vénus est nne copie de la Venus de Gnide do Praxitèle, ainsi que je l'ai observé cidevant page 225, note 5, nous pouvons dire, que la Niobé, à laquelle cette tête de Vénus ressemble, est pareillement de Possitèle. Et de la beauté de la tête de Madrid, qui pourroit bien être l'original de la Vénus de Gnide, l'on, devroit inférer que la Niobé, qui est si inférieure à celle-là en bequté, comme l'est écalement la tête de la Vénus du cabinet Clémentin, n'est mure chose qu'une copie d'après l'original de la Niobé du memeartife; si toutefois l'on ne veul pas regarder celle-ci comme l'original de ce makte. C. F.

(1) Voyes la figure de ces Luttens, etch. 673, 74, et ches Fabroni, dans la disserution citée Pt. 16, confointement avec toutes les statues de ce groupe de Niobé. Ce célèbre (crhaîns avites, pag. 19 et ao. 6 toutes les statues de ce groupe de Niobé. Ce célèbre (crhaîns avites, pag. 19 et ao. 6 toutes l'aprocé groupe fait passite ple celui de Niobé. M. Lanti (lec. cit. p. 182) respecte cette opinion, mais il ue l'adopte pas. C. F.

(2) La statue du Lutteur vaincu, est généralement regardée comme antique;

ces figures sont indiquées dans une estampe fort rare, de l'année 1557; sans doute parce que ces deux statues ont été découvertes dans le même tems et au même endroit que les autres figures du groupe de Niobé, comme nous l'apprend Flaminius Vacca dans ses notices sur les découvertes faites de son tems (1). La fable meme donne un nouveau degré de vraisemblance à ma conjecture : elle nous apprend que les fils ainés furent tués par Apollon, pendant qu'ils s'amusoient à faire des courses de chevaux dans une plaine, et que les plus jeunes périrent au . moment qu'ils s'exerçoient à la lutte (2). C'est ce qui est aussi confirmé par la ressemblance du style et du travail avec les autres statues de Niobé. On pourroit encore démontrer par la forme des oreilles, que ce ne sauroit être des lutteurs de jeux publics; car comme ils se sont terrassés, ainsi qu'il arrivoit ordinaire. ment aux pancratiastes (ce qui les distingue des lutteurs, qui combattoient debout ) il faudroit que les lutteurs de l'Iorence cussent anssi les oreilles des pancratiastes (3). On pourroit donner à ces lils de Niobé le nom de Symplegma, c'est-à-dire, groupe de lutteurs qui s'entrelacent; c'est ainsi que Pline nomme deux fameux groupes de lutteurs, l'un de Céphissodore, et l'autre d'Héliodore, qui représentoient la lutte de Pan et d'Olympus (4). Mais on ne peut pas donner cette dénomination à deux figures placées l'une à côté de l'autre, comme Gori l'a cru (5). Le cheval qui existe encore appartient à un des fils ainés; le statuaire s'est attaché à rendre sur la pierre qui sert d'appni au cheval, la poussière que cet animal fait lever en galoppant (6).

l'autre a été restaurée, selon quelques habiles artistes; d'autres peinem qu'elle est moderne, quoiqu'all en regardent le travail comme fort beau. Lanti, loc. cit. pag., 180, C. F.

- (1) MontEmcon , Diar. Ital. p. 159.
  (2) Ovid. Metam. l. 27, 2, 221 et seq.
- (5) Mercurial. De gymnast, l. ij.c. 28.
- (4) Plin. l. xxxxy e. 4, §. 6, p. 276, Ibid. §. 11, p. 28 §. (5) Gor. Mus. Etrusc. t. ij, p. 458.
- (6) Voici ce que M. Lanzi (crit à co sujet, loc. cit. c. 6, p. 18. Le cheval qui (toit à Rome groupe avec les statues de Niobé, se trouve ici placé se jurement et loin des autres porties de co

La figure d'un homme àgé, avec un costume (tranger, est celle du pédagogue ou du gouverneut des enfans; c'est ainsi que sout vétues, deux figures semblables sur un bas rélief de la villa Borghèse, qui représente la même fable, et que j'ai publié dans mon Explication de Monumens che Lantiquité (1). Cet habillement désigne des doracstiques et des seclaves étraggers, pari l'expuels on choisissoit ceux qui étoient destinés à avoir l'inspection sur les enfans (2). Tel étoit Zopyre que Périclès mit auprès d'Alcibiade.

§ 22. Dans les ruines des anciens jardins de Sulluste, à Rome, il a cite trouvé quelques figures en bas-relief qui prefésentioent parvillement la fible de Niobé. Pirro Ligorio, qui rapporte cede anecdote dans ses manuscrits de la bibliothèque du Vatican, è assure-que ces figures étoient d'un bean travail. Un bas-relief, conservé dans la galerie du conte de Pembroke, à Wilton, en Angleterro, d'fre le même sujet. Il parolt, par le catalogue de cette galerie, qu'on a voulu apprécier la valeur de cette antique par son poids : on y remarque qu'elle pèse près de trois mille livres, 'poids d'Angleterre (5). Cette même fable étoit encore exécutée en bas-relief sur la porte d'ivoire du temple d'Apollon, qu'Anguest fit bajis sur le count Pladini (4).

6. 23. Pythagore de Rhégium, dans la grande-Grèce, fut le Pythagon

groups. Trouvé dans un autre teans et titu dans un autre dendroit, il n'avoit sans mi doute aucun rapport à la Lible de Niobé. Ce n'étoil pas là un cheval, comme on sun le croyoit, qui, ayent jetté bas son cavaller, étoit resté en son pouvoir. La brâde tenue roide le long du poitrail, 37 d'úpôntre qui y avoit un emain qui

bride tenue roide le long du poitrait, d'unôntre qu'il y avoit une main qui gouvernoit le chevol. C'étoit peut-être un Custor, ou quelqu'autre héros, comme on le voit par ceux du Quirinal, auxquels ce cheval est si semblable par l'aititude, et dont il approche tant par le mérite de la sculpture. C. F. (1) Explic. de Monum. de l'antiquité,

•num. 8g.
(z) Eurip. Med. v. 55.
(6) Desex. wille Pitt., e Stat., etc. a

Wilton, p. St.

(4) Ce sujet ou représenté de même
sur une belle urne du calinet Clémentin, dont on peut voir le figure et la
description dans la dissertation citée de
Februai. C. F.

premier qui traita les cheveux avec plus de soin (1); observation qui peut servir à fixer l'âge de certaines statues. Nous remarquons à quelques figures d'une exécution très-savante, que les cheveux et les poils y sont disposés par petites boucles crépées et rangées synumétriquement par étages, dans le même goût que ceux des véritables figures étrusques. Dans le sallon du palais Farnèse il y a deux statues qu'on range parmi les plus belles qui soient à Rome, et qui ont les cheveux exécutés dans ce style gêné et affecté, qui prouve un système éloigné de la nature. Je remarquerai au surplus qu'il y a bien des figures des meilleurs tems dont les cheveux sont traités avec assez peu de soin; et on peut les citer ici pour exemple, ainsi que Niobé, ses fils et ses filles. Comme Pythagore fut le premier qui termina les cheveux avec plus de légèreté et plus de soin, on peut conclure que les statues des deux genres, avec des cheveux, soit dans le goût étrusque, soit dans le goût grec, mais d'un travail moins fini, ne saurolent avoir été faites après le tems de cet artiste. Il faut donc qu'elles soient du même age, ou qu'elles remontent plus haut; de cet indice nous pouvons tirer la probabilité, que le groupe de Niobé doit être attribué plutôt à Scopas qu'à Praxitèle (2).

(1) Plin. I. xxxiv, c. 19. §. 4. Selon Pline, Pythagore fut le prenfler qui rendit avec une attention parteulière, non-séulement les cheveux, mais encore les veines et les neifs. Il travailqu'il fit le char de Cratisthène, de Cyrène; il fit également en bron ace même Cratisthène accompagné d'une Victoire, Pausan. lib. vj, c. 18, 495, lin. 50, E. M.

(2) Parmi a statues de bronze de la main de Pythagore, dons Pline feit l'éloge, il y avoit celle d'un homme qui

boitoit, el donneux qui le regardoient sembloient parteger la donleur que lui Lausoit sa plale. Il y avoit aussi un Apollon qui tuoit un scrpent i coup de fleches. Dans la prentière de ces statues je loit aussi en bronze, C'est dans ce métal reconnolitrois volontiers le Philoctèle, dont il est parié tom. I, p. 426, note 2, et qui boitoit également pour avoir été blessé par un serpent; compe on pent le voir chez Winkelmann, Explication de Monumens de l'artiquité, part, II, ch. 5, et chez Raffei, dans sa disser-\*tation sur un bas-relief de la villa Albani, dont jai parlé tom. I, p. 426, n. 1.

§. 24. Parmi les artistes de ce tems, Ctésilaüs a été moins Crésilaüs, et célèbre que d'autres. Il étoit cependant un des trois statuaires aur-tont du qui, conjointement avec Polyclète et Phidias, remportèrent le mourant. prix dans le concours de l'exécution des statues des Amazones, destinées pour le temple de Diane à Ephèse. Les critiques n'ont pas remarqué que Pline écrit le nom de cet artiste de deux manières, c'est-à-dire, tantôt Ctésilaüs, et tantôt Ctésilas (1); il faut cependant que ce soit une seule et même personne, puisque, dans l'endroit où il le nomme Ctésilas, il parle avec éloge d'une statue de Périclès de sa main (2). Parmi les ouvrages de ce Ctésilaüs, l'antiquité vante sur-tout un homme blessé et mourant (apparemment un héros), dans lequel on pouvoit voir tout ce qui lui restoit encore de vie : in quo possit intelligi quantum restet animæ. Je crois que cette figure représentoit un héros, parce que je m'imagine que l'artiste n'auroit pas voulu descendre à traiter des sujets d'un ordre inférieur, attendu que son grand mérite consistoit, suivant Pline (3), à donner encore plus de noblesse aux caractères nobles de ses personnages.

§. 25. D'après cette remarque, la statue du présendu Gladiateur mourant (4), au cabinet du Capitole, ne sauroit être de la main de Césilaus, parce qu'elle représente un homme de peine, qui a mené une vie laborieuse, comme on le voit à son visage, à une de ses mains, qui est antique, et aux plantes de ses pieds (5).

Quant à l'autre statue, je serois porté à curoir qu'elle représente plutto Ague l'Apollon tunnt le serpent Python, que l'Apollon tunnt le serpent Python, que l'Apollon tunnt le serpent Python, que l'Apollon soursectones, ou qui tute un lésard, comme le prétend Hardovin, dans se un totes sur ce litre, n. 13; car dans se les principals de l'apollo cellul de la porté de l'apollo cellul el apollo cellul de l'apollo cellul el appelle cellul de la pellu cellul de applic cellul es applic couple, cauptité copfei, è coupt eléféchet. Voyes clasprès liv. vi, ch. 2, 5, 49 et suiv. et liv. vi, ch. 5, 5, 5.

Tome II.

 Plin. lib. xxxiv, c. 8, sect. 19, princ. Hardouin avoit corrigé et mis Ctesilaüs.

(a) Plin. l. xxxiv, c. 19, §. 4. (3) Loc. cit.

(4) Cette statue ne sauroit être tout au plus qu'une copie, puisque l'original de Ctésilaüs doit avoir été en bronze. Pline, à l'endroit cité. C. F.

(5) Elle est dans le cabinet Clémentin; et l'on en peut voir les figures chez Bottari, dans la description de ce cabi-

Hh

Il a une corde autour du cou, nouée sous le menton, et se trouve couché sur un bouclier ovale, sur lequel on remarque une espèce de cor brisé (1). Cette statue ne sauroit représenter un gladisteur, tant parce que dans les beaux siècles de l'art, les Grecs ne connoissoient pas les spectacles sanguinaires de ces sortes d'athlètes (2), que parce qu'aucun artiste célèbre, de qui cette statue est digne, n'auroit voului s'absisser à représenter de pareils personnages (3). Ce ne peut pas étre non plus un gladiateur, puisque les gladiateurs ne portoient pas de cor tortueux, comme étoient les trompes ou les litui des Romains: l'instrument qu'on voit ici est cassé ct étendu sous la figure (4). Une inscription grecque nous apprend à ce sujet que les crieurs ou hératus (é-in-y d'ans les jeux olympiques en Elide, portoient une

net, tom. III, Pl. 67, 68; chez Maffei, Roccolta di Statue, tuv. 65, et chez MontEsucon, Antiq. explic. tom. III, part. 2, Pl. 155. C. F.

(1) En la restamant on y en a sjouté un autre du côté de la main droite, laquelle est également moderne, de même que la partie de la base sur laquelle elle porte; on croit que c'est l'ouvrage de Michel-Ange Buonasruotti. C. F.

(2) Car specucies furent en usage chee les Greco de las teau les place de cleus, sur-cont à l'occation des fundcieux, sur-cont à l'occation des fundrailles, comme les promes Abbené, co. ch. 15,p., 154 et aniv.; mais ils a'modent par pour ces specucies une grande reverir. La monosucchie, ou le duel, étoit plus du goût de ces peniples. Ou a crisvoit de ce moyen peur d'céder, en faisant parotre une le pei le seux chid'une armée, le sort de deux peniples de une batallie, sinsi que le revarque le mine Abbené, es t comme nous l'emperation. vons de Pittacus qui se distingua dans un pareil combat singulier. Laërce, lib. j., srgm. 74. Polien. Stratag. lib. j., c. 25. C. F.

(5) Je ue saurois donner une grande valeur à cette raison, puisque auten des artises de mérite niè alt difficulté de représente les valaqueurs de tant d'auter jour en use permi les Grees, les quels n'étoient pas toujours des permanges lèues illustres; ils n'ont même per une se d'abonorer en représentant de d'autres sujes algirets. Et ces artistes des content des ben moist d'fidielle sur co point, quand or ouvrages leur étoient commandés et poèrés. C. F.

(i) Bottari, qui (loc. cit pag. 157 ia fine) vent que cette figure représente un gladiateur, dit que l'on Lisoit usage du cor dans ces jeux. Cela est vrait mais on l'employoit seulement pour donner le signal de l'attaque, et les gladiateurs enu-mêmes ne ven servoient point. C. F. corde au cou, et sonnoient du cor. Cette inscription, placée au-dessous de la statue d'un vainqueur à Olympie, peut répandre du jour sur la figure du Capitole. Elle porte que ce vainqueur, qui étoit en même tems un héraut, s'acquittoit de sonemploi, sans se servir ni du cor, ni de la corde:

Oil' increantlyyon, oir analitypar' igen (1).

Or, Hésychius explique le mot indiquere, par time mi rusciour (2), une bride ou une corde autour du cou. Saumaise conjecture, ono sans quelque fondement, que ces hérauts se servoient aussi de cette corde, de peur de se rompre une veine en sonnant du cor (3). L'éloge du héraut, que contient l'inscription que nous venons de citer, porte que, sans avoir eu besoin ni du cor ni de la corde, il n'employoit que se voix pour se faire entendre de tous les Grecs assemblés aux jeux olympiques.

 26. Cependant il y a une différence à faire entre les hérauts des jeux olympiques et ceux que les généraux envoyoient

- (1) Poll. Onom. 1. iv, Segm. 92.
- (2) Hesych. v. 'Aradiymara.
- (5) C'est par cotte raison, je crois, que ceux qui récitoient queiqu'ouvrage à haute voix en public, se serroient le cou avec un lien; comme il semble que l'indique Martial, quand il dit, Epig. lib. iv, num. 41.

Quid recitaturus circumdas wellera collo? Conveniunt nostris auribus illa magis.

M. l'abbé Bracci, qui se moque de l'opinion de Winkelmann, dans sa dissertation Sopra un clipeo voctivo, expraf. pag. 7, veut absolument, d'après l'explication de Bottari (loc. clz.), qu'on reconnoisse dans la statue du Cepitole un gladisteur laqueator, ou un de ceux qui, selon S. Isidore (Orig. tib. xviij, c. 56) cherchoient à jetter un nœud

coulant autour du con ou de quelque autre patrie du con our de que divenner, pour les arrêter quand lis voiléone res, pour les arrêter quand lis voiléone les éviter par la course. Mis pour souteuir ce sentiment, il famiroit d'abord prouver par quelle raison on doute un cor à un pareil gladiateur, comme nous l'avons dir plan baut, chose dent S. Isidore no parle pau; e 2». Il faut cherrer que lagitures de la cordie de cherrer que lagitures de la cordie de cherrer que lagitures de la cordie de famire particiliers, es parolé ten un tenfeme particilière, es parolé ten de lier, famé par devant ou moyen d'un resport ou d'un celent. C.F.

Hh 2

d'une armée ou d'une ville à l'autre : il n'est pas dit que ceuxci fussent munis de cor pour sonner. Les hérauts portoient ordinairement un caducée, symbole de la paix, et dont Jason eut soin de se munir en signe de ses intentions pacifiques, lorsqu'il débarqua sur le rivage de la Colchide (1). Ces sortes de députés portoient quelquefois le caducée dans une main et la pique dans l'autre, pour déclarer la guerre ou pour proposer la paix : c'est de ces hérauts que vient le proverbe grec : 72 3/40 & 74 xερίκων άμα πίμκων (2), envoyer la pique et le caducée en mêmetems; c'est-à-dire, proposer la guerre ou la paix. C'est avec ce double caractère de sa mission qu'est peint sur un vase de terre cuite, un héraut qui porte un chapeau blanc rabattu sur ses épaules comme les voyageurs, avec son caducée dans la main droite et sa pique dans la main gauche. Ce vase qu'on conserve au cabinet du collège Romain, se trouve gravé à la fin du troisième chapitre du traité préliminaire de mon Explication de Monumens de l'antiquité. Quelquesois les hérauts, qu'on nommoit aussi vianuarii. parce qu'ils portoient les ordres du général à l'armée, étoient armés d'une pique à laquelle étoit attachée une espèce de banderolle, raois (3) qui, flottant au gré du vent, attestoit que la personne de ces officiers étoit sacrée. Il y a grande apparence que les bandelettes qui surmontoient le sceptre de Chrysès, prêtre d'Apollon, ont la même signification dans Homère (4). Quand ils étoient porteurs de bonnes nouvelles, ils avoient soin d'entourer leurs piques de rameaux de laurier (5). Comme nous savons que les Barbares envoyoient leurs hérauts avec des flûtes et une lyre pour calmer les esprits et les dispo-

Apollon, Argon. I. iij, v. 197.
 Polyb. L iv., p. \$18. A.

Ainsi que cela étoit aussi d'usege chez les Romains, Aul. Gell. Noct. Auic. lib. x, c. 27. C, F.

<sup>(5)</sup> Diod. Sic. 1. xv , p. 367.

<sup>(4)</sup> Hom. 44. 1, v. 14, 15.

<sup>(5)</sup> Plutarch. Pomp. p. 1171, L 28. Il parle des licteurs, qui marchoient à la tête des armées rom-lines victorieuses, en portant, comme un signe do triomphe, les fusceunx dans lesquels étoient entrelacées des branches de lautrier, C. F.

ser à entendre leurs propositions (1), nous pouvons croire aussi que les Grecs étoient pareillement dans l'usage d'équiper les hérauls qui leur servoient de députés, à la manière de ceux d'Olympie, et de les envoyer munis d'un cor et le cou entouré d'une corde, outre un bouclier dont ils étoient encore armés (2). C'est peut-c'tre à cet antique usage que nous devons cebui d'envoyer un trompette à l'ennemi en guise de héraut. Nous savons de plus que Virgile disoit de Misène, héraut d'Hector, qu'il portoit un claion et une lance.

> Et lituo pognas insignis obibet et hasta. AEx. lib. iv, v. 167.

## 5. 27. Peut-être me demandera-t-on, comment et à quelle

(1) Athen. Deipn. L. xiv., p. 627. D. (2) C'est là ce qu'il f.lloit prouver, surtout après avoir dit plus haut qu'on n'a trouvé dans aucun écrivain, qu'ils se servoient de cor, mais bien qu'ils portoient le caducée et la pique. Le caducée a toujours été le signe distinctif des hérants. quand ils alloient annoncer la paix, comme nous le voyons dans Thucydide. lib. j, cap. ult., et dans le Scholiaste grec sur cet endroit, Servius, ad AEneid. lib. iv, vers. 242, où il est d'accord avec tous les autres écrivains. Lorsqu'il s'agissoit de déclirer la guerre, le beraut étoit muni d'une lance, selon Polybe, loc. cit. Et comme on les regardoit comme des personnes sucrées, envoyées, pour ainsi dire, par les dieux, Ils ne pouvoient pas être maltraités par les ennemis; ainsi qu'il leur étoit également défendu de nuire à ceux-ci. Diod. lib. v, 6. 75, p. 3q1. Mercurii inventioni attribuunt caduceatorum legationes in bellit, pacificationes item, et fæderum libamenta, horumque insigne caduceum, quod verba ad hostem facturi præferunt, eoque tuti accedunt, et recedunt; Suidas, v. Kepiano : parce qu'ils alloient nus ou désarmés, comme le marque Dion Chrysost. Orat. xxxvif , p. 473. C. Caduceatores a dijs missi dicuntur. Atque ideo apud nos pax a caduceatoribus annunciatur : bellu autem fere pleraque non denunciata peruntur. Et nudi legatione fungantur ad armatos pro pace, neque illorum quemquam iniuria licet afficere, ut qui deorum sint ministri, quicumque amicitire nuntil sunt. Ils ne devoient donc point porter de bouclier , qui est une arme de fensive, ni d'épée qui est une arme offensive; d'où l'on pourroit conjecturer que la figure sur le vase, cité par Winkelmann, représente toute autre chose qu'un porteur de culucée (si toutefois ce vase est d'un artiste grec), pulsqu'il a l'épie au côté. Au reste, on peut appreudre par Pollux, L. iv, c. 12, segm. 94, que les hérants ne se servoient pas de cor, mais de la voix soulement. C. F.

occasion on a représenté dans la statue dont il s'agit un héraut blessé et mourant? Quoique je pusse fort bien me dispenser de répondre à cette question, après avoir, comme je pense, apporté des raisons qui constatent suffisamment que cette statue offre un héraut blessé, je prierai le lecteur de considérer si ce personnage ne pourroit pas représenter Polyphonte, héraut de Lains, roi de Thèbes, qui fut tué par OEdipe avec son maître (1); ou si ce ne seroit pas Copréas, héraut d'Eurysthée, que les Athéniens massacrèrent, lorsqu'il voulut emmener de force les descendans d'Hercule qui s'étoient réfugiés dans leur ville auprès de l'autel de la Miséricorde, Cette opinion peut acquérir quelque degré de vraisemblance, si l'on se rappelle que ce Copréas est le plus fameux héraut de la mythologie grecque, dont la mémoire se renouvelloit chaque année publiquement à Athènes. Du tems de l'empereur Adrien cette ville célébroit encore une séte d'expiation pour le meurtre commis en la personne de ce héraut (2). De plus, notre statue pourroit bien aussi être celle d'Anthémocrite, héraut athénien, massacré par les Mégaréens. La mort de cet homme public fut cause, au rapport de Pausanias, que la ville de Mégare épronva la colère des dieux. Les Mégaréens, ajoute-t-il, furent les seuls de tous les Grecs à qui les bienfaits d'Adrien semblent avoir été inutiles (3).

(i) Apollod. Bihl. Bij. p. 99, e. Polyphonte lut mé étant sur un char avec son mattre, et il étoit simplement on crieur, ou du moins se fai-tl pas tué comme héraut député à quelque peuple. Je ne vois donc point la raison pourquoi il auroit mérité une astue; et Apollodore ne lui attribue aucune qualife qui poisse la fière distingare. C. F.

(a) Philostr. Vit. Sophist. p. 550.(5) Pausan. I. j, p. 83.

(3) Pausan. L. J., p. 83.

Anthémocrite ayant été envoyé comme
héraut par Périclès, selon le témoignage de Plutarque, in Pericl. p. 168, E.,

on ponroit croire, avec quichque fondement, que co griferal, qui cidedement, que co griferal, qui cidedement, que co griferal, qui cidenous l'avons dit, liv. qi, ch. s., co, me sulvans, lui avoit fait élever une sutue, et qu'elle a ét l'ouvrega de l'abilitàlais, cité par Pline; puisque ço fit suni cra artiste qui fit la statue de Pethalis, comme l'a remarqué Winkelment, comme l'a remarqué Winkelutres missons qui l'opposent à cette conjecture, outre celles que j'à d'éj alléguées c'dessus, p. 245, n. D'abord, Plustorque fait is su meation d'une tèlle

6. 28. Parmi les artistes qui ont fleuri dans la quatre-vingtseptième olympiade, Myron est le dernier que cite Pline. Il son antiquité

statue : il dit seulement qu'Anthémocrite fut enterré, par un décret public, près de la porte Triasia , à Athènes ; et Pausonius, à l'endroit cité, nous appread qu'on éleva un cippe à sa mémoire. En second lieu, notre statue n'a point de barbe, qu'on portoit cependant encore du tems de Périclès : comme on le voit par un hermès avec son nom dans le cabinet Clémentin. Nous savons de plus par Athenée (liv. xiij, ch. 3, p. 565) que l'usage de raser le menton , ne s'est introduit en Grèce, et nommement à Athènes, que du tems d'Alexandre le Grand; lequel, au dire de Plutarque (in Theseo p. 3, B.), fut le premier qui le fit raser à ses soldats, afin que les ennemis ne pussent pas les saisir par cette partie du visage. On répondra peut-être à cela, que si notre statue n'a point de barbe, elle a des monstaches, lesquelles étoient en usage chez les Barbares; ce qui pourroit faire croire que les Greca se servoient de Barbares pour hémuts, et qu'en conséquence celui que représentoit cette statue, étoit un hérant. Je ne dis point que c.t usage n'ent pis lieu chez les peuples barbares, et en particulier chez les Celtes , aiusi que cela est prouvé par Diodore , liv. v, 6. 28, pag. 351, Jules-Cesar, De bello Gallico, lib. v, c. 14; Sidon, Apolhnar. Panceyr. v. 243; Pelloutier, Hist. des Celtes, tiv. 1j, ch. 8, t. 11, p. 186; et nous en avons l'exemple dans les Planches II et III du tom. I, lesquelles probablement représentent deux sold as celtes, comme il a été dit au livre i. ch. 3, §. 6. Je ne saurois cependant

croire que les Grecs ayent voulu se servir de ces peuples pour un emploi aussi délicat. D'ailleurs, nous trouvons dans Athenée (liv. vj. ch. 6, p. 234. E.) que les hérauts étoient Grecs de nation, et même d'une famille déterminée; jamais du moins je n'ai trouve un exemple du contraire.

Après toutes les observations qu'on vient de lire, l'idée de notre auteur semble toujours rester bien problématique. Je vais en proposer une autre qui ne s'en éloigne pas beaucoup, et qui parcit avoir quelqu'apparence de vérité. Je supposerois donc qu'on a vonlu représenter ici un trompette sportiate, qui se sera signale par quelqu'action d'éclat, ou qui, pour quelqu'autre cause, aura mérité qu'on lui érigeat une statue. Il y avoit des hommes donnant du cor et jouant de la flûte, attachés aux armées de Sporte, et c'étoit sur le son de ces instrumens qu'on régloit la marche, le combat et la retraite, Thucydide, Histal. v, c. 70, p. 560; Plutarque, Lucon. apoplitheg. f. II. p. 210 in fine, et Lacon, instit. p. 278, B; Lucian. De Saitat. 5. 10. op. t. II, 275; Athen. lib. xiv, c. 6, p. 62-. D. La corde qu'on voit au con de cotte statue, convient à un pareil trompette, de même que le bouclier qu'ils employolent pour se d'sendre pendant qu'ils se servoient de leur instrument. Lorsque l'usage de se faire la barbe se fut introduit en Grèce de la manière dont nons l'avons dit ci-d'essus, les Spirtiates, les plus braves d'entre les Grees, refirent, pent-ctre pour marque d'un plus grand courage et de plus de

iravailla sur-tout en bronze, et ses figures d'animaux ne furent pas moins estimées que celles d'hommes. On voyoit quatre beufs de sa main (1) rangés autour d'un autel, placé dans l'avantcour du temple d'Apollon, bâti sur le mont Palatin par l'empereur Auguste (2). Oui ne connoit nas les iolis vers (3) faits

fierté, la moustache, comme cela est dit d'Antiphane, chez Athenée, l. iv, c. 9, p. 145 princ., lequel vivoit exactement au tems d'Alexandre le Grand, selon que nous l'apprend le même Athenée, L xiij, princ. p. 555. Et comme dans la suite il fat ordonné par un édit des Enhores de ne plus porter de barbe, défense qui fut renouvellée tous les ans, comme nous le savons per Plutarque, De sera num. vind. oper. t. 11, p. 550; on pourroit croire que cette statue a été érigée à ce trompette spartiate environ, ou peu après, le tems d'Alexandre, teus auquel son travail parok bien se rapporter à cause de sa beauté. On pourroit supposer aussi, qu'on a voulu représenter ici un porte-lance ou porte-bouclier, ou bien un de ces soldats, qui accompagnoient les chefs, chargés de porter leurs armes, et de les désendre dans l'occasion avec leurs boucliers contre les coups des eunemis; ainsi qu'Ajax paroit les coups qu'on portoit à Teucer, Lucien, In Paras. 6. 49, t. II, p. 874. Ces espèces d'écuyers portoient, outre leurs armes, un cor pour reppeller les soldats auprès de leur capitaine, et pour donner le signal de la bataille, C'étoit un de ces hérauts que ce Mysène, compagnon d'Hector, dont Winkelmann Luit mention, et que Virgile nous décrit ainsi à l'endroit cité:

Misenum molidem, quo non præstantior alter Ære ciere viros, Martemque accendere cantu. Hectoris hic magni fuerat comes, Hectora circum Et lituo pugnas insignis obibat, et hasta.

Qui sit si quelqu'un de ces héraus au service des Grees, soit qu'il ait été Spariste ou Barbare, ne s'est par rendu c'ilèbre en défendant son capitaine, et en périssant au combat je sorte que celui-ci, par reconnoissance, lui aura fait élever une statue pour immortaliser sa mémoire? C. au mémoire? C. au mémoire? C. au mémoire? C. au prémoire de l'au prémoire prémoire

(1) Tom. I, pag. 489, note 4, i ai expliqué par vaches les boses de Properce; en supposant que ces figures pouvoient avoir été faites sur le modèle de la fameuse vache de Myron; cependant si l'on veut que ce soient véritablement des bœuß, je n'y vois pas grande difficulté. C. F.

(a) Propert. l. tij, et. 25, v. 7.
(5) On trouve treate-six épigrammes dans l'anthologie grecque sur une parcille vache. Il ext bon de remarquer ici que cet ouvrage de Myron, de même que d'autres chefs-d'œuvre de cet artiste , ont été plus payés par des éloges que par de l'argent; (24 ron six que Myron.

sur la fameuse vache (1) de ce statuaire? Parmi ces différentes épigrammes il y en a deux d'Anacréon (2); et Pline, en faisant mention des poésies de la célèbre Erynna de l'île de Lesbos, nous apprend qu'elle avoit fait des vers sur un monument érigé par cet artiste à une cigale et à une sauterelle (3). D'après ces épigrammes grecques, Joseph Scaliger a fait une objection contre le tems dans lequel Pline place Myron; et, fondé sur ce qu'Erynna étoit contemporaine d'Anacréon et de Sapho (4), il croit pouvoir statuer que cet artiste étoit plus ancien (5), et qu'il devoit être mis dans la soixantième olympiade : de cet argument il tire la conséquence que Pline, qui place Myron dans la quatre vingt-septième olympiade, s'est contredit lui-même (6).

ron vécut et mourut fort pauvre, Petr n. Arb. in Satyr, p. 522. E. M. (1) Possedée par les Athéniens, Cicer. in Verr. act. 11, 1. 4, c. 60; d'Athènes elle a été transportée à Rome, où elle se voyoit encore dans le Forum du tems de Procupe, qui en parle, De bello Goshico, Liv, c. 21; c'est-à-dire, vers le milieu du sixième siècle. C. F.

- (2) Anthol. I. iv. c. 7, ep. 5, 4, p. 302.
- (5) Plin. L xxxrv, c. 19, 6, 3,
- (4) Athenée (liv. xiij, ch. 8, p. 599. C.) dit que Hermésip, e s'étoit trompé en Luisant Sapho contemporaine d'Anscréon, puisqu'elle avoit vécu plusieurs années avant lui. C. F.
- (5 Scalig. Animade, in Euseb. chron.
- p. 124 Il ne détermine pas que Myron doive être placé dans la soixantième olympiade. C. F.
- (6) An creon, suivant l'observation de Barnes, dans la vie de ce poëte qu'il a mise à l. tête de ses ouvriges, n. v, p. 9, naquit d'us la seconde année de Li cinquante-claquième olympiade, et vécut

Tome II.

quatre-vingt-cinq ons, Lucien, in Macrob. 6. 26, op. t. III, p. 228. On pourroit fore coïncider la vie de ce poête avec celle de Myron, en disant que le premier a chanté, dans les derniers jours de sa vie, la vache de Myron, que cet artiste pourroit avoir fiite dans la vingtcinquième aunée de son âge ou environ, ainsi que le remarque M. Falconet . Not. sur le x xiv liv. de Pline, c. 8, sect. 55, auv. L. III, p. 156; en supposant qu'Anacréon vivoit dans la soixante-douzième olympiade. Il auroit pu copendant étendre encore plus loin la vie de l'un et de et de l'autre, puisque Anacréon est parvenu jusqu'à la soixante-seizième olympiade , d'après le calcul du même Barnes; ce qui ne feroit que onze olympindes avant l'époque à laquelle Pline dit que Myron a fleuri. Quant à la poëte Erynna, il est assez probable que, dans cet endroit, Pline a mal-a-propos appliqué à Myron le sculpteur, ce qu'elle dit de la poëte Myron, dont parle aussi Suidas, et en l'honneur de laquelle il a fait ponr son tombeau une (pigramme grecque,

Je ne prétends pas prononcer sur cet anachronisme apparent; on pourroit conjecturer toutefois que Myron a fleuri dans un tems antérieur, soit par ses statues de bois, parmi lesquels il y avoit une Hécate à Egine (1), soit aussi par la façon trèsancienne d'écrire les inscriptions placées, suivant Pausanias (2), au-dessous des statues de la main de cet artiste : remarque que l'auteur grec ne fait sur aucune inscription des ouvrages de Phidias, de Polyclète et de leurs contemporains (3). De plus, ce qui pourroit autoriser à placer Myron dans une époque plus reculée, c'est son nom en lettres d'argent, incrusté sur la cuisse d'un Apollon de bronze, qui étoit à Agrigente (4); car l'usage de graver des lettres sur la figure même n'étoit plus pratiqué, que je sache, du tems de Phidias. Mais nous savons que cet usage avoit lieu du tems d'Anacréon, dont Myron pourroit avoir été le contemporain, si l'on en juge par les vers de ce poête; en effet, dans une autre épigramme d'Anacréon il s'agit d'une statue de Mercure, qui portoit sur le bras le nom de celui qui l'avoit fait ériger (5). J'observerai à cette occasion, que ce n'est pas contre une défense publique que Myron a gravé son nom sur l'Apollon d'Agrigente, comme un écrivain l'a avancé sans fondement (6); car Cicéron, qui rapporte le fait, ne dit pas un mot de cette défense. Il est vrai que Phidias ne put iamais ob-

rapportée par Hardouin sur l'endroit cifé de Pline. C'est là le sentiment de Fabricius, Biblioth, graca, t. I, L ij, c. 15, n. 28, p. 555. Hardouin, au contraire, vent que cette Erynna, ou l'auteur, quel qu'il soit, de cette épigramme, s'est trompé, en attribuant cet ouvrage à la poëte Myron, plutôt qu'au sculp-

(1) Pausan. I. ij, p. 181. Phidios a fuit aussi une statue de Mi-

tenr de ce nom. C. F.

nerve en bois pour la ville de Platée, laquelle étoit presque aussi grande que celle qu'il avoit faite pour les Athéniens, dont il a été parlé cl-dessus §. 15. Pausan. L. ix, c. 4, p. 718. C. F.

(a) Pausan. L. v. p. 435, L. 19. (5) Cet argument prouveroit trop, paisque Pausanias parle de Licius, fils de Myron, sur un des ouvrages duquet il v avoit une inscription en caraclères d'une forme antique. C. F.

(4) Cicer, in Verr. act. 11, l. iv, c. 45. (5) Suid. 'Ayerra. V. ibid. not. Kust.

(6) Fraguier, Galerie de Verres, Mem.

de [acad. t. VI, p. 568.

tenir la permission de placer son nom sur la statue de Jupiter Olympien (1); mais on ne peut pas en inférer que ce fut en vertu d'une loi alors générale. Entin, on pourroit objecter à Pline luimême ce qu'il dit du travail des cheveux dans les figures de Myron: Capillum quoque et pubem non emendatius fecisse, quam rudis antiquitas instituerat (2). Il s'ensuivroit delà qu'il tenoit de près au tenis où l'on étoit dans l'usage de traiter les cheveux et les poils avec cette sorte de négligence; car Myron auroit surement fait des efforts pour n'être inférieur à aucun des artistes qui florissoient dans la même olympiade où Pline a jugé à propos de le placer, et qui savoient traiter les cheveux avec plus d'intelligence (3). D'un autre côté, j'avoue que l'éloge que Pline donne à ce maître, en disant : Primus hic multiplicasse varietatem videtur, numerosior in arte quam Polycletus, paroit ne pas s'accorder avec ma conjecture précédente : il résulte de sa proposition qu'il préfère Myron à Polyclète même, pour ce qui regardoit la partie de l'harmonie (4). Or, si ce pre-

(1) Pausan, k v<sub>j</sub>, c. 10 j.p. \$27, dit que co non deolté cris un baus. Sehon Clément d'Alexandrie ¿Colort. ad Geni, n. ip. j. q. j. et Armole ¿divert. General y, vij. p. 1937. Philias mit le nom de Pantares, on ami, sur un doigt de la même statue de Jupiter; et il pleva ton propre nom aur le base d'une vin. un j. è Athènes, commo le dit Phinarque jn Pericle, p. 160. C. Voya et j. Provat; h. j. t. ser. ś., n. 5. Gedorf, Hitt. de Phililas. Acad. det Jascript. Eum. F. Même, p. 507.

(2) Plin. lib. xxxiv, cap. 8, sect. 19,

(3) Il mettoit, dit Pline, toute son étude, tous ses soins, à bien faire le corps des figures; mais il négligeoit, et les cheveux et le poil aux parties sexuelles , sans s'attacher non plus à exprimer les passions de l'ame. Combien d'autres artistes n'y a-t-il pas qui ont bien rendu une partie, et qui en ont négligé d'autres, ou qui n'y ont pas réussi?

(4) Si Winkelman, sans faire tont de conjectures et de raisoumenus, avoit pris garde à ce que dit Panantins, il arroit vo, qu'il se d'écocod wece Pline dans la éderemination de l'époque cod Myron a vécta. Aut. vi, f. ch. 2, p. 454, il dit, qu'après l'éruption des Perse dans la Grèce, les Spartiates l'écoient livreis à l'art d'élever et de desser des tecteurs, dans les proles personnes de l'enveux, dans les proles personnes de desser de desser de depuits la reparaiser et entres Grece, Depuis lors, c'oxid-élere, d'enpuis la sicolarie-qu'instâtien objustification of la été dit à la page 200, n. 6, requis l'enveux de l'enveux d'enveux d'enveux

mier avoit vécu long-tenns avant ce dernier, cette préférence nauroit pas pu avoir lieu dans l'art. Ce passage ne me parott pas avoir été bien interprété par les critiques : le père Hardouin croit qu'il signifie que Myron s'étoit attaché à multiplier les productions de son art, ou plutot qu'il avoit été auteur d'un grand nombre de statues. Pour moi, je pense que le terme de numerosior indique que Myron a mis plus d'harmonie dans ses ourrages. 'C'est aussi dans cette acception que le mot de numerous a été employé non-sculement par les anciens Romains, mais encore par les Italiens de nos jours : il a toujours la même signification; et l'on dit encore : la maesta del numero omerio: la mojesté de l'harmonie, ou#du nombre d'Homère. Pline (1) donne la même signification à ce mot dans un endroit où il parle d'Antidotus (2 d'Antidotus (2) d'A

tard (car Pausanias n'indique nas précisément l'époque), plusieurs Athlètes commencèrent à dresser des chevaux pour la course dans les jeux publics. Parmi ceux-ci fut un certain Licinus . qui, le premier, fit l'essai de se servir de poulains; mais cela ne lui avant pas bien réussi , il s'avise de dresser de chevaux faits, avec lesquels il obtina ensuite la victoire aux joux olympiques, et on lui érigen deux statues faites par Myron. Si l'on rapproche les époques de ces faits, on trouvers que Myron vicut riellement environ la quatre-vingtseptième olympiade, tems où le place aussi Pline, qu'on ne peut pas supposer evoir été dans l'erreur à cet égard, à cause des détails où il entre. On peut encore tirer un nouvel argument de ce que disent Cicéron, De clar. orat c. xviii, et Quintilien, lib. xij, c. 10, cité cidessus pag. 215, note 4, où, faisant l'énunération chronologique des styles

des différens artistes célèbres, ils mettent Myros agris Calomis, qui a fleuri. Il a subue époque, comme noma le dirons ci-agrès à la page xô5, note x. 30 cardroit à dilleura que Myron ne dois pas éves placé plus suel, publique luibritante l'actionation que de l'actionation de beninna l'à dit ci-dessus au 6, 9, fut le premier qui fit une blécase triforne; tandique Myron en avoit fait une de forme atripée ne bois, que Wilak-liman ciu cilarriè Paramains, 1, 4, c. 50, p. 180. C. F.

(1) Plin. L xxxv. c. top., p. 237.

(2) Din grand nombre d'ouvreges fameux de Myron, nous nous contentences de nommer cid d'abord les trois surues colosules à Samon, représentant Minerve, Hercule et Jupiter. Marchacine les fit transporter à Rome, et Auguste reuvoys les deux premières, facthon, L xir., p. 944. Nous ferons mention, een second lieu. d'un Discobel du mibme artius. Winkelannn ea

6. 29. Parmi les disciples de Myron, Pline cite un artiste nommé . Elere de Lycius d'Eleuthère, auteur d'un enfant qui souffloit le feu.

avoit parlé dans la première édition; et nous avons deja remarqué, t. I, p. 253, note 4, qu'on en avoit tronvé une copie en marbre, il y a quelque tems, dans les fouilles de la villa Palombara. sur le mont Esquilin. C'est ici qu'il convient de parier de ce Discobole de Myron, tant pour observer qu'il étoit réellement dans la même attitude que celle de la statue de marbre, que pour prouver évidemment que celle-ci n'est qu'une copie de l'antre : mais il faut admettre avant tont que la statue avec le disque est entièrement antique, et n'a pas été restaurée, à l'exception d'une partie de la jambe droite, savoir, de dessous le genou jusqu'à la jointure du pied.

Quant au premier objet, nous avons le témoignage de Lucien, qui donne de cette statue une description si exacte, qu'il n'est pas possible de former quelque doute. Le Discobole avoit, dit cet auteur, le visage baissé et tourné vers la main qui tenoit le disque; il avoit la pointe du pied gauche un peu repliée et tournée en arrière; son corps étoit panché et un peu arcqué, précisément dans l'attitude d'une personne qui se redresse pour jetter le disque. Voyez la figure que nous en donnons à la fin de ce volume, PL II. Il faut convenir, que par le moyen de cette figure, on comprend parfaitement le sentiment de Lucien; que ni les interprêtes de cet auteur, ni ses commentateurs n'ont pu bien saisir, fauté d'avoir eu cette figure sous les yeux. Voici ses paroles telles qu'elles se tronvent dans le dialogne intitulé Philopseu-

des . §. 18, op. tom. III, p. 45. Mar vir Stratiora, fr d'iyà, oir, rir imninopera navá và oužna vše abietos , ávicennum tie rie dernepiper, ipipu indileren rii iripu ist mila toraracyropiem para wie Bodie, sin inches. Ad ic . isul via Musmos inver is at reita icus & Surashine, be hopus. Num Discobolon (vraisemblablement cette statue qui lance le disque) dicis, inquam ego, incurvantem se ad jaciendi gestum, reflexo vultu ad eam (manum), quæ discum fert, paullum submisso pede altero (sinistro), ut in ipso statim jactu surrecturus una videarur? Nequaquam, inquit ille, quandoquidem et unum ex Myronis operibus est ille Discobolos, quem dicis, L'expression vi draspiper, qui signifie naturellement (quand on a vu la figure) la main qui porte le disque : puisqu'en effet cette main droite de la statue ramène le disque du point le plus éloigné où elle pnisse aller, pour lancer le disque; cette expression, dis-je, a mis les interprétes et les commentateurs dans le plus grand embarras. Quelques-uns l'on traduite par in cam partem : et à cause de cela Gessner, dans ses notes, a prétendu, sans raison, que la figure regardoit le but (comme si le but pouvoit porter le disque). Il avoit dit d'abord, qu'il ne pouvoit pas croire que la figure regardoit une femme qui lui présentoit le disque. Solanus et Reitzius ont pensé que cela devoit s'entendre de la main qui portoit le disque, et leur conjecture se trouve confirmée par la stetue même; mais ensuite Reitzius n'est pas d'accord avec lui-même, lorsque,

On peut se représenter la figure de cet enfant, d'après celle qui

dans l'édition de son ouvrage que nous avons ous les yeux, il a traduit les mosts: fiques s'ablater x's frity, p par paulhon submits genu alters parce qu'il a penné qu'il Editioi entendre du genou, oc qui est dit sici du pind, comme bien d'autres l'avoient eutendu et traduit avant lui. Enfin, il lest clair que z'isiye, al-pero pede (second pind), signifie ici le pied guadre.

Après avoir sinsi fixé le sens de la description de Lucien, nous pouvons démontrer que Quintiljen décrit la même statue d'une manière non équivoque, Inst. Orat. lib. ij, c. 15. Il veut prouver, qu'il est quelquefois bon de s'écarter du style ordinaire et de la manière commune de l'art oratoire, afin de donner au discours un air de nouveauté, au moven de quelque saillie qui ne déplaise point à l'auditeur. Pour cette fin il cite l'exemple des statuaires et des printres, qui varieut souvent bien à propos les attitudes , les ornemens et la physionomie de leurs figures. Car, dit-il, nne figure toute unie a peu de grace; la tête droite sur les épaules, les bras pendans, les pieds joints, cela fat un ouvrage contraint, et, comme on dit, une vraje statne (Voyez la Pl. I, à la fin du tome I). Mais donnez-lui un geste, quelque mouvement, quelque action; vous lui donnez de l'ame et de la vie. C'ast pour cela que les mains, le visage at les airs de tête sont si diversifiés , etc. Qu'y neil de plus contresit et de plus peiné que ce joueur de palet de Myron? Cependant si l'on s'avisoit de bitmer cette posture comme peu naturelle, ne montrerolt-on pas son ignorance, en pepremans justement on qui fai la singularidé de l'ouvrege, et outs on pris, et outs on pris, une voit pas per les détails dans leuquels entre les Qualitiens, qu'il cite, je Discobbé de Myron, comme un ouvrage qui, dans son genre, pouvoit le mieux servir de preuve à ce qu'il avançoit un et de conceivre activactioniaires que les artites imprimolent à leurs figures, et qu'il a renhermet dans peu de mos, en dium que personne ne trouvern de qu'il a renhermet dans peu de mos, en dium que personne ne trouvren de que guerplus géné, un ell yron, en di group de present de la present de que guerplus géné, un ell yron, compardant on ne pouvols la blainer comme vant de sédium.

Pour prouver ensuite, que la statue de marbre n'est qu'une copic, on peut rapporter phisieurs argumens, plusieurs raisons, qui mettent ce fait hors de doute. Tous les anciens écrivains qui ont fait mention de quelqu'ouvrage de Myron, et de la matière dans laquelle il a exécuté ses ouvrages, ne parlent d'autre chose qua de bronze. On peut en voir plusieurs rapportés par Junius, Catal. archit, etc. pag. 127 et suis, : parmi ces écrivains il y en a quelques-uns qui semblent exclure toute autre matière : tel que Petron. Salyr. p. 522; Myron pene hominum animas, scrarumque are comprehenderat; et Taetzes, Chil. 6, hist. 194, v. 571, l'appelle Faber ararius. Pline (& xxxvj, e. 5, sect. 4, 6, 10) loue, à la vérité, beaucoup un des onvrages de Myron en marbre, qui étoit à Smyrne; mais il dit en même-tems que cet artiste devoit sa célébrité à ses ouvrages en bronze, comme il l'avoit remarqué fort au long liv. xxxiv, eh. 8, sect. 19, 5. 3, où, en Lisant l'énumése voit à un pelit groupe du palais Farnèse, où un vieillard.

ration des ouvrages en bronze exécutés par Myron , il y place express/ment le Discobole, Lucien, enfin, parle de ce Discobole comme d'une statue de bronre parmi plusieurs autres de la même matière dont il fait mention . loc. cit. 5. 18, 19, 20. L'original étoit donc de bronze, et la statue de marbre n'en est qu'une copie. On la reconnoltra encore pour telle, si on rélléchit qu'elle a quelques parties défectueuses on qui ne sont pas achevées : comme , par exemple , le pied gauche, le genou droit, uno partie du cou; et qu'une longue étaie du même marbre, attachée à la cuisse droite, soutenoit le bras en l'air quand elle fut découverte : ce qui causoit une difformité qui ne permet pas de croire qu'un artiste de ce talent auroit choisi une attitude aussi forcée, et l'auroit mise en exécution sur une pareille matière , "s'il avoit fallu recourir à une étaie qui la rendoit difforme , et qui , eu grande partie, lui enlevoit le mérite de l'invention.

En comparant cette statue entière avec le torse de la statue du cabinet du Capitole, dont on voit une représentation dans le tom. Ill de ce cabinet . Pl. 60. restauré en gladiateur tombé; on a remarqué que cette dernière n'étoit qu'une copie de ce même Discobole; de même qu'un autre torse restauré d'une autre manière, que M. Hamilton possédoit à Rome, et qui se trouve actuellement en Angleterre. Je soupçonne qu'on peut regarder comme une troisième copie la statue mieux conscrvée, et pir conséquent plus facile à reconnoître, qu'on voit dans la galerie du grand duc, à Florence, qu'on avoit restaurée d'abord en Endinlon, et regardé comme telle par Gori, Mus. Florent, Satutur tab. 31, où il en donne la figure; et qu'on a placie ensuite, comme en avertit M. Lund; dans la description de cette gelerie, art. 1, pars. 19, e. 5, p. 76, parmi les ills de Niobé aux statues de ce groupe, dont nous avons parlé ci-dessus peg. 255, et

Tant de coples faites par des mains habiles, prouvent tout le cas que les anciens Lisoient de l'original, que Lucien décrit comme un ouvrage qui subsistoit encore de son tems; c'est-à-dire, après le règne de Trajan, au commencement du second siècle de l'ère chrétienne . dans lequel il vivoit, comme on peut le voir chez Brucker, Hist. critiq. philos. tom. 11, per. ij, part. 1, l. 1, c. 2, sect. 8, §. 7. Le Discobole étoit placé dans le vestibule d'un-palais à Athènes, ainsi que le Diadumène de Polyclèse, dont on a parlé à la page 250, et les statues d'Harmodius et d'Aristoglion, citées à la page 226, note 2, depuis qu'elles furent ramenées de la Perse, on ne sait précisément par qui, comme l'observe Meursius, Cerum. gem. cap. 10, oper. tom. 1, col. 485; statues que le même Lucien place dans le Forum de cette ville, dens son Paras. 6. 48, tom. II, p. 875; supposé toutefois qu'il n'y étois pas question de quelques antres ouvrages,

S'il étoit possible de tirer quelque indice du mérite de cette statue par les copies qu'on en connoît, on pourroit dire que le travail en étoit leau, surtout quant au corps, partie dans laquelle Myron excelloit le plus, comme [e l'al observé d'après Pline, à la page 25, après avoir mis un porc entier dans un chaudron, a un genou posé en terre et soufile le feu (1).

§. 3o. Je terminerai ces observations sur l'art de Phidias et de ses contemporains (2), en disant que c'étoit alors l'époque ou

note 3; et pour ce qui est des poils des parties secrettes et les cheveux, ils y sont you saillans, ot indique's seulement' par de petits traits peu profonds dans le marbre. La pointe des pieds ainsi repliée en arrière, ne peroft pas, à la première vue, être conforme à la nature chez un homme qui veut p r-la acquérir plus de force et d'elesticité. Mois il ne fout pas pour cela s'im giner que l'artiste ait commis une faute. Myron avoit sous les veux les ashlèses et les joueurs de disque. Il a voulu en représenter un dans l'instant où il est prêt à lancer le disque et dans le mouvement le plus difficilé de cet exercice. Est-il croyable qu'un homme aussi habile dans l'art. qu'un si grand mattre, cut exprimé cels d'oprès son seul caprice : sans avoir pris pour guide la nature dans cette action, sons qu'aucun écrivain eut relevé ce dé-Lut; tandis, au contraire, qu'ils en ont Lit l'éloge à l'envie les uns des autres, que de bons arti tes en ont multiplié les copies, et que les Romains se sont empresses d'en Lire l'ocquisition? Luclen avoit sins doute vu de pareils joueurs de disque ; et c'est à cruse de cela qu'il n'a point trouvé de défaut dans la statue, et qu'il la décrimavec la pointe du pied tournée de cette manière, comme une chose naturelle et convenable à de tels joueurs, au moment où ils vouloient se redresser pour lancer le disque. Nous n'avons pas des connoissances assez étendues sur la force des anciens athlètes et

sur les moyens qu'ils employient pour Lequifri par l'escrèce; missi qui devoient ceraisement être fort grade. Nous n'avons pan no plus de ragomens asses exists sur les artistes de leurs currages. C'est ainsi qu'on a vous tronver des de fun dans d'aires statues n'ès-s'èlères, missi dans la sulte on a reconnu que ce o l'écia que le difaut de comoissance dans l'art des moissance et un monque d'expérience, qui nons les avois fait juger tels. Voyen ci-apub liv. vi, f.c.b., 5, 5s.

(1) Plin. I. xxxiv, c. 19, 5, 17. (2) Parmi les contemporains de Phidies il fant sur-tout compter Calamis, de qui Winkelmann a d'ja parlé plusieurs fois, et nommement liv. lv, ch. 4, §. 54 et 57, et liv. iv, ch. 6, §. 27. Pausanias assure que Calamis véent à cette époque, et dit . L f. c. 3, p. q. que, du ten:s de la guerre du Péloponnèse, il fit la statue d'Apolion alexicaque ou le libérateur, à Athènes, dont nous parlerons de nouveau liv. vj, ch. 6, 6. 50: et cette date se trouve justifiée, quand on considère le tems où il fit plusieurs autres statues citées de même par Pausenias; comme, par exemple, une que Piudare dédia, l. ix, c. 16, pag. 741, qui naquit dans la soixantequinzième olympiade; une autre de Venus, que dedia Callias d'Athènes, lequel , comp-e le marque aussi Pausanias (1. j. c. 8, p. 19; L.x. c. 18, p. 840) les anciennes productions de l'art étoient moins estimées que les modernes : le contraire arriva , et cela avec raison , immédiatement après le tems de ces artistes. De sorte qu'on peut appliquer ici ce que Thucydide fait dire aux ambassadeurs de Corinthe, savoir, que les derniers ouvrages de l'art : ixpopique, ont toujours la préférence sur les premiers (1).

\$. 31. Un savant Anglois soutient (2) que l'Apothéose d'Ho- libres d'Homère, du palais Colonna à Rome, a été faite entre la soixante- mère ne peut douzième et la quatre-vingt-dixième olympiade. La raison qu'il de locieme en apporte, c'est la prétendue façon d'écrire un mot qui signifie le tems, et qu'il croit trouver sur ce marbre. Suivant lui, audieu de xronoz, on y lit KFRONOZ; par conséquent cet ouvrage doit être du tems auquel Simonide n'avoit pas encore inventé la lettre X, et où l'on se servoit à sa place de KF. Si cette allégation étoit exacte et qu'elle fut d'accord avec l'inspection, cet

vécut après la victoire remportée par les Grecs sur les l'erses, et qui obtint, dans la soixanto-dix-septième olympiade, la victoire au Pancrace, en Elide, & v, c. q. p. 3q6. Je placersi au commencement de la même époque, parmi les artistes célèbres, Socrate d'Athèues, fils de Sophronisque, tailleur de pierre. Il naquit la quatrième année de la soixantedix-septième olympiade, et s'appliqua à la sculpture jusqu'après la quatre-vingtième olympiade, avant de se livrer à la philosophie, Voyez Brucker, Histor. crit. philos. t. I , part. 2, 1. ij, c. 2, 5. 2, p. 525 et seq. Il se rendit célèbre surtout par les statues des trois Grâces, Lites en marbre, placées devant l'entrée de la citadelle , à Athènes , dont parlent Pline , liv. xxxvj, ch. 5 , sect. 4, §. 10 , Diogène Laërce, L ij, segm. 19, Pausanias, 4, f, c. 22, p. 55, le Scholiaste d'Aristophane, in Nub. v. 771, Suidas

Tome II.

Voce Σαυράτης , et d'autres écrivaires. Pausanias en parle encore, Lix, c. 55, p. 781, où il observe que Socrate les représeuta drapées, contre l'usage des antres artistes; ce dont il n'a pas su trouver la cause. Je croirois que ce fut par modestie; car l'on sait que dès-lors il songea à se livrer à la philosophic. Cet artiste a mérîté, par cet ouvrage, d'être appelle l'instituteur des Graces, comme Winkelmaun l'a nommé cia dessus, liv. iv, ch. 6, 5. 41. C. F.

(1) Thucyd. A j, p. 25, L 25. Platon rapporte (in Menone, op. t. II, p. 97. D.) que les sculpteurs de son tems disoient que Dédale auroit paru ridicule si, à l'époque où îls vivoient, il avoit exécuté ses ouvrages dans la manière qui lui étoit propre; cependant cette manière avoit été autrefois fort estimée. Voyez ci-dessus pag. 191, note a. C. I.

(2) Reinhold. Hist. litt. gr. et lat. p. 9. K k

ouvrage scroit un des plus anciens monumens de l'antiquité et dateroit du tems du haut style. On ne sauroit exiger de ce savant qu'il tire la preuve de son assertion du style de l'art, puisqu'il y a grande apparence qu'il n'a pas vu cette antique. S'en étant rapporté aux longues remarques des savans sur la façon d'écrire ce mot (1), il n'a pas su que l'abretti a relevé, avant moi, la méprise des éradits qui ont écrit sur cet ouvrage relativement au mot dont il s'agit (2). D'ailleurs, sur le monument, on lit xroxoz avec l'orthographe ordinaire; ainsi le fait détruit toutes les conjectures qu'on a tirées d'une leçon fauive pour liver l'âge de cet ouvrage (3). Les figures de ce monument n'ont pas tout-à fuit un paline de hautteur; elles sont par conséquent trop pelités

(i) Qu'on lise ce que Spanheim (De Præst. et sus numism. tom. I, p., 96), ce que Cuper, Schott et Chishul, (Inser. Sig. p. 23) ont écrit sur le mot KHPONOZ. Voyez aussi ce qu'a dit, parmi les plus récens, Prosper Marchand, dans son

Dictionnaire historique, art. Archelaus. C. F.
(2) Explic. Tab. Iliad. p. \$47.

(3) Il y a une autre apothéose d'Homère, représentée sur un vase d'argent, en forme de mortier, découvert à Herculanum. Le poëte, assis sur un aigle, est transporté dans les airs ; aux deux "côtés sont assises, sur des ornemens en arabesques, deux figures, chacune munie d'une courte épée à leur côté. La figure qui est à la droite du poëte, est coëffée d'un casque, et tieut une flêche de la main gauche, tandis que de la droile elle s'appuie sur les arabesques, Celle qui est à gauche a la téte couverte du chapeau pointu qu'on donne ordinairement à Ulysse; elle tient à la main gauche une rame, et de la droite elle sputient sa tête comme une personne

plongée dans de profondes réflexions. La première désigne vraisemblablement l'Iliade , qui est la partie tragique d'Homère, et la seconde l'Odyssée. La raine et le chapeau pointu et sans alles, à la Licon des marins orientaux, font allusion aux grands voyages qu'Ulysse a faits sur mer. Les cygnes placés entre les festons suspendus au-dessus de la figure déifiée, font également allusion au prince des poëtes. Bayardi (dans le Catalogue raisonné des découvertes d'Herculanum, Vases, n. 540, p. 246) a, sans aucun motif, désigné ce sujet sous le titre d'apothéose de Jules Cisar; tandis que la barbe seule de la figure portée par l'aigle, auroit dû le prévenir contre une pareille méprise. Le comte de Caylus (Rec. d'antiq. t. II, antiq. grec. Pl. 41) avone que sans cette barbe il auroit pris de même ce sujet pour l'apothéose de quelque empereur; mais il n'en a jugé que d'après un dessin qui n'offre que la figure assise sur l'aigle, Voyez la Planche VIII, à la fin de ce volume, et la vignette à la tête du liv. iv. ch. 6.

pour qu'on y trouve les beautés d'un dessin pur et correct, et il nous reste des bas reliefs dont les figures plus grandes sont beaucoup plus finies et plus soignées que celles-ci. Le nom de l'artiste, Apollonius de Priène, gravé sur ce bas-relief, ne doit pas être un titre de recommandation, attendu que nous trouvons des noms d'artistes placés sur de tres-mauvais ouvrages des derniers tems de l'art, ainsi que je le dirai encore ci-après. Ce basrelief a été découvert sur la voie Appienne, près d'Albano dans un endroit appellé autrefois ad Bovillas, et aujourd'hui alle Fratocchie, appartenant à la maison Colonna. L'empereur Claude avoit une maison de campagne dans cet endroit, et le travail feroit présumer que l'ouvrage a été fait du tems de ce prince (1). C'est dans le même endroit qu'on a fait la découverte de la fameuse Table Iliaque : un chanoine de la maison Spagna la trouva étant à la chasse; à sa mort elle passa, par succession, à la maison Spada, qui en fit présent au cabinet du Capitole (2). Comme l'Expiation d'Hercule, qui se voit aujourd'hui à la villa Albani, est de la même grandeur, du même marbre, du même style pour le dessin, et du même goût pour l'exécution, que l'Apothéose d'Homère, il est à prèsumer que ce bas-relief a été trouvé dans le même endroit (3).

§. 5a. Dans non Explication de Monumens de l'antiquité, j'ai relevé quelques fautes commies par des awans dans leurs explications de l'Apothéose d'Homèro (4). J'observerai ici en passant ce qui ne m'étoit pas venu dans l'esprit alors; savoir, que les deux bandes qui déscendent du carquois d'Apollon sur

Comme l'a pensé le père Kircker,
 Lat. vet. et nov. par. ij.c. 7, in fine. C. F.
 (a) Gravé et expliqué par Fabretti,
 l. cit., et par Foggini, Mus. Capit. t. IV,
 tav. 68. C. F.

<sup>(3)</sup> J'ai remarqué ci-dessus page 129, note 3, que ce monument a été gravé avec assez peu d'exactitude, comme de

contume, par M. l'abbé Visconti, à la fin du tom. I, de la description du cabinet Clémentin. On trouve dans l'explication qu'il y a jointe de nouvelles observations, sur-tout pour ce qui re-

garde les Muses. C. F.

(4) Explication de Monumens de l'antiquité, part. II, ch. 53.

le couvercle du trépied, étoient des courroies de cuir, ainsi que nous le savons par l'histoire du célèbre Aristomène, général des Messéniens. Ce grand homme, s'étant écarté sur la foi d'une trève faite avec les Spartiates, tomba dans une embuscade que lui dressèrent des archers crétois à la solde de Lacédémone; maîtres de sa personne, ils lui lièrent les pieds et les mains avec les courroies dont ils se servoient pour attacher leurs carquois (1). La cause de toutes les méprises des savans par rapport à ce sujet, vient de ce que le dessin des figures est mauvais. La muse tragique, désignée par le met Trarnaia, est représentée dans la gravure comme une vieille femme; tandis que sur le marbre c'est une jeune et belle personne, chaussée du haut cothurne. On n'a pas su non plus ce que signifioit le rouleau«placé sous la chaise d'Homère, et rongé par deux souris: c'est un écrit roulé, qui rend encore plus claire l'image symbolique de la Batrachomyomachie.

Sort de l'art après la guerre du Pélo-

§ 55. Je reviens à l'histoire et à la funeste guerre du Péloponnèse, qui finit la première aunée de la quatre-vingt-quatorzième olyupide, par la perte de la libret des Atheinens, et en mémetems, à ce qu'il paroit, au grand préjudice de l'art. Assiégée par Lysandre, la ville d'Athènes fut obligée de se soumettre. Dans cette extrémité, il fallut qu'elle s'immiliat sous le joug pesant de Sparte et de son général. Ce dernier fit déruire le port, et maer, au son des instrumens, la grande muraille de Thémistocle, qui joignoit le Pyrée à la ville, et changes entièrement la forme du gouvernement. Le conseil des Trente qu'il d'abilit, emploia tous les moyens possibles pour extirper jusqu'au germe de la liberté, en faisant mourir les citoyens les plus distinguée.

Pétablius 5.34. Athènes gémissoit sous la tyrannie, lorsque Thrasybule meadelair parut, et rendit la liberté à sa patrie. Au bout de huit mois la bené l'Albé.

<sup>(1)</sup> Pausan, L iv, p. 526.

ville se trouva purgée de ses tyrans, dont les uns furent tués et les autres chassés. Un an après il mit le sceau à la tranquil-lifé publique, en faisant publier un décret qui défendoit d'inquiéter personne au sujet des derniers troubles, et qui ordonit d'oublér le passé. Athènes acheva de se relever entièrement, lorsque Conon, sécouru par Artaxerxès, qui lni avoit conifé le commandement de sa flotte, remporta une victoire complète contre les forces navales de Lacédémone, revint dans sa patrie convert de gloire et chargé de richesses. Ce grand homme se servit de cet argent pour faire construire une nouvelle muraille entre la ville et le port; les alliés des Athéniens leur envoyéent des ouvriers, et les Thébains seuls leur firent passer cinq cents tailleurs de pierre ou autres artisans (1).

§ 55. L'art, dont le destin fut toujours lié à celui d'Athènes, parut renaltre alors, et les élèves des grands maîtres précédens, Canachus, Naucydès, Dinomène et Purocle, se'on le témoignage de Pline (2), se signalèrent dans la quatre-vingt-quinzème olympiade.

Artistes de e tems.

§. 56. Canachus, natif de Sicyone et frère d'Aristocle, autre fameus estuatire, étoit dève de Polyclete (5). Tai fait mento Fameus fameus et autorité, étoit deve de Polyclete (5). Tai fait mento Fameus fameus d'autorité de l'entre d'une troisième Muse, de la main d'Agcladas, maitre de Polyclète. Dans une épigramine grecque, que p'ai citée également, elles sont toutes trois caractérisées par certaines différences; mais il ne s'ensuit pas que ces statues ayent dét faites dans le même tems, quoiqu on puisse d'ailleurs avancer, sans contradiction, que le maitre et l'élève ont exposé leurs ouvrages ensemble. Quoique Pansanias fasse Canachus élève de Polyclète, il sembleroit néarmoins, par un autre eudroit, qu'il lui donne une antiquité plus reculée. Il est certain que cet écrivain, en parlant d'une Diane de Ménechnus et de Soidas, travaillée en or et en ivoire, ajoute

<sup>(1)</sup> Diod. Sic. 1. xiv, p. 3o3.

<sup>(3)</sup> Pausan. 1. vj, p. 483, 1. 24.

<sup>(2)</sup> Plin. 1. xxxiv, c. 8, sect. 19 princ.

qu'on peut juger par le faire de cette statue, que les deux statuaires de Naupacte ne sont guère moins anciens que Canachus de Sicyone et Callon de l'île d'Egine (1); ce qui sembleroit indiquer un tems bien plus reculé que celui où Pline a placé Canachus. Mais on pourroit conjecturer que Pausanias, en portant ce jugement, a eu moins en vue l'âge proprement dit de Canaclins, que le caractère du style de cet artiste, qui étoit, au rapport de Cicéron, roide et dur : Canachi signa rigidiora esse quam ut imitentur veritatem (2); c'est-à-dire, qu'il ressembloit aux ouvrages des anciens maîtres. L'instruction que nous pouvons tirer de ce jugement, c'est que Canaclus, quoique disciple de Poclyclète, ne savoit pas donner à ses figures la perfection imprimée à celles de son maître. Les statues de Polyclète, dit Cicéron dans le même endroit, étoient plus belles que celles de Canachus; ce qui pourroit provenir ou d'une infériorité de génie, ou d'un caprice d'artiste, de vouloir conserver la manière de ses devanciers, afin que ses figures parussent avoir un âge plus reculé. Quoiqu'il en soit, on peut en conclure, qu'à une seule et même époque on trouvoit plus d'un style dans l'art. Au reste, la Muse Barberin, dont nous avons parlé plus haut, peut nous guider dans l'idée que nons avons à nous faire du style de Canachus.

De l'Apollon de Canachus avec une auréole sur la tète. §. 37. Parmi les ouvrages de cet artisse, je ferai mention de deux statues d'Apollon, tontes deux semblables, et toutes deux en or et en ivoire, l'une pour Milet, l'autre pour Thèbes. Ces deux figures portoient sur leur tête quelque chose que Pausaisa nomme »im (5), terme dont les interprètes n'ont pas entendu la signification. Je présame que c'étoit un nimbus, ou une ombelle; cercle de lumière que nos peintres mettent autour de la tête des saints, et qui, des les tems les plus anciens, s'ut

<sup>(1)</sup> Pausan. l. vij, p. 570, L 1.

<sup>(2)</sup> Cicer. De clar. orat. c. 18.

<sup>(3)</sup> Pausan. L iij, p. 154, L 1 ult.

Gedoyn traduit, mal-à-propos, ce mot par : une espèce de couronne terminée en

pointe qui représente le pôle. J.

donné aux figures d'Apollon, comme étant le même que le Soleil (1). Cest ainsi qu'un vase de terre cuite de la bibliotheque du Vationn, nous offre le soleil avec la lune, placés tous deux sur un char, J'ai publié ce morceau dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (2). Park hous pouvons saitir le sens que donne Hesychius du mot sous, qui a toujours été si peu entendu : sous, ditéil, y vient sepéti auxonès à Zen, où, d'ail-leurs, au lieu de sieur, il faut lire etsus, comme d'autres l'ont déja expliqué. Sans doute la tête d'une ancienne statue de la Fortune, que le satuaire Bupalus fit pour la ville de Smyren (3), étoit environné d'une pareille auréole (4); il y a grande apparence qu'il en étoit de même de la tête d'une Pallis de bois de la main d'Endeous, un des plus anciens artistes (5).

§. 38. Naucydès d'Argos plaça la statue de sont Hébé à côté de celle de la fameuse Junon de Polyclète; toutes deux étoient exécutées en or et en ivoire (6). Pausanias ne nous apprend pas par quel attribut Naucydès avoit caractérisé son Hébé; mais nous pouvons nous la représenter portant dans sa main une coupt dans laquelle elle présentoit l'ambroisie aux dieux. C'est ainsi

Naucydia.

- (1) Voyez liv. ij, ch. 1, 5. 20. (2) Num. 22.
- (3) Pausan. l. iv, p. 355, l. 5.
- Le modius convient mieux sur la tête de la Fortune qu'une suréole y et, en effet, en voix un modius sur la tête de la figure de cere détene, dont il est fait mention tom. I, pag. 384, note 4, et sur celle qui potre le nom de Bupulus, dont nous evons parié-d-svant à la p. 194, note 5. Ce no mèlelle, ou lunes, qu'en goule Grees appelloient péri-une (\*moxiste') en mettoient sur la tête des satures (\*moxiste') en mettoient sur la tête des satures; pour la parierse lleux ouverse; pour las présere des immondites des oiseaux qui veloient dans l'ûr, comme nous le dit formel-

lement Arinophane, in Arifa, v. 114.

et la Scholtane or ce panges, Dania le vila Scholtane or ce panges, Dania le vila Scholtane or ce panges. Dania le vila çue con obelle ne fierrat plus que des ornemens pour les sature des cliera, des empereurs et des sinis che les clurices. Aveys el Boourtrouti, Ostervaz, sonra ulema [rammen. di vusifete. Any. De de cli. Cet tautur prévend an reue que cet ornement tíroit son origine de region de la compartica de savant prévet E. Borgis, De Croce perfe. 5, 14, p. 55, c. 6, 5, 34, p. 13. G. P. (4) Sur ce wine, on nimbur, autour de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la très de la Fortune, on peut conduct de la fortune de la

- de la tête de la Fortune, on peut consulter Visconti, loc. cit. tav. xij, p. 23. (5) Pausan. l. vij, p. 534, l. Sg.
  - (6) Idem, L ij, p. 148, L 27.

qu'est figurée cette déesse de la jeunesse sur une belle pierre du cabinet de Stosch, et sur deux autres du même cabinet, avec cette différence, que ces figures sont nues, tandis que la statue de Naucydès aura été drapée.

Dinomène.

 39. On connoît peu les ouvrages de Dinomène : Pline ne cite que deux statues de cé maître, celle du lutteur Pithodème. et celle du héros Protésilas (1). Ce Protésilas étoit, comme on sait, le premier parmi les Grecs qui sauta sur le rivage troyen et qui fut tué par Hector (2). Je présume que l'attribut qui distinguoit la figure de ce guerrier étoit un disque ou un grand palet. parce qu'il surpassoit tous les Grecs dans l'adresse de le jetter. C'est ce qui fait que sur un bas-relief qui représente sa mort, on voit un disque à ses pieds (3).

Patrocle.

6. 40. Patrocle, le quatrième statuaire célèbre de la quatrevingt-quinzième olympiade, s'est distingué singulièrement par les statues des fameux athlètes (4). Cet artiste fit, conjointement avec Canachus, trente-une statues de bronze, qu'on plaça dans le temple d'Apollon, à Delphes, en l'honneur des chefs des villes de la Grèce qui eurent part à la victoire que Lysandre remporta sur la flotte des Athéniens, à l'embouchure de l'AEgos-Potamos, ou fleuve de la Chèvre (5); tandis que d'autres maîtres, moins célèbres que ces artistes, exécutèrent, dans le même tems et pour le même lieu, des statues de bronze de différentes divinités, qui furent placées après cette bataille dans le temple de Delphes par Lysandre, avec sa propre statue couronnée par Neptune.

6. 41. Peu de tems après la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire, dans la centième olympiade, les affaires politiques de la Grèce prirent une autre face. Epaminondas parut; ce grand homme changea tout le système des états de la Grèce, et éleva Thèbes, sa patrie, ville avant lui sans gloire, au-dessus même d'Athènes et de

<sup>(1)</sup> Plin. I. xxxiv, c. 19, §, 15.

num. 25, ch. 5.

<sup>(</sup>a) Philostr. Heroic. p. 676, l. 23.

<sup>(4)</sup> Plin. L. xxxiv, c. 59, §. 54.

<sup>(5)</sup> Explic. de Monum. de l'antiquité,

<sup>(5)</sup> Pausan. L x, p. 820.

Sparte. Les Thébains, vainqueurs des Lacédémoniens, qui furent pendant près de trente ans les maîtres de la Grèce, eurent à leur tour la préponderance (1). La crainte réconcilia Athènes et Sparte, si long-tems rivales et ennemies, et les porta à faire un traité d'alliance, dans la cent deuxième olympiade.

§. 42. La Grèce fut redevable de cette tranquillité, d'assez courte durée, au roi de Perse, qui envoya vers ce tems des ambassadeurs aux Grecs, pour les exhorter à terminer leurs guerres intestines au moyen d'un traité de paix. Tous les Grecs se prétèrent à cette médiation, et il fut résolu de conclure une paix générale, à laquelle accédèrent toutes les villes de la Grèce, à l'exception cependant de celle de Thèbes (2). C'est sans donte ce rétablissement de la tranquillité publique qui a engagé Pline à fixer le tems où ont vécu Polyclès, Céphissodote, Léocharès et Hypatodore, à la cent deuxième olympiade (3).

\$. 43. Polyclès et son frère Dionysius, fils du statuaire Ti- Polyclès. marchide, exécutèrent de concert une statue de Junon, qui fut placée par la suite dans le temple de cette déesse à Rome, en dedans du portique d'Octavie (4). Céphissodote s'acquit beaucoup d'honneur par ses ouvrages (5), ainsi que par le mariage du célèbre Phocion avec sa sœur (6). Léocharès montra son talent par la Léocharès. statue du bel Autolycus, qui, jeune encore, fut vainqueur dans les combats du pancrace, et à l'honneur de qui Xénophon écrivit son Banquet (7). A la villa Médicis, on voit la base de la fameuse statue de Ganymède (8) du même artiste, avec cette inscription:

TANIMHAHC AEOXAPOT'C A O H N A 1 O T (a);

<sup>(1)</sup> Dionis, Halye. Ant. Rom. I. j. p. 3. (2) Diod. Sic. L xw, p. 355, L ult. 366. (5) Plin. L xxxiv, c. 19, 6, 1.

<sup>(4)</sup> Idem , L xxxvj , c. 4, 5, 10. (5) Idem , L xxxiv , c. 19 , 5. 17.

<sup>(6)</sup> Plutarch. In Phoc. com. I, p. 750.

Tome II.

<sup>(7)</sup> Plutarch. In Lysand. Plin. loc. eit. (8) Cette statue est citée par Tatien, Adv. Grac. c. xxxiv , p. 272. C. F.

<sup>(9)</sup> Ganimède, ouvrage de Léocharès d'Athènes. Spon. Miscell. ernd. antiq.

sect. iv , p. 127.

ce qui prouve qu'elle n'a pas été apportée de la Grèce avec le statue, mais qu'elle a été faite à Rome; car les Grecs n'étoient pas dans l'usage de mettre le nom au bas d'une figure si comnue (1).

5. 44. C'est à ce tems qu'il faut placer la dernière époque des grands hommes de la Grèce, et le dernier àge de leurs héros, de leurs philosophes, de leurs écrivains et de leurs orateurs: Xénophon et Platou étoient alors dans la force de leur génie.

Del'artet des artistes après la bassille de Montiuée. Sculpture.

Senopion et rinor etoera airos at torre de reur genie.

§. 45. La tranquillité de la Grèce ne fit pas de longue duréc. Thèbes et Sparte commencèrent une nouvelle gnerre à laquelle toutes les villes de la Grèce prient part. Athènes fut l'alliée de Sparte. Cette guerre fut terminée par la bataille de Mantinée, dans laquelle les Grecs combattirent les una contre les autres avec les armées les plus nombreuses qu'ils ebsent encore misses sur pied. Ce fut à cette bataille qu'Epaminondas, général des Thébaiss, finit sa, gloriques carrière, après avoir remporté une victoire éclatante; victoire qu'ioccasionna une nouvelle pair générale, conclue la seconde année de la cent quatrième olympiade (a). Trasybule sur alors affranchir Athènes du joug des-Laccédémonièns, ainsi que des trente tymns (3), et sa patrie acquit de nouveau la prépondémence.

9. 46. La tranquillité générale qui succéda aux troubles de la fece, et les circonsunces favorables des affaires des Athéniens-en particulier, sont sans doute encore les raisons qui ont engagé Pline à fixer la cent quatrième olympiade pour le tems de la réputation de Praxitele, de Pamphile, d'Euphranor et d'autres grands artistes (6.)

santie. §. 47. Praxitele travailloit autant en bronze qu'en marbre.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-après liv. vj., chap. 5, rent détruits au commencement de la première année de l'olympiade quatre-(a) Diod. Sic. L. xv., p. 3qr., vingt-quinne. C. F.

<sup>(3)</sup> Scaliger. Animadvers. in Euseb. (4) Plin. l. xxxiv, c. 19, 5. 1.

chron. p. 109. Il dit que les tyrans fu-

Pline (1), quoiqu'il cite plusieurs ouvrages de bronze de ce mattre, nous apprend qu'il s'étoit rendu encore plus célèbre par ceux en marbre. A juget d'après l'ordre de la notice de Pline, l'Apollon connu sous le nom de Sauroctonos; c'est à dirès, le tueur de lèzard, auroit été de bronze. Cette figure représentoit sans doute Apollon dans sa condition pastorale, lorsqu'il étoit au service d'Admète, roi de Thessalie. Ia fable nous apprend que ce fut dans sa plus tendre jeunesse (2) que ce dien fut banni du ciel pour avoir tué à coups de fléches Stérope, un des compagnons de Vulcain (3). Quand Pline dit: fecit es puberem Apollinem subrepenti lacertre cominus sagitta insidiantem (4), il me semble qu'il fluudroit lire impuberem au lieu de puberem, et cela pour plus d'une raison.

§. 48. La première, je la tire de la signification du mot puber, et de la configuration de la statue d'Apollon. Puber se dit, comme l'on sait, d'un jeune homme qui a atteint l'âge de puberté, et chez qui cet âge se manifeste par le poil qui commence à pousser. Impuber est un jeune garçon, chez qui on n'apperçoit encore aucun de ces caractères (5). Aux figures d'Apollon on ne

(1) Plin. l. xxxiv, e. 19, §. 10. Proper. l. iij, eleg. 10, v. 16, où il veut dire la même chose, Praxitelem propria vindicat arte lapis. C. F.

(a) Val. Flac. Argon. l. j, v. 445. Il ne dit pas de quel âge il étoit. Nous savons, au contraîre, par ce que dit Enzipide, dans le prologue d'a l'estis, qu'Apollon non-seulement avoit déja eu son fils Esculape, mais que celui-cl même avoit été tué par Jupiter.

(5) Apollodor. Bibl. lib. j, c. 9, \$. 15. Servius, ad Æneid. lib. vj, v. 398, lib. vij, v. 761. C. F.

(4) Plin. A xxxiv, c. 19, \$. 10. (5) Dans la langue latine en général, et chez les jurisconsultes en particulier (Inst. lib. j, tit. 22 princ.), on appelle impubere les enfans jusques à leur quatorzième année inclusivement. Depuis la quinzième on les appelle pubere; et relativement à cet age. Apollon pouvoir être dit avoir atteint la puberté, comme les écrivains grecs l'ont fait, ainsi qu'on le voit dans l'Anthologie lie, iv , c. 12, n. 6, v. 1, et chez Fornut. De nat. deor. c. 32, où il est appellé givrais, jeuna adulte : Puberem atatem, dit cet auteur, habet Apollo. Quotquot enim in ista ætate sunt, forma prædisi sunt pulchriore quam ulla habeat ætas. Dans cet endroit puber peut être pris pour l'équivalent du viriliter puer, dont so sert Pline, en parlant du Doriphose de iemarque nulle trace de poil, quoique la plupart nous le représentent avec une stature entièrement développée, tel que IApollon du Bévedère; car dans ce dieu, ainsi que dans d'autres divinités du jeune âge, les aristes se proposcient d'exprimer le type d'une inaltérable jounesse (1), et l'image d'un printems éternel, comme nous l'avons observé (a). Il résulte que, dans ce sens, on ne peut appeller aucun Apollon puber, et qu'ils sont tous l'impuberes.

§. 49. Ce qui me fontnit la seconde raison contre le texte de Pline, c'est l'image que nous offre Martial, lorsqu'il parle de la statue dont il s'agit en ces termes:

Ad te reptanti, puer insidiose, lacertæ

Parce : cupit digitis lila perire tuia,

Martiat, lib. ziv., epige. 172. (5).

50. J'emprunterai la troisième raison, des trois statues qui

Polycline, liv. xxxiv, c. 8, sect. 19, §. 2. C. F.

(1) Il ost appellé puer aternus, par Ovide, Métam, liv. iv., v. 17. C. F. (2) Liv. iv., ch. 2, 6, 38 et suivants.

tom, I, pag. 574 et solv.

(3) Sulvant le sontiment du père
Paoli, dans sa savante dissertation, que
pous avons déja citée seve cloge, Diffus
relég, sie Gentill, exc. pars. 18/3, 5-65,
p. 177, Martill air pa seu tiel l'intention de parler de cette ature. Il veu
que dans le distipue dont il ent question, il me faut chercher autre chose
qu'un expession de fautaisie, une idée
spirituelle de poète, par laquelle, en
mêmer-tums qui l'donne un air de noblesse à l'action, il fait auxi un conplièment air jeune homme même. Del
priment aux jeune homme même. On les
orjendant bien certain-que Martial parle

de cette statue. Le titre même de cette épieramme en fournit une preuve bien convaingante : Sauroctonos Corinthius , ce qui se rapporte avec ce qu'en dit Pline. D'ailleurs, l'attitude de la statue le prouve aussi; ce à quoi le père Paoli n'a pas fait attention. Voyez la PL V. à la fin de ce volume. Martial ne pouvoit décrire ni plus correctement, ni plus spirituellement le jeune Apollon qu'il le fut, en disant : «O jeune homme trom-» peur! pourquoi venx-tu tuer ce 16-= zard? Ne vois-tu pas qu'il se livre de » lui-même, et veut mourir de tamain?» Apollon à moitié caché, tend un pièce à un lez ed pour le tuer avec un stiles qu'il tient à la main; tandis que le petit animal grimpe le long du tronc d'un arbre, et va à la rencontre de l'autre main, qui est appuyée contre le haut nous restent de ce dien ainsi figuré. Une de ces statues, qui est de marbre, se voit à la villa Borghèse : sa physionomie est celle d'un enfant, quoique le corps ait les proportions de celui d'un jeune homme fait, et nous offre par conséquent un Apollon impuber. Dans la même villa, il y a une autre petite figure de cet Apollon Sauroctonos; le tronc contre lequel le lézard grimpe, s'est conservé aux deux figures. La troisième figure, qui représente le même sujet, et qui orne la villa Albani, porte cinq palmes de hauteur: elle est d'une conservation parfaite, et c'est la plus belle statue que nous ayons en bronze, de sorte qu'elle peut passer pour l'ouvrage de Praxitele (1). Elle fut tirée intacte des excavations du mont Aventin, et il ne lui manquoit que les bras, qui se trouvèrent à côté de la figure. Le diadéme qui ceint la tête de cet Apollon est incrusté en argent, comme nous l'avons déja dit (2). La gravure que j'ai insérée dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (3), est faite d'après l'Apollon Borghèse, parce que celui d'Albani est sans tronc et sans lézard (4).

de ce trone, et dont les doigts, à moité julés, semblem préu à le sairie. Cependant Hardouin d'a paccompris le sems de Marchi, dans ses corrections sur ce livre de Pline, », «J.," ou, ill explique la chose comme si le lézant out désiré du mouir noblement, en se bissant tuer par un si noble jeune homme : et corte explication il la dome, parce qu'il n'avoit vu nils statue, nil h sjure en tullecudence de l'Apolion Sauroctone. C. F. (1) M. l'abbé Visconii, «n parhat dels plaches, 5 de la colle Chronic d'aren de l'apolion d'aren de l'apolion de l'apolion de l'apolion d'aren se l'aren de l'apolion d'aren de l'apolion de l'apolion de l'apolion d'aren de l'apolion d'apolion d'aren de l'apolion d'apolion d'aren de l'apolion d'apolion d'apolion d'apolion d'apolion d'apolion de l'apolion d'apolion d'apolion

donca de l'Apollon Sauroctone. C. F. (1) M. l'abbé Visconti, en parlant de la plancha i 5du cabinet Clémeniin, dit que c'ast plutôt une copie un peu plus petite quel original, parco que los autres figures de marbre sont plus grandes; que quelques-unes même, entr'autres calles du cabinet Clémentin et de la villa Borghète, sont d'aut ravel plus tél'grant. C. F. • (a) Liv. iv., ch. 7, 5, 59, Il y en a uno dans le palis Costaguti, cité e par Winkelmenn dans son Explication de Monamens de l'antiquité, à l'endroit qu'il all'gene ki. Une autre, aussi de mazire, se trouve dans le cabinet Cidenatin , dont on donne la figure tom. I, Pl. 15 de cet ouvrage C. F.

(3) Explic. de Monumens de l'antiq.

(4) D'autres states de Prastièle, no moins cièbères que son Apollon Sauroctomos, (voient, outre la Yènus de Gnide, son Sayre (\*\*mis\*\*er\*\*) et son Capidon. Par un hit que Pausaniss rapporte (L.); c. 20, p. 46), on apprend combien ces deux dernières statues /\*toient chères à Prastièle.

6. 51. Quelques écrivains ont avancé que Praxitèle étoit originaire de la grande Grèce, et qu'il avoit obtenu le droit de bourgeoisie romaine (1); mais, par un anachronisme impardonnable des tems et des circonstances, on a confondu Pasitèle (2) avec Praxitèle. Riccoboni est, je crois, le premier qui ait fait cette méprise, et d'autres l'ont suivi. Pasitèle vivoit du tems de Cicéron : il représenta ciselé en argent le célèbre Roscius, au moment que sa nourrice le trouva dans son berceau entortillé d'un serpeut (3). Il faut donc corriger le texte cité de Cicéron, et au lieu de Praxitèle, comme portent les livres imprimés, lire Pasitèle (4). Cependant il y a eu encore un Praxitèle qui étoit ciseleur, et qui est cité par Théocrite (5). Les fils du grand Praxitèle suivirent les traces de leur père dans la carrière de l'art; et Pausanias fait mention d'une statue de la décsse Enyo et d'une autre de Cadmus, qu'ils exécuterent en commun (6). L'un d'eux s'appelloit Céphissodore, qui étoit l'auteur du Symplegma d'Ephèse (7), ou du groupe de deux athlètes qui s'entrelacoient à la lutte (8).

- Riccob, Not. ad Fragm. Varr. is Comment de hist. p. 135; et la Leure sur une prétendue médaille d'Alexandre, pag. 3.
- (a) Pline parlede ce Pasitèle liv. xxxv,
   ch. 12, sect. 45, et liv. xxxvj, ch. 6, sect. 4.
   (b) Cic. De divin. L. j. c. 56.
- (4) Les deux plus anciens manuscrits de Riccoboni qui se trouvent, l'un dans la bibliothèque de S. Marc, à Vénise, et l'autre dans celle de S. Laurent, à Florence, portent Praxitèle, comme les livres impreimés.
- Winkelmann, dans son discours préliminaire, ch. 4, svertit qu'on doit aussi corriger Pasièle, même dans Pline, liv. xxxiij, ch. 12, sec. 55. Il me semble, à moi, que c'est le même Pasièle

dont parle Pline aux enàvoits chés dictums, et dont life le l'elevisence environ le tems de Pompée. Hardouin n'a pas pris garde à cela, non plus que Davisius, à l'occsion de l'endroit clié de Cicéron, m' Torrenius dans ses notes ur Vallere Maxime, fir. viij r, ch. 11, num. 4, note 21, ni tant d'autres. C. P. (5) Idyl. 5, 21 105.

- (6) Pausan. L j, p. 20, L 16. Il le dit seulement de la statue de la .
- déesse Enyo ou Bellone. C. P.

  (7) Plin. I. xxxvi, c. 5, §. 6.
- (8) Ce n'est pas à Ephèse, à ce que dit Pline à l'endroit cité, mais à Pergame, qu'étoil le Symplegma de Céphissodore. Le même auteur avertit, L.x.xxiv, c. 3, sect. 19, §. 27, qu'il y avoit deux

§. 52. Ce que Praxitèle étoit dans la sculpture, Pamphile de Pointare, Sicyone (1), Euphranor, Zeuxis, Nicias et Parlusius le furent dans la peinture (2). Cet art ne fut porté à sa perfection que par ces maîtres; car Quintilien nous apprend que Zeuxis-et Apollodore, son maître, passoient pour être les premiers qui eussent introduit les lumières et les ombres dans leurs tableaux (3). Pline nous dit expressément que peu d'années avant le tems dont nous parlons, c'est-à-dire, dans la quatre-vingt-dixième olympiade, la peinture avoit à peine pris une forme raisonnée (4).

sculpaeurs du même nom, l'un et l'autre fort habites. Cependant Pausanias L'uiij, c. 30, p. 664; l. ix, c. 16, p. 741 û la fin, et Tatien. Advers. Gracos c. 35, p. 270, n'appellent pas le second Céphis-

sodore, mais Céphissodote. E. M. Hardouin, dans ses notes sur l'endroit elté de Pline, a corrigé de même Céphissodore en Céphissodote, conformément aux manuscrits. C. F.

(1) Pamphile étoit Macédonien. Voy. Pline, liv. xxxv, c. 10, sect 36, §. 8.

(2) Winkelmann donne à Pamphile, à Euphranor, à Zeuxis, à Nicias et à Parrhasius la gloire d'avoir porté la peinture, pour ainsi dire, au plus haut degré de perfection. D'autres cependant, comme Rollin (Hist. ancienno, t. XII. liv. xxij, ch. 5, art. 2, p. 177 et suiv.) mettent, à la place de ceux que notre auteur nomme, Panenus, frère de Phidias, qui peignit la bataille de Marathon, Pline liv. xxxv, ch. 8, sect. 34; P8lygnote, auteur de deux célèbres tableaux dent nous avons parlé ci-dessus à la p. 136, note 1; et Apollodore; celui qui, au dire de Pline ( liv. xxxv , ch. q , sech 36, 5. 1), ouvrit la porte à la peinture, et qui fut le premier à connokre le mê-

lange des couleurs et à bien rendre les ombres. Plutarc. Bellone, an pace clar. fuer. Athen. op. com. II, p. 346. E. M. Voyes tom. I, pag. 538, note 5.

(5) Quintil. Inst. Orat. 1. xii . c. 10. (4) Pline (liv. xxxv, ch. 9, secs. 36, 5. 2) met Zeuxis dans la quatrième année de la quatre-vingt-quinziéme olympiade, et il désaprouve ceux qui le placoient dans la quatre-vingt-neuvième olympiade. Il est probable que Zeuxisest parvenu à un grand âge, et qu'il exerçoit déja son art avant cette dernière époque; puisque Plutarque le met au nombre des peintres de Périclès, comme on l'a dit à la page 222, note 1. Quintilien , à l'endroit cité, dit qu'il lleurit pre:que au même tems que Parrhasius, et le place vers le commencement de la guerre du Péloponnèse; mais, en le faisant ainsi contemporain de Parrhasius, il le conduit jusques sprès le règne d'Alexandre. On peut consulter aussi sur cet . objet Bayle , Dick hist. etc. Art. Zenzis rem. A, où cependant il se trompe, en disant que Hardouin a mal fuit de corriger l'olympiade quatre-vingt-neuf pas soixante-dix-neuf, dans le passage tité de Pline; tandis que Hardouin, num. 8; dit précisément le contraire-

Pamphile. 6, 55, Pamphile de Sicyone, maître d'Apelle, peut être comparé à certains égards au Guide, non pas quant à l'art même. mais quant à la considération qu'il sut lui donner (1). Le Guide fut le premier peintre qui mit ses ouvrages à un haut prix. Ses prédécesseurs, et particulièrement les Carrache, furent trèsmal payés. Je me contenterai de citer sur cet article les cinquante écus romains qui furent donnés à Augustin Carrache pour sa Communion de S. Jerôme (2). L'on sait que la même somme fut accordée à regret au Dominiquin pour son tableau qui représente le même sujet (3); et tout le monde connoît ces chefs-d'œuvre dignes d'une éternelle mémoire. Pamphile donna de la considération à l'art de la peinture, en demandant un talent pour ses leçons, et en exigeant que ses élèves fréquentassent pendant dix ans son école : c'est à quoi Melanthus et Apelle se conformèrent. Il arriva de là qu'il n'y eut que les enfans de parens aisés et que les jeunes gens de naissance libre qui s'appliquassent à la peinture; comme, en général, il n'étoit pas permis aux personnes de condition servile de cultiver les arts d'imitation. Ce peintre est un de ceux qui ont joui, de leur vivant, de toute leur réputation. L'on peut juger de la célébrité des tableaux de Pamphile, par celui qui représentoit les Héraclides

> (1) Pamphile d'Antipolis, fut le premier qui joignit l'érudition à la peinture. Il ne faut donc pas s'étonner si ses tableaux étoient d'une ordonnance si bien raisonnée. Quintil. L xij, c. 10. Pemplule s'appliqua particulièrement à l'arithmétique et à la géométrie, sciences sans lesquelles, disoit-il, il étoit impossible d'arriver à la perfection de l'art. C'est à une suite des principes qu'il enseigna, que doit s'attribuer le goût qui se manifesta d'abord à Sicyone, et ensuite dans toute la Grèce, de faire apprendre aux jeunes gens de condition libre, le dessin avant toute autre chose;

sinsi que la préférence qu'on y donna à la peinture sur les autres arts libéraux. Plin, I. xxxv, c. 10, secs, 56, 6. 8. E. M. (2) A l'hospice de S. Michel, à Bologne. C. F.

(5) Oue l'on voit é S. Jérôme de la Charite, à Rome. Bellori (Le vite de pittori, etc.) reconte ce fuit du Dominiquin der sa vie, pag. 185, où il décrit aunsi ce tableau; mais il ne le dit pas d'Augustin Carrache, dont il donne aussi la vie; quoiqu'il lui attribue un autre tableau, qu'il décrit pag. 160 et suiv. dont d'autres font honneur à Louis Carracho. C. F.

portant

portant des rameaux d'olivier à la main, et implorant la protection des Athéniens; puisque le poête Aristophane, contemporain de Pamphile, cite ce morceau, par comparaison, comme ayant été richement payé (1). La considération dans laquelle les peintres surent se maintenir, releva en même-tems le prix de leurs productions. Mnason, tyran d'Elatée, dans le pays de Locres, paya au célèbre Aristide, qui fut contemporain d'Apelle, et qui peignit une bataille contre les Perses, dix mines pour chaque figure, et le tableau étoit composé de ceut figures (2). L'on sait qu'une mine fait dix écus romains. Ce même Mnason paya encore plus magnifiquement le peintre Asclépiodore, en lui donnant trois cents mines pour chaque figure dans un tableau composé des douze grands dieux (3). Le peintre Théomneste reçut du même prince-trois cents mines pour chaque figure héroïque qu'il représenta (4). Du tems des Romains, Lucullus paya deux talens le portrait de la fameuse Glycère peinte assise et tenant une couronne de fleurs à la main; quoique ce ne fût qu'une copie du tableau original de Pausias (5). L'orateur Hortensius paya cent quarante-quatre mille sesterces, c'est à-dire, quatorze mille quatre cents florins, les Argonautes du peintre Cydias (6). Mais tous ces prix ne sont rien en comparaison des quatre-vingt talens que Jules · César donna pour deux tableaux de Timomaque, dont l'un représentoit Ajax et l'autre ·Médée (7).

 54. Euphranor, de l'isthme de Corinthe, étoit non-seule- Euphrann? ment grand peintre, mais aussi habile statuaire. Plutarque, en caractérisant cet artiste, rapporte de lui qu'il a été le premier qui ait imprimé de la dignité à ses héros (8), et qui se soit distin-

(1) Aristoph. Plut. v. 385.

(2) Plin. & xxxv, c. 36, §. 19.

(5) Ibid. 6. 21. (4) Ibid. ibid.

(5) Ibid. c. 40, 6. 25.

(6) Ibid. 5. 26. Cela fait environ Tome II.

trois mille six cents écus romains. C. F.

(7) Ibid. 6. 30.

Placés par César dans le temple do Vénus Genitrix, à Rome. C. F. (8) Plutarch. Bellone an pace clar. fue-

rint Athen. princ. oper.t. II, p. 3.6. A: M m

gué de ses prédécesseurs par la proportion que Pline appelle symmétrie. On lui reproche néanmoins d'avoir fait les corps trop grélés et les tétes trop grosses. Il paroit que c'étoit bien plus la science des muscles que la beauté des formes qui caractérisoit son dessin; car le même Pline nous dit qu'il tenoit les articulations trop grosses, articulisque grandior. Ce qui prouve encore que les figures d'Euphranor étoient moins caressées que celles de Parrhasius, c'est le jugement qu'il prononça lui-même sur son Thésée et sur celui de ce dernier peintre. « Son Thésée , dit-il , est nourri de roses , et le mien est nourri » de chair (1) » : ce qui ne pent pas s'entendre de la couleur. comme l'a cru Dati (2). A l'égard de la grosseur des têtes et de la force des articulations, nons savons, par le rapport de Pline, que c'avoit été aussi le caractère des figures de Zeuxis. ainsi que nous l'avons déja remarqué (3). Parmi les statues d'Euphranor, l'antiquité a singulièrement vanté son Pàris, dans lequel il avoit cherché à exprimer à-la-fois, le juge des trois déesses, l'amant d'Hélène et le meurtrier d'Achille (4).

Parthuine. \$. 55. Parrhasius d'Ephèse, fils et disciple d'Evenor, fut le premier qui donna aux têtes des figures, qui, avant lui, avoient un air dur et austère, une expression plus gracieuse et plus aima-

> Plin. I. xxxv, c. 56, §. 25. Plutar. loc. cit.

(a) Dal Fite de juit p. 76.
(5) Li, Ny, ch. 5, §. 5. Chan oct endroit Winkelman dit qu'il peus que llus évet trough bençu'il taze Zeusti d'un parel défaut. Mais comme Quintillien (Inte orat, lié, zij', a. 10) s'accorde avre Filme, et qu'il donne pour raison que Zeusti cropoi plr-lá imprimer à ser figurer plus de digalité, pui de noblesse, à l'imitation d'Homère, qui es pluit d'onne, méneuux fugueuses, les replait d'onner, méneuxus fugueuses, les replaits d'un partie d'un production d'un product

formes les plus robustes qu'elles puissent avoir; on pourroit soupconner qu'un pareil jugement a été porté généralement par tous les écrivains sur les ouvrages do Zeuxis. C. F.

(4) Plin. L. žexrio, c. 19, §. 16. On peut voir Falconet, dans sa note sur ce passage de Pline (OEnvr. L. III., p. 152 et suiv.), où il cherche à trouver comment il est possible qu'une soule et même figure ait pu exprimer à la fois trois choese qui provisent aussi contradictoires entr'elles. C. F. ble : il traita aussi les cheveux avec plus d'élégance (1); et pour ce qui est de la beauté du contour, de l'arrondissement des objets, et de l'intelligence de la lumière et de l'ombre, il l'emportoit, de l'aveu même des artistes, sur tous les peintres anciens; du moins voilà comme j'entends le passage de Pline que je rapporte en note (2). Mais dans la science des muscles et des articulations, et, en général, dans ce que nous nommons l'anatomie, il étoit inférieur à beaucoup d'autres et au-dessous de luiméme (3). C'est ainsi, comme jo crois, qu'il faut entendre le jugement de notre écrivain. Carlo Dati (4), Florentin, qui explique longuement ce qui est clair, et qui ne fait qu'enbrouiller ce qui est difficile, traduit ce passage à la lettre : Sembrò egli di gran lunga infériore, in pansgou di se stesso, nell esprimere i messi delle figure (5). Cet cirvain superficiel se vante dans

(1) Il se distinguoit par une manière particulière de mettre son nom sur ses tableaux. Athènée, l. xv, c. 10, p. 687. B.

(a) Plin. L. xxxv., c. 55, 5, 5. Confiction enrighten in lineir extra plantame pathom odepta; i.ee c. s. in pictura patimona utilimini. Corpora entingi, properti, s. of ingogore, et modia revum, est quidom maguloriet. Esterma corporam facere, et desinesti picium modum tichulere, et desimenti picium modum tichulere, et emi debet se extremitas ipas, et si desinere, su promitta dala post es, orcondosposterios, que occentira.

(3) Minor samen videtur, sibi comparatus în mediis corporibas exprimendis. 1b. (4) Loc. cit. pag. 48.

(5) Comme Pline fait ici la comparaison de l'intelligence de Parrhasius à tracer les contours, en quoi il n'avoit pas au égal, avec la manière dont il peignoit. les pleins ou les milieux des fignres, partie dans laquelle il ne réussissoit pos aussi bien que dans les contours, il ne paroit pas que l'interprétation de Carlo Dati soit aussi mauvaise que Winkelmann le suppose, Quoiqu'il en soit, parmi la quantité de tableaux de Parrhasius, dont Pline ( liv. xxxv, c. 10, sect. 56) fait nne longue énunération, les plus célèbres. outre l'Archigalle, étoit celui où il avoit peint le caractère des Athéniens, et celui qui représentoit deux jeunes gens, l'un desquels paroissoit couvert de sueur après une course forcée, et l'autre qui, après avoir posé ses armes, sembloit tout essoufilé. Parrhasins laissa d'ailleurs un recueil de dessins sur velin, à l'usage des peintres. Sénèque dit (lie. v. contr. 34) que Parrhasius ayant voulu représenter un Prométhée au naturel, avoit appliqué un esclave à la torture, de manière qu'il lui avoit ôté la vie dans les tourmens. On dit la même chose d'Apelle;

échantillon! on voit ici qu'il ne s'arrête qu'à la lettre qu'il n'entend pas.

\$. 56. Le prix des tableaux de Parrhasius nous donne à connoltre quelle estime on en faisoit. Tibère paya soixante mille sesterces (1), un de ses tableaux qui représentoit un Archigalle, ou grand prêtre de la Diane d'Ephèse : cet Archigalle , chef des prêtres eunuques, offroit sans doute une de ces beautés ambigues dont il est difficile, au premier coup d'œil, de déterminer le sexe, et dont j'ai parlé ailleurs (2).

6. 57. Zeuxis, natif d'Héraclée, tient un rang distingué parmi Zeuzis. les peintres de l'antiquité. Ce qu'Aristote trouve à reprendre aux tableaux de cet artiste, lorsqu'il dit qu'ils étoient sans ite (3), n'a pas été remarqué par les critiques, ou n'a pas été entendu : François Junius avoue ingénuement qu'il n'y comprend rien (4); et Castelvetro, qui prétend qu'il s'agit ici du coloris, n'a fait qu'augmenter la difficulté (5). D'un côté, ce jugement d'Aristote est applicable à l'expression dans le sens le plus strict, parce que ite, employé pour la figure humaine, se rendroit en latin par vultus, et signifie l'expression du visage, les airs de tête et les gestes (6). Comparons aussi ce jugement à celui que porta le célèbre peintre Timomaque de Byzance, qui répliqua à quelqu'un qui vouloit crititiquer l'Hélène de Zeuxis : « Prends mes " yeux, et elle te paroitra une déesse (7) " : d'où il paroit s'ensuivre que la beauté chez Zeuxis étoit une partie constituante de l'art. En comparant ces deux jugemens, il résulte avec beaucoup d'apparence de celui d'Aristote, que Zeuxis sacrifioit à la

<sup>(1)</sup> Plin. I. xxxv, c. 10, sect. 36, §. 5. Cela f it quinze cents écus romains, Winkelmann dit environ trois mille écus

d'Allemagne. C. F. (2) Voyez liv. iv, ch. 2, 6. 26 et suiv.

<sup>(3)</sup> Arist. Poet. c. 6, p. 250.

<sup>(4)</sup> Jun. Catal. art. p. 231.

<sup>(5)</sup> Castely. Poet. d'Aristot. part. 3, pag. 145.

<sup>(6)</sup> Philostr. Jun. Icon. 2, pag. 865. Cosaub. ad Theophr. char. c. 8, p. 76.

Voyez liv. iv, ch. 5, §. 8.

<sup>(7)</sup> Stobens, Serm. Ixi, p. 369 prince C. F.

beauté une partie de l'expression (1), et que ses figures , pour vouloir leur imprimer la beauté des formes, sembloient en être moins expressives : car la moindre émotion, la moindre affection dans la physionomie, peut altérer les traits et devenir pré-judiciable à la beauté pure (2). D'ailleurs, Aristote aura peut-être voulu reprendre une autre partie dans les tubleaux de Zeuxis, savoir, leur manque d'action, ce qui se rapporte également au mot inc. Du reste, dans les tems modernes Malvasia et ceux qui pensent comme lui, ont prétendu trouver ce même défaut à quelques figures de Raphard. C'est dans ce sens qu'Aristote, dans su rhétotique, emploie l'adjectif simi (5). Il se pourroit donc

(1) Zenxis peignit un Capidon conronné de roses dans le temple de Vénus, à Athènes, dont le schollasse d'Aristophane fait mention, In Achara. 19. 931; se et Gociora, De invent. 1: ij, princ. Nous savois qu'il surpassoit de beaucoup tous lea autres peintres dans la représentation des figures de fommes. C. F.

(2) Cela peut se dire des passions fortes, mais une sensation, une affection tranquille et modérée ne doit pas alkérer les formes, quoiqu'on s'en apperçoive sur la physionomie; elle doit, au contraire, rendre l'expression plus douce, et pur conséquent plus agréable. C. F. (3) Aristot. Blet. I. II; c. 7.

Zemis cut I-wantage m'A follodore lui avici diverta la porte de la peiature, do soste qu'on pentidire qu'i Commença scarrière précioementa upoint où Apollodore termina la sienne. Il se venges per une autre de ce que non disapple lui avoit, disabili, vôdé son aux. Pline (Lazare, e gaece, 25, 5, 3) donne le catalegue de plusiens tallewas de Zemis; parmi lesquels, outre la l'étaleque que sons avona cides, la funer qu'ilfi pour sons avona cides, la funer qu'ilfi pour

les Agrigentins sur le modèle de cinq des plus belles jeunes filles du pays, méritoit une mention spéciale, Cicero, De invent, lib. ii. princ. Dionys, De prise, script, cens. c. 1, n. 1, oper. t. II, p. 122, et Valer. Maxim. 1. iij, c. 7, n. 5 in extern. , prétendent que c'étoit une Hélène Lite par ce peintre pour les Crotoniates, de la manière dont nous l'avons dit tom. I, p. 566, note 4 Un des ouvrages les plus singuliers de Zeuxis fut son athlète, dans lequel il se complaisoit tant, qu'il y ajouta une inscription, par laquelle il disoit qu'il serolt plus Lecile de Leire la critique de cet onvrace que de l'imiter. Piutar. (Bellone an pace clariores fuer. Athen. op. t. II, p. 546) attribue ce mot à Apollodore. Peut-étre l'un et l'autre l'ont-ils dit, comme tons les deux ont donné d'autres preuves semblables de vanité et d'ostentation. Lucien nous dit de Zeuxis (in Zenxi sive Antiocho §. 3, oper. tom. I, p. 840), qu'il ne s'ansusoit pas à représenter des choses ordinaires, comme les autres reintres, mais qu'il tâchoit toujours de démontrer l'excellence de

que ce fût aux dépends de l'expression ou de l'action que Zeuxis cut cherché la haute beauté. Il faut que ce peintre ait su éviter un pareil reproche dans son tableau de Pénélope, puisque Pline nous apprend qu'il y a peint des mœurs (mores). On voit que notre écrivain répète ici le jugement d'un Grec, et qu'il rend le mot iter par le terme le plus commun, sans expliquer clairement sa pensée. Le comte de Caylus, dans un mémoire où il . examine le caractère des peintres de l'antiquité, cite ce passage sans en donner l'explication (1). Je m'imagine que ce célèbre antiquaire auroit été de mon sentiment, s'il eût comparé le texte de Pline avec celui d'Aristote. L'interprétation que je donne, se trouve expliquée par un autre passage de Pline, où il entend évidemment par le mot #44 (au pluriel #44), l'expression des caractères. Cet écrivain, en parlant du peintre Aristide dit : Is omnium primus animum pinxit, et sensus hominis expressit, que vocant Greci ethe (2). Ce qu'Aristide étoit à la peinture, Lysias le fut à l'éloquence : Denis d'Halycarnasse donne à cet orateur la plus parfaite steruie (3).

§. 58. Nicias, Athanien et disciple d'Antidotus, s'étoit acquis Niciaune si grande réputation par ses profondes connoissances dans

son art pur de nouvenux mijet-f. Lucion décrit, entra 'auxer, un tableau de Zeusta dont on voyoit encore de son tems une copie à Althener, car l'original avoit péri aux mer, lorsques, par les ordres de Sylicate, la grande de l'alte. Le peintre y avoit représenté une Centaure, qui allétoit deux peits Centaures gêmaux; ils étoiens accompagés de leur prise de l'auxer d'auxer de l'auxer d'auxer de l'auxer d'auxer d'auxer de l'auxer de la couleur, la justices de proportions,

la délicatesse des ombres et la hardiesse du dessin; mais on louoit sur-tout l'industrie de l'artiste, d'avoir su méler si adroitement deux natures tontes contraires, que le passage de l'une à l'autre étoit imperceptible; ce qui contredit co que Winkeld'ann a avancé à la page précédente. C. F.

(1) Mem. de l'Acad. des Inscript. et Belles-Lettres, tom. XXV, p. 195. (2) Plin. l. xxxv, c. 36, §. 19.

(3) Dionis. Halycar. Do Lys. judic. p. 155, l. 16.

l'art, que Praxitèle, lorsqu'on lui eut demandé lesquelles de ses statues il estimoit le plus, répondit que c'étoit celles que Nicias avoit retouchées et corrigées. Du moins, c'est ainsi que j'entends le passage de Pline, que je rapporte en note (1). L'auteur florentin que i'ai cité plus haut, croit qu'il est question ici d'un poli que Nicias savoit donner aux statues (2), et allégue, à cette occasion, un passage de Sénèque, où il est parlé du revêtement avec certaines pierres et des marbres rares, passage qui n'a aucun rapport à la chose, quoiqu'on y trouve le ierme de circumlitio (3). L'on sait d'ailleurs que ce n'est qu'à force de bras qu'on donne le poli aux statues, et qu'on laisse ce soin à des ouvriers. En général, quand le statuaire a terminé la statue conformément à son modèle, et qu'il a retiré la main de dessus son ouvrage, il n'est plus question alors d'y rien faire; mais l'ami d'un statuaire, qui connoît les finesses de l'art, peut lui être utile par rapport à son modèle. Je crois donc que circumlitio signifie retoucher, remanier un modèle, opération qui se pratique avec l'ébauchoir. Comme dans ce procédé on ajoute et on retranche par-ci par-là de l'argile, ce qui s'appelle linere, et que les modèles de Praxitèle ne demandoient qu'une correction » insensible. Pline aura voulu caractériser cette opération par un terme qui exprimat l'action de retoucher avec esprit et finesse. Le père Hardouin se trompe absolument, lorsqu'il s'imagine que Nicias avoit enduit d'une couleur très-fine les statues de Praxitèle, pour en faire sortir mieux l'éclat.

5. 59. Quand Pausanias (4) dit de cet artiste : Nichas Çin apros vini un riv ip arra, ce que le traducteur a rendu ainsi : In pingendis

<sup>(1)</sup> Plin. l. xxxy, c. 40, §. 28. Hie est Nicias, de quo dicebat Pruxiteles interrogatus, quæ maxime opera sua probaret in marmoribus: quibus Nicius manun admovisses; tantum circius manun admovisses; tantum cir-

cumlitioni ejus tribuebat.
(2) Dati, Vite de pitt. p. 68.

<sup>(5)</sup> Dati dit la même chose. C. F.

animalibus

animalibus cæteris ætatis suæ longe præstantissimus, il ne fant pas restreindre ce jugement aux seuls animaux, mais il faut l'entendre des figures en général, et sur-tout des figures humaines; car c'est du mot de ça que vient la dénomination générique (equipes, qu'on donnoit généralement aux peintres de figures. Ceci peut s'appliquer à une infinité de passages des auteurs anciens, où le mot de ção, est employé pour les ouvrages de l'art. C'est ainsi que Dion-Chrysostome, en parlant de coupes d'or et d'argent, dit qu'elles ont coutume d'être ornées d'ouvrages en relief (1) : in di sai Çua iludu sinte inn; on voit que ce n'est pas uniquement de figures d'animaux qu'il s'agit dans le mot de Ças, comme on le traduit d'ordinaire, mais de figures en général. Un seul endroit de Philémon, dans Athénée, décide la question: ce poëte, en parlant de la statue d'un temple de Samos, de laquelle un homme devint amoureux, lui donne le nom de tan; et Athénée ajoute que cette statue ( «yalua ) étoit un ouvrage de Ctésicles (2). Il paroit en être autrement du diminutif (484, qui signifie : orné d'animaux et de grotesques. Ainsi donc quand Hésychius dit : Aéyès is và Çéda, il veut indiquer apparemment, que le marbre de Paros (Aiyeles, Aiyeles) étoit de tous les marbres le plus propre pour les ouvrages délicats, comme il l'est effectivement (3).

Dio. Chrysost. Orat. 30, 307. D.
 Athen. Deipn. I. xiif, p. 606. A.
 Tout ce discours est pris dans un

(2) I out ce discours est pris dans un sessa giurda junis il ne le peut par être de núme chez Pausanias. Cet auteur ne prétend point que Niclas ue fut point en état de bien Eire la figure humâne. Il veut seulement relever son mérite particulier, par lequel il étois apérieur à tous les peintres de son tems, savoir, celui de représenter parfaitement bien les animaux : en quoi il s'accordie avec les animaux : en quoi il s'accordie avec

Tome II.

Pline, qui (liv. xxxv., ch. 11, sect. lo, 5, 53), sprk 1, lovel cité comme ho pénire de figures humines, le distinque par le nerice qui lui étoi diaguilzement propre, de prindre avec supéiririté les quadru gles et sur-courtcirité les quadru gles et sur-courtcirité. Plutare, l'Bellone, an pace char. firer. Athen nou II, p. 549) le clèbre à cuuse de son tolent à exprésenter de buelle; et des co genre encore que excelois par la mañère dont il réglesoit les chevans, aint que l'attere Demés§. 60. Le tableau dont Nicias semble avoir fait le plus de cas, étoit sa Necromancie, ou son Evocation. Ce tableau, tiré d'Houvère représentoit le sujet principal du livre de l'Odyasée, initialé serrouserra, é est-à-dire, l'entretien d'Ulysse aux enfers avec le devin Tirésias, morcean pour lequel cet artiste avoit refusé soixante talens que lui offroit le roi Attale. Riche connui l'éoit, il aima mieux en faire présent à la ville d'Atthenes, sa patrie (1), que de le vendre. Au reste, ce sujet avoit été traité avant lui, et Polygnote l'avoit peint deux fois pour Delphes (2). La villa Albani renferme un bas-relief qui représente le même sujet, que fai publié dans mon Explication de Monumens de Pantionité (5).

Observ

§. 6. Les meilleurs poétes et les plus grands artistes, quiàncapinent de la réputation à cette époque où la Grèce commençoit déja à sentir le joug des Macédouieus, étoient encore des
rejetons de ces nobles tiges plantées sur le terrain de la liberté.
La politesse des meurs acheva enfin de donner aux fruits dugénie la dernière élégance du goûr; tant aux ouvrages de l'art,
qu'aux productions de l'esprit. Ménandre, l'ami d'Epicure, paruit
sur la scène comique, et charma les spectateurs par la diction
la plus élégante, les vers les plus harmonieux et le ton le plus
édecenți il se proposa à la fois d'amuser, d'instruire et de corriger. Il assaisonna ses pièces du sel attique, sans s'écarter jumais
des lois austères de la bienséance: il fut le premier à qui la grâce
comique se montra avec tous ses charmes. Les fraguens inestimables que le teuns nous a conservés de plus de cent de ses comédies perdues, joints aux ténoigrages des écrivians, suffisent.

trius de Phalère, De elocut. §, 76. Si on

(i) Plin. liv. xxxv, ch. 11, sect. 40vinterpretoit: autrement les paroles de §. 28.

Pausanis, il Ludroit dire, qu'il regardoit Nicias comme le plus grand pointre

(3) Num. 157,

de son tems. C. F.

pontr nous donner l'idée la plus avantageuse de son heureux génie. Les précieux restes des pièces de Ménandre nous font connotre l'union intime qu'i a toujours existé entre-la poésie et l'art, ainsi que leur influence réciproque; ils nous dévoilent la beauté exquise des arts d'iniution, auxquels Apelle et Lysippe imprimèrent le caractère des Grâces.



Nna



# CHAPITRE

De l'art sous le règne d'Alexandre:

roduction 6. 1. A l'époque dont nous avons parlé dans le précédent chapitre, laquelle est si célèbre dans l'histoire des arts, principales ment par le degré de perfection où se trouvoit alors la peinture, succéda enfin celle de la plus haute élégance et de la plus grande délicatesse de l'art. Plusieurs causes concoururent à rendre le siècle d'Alexandre à jamais mémorable; entr'autres, l'affluence des grands hommes en tout genre, et le concours d'une multitude d'évènemens arrivés dans la Grèce.

6. 2. Les Grecs, et sur-fout les Athéniens, s'étant entièrement épuisés par leurs fatales jalousies et par leurs guerres intestines, mem arrivés succombérent aux artifices et aux efforts de Philippe, roi de Macédoine. A la mort de ce prince ils se flattèrent de recouvrer leur liberté, et ils ne firent que changer de maître. Alexandre, son

successeur se fit nommer chef des Grecs pour faire la guerre aux Perses, et il fut en effet le chef de la Grèce entière. Du moment que la constitution politique de ce peuple eut pris une autre forme, dès ce inoment aussi les caractères de l'art ne furent plus les mémes. Les talens qui, jusque là, avoient tird leur grandeur du sentiment de la liberté, ne reçurent plus leurs alimens que des mains du luxe et de la libéralité. Cest à ces circonstances et à l'encouragement, joint à la finesse du goût d'Alexandre, que Plutarque attribue la splendeur des arts pendant le siècle de ce conquérant de l'Asie (1).

§. 5. Sous le règne de ce prince, les Grece désarmés jouirent d'une liberté indolente; ils en goutèrent la douceur sans en éprouver l'amertame, et déchus, à la vérité, de leur ancienne splendeur, ils vivoient en paix et en concorde. Cette jalousie, qui les avoit animés si long-tems les uns contre les autres, ant enfin éteinte (comme quand elle cesse aussi en amour), il ne leur restoit que le souvenir de leur ancienne grandeur et le seutiment de leur repas actuel. A lexandre, qui couroit les aventures et qui cherchoit à conquérir de nouveaux royaumes, de même qu'Antipater, qui gouvernoit la Macédoine en son absence, étoient contens de voir les Grecs tranquilles; de sorte qu'après la ruine de Thébes, on ne leur donna que pen de sujets de mécontentement.

§. 4. Au sein de cette tranquillité, les Grecs s'abandonnèrent à leur penchant naturel pour l'oisveté et pour les plaisirs (2). Barte nême se relàcha de son austérité (3). Par désœuvement on courroit les écoles des philosophes et des rhéteurs, qui se multipliéreut et qui se donnèrent une plus grande autorité. Les fêtes et les jeux fournirent de l'occupation aux poûtes et aux artistes; et ceux-ci, s'accommodant au goût de leur siècle, chertistes; et ceux-ci, s'accommodant au goût de leur siècle, chertistes; et ceux-ci, s'accommodant au goût de leur siècle, chertistes; et ceux-ci, s'accommodant au goût de leur siècle, chertistes; et ceux-ci, s'accommodant au goût de leur siècle, chertistes de leur siècle de leur siècle, chertistes de leur siècle de leur siècle de leur siècle plus de leur siècle plus

<sup>(1)</sup> De fort. Alex. orat. 2, princ. op. edit. Wechel. tom. II, p. 533. (7) Ibid. p. 208.

<sup>(2)</sup> Aristot. Polit L vij, c. 14, p. 209.

chèrent l'élégant et le gracieux, parce que la nation, livrée à la mollesse, n'avoit d'empressement que pour les sensations agréables.

 5. Ce siècle, qui a été le plus fecond en artistes et en ouvra-Pierres Gues. ges de l'art, exige de ma part une discussion plus approfondie; mais, tonjours fidèle à mon plan, je ne m'attacherai qu'aux choses qui appartiennent essentiellement à l'art. Et comme ce fut à cette époque que parurent en plus grand nombre les artistes qui se distinguèrent par la gravure en pierres fines et en pierres précieuses, dont la Grèce se trouvoit abondamment pourvue après la conquête des riches provinces de Perse, je dois parler ici de ces graveurs, aussi bien que des sculpteurs et des peintres.

- 6. 6. Parmi les statuaires de ce siècle, le plus célèbre fut Lysippe de Sicyone (1), qui travailloit en bronze, et qui avoit seul le droit de faire le portrait d'Alexandre; j'entends le droit de le jetter en fonte (2). Les raisons qui peuvent avoir engagé Pline (3) à fixer la cent quatorzième olympiade pour l'époque où fleurit cet artiste, sont sans doute les mêmes qui lui ont fait déterminer les ages des Phidias et des Praxitèle, savoir les circonstances du tems favorables à l'art. Car dans la première année de cette olympiade, lorsqu'Alexandre fut de retour à Babylone, il régnoit une paix universelle. Ce fut dans cette capitale de l'empire des Perses que le conquérant de l'Asie vit arriver les ambassadeurs d'une infinité de nations, les uns pour le féliciter sur ses succès et pour lui apporter des présens, les autres pour confirmer les traités et pour former des alliances (4).
- 6. 7. Lysippe a la gloire d'avoir été plus fidèle imitateur de la nature que ses prédécesseurs (5). Il se proposa, dans ses études, de reprendre l'art dès son origine, et il voulut procéder comme les physiciens qui ne s'avancent dans la carrière des sciences qu'à

<sup>(1)</sup> Pausan. L ij , c. 9.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-après §. 26.

<sup>(4)</sup> Diod. Sic. L. xvij, p. 5-9. (5) Quintil. lib. xij , c. 10,

<sup>(3)</sup> Plin. & xxxiv, c. 8, sect. 19, pr.

la lueur du flambeau de l'observation et de l'expérience. Tels furent toujours les principes des grands hommes. De-là nous pouvons conclure qu'on avoit négligé le vrai pour l'idéal, en créant des types qui ne tenoient plus à la nature ; c'est-à-dire, que les grands maîtres des tems précédens, avant cherché à produire unbeau et un sublime au-dessus des conceptions humaines, il-sera arrivé que ce type, en s'écartant de la nature, n'anra plus permis d'en reconnoître les parties. Lysippe y ramena l'art en se livrant à la contemplation et à l'imitation de la nature; ce qu'il fit sans doute principalement par la partie du dessin que nous nommons l'anatomie (1). Quant à ses ouvrages, il ne nons enest point parvenu, à ce que je sache; et il nous reste peu d'espérance d'en découvrir jamais, attendu que cet artiste n'a travaillé qu'en bronze : et il n'y a rien de moins prouvé que ce soit lui qui ait fait les quatre beaux chevaux de ce métal, placés sur le portail de l'église de S. Marc, à Vénise (2). Il est étonnantnéanmoins qu'on ait perdu tous les ouvrages de ce grand homme,. sur tout quand on considère leur quantité; car quand même ilparoltroit incroyable qu'un seul artiste eut pu produire six cents. dix figures de bronze, comme le dit Pline (5), nous avons toujours lieu d'admirer son amour pour le travail par le nombre d'ouvrages que les anciens lui ont attribués; et entr'autres par les vingt-une statues équestres des gardes à cheval d'Alexandre, qui perdirent la vie en défendant celle de leur maître au passage

(1) Lytippe avoit coutume de dire que le Doriphore de Polyckte avoit été son mutre dans l'art. Cieer. De cler. out. c 85, n. 295. Espompe loi est inditqua un meilleur, en lui propossat la noit promeme. Pilin. A xxxiy, c 8, yez. 19, § 6. Quoiqu'an effett, el un si fait l'obje de c'indee, on unit cependant que, pour dontre plus d'élégues de se figures, illeur a fait des stêes plus petites et un corps plus q'élég et jus velte que l'avoigne.

Litt ses prédécesseurs. Idem, ibid. Parmi un si grand nombre de statues exécutées par Lysippe, celle qu'il fit pour les Tarentins, et qui avoit quarante coudées de haut, étoit une des plus célébres. E. M. (2) Voyez ci-dessus liv. iv, ch. 7, §, 55, 41 et 55.

(5) Plin. I. xxxiv, c. 7, sect. 17. Section is leçon de Hardouin, il en avoit faitquinze cent. C. F. du Granique; ouvrages qui semblent suffire pour occuper la vie entitée d'un ariste. Arrien nous apprend, qu'après la coujuéte, de la Maccidoine, Métellus fit enlever toutes ces statues de la ville de Dius, et qu'il les fit transporter à Rome, où elles furent placées sur le portique de cet lilastre Romaiu (1).

§. 8. Je ne saurois passer sous silence une statue d'Hercule en marbre, placée an palais Pitti, à Florence, et désignée par cette inscriptiou qu'on lit sur le socle: Arzannoz ancus, Lysippe la fait. Je ne ferois pas mention de cette antique, si un écrivani conun ne l'eut vantée comme un ouvange de cet artiste (2). Ce n'est pas parce que je doute de l'antiquité de l'inscription que je rejette l'opinion du prétendu connoisseur : suivant le témoignage de Flaminius Yacca (3), cette inscription y étoit lorsque la statue fut tirée des fouilles du mont Palatin. Muis lors sit que ces sortes de supercheires se pratiquoient déja cliez les anciens (4), ainsi que je l'ai fait voir liv. iv, ch. 6, 5, 9; et Maffèi avoit déja fait lui-même toutes ces remarques sur la statue dont nous parlous (5). Quoiqu'il en soit, deux raisons,

- (1) Arrian. Exped. Alex. l. j, c. 17. Vell. Paterc. l. j, c. 11. (2) Maffei. Raccolt. di Stat. tar. 10.
- (2) Mullei, Ruccolt. di Stat. tav. 49, col. 49,
  - que le goût pour les monumens de l'art
    (5) Memorie, etc. num. 77, et chez s'y répandoit de plus en plus.
    Nombrecon Dier leel e 13 n. 180.

Monthucon, Diar. Ital. c. 13, p. 180.

Ut quidam artifices nostro faciuns seculo,

Qui pretium operibus majus inveniunt, novo Si marmori adscripserunt Praxitelem suo, Myronem argento. Plus vetustati nam favet Invidia mordax, quam bonis præsentibus.

(5) Osserv. lett. t. I, p. 598, et Artis crit. lapid. l. iij, c. 1, can. 5, col. 76,77, vû on lit cette inscription: ΑΥΣΙΠΠΟΥ ΕΡΓΟΝ, ouvrage de Lysippe, comme le rapporte

l'autre Maffel, loc. cit.; avec la différence qu'il a mis un C au lieu du x, et Flamhnins Vacca, loc. cit. en latin. C. F.

(4) Phédre donne (Fab. I. v., in prol.)

un exemple frappant de pareilles impos-

tures qui se £usoient de son tems, lors-

sans réplique, prouvent que cet Heroule ne sauroit être de la main de Lysippe : d'abord, le silence des anciens sur les ouvrages en marbre de cet artiste, ensuite le travail de la statue même, qui n'est rien moins que digne d'un Lysippe (1).

6. q. Après la perte d'un si grand nombre d'ouvrages de l'art qui datent de ce siècle de perfection, le monument le plus précieux qui nous soit parvenu en entier, est, sans contredit, le Laccoon groupe de Laocoon. Nous plaçons sans preuves les auteurs de ce monument au siècle d'Alexandre; la plus forte conjecture en faveur de cette opinion, est la perfection de l'ouvrage. Pline, en parlant de ce groupe, nous le fait connoître comme une production préférable à tout ce qui avoit été fait en peinture et en sculpture (2). Les auteurs du Laocoon sont Agésandre, Polydore et Athénodore, Rhodiens, dont le dernier étoit fils d'Agésandre, comme nous l'apprend la base d'une statue dans la villa Albani, que voici (3):

#### ΑΘΑΝΟΔΩΡ«Σ ΑΓΗΣΑΝΑΡ«Τ ΡΟΔΙ«Σ ΕΓ«ΙΗΣΓ.

Athénodore, fils d'Agésandre, l'a fait (4). Et d'après la statue

(1) Chez Boissard, Antiq. et inscript. part iii, fig. 117, on lit sous une statue en marbre ces mots : MYRRI, LINI. LYSIPPI. Mais ce Lysippe là n'a rien de commun avec l'attre. C. F.

(a) Plin. lib. xxxvi. c. 4. 6. 12.

(5) La base dont il est question et qui se voit à la villa Albani, fut découverte au milieu des ruines d'Antium par le cardinal Alexandre ; elle est de marbre noir; mais quelques restes font voir que sur cette base on avoit placé une statue de marbre blanc, comme il est prouvé par le fragment d'un manteau flottant, on chlamydo, qui s'y est conservé. Quant à la figure même, on n'en a découvert

Tome II.

aucun vestige.

(4) Si cet Athénodore est le même que celul dont parle Pline, liv. xxxiv, ch. 8, sect. 19, au comm., qu'on dit avoir été le disciple de Polyclète, il doit avoir véen environ la quatre-vinet-septième olympiade, comme le veut Maffei, Raccolta di statue, etc. tar. 1, et d'après lui Richardson et Orlandi, daus la note sur Nardini, que nous citerons ci-après, Winkelmann n'étoit pas de cet avis dans la première édition de son ouvrage, ni dans le traité préliminaire ch. lv, de son Explication de Monumens de l'antiquité. C. F.

0 0

même du Laccoon, il est très-vraisembabble que Polydore étoit également fils d'Agésandre, patce qu'autrement il na seroit pres concevable que trois artistes étissent pu s'accorder, je ne dis pas dans l'exécution d'une seule et même statue, mais dans la distribution du travail, parce que Laccoon, le père, est une figure bien plus capitale que celles des deux fils. Je pense donc qu'Agisandre a exécuté Laccoon, le père, et que Polydore et Athénodore ont seulpté les deux fils.

§. 10. Le groupe de Laocon décoroit jadis le palais de Titus (x); ce fut là qu'on en fit la découverte, et non pas, comme l'avapecent Nardini et d'autres (x), dans les Sept Salles, qui servoient de réservoirs aux baina de l'empereur. On sait positivement qu'il fut trouvé dans la voâte d'un sallon qui parott avoir fait partie des thermes de Titus; et cette découverte nous fait connoître lors lieu du palais de cet empereur, qui, comme l'on sait, communiquoit avec est thermes. Le Laocoon étoit placé dans une grande niche pratiquée au bout du sallon dont nous avons patié liv. iv, cla. 8, 5, 9, pag. 119 de ce volume, et dont il reste encore quelques peintures an-dessous de la corniche, entrautres le tableau du prétendu Coriolan (3).

\$.11. Pline rapporte que le groupe de Laccoon avoit été sculpté d'un seul bloc, et la chose a pu lui paroître ainsi, parce qu'alors les parties joignoient parfaitement; puisqu'après les deux mille ans qui se sont écoulés depuis le tenus où elle a été faite,

(1) Plin. L. xxxvj, c. 5, sect. 4, §. 11.

(2) Nardini, Roma antica, lib. iii, c. 10, p. 99. Nardini ne dit pas cela; il rapporte seulement que co groupe fut découvert près de Sainte Lucie en Selce, et des Sept Salles. C. F.

(5) Les mémoires du tems nous apprennent que ce fut Félix de Frédis, Romain, qui fit cette importante découverte. J'ai trouvé dans un manuscrit authentique, que le pape Jules II, avoit ausigné, pour récompenne, à Frédier à ser fils, une pension sur les droits d'entrée de la porte de S. Jean de Letran. Mais Léva X rendit ces gyenus à la méan église, et donns à Frédis la place de secrétairs apostolique en décommagement. Le bref qui constate cette donation, est daté du g novembre 1517. on n'apperçoit qu'une seule jointure, pour ainsi dire, insensible, qui montre que l'atté des fils avoit été exécuté séparément et ensuite ajouté au groupe (1). Le bras droit de Laccoon, qui manquoit, et qui est aujourd'hui de terre cuite, devoit être restauré en marbre par Michel-Ange, qui l'avoit déja dégrossi, mais qui ne l'a pas achevé; ébauche qui se voit encore aux pieds de la figure. Ce bras, entottillé des serpens, devoit se recourber

(1) Michel-Ange Buonarruotti s'apportut le premier en cuminante qu'apportut le premier en cuminante qu'al rober pavec attendion, qu'il n'voit pas d'une pièce. Il y en a su moins rots qui aut tière-visibles; savoir, le figure du fils des s'qui est du côté gauche, celle de Loccoon nome, jusques sous les genoux, et le reste du groupe. Ca fils ande a la jumbe droite visiblement plus longue que la gauche. Le jer est a la quichand de feuil-les sur son front, comme grand petre, sind que cels est les in aliqué dans la gravure que Maffitis donnée de ce groupe. C. F.

Winkelmann observe, dans la pre-

mière édition de son ouvrage, que la certitude que se groupe de Laocuon est composé de plusieurs pièces, a fait douter que ce fut le même que celui dont parle Pline; et il ajoute, que dn tems de Pirro Ligorio on trouva dans les ruines d'un ancien édifice, près le palsis Farnèse. quelques morceanx de pieds et de serpens, par lesquels il paroitroit que l'ancien Laocoon étoit plus grand que celui qui nous reste. Cependant, continuet-Il, cette opinion de Ligorio ne mérite quelque attention qu'à cause d'une tête mutilée, plus grande que nature, trouvée parmi des décombres derrière la palais Farnèse, à laquelle on a observé de la ressemblance avec celle de Lauccon,

et qui peut-être appartient au même groupe que les pieds et les serpens trouvés du tems de cet auteur. Cette têta a été transportée à Naples. Quant à une autre tête de Laocoon très-ressemblante à celle du Belvédère, mais sans cou, que possédoit autrefois le cardinal Maffei, Aldrovande en Lit mention (Statue di Roma, p. 241); et Flaminius Vacca, chez Montfaucon ( Diar. ital. c. q. p. 136) parle d'autres morceaux qui avoient du rapport evec le groupe dont il est question. Nous avons encore une très-belle tête antique pareillement de Laocoon, en marbre blanc, laquelle, au jugement des connoisseurs, peut aller de pair aveq le Laoceon du Belvédère, tant pour l'expression que pour le beauté du travail; elle est égale en grandeur à celle-ci. On reconnoît dans ce monument tous les traits de celui que Winkelmann décrit : la position de la tête est la même, et pelle du brus doit aussi avoir été semblable à celle du Lapcoon du Belvédère, si on en juge par la partie de ce bras qui reste encore attachée à l'épaule, Ce beau monument se conserve à la superbe villa du marquis Litta, à Leinate, à dix milles de Milan, E. M.

Nous en donnons le gravure à la fin de ce chapitre.

002

par-dessus la tête de la statue, s'il y avoit été adapté (i). Peuttère l'artiste moderne s'étoit-il proposé pour but, de renforcerl'aspect des souffrances de Laocoon, en rapprochant ce bras de la tête, afin d'offrir le sentiment de ses mans dans ces deux parties réunies; et par les tours répétés du serpent autour du bras, il a voulut concentrer dans cet endroit la douleur que l'artiste aucien a combinée avec la beauté de la figure, se proposant d'y faire régner l'une et l'autre. Mais il semble que le bras replié par dessus la tête, auroit, en quelque sorte, nuit à l'ouvrage, en partageant l'attention des spectateurs, qui doit se fixer principalement sur la tête, puisque la vue se trouve nécessairement arrêtée sur toutes ces révolutions du serpent. Le Bernin, pour laisser libre la tête de la figure, et pour ne pas l'offusquer par aucune autre partie du corps, a étendu le bras qu'il a restauré en terre cuite (a).

§. 12. Les deux degrés, pratiqués au bas de la plinthe, surlaquelle est posée la figure capitale, paroissent indiquer les marches de l'autel, près duquel la scène représentée dans le groupe a eu lieu (3).

Description du Laccoon.

§. 15. Parmi l'immense quantité de statues qui furent cellerée aux villes de la Grâce et transportées à Rome, celle de Laccoon tieut le premier rang. Regardé comme la production la plus accomplie de l'art pat l'antiquité même, ce fameux groupe mérite d'autant plus altratention et l'admiration de la postérité, qu'elle ne produira jamais rien qui puisse être comparé à ce chef-d'œuvre. Le philosophe y trouve une ample matière à réllexions, et l'artiste un sujet inépuisable d'étude. Qu'ils soient intimement perturbité par l'appendit par l'ap

(1) C'est ainsi que la figure de ce méme Laccoon, à peu-près dans la manière de ce groupe avec ses fils, est représentée sur une pierre gravée du cabinet national de France, qu'on croît être antique, et qui a été publiée par Mariette, dans son Traité des vièrres

gravées, tom. II, Pl. 95. C. F.

(a) De la menière dont le bras antique étoit attaché à l'épaule, le mouvement ni de ce bras-là, ni de l'autre, ne paroît pas être juste. C. F.

(5) Ces degrés semblent platôt avoir été desiriés à élèver le groupe. C. F.

meanth Locale

suadés cependant que cette figure cache encore plus de beautés qu'elle n'en dévoile, et que le génie de l'artiste étoit bien plus sublime que son ouvrage!

6. 14. Laocoon nous offre l'intéressant spectacle de la nature Immaine livrée à la plus grande douleur dont elle soit susceptible, sous l'image d'un homme qui rassemble contre elle tonte la force de son ame. Tandis que l'excès de la souffrance enfle ses muscles et tire violemment tous ses nerfs, on voit la sérénité de son esprit briller sur son front gonflé, et sa poitrine, oppressée par la respiration et génée par la contrainte cruelle, s'élève avec effort pour renfermer et concentrer le tourment qui l'agite. Les soupirs qu'il n'ose exhaler, et son haleine qu'il retient, lui compriment l'abdomen et lui creusent les flancs, de manière à nous faire juger du mouvement de ses viscères. Cependant ses propres souffrances paroissent moins l'affecter que celles de ses enfans, qui ont les yeux fixés sur leur père, et qui implorent son secours. La tendresse paternelle de Laocoon se manifeste dans ses regards languissans; et la compassion semble nager dans ses yeux comme une vapeur sombre. Sa physionomie exprime les plaintes et non pas les cris; ses yeux dirigés vers le ciel, implorent l'assitance suprême. Sa bouche est pleine d'anxiété, et la lèvre inférieure, qui descend, semble fatiguée par la contrainte qu'il se fait : tandis que la lèvre supérieure , qui est tirée en haut, paroit ober an sentiment de la douleur, et l'ensemble de l'ouverture de la bouche forme un mouvement qui exprime l'ataraxie jointe à l'indignation excitée par la pensée d'une souffrance qu'il n'a point méritée. Cette lèvre supérieure remonte jusqu'au nez. l'enste, et fait voir les narrines étendues et élevées. ou plutôt tirées en haut. Ce combat violent entre la nature qui souffre et l'esprit qui se roidit contre la douleur, se montre audessous du front avec la plus grande sagesse; car tandis que la violence des tourmens rehausse les sourcils, la résistance comprime les chairs au-dessus de l'œil, et les fait descendre vers la paupière supérieure, qui en est presque toute couverte. L'artiste, ne pouvant embellir la nature, s'est attaché à lui donner plus de développement, plus de contention, plus de vigueur: là même où il a placé la plus grande douleur, se trouve aussi la plus haute beauté. Le côté gauche, où le serpent, par sa morsure, a répandu son venin, est la partie qui doit le plus souffrir par la proximité du cour et l'action du poison; et cette partie du corps peut être regardée voume un prodige de l'art. Ses jambes semblent faire un mouvement pour le soustraire à ses maux. En un mot, aucune partie du corps n'est en repos; et les coups même du ciseau augmentent l'expression de la peau ridée par le triallement universel de tou les muscles et de tous les neffs (tous les neffs).

(1) M. Heyne, dans une dissertation sur le Laocoon, qui se tronve dans la seconde partie de son Recueil d'essais sur différens sujets d'antiquité, s'étend très-longuement sur ce célèbre groupe. Quolqu'il convienne, avec Winkelmann, que ce chef-d'œuvre a été trouvé dans les bains de Titus, si bien connus aujourd'hui par les peintures qu'on en a ptibli/es, il ne s'accorde cependant pas avec lui, ni sur le tems où il a été mutilé, ni sur l'artiste qui l'a restauré. Il nie que le bras droit du père sit été rétabli par le Bernin, et se fonde sur ce que cet artiste nacquit en 1598, et que la figure avoit déja été restaurée en 1544, ainsi que cela parolt par la gravure en bois qu'on voit chez Marliani, Urb, Roma Topographia, l. iv, c. 14, p. 110. M. Heyne attribue cette restauration a Giovannangelo, contemporain et ami de Michel-Ango, quoique quelques cerivains ayent cru devoir la mettre sur le compte du dernier, sans doute parce qu'ils ont été induits en erreur par la ressemblance des noms. Quant aux enfans, ils ont été

restaurés par Augustin Cornacchini de Pistoie, E. M.

Ce fut Baccio Bandinelli, de Florence, qui le premier restaura, en 1525, le bras de Laocoon; il le fit en cire dans la forme dont on le voit encore aujourd'hui, sinsi que l'atteste Vasari (Vito de piu eccell. pittori, etc. tom. V , par. 5, p. 71), dans la vie de cet artiste, où il dit qu'il a sculpté sur le même modèle toute la copie du groupe qu'il a Lite en marbre pour la galerie du grand duc, à Florence, où l'on voyolt ca morceau avant que , dans l'incendie de cette galerie, arrivé en 1762, une partie en fut endommagée, comme on peut le reconnoître encore dans les restes qui ont échappés au fau. On le voit aussi de la même manière dans l'estampe de Marliani, et dens une autre qui a été jointe à la Métallothèque de Mercati, Like environ l'année 1565, dans celle de Perret, de 1581, et dans tant d'autres de ce même siècle. Je ne sais qui est celui qui, dans la suite, l'a copié en terre cuite; mais il n'est pas probable que . §. 15. Pyrgotèle, fameux dactyliographe, fleurit dans le même P, sode, tems. Contemporain de Lysippe, il avoit, comme ce statuaire, le privilège exclusif de graver l'effigie d'Alexandre. On connoit

ç'ait été le Bernin, parce qu'nn ouvrage de cette nature ne convenoit pas à cet artiste: d'ailleurs, ni Dominique le Bernin, son fils, ni Baldinucci, qui ont ecrit sa vie , n'en font pes mention. Ils disent soulement, le premier (ch. II, pag. 13), et l'autre (pag. 72), qu'il admiroit ce groupe comme le plus grand chef-d'œuvre connu, et qu'il en faisoit l'objet de ses études, Comme Baccio Bandinelli avoit fait une copie entière de ce groupe, et qu'on le voit en entier aussi dans la gravure en bois chez Marliani, et dans celle de la Métallothèque de Mercati , il fint dire que quelque autre sculpteur, si co n'est pas Bandinelli luimême, a restauré aussi, dans oe tems, les deux fils de Laocoon, soit en cire, soit en terre cuite; et qu'ensuite Cormecchini l'a restauré en marbre, mais fort mal, en hasardant quelques changemens dans le dessin. A l'égard de Giovannangelo Montorsoli , le même Vasari dit an commencement de l'histoire de sa vie e dans un des passages que nous avons deja cités ( tom. VI, part. 6, p. 5), que, par ordre de Clément VII, il restaura, après l'année 1532, en marbre le bras gauche qui manquoit à l'Apollon dont il sera parlé liv. vj. ch. 6, §. 50, et le bras droit de Laocoon. Ce bras droit ne peut être autre que celui qui n'est qu'ébauché, et dont parle Winkelmann, qui, d'après l'opinion vulgaire, croit qu'il est l'ouvrage de Michel-Auge ; errear qui, comme le pense M. Hevne. ne doit son origine qu'à la ressemblance

des noms, on peus-être vinn ells de co que cet attisée étei un de ceux qu'ent vailloient sous la direction de Michel-Ange, qui le présent au pape pour Litie cette cretararchio, comme l'ajointe Vasari. Que'de que soit la ration qui sie emphété Gioranagelo Motorcroil de finir ce bras, on ue l'a pas moiss laisée dessous la statue junques à ces destirentems, on il a été placé dans un ausse cudroit du même cabines. C. P.

M. Heyne, après avoir fuit avec de bien plus grands détails que Winkelmann, la description de Laocoon, rémarque que les fils sont dans une proportion beaucoup trop petite en comparaison du père ; observation qu'on avoit faite également quant au groupe de Niobé. Il est bien d'accord avec Winkelmann sur l'époque où ce groupe a été fait, mais il nie qu'on puisse déterminer cette époque par le style seul de cet ouvrage. Ensuite, il parle de deux tètes, de quelques fragmens d'autres groupes semblables, et des plus célèbres copies qu'on en a faites. Enfin, il compare le groupe même avec la description queVirgile a faite de Labcoon entouré do serpens, et prouve que, quel que puiste être la ressemblance qu'il y a entre l'ouvrage du sculpteur et la description du počie, il ne s'ensuit pus que l'une ait été faite nécessairement d'après l'autre: on ne pourra jamais dire du moins que l'artiste alt représenté en marbre ce qu'il avoit lu dans l'Encide, E. M.

### LIVRE VI, CHAPITRE III,

deux pierres avec le nom de Pyrgotèle (1); mais sur l'une ce nom est suspect, et sur l'autre il est facile de s'appercevoir que c'est la supercherie d'un graveur moderne. La première pierre est un petit buste d'agate-onyx, un peu plus grand que la moitié du même buste gravé en cuivre, dans le recueil de pierres gravées publié par le baron de Stosch : et c'est la maison des comtes de Schenborn qui la possède. Les observations que j'ai faites sur une empreinte en cire de cette pierre (empreinte qui étoit dans le cabiuet de Stosch, à Florence) (2), et sur la gravure qui en a été faite par Picart, m'ont fait naître quelques doutes. Le premier relativement au nom de Pyrgotèle au nominatif, contre l'usage des graveurs anciens, qui mettoient toujours leurs noms au génitif sur leurs ouvrages (3); de sorte qu'au lieu de пугготелня, il auroit fallu qu'il y eut nifrotenoir. Le second doute a pour objet le portrait même, qui ressemble à un Hercule, et non à un Alexandre. Ce qui me paroit de la plus grande évidence, non-seulement par le poil de la barbe ou par le duvet qui couyte les joues, et par les cheveux qui descendent sur les tempes et qui accompagnent une partie des faces (caractères qu'on ne remarque à aucun des portraits de ce roi), de même que par les chevenx an-dessus du front, qui sont courts et frisés. dans le goût de ceux d'Hercule. C'est une remarque générale, qu'à toutes les tétes d'Alexandre, les chèveux sont relevés avec une noble négligence au-dessus du front, et qu'ils retombent en formant un arc étroit, tels qu'on les voit aux têtes de Jupiter. De plus, cette tête est couverte d'une peau de lion, ce qui est tout-à-fait inusité par rapport aux têtes d'Alexandre (4);

Pier, antiq. gravées, Pl. 55 et 56.
 Ces empreintes se trouvent actuellement au cabinet du roi de Prusso, à Berlin. C. F.

<sup>(3)</sup> Stosch, que Winkelmann cite ici, rapporte plusieurs autres pierres grayées avec le nom de l'artiste au nomina-

tif; et parmi ceux-là deux de Dioscoride, dont il sera parlé liv. vj., ch. 6, 5, 7; au reste, je ne vois pas que cela doive occasionner quelque doute.

<sup>(4)</sup> Cette espèce de coiffure se voit sur toutes les médailles qu'on a d'Alexandre; et nous en citerons, comme une preuve, et

et la figure est représentée enserelie dans une tristesse profonde, la bouche ouverte comme celle d'un homme qui soupire : ce qui n'a pas été observé par ceux qui ont prétenda voir Alexandre sur cette pierre. On pourroit copendant appliquer ici cette expression à la tristesse d'Alexandre sur la mort d'Eplestion. Mais cette tristesse est plus applicable à Hercule, qu'on a peuter voulu représenter ici, lorsqu'après sout rué dans un accès de démence les enfans qu'il avoit eus de Mégare, il reprit l'usage de mais au crime partie de son crime; c'est, au rapport de l'ine, avec cette expression que Nicéarque l'avoit peint : Herculem tristem insanine pantientia (1).

§. 16. La seconde pierre est un camée, et se trouve aussi dans le recueil publié par Stosch («3). La têté de cette gravure représente un homme âgé, mais sans barbe, avec le nom «андимос à l'un des côtés, et sur la bordure inférieure du buste on li în rivertame zonou. Ce premier nom doit indiquer l'artiste, par conséquent il ne peut pas être celui du célèbre Phocion. Comme ce n'étoit il ne peut pas être celui du célèbre Phocion. Comme ce n'étoit pas l'usge de placer le nom des dieux au-dessous de leurs simulacres, parce qu'ils devoient être connus sans cela (5); ce ne l'étoit pas non plus de désigner les portraits des hommes illustres par leurs noms (4). Cependant, à quelques têtes de marbre et de bronze du cabinet d'Herculanum, on trouve le nom du personnage, de même qu'on li lt e mot zerz au-dessus d'une

telle dont nous donnons la gravure à la fin des Mémoires sur la via de Winkelmann, tom. I, pag. Ixxxj.

- (1) Plin. L. x\*xv, c, 40, 6. 36.
- (a) Pierres gravées de Stosch, Pl. 56.
- (5) Dio Chrysost. Oraz. 31, p. 358.
  (4) Dion Chrysostome remarque que cela se pratiquoit quelquefois; et cela se trouve, en effet, prouvé par un grand nombre de pierres gravées et d'hegmês,

Tome II.

parmi lesquela est la pierre gravée avec le portrait d'Alexandre, dont nous parlerons ci-après, et plusieurs autres trouves, il y a quolque tens, dans l'endroit où étoit la milion de campagne de Caisins, à Tivoll $\hat{\chi}$  on les conserve dans le cabines Ciéronatin, et il en est fait mention au tons.  $\hat{1}$ , de la description de ce cabinet  $\hat{\mu}$ . Se est  $\hat{\mu}$ . C. F.

ъPр

tête de Jupiter du plus ancien style, sur une médaille de bronze de la ville de Locre, qui se trouve au cabinet du duc Camfia-Nois, à Naples (1). Mais sur les pierres gravées grecques on voit ratement les noms des divinités, ou des autres figures, ainsi que je 1 aid tils. viij, cl. 2, \$. 8.

§. 17. L'autre nom décèle évidemment la fraude par la différente forme des lettres des deux inscriptions; car dans l'une le sigma est rond, c'est-à-dire, qu'il a la forme d'un C; et dans l'autre il a la forme ordinaire, z. D'ailleurs, l'epsidon est ici arrondi; or, il n'avoit pas encore reçu cette forme au siècle d'Alexandre. Enfin, comune je l'ai dit ci-dessus, il est hors d'usage de voir le nom d'un graveur au nominatif, et avec l'addition du verbe nome. On pourroit n'opposer ici le fragment d'une pierre gravée en creux du cabinet de Vettori, à Rome, représentant deux jambes couvertes de leur armure, avec cette ins-cription:

...INTOC AAEEA.... EHOIEI;

c'est-à-dire, Quintus, fils d'Alexandre, l'a fuit (2). Mais c'est peut-être la seule inscription de cette espèce qui se trouve sur des pierres gravées, et elle nous indique des trems postérieurs, où des artistes présomptueux cherchèrent à sauver leur médiocrité par l'addition pompeuse de leurs noms. Nous en avons un exemple dans un petit monument sépulcard du Capitole et du travail le plus médiocre, où l'on voit au dessus de la petite figure d'un guerrier le nom de l'artiste gravé dans la forme ancienne, de la manifer suivante:

> ETTTANC BEITTNETC. TEXNEITHC EMOIEL.

6. 18. Après cette indication des plus fameux artistes dans la

(1) Cette médaille est aujourd'hui au (2) Descr. des Pierr. grav. du cabin. cabinet du roi de Naples. C. F. de Stosch, cl. II, sect. 15, n. 919.

statuaire et dans la gravure en pierres fines du siècle d'Alexandre, je ferai mention de quelques peintres de cette même époque; en me bornant néanmoins à ne rapporter à cet égard que les particularités omises, ou mal présentées par les écrivains modernes.

5. 19. Pline (1), en faisant l'éloge d'Apelle, dit qu'îl ne laissoit jennis passer de jour, quelques affaires qu'il êtt, sans s'exercer dans son art et sans former quelques traits: Ut non lineam ducendo exerceret artem. Je remarquerai, en général, que les savans ne se sont pas toujours fait une juste idée de ces paroles de Pline: il vent dire, qu'Apelle n'a pas laissé passer de jour sans tracer quelques traits, outre ses occupations ordinaires, ni sans dessiner, soit d'après nature, soit aussi, comme on pent bien le présumer, d'après les ouvrages des anciens maltres : c'est là ce qu'indique le mot linea. Mais de la manière dont on a expliné ce mot, en l'appliquant aux occupations d'Apelle, la tambirne est sans sel; car quel artiste ne fait pas du moins la valeur d'une ligne par jour? Ou seroit-ce un bel éloge de dire, avec Bayle, qu'il a tous les jours secrés éon pineau (a)?

(1) Lib. xxxv, c. 10, sect. 36, 6, 12, (2) Apelle, le plus célèbre de tous les peintres, ne doit pas seulement sa gloire à son pinceau, mais encore à trois volumes qu'il a écrits sur les principsux préceptes de l'art. Pline , liv. xvxv. ch. 10, sect. 36, 6. 10. Cet artiste étoit persuadé qu'il faut joindre la science, ou la théorie, au mécanisme ou à la pratique, pour parvenir à la perfection de l'art. Sans la pratique on ne peut être qu'un imitateur servile; et sans la pratique, la theorie devient inutile. Malgré sa supériorité dans toutes les parties de la peinture, Apello ne dédaignoit pas d'avouer quelquefois qu'il étoit inférieur à d'autres de ses contemporains. Seulement ne vouloit-il reconneltre personne pour son égal dans le style gracieux, parce que, disoit-il, la grâce lui étoit tombée en partage. Apelle a peint plusieurs Vénus, et dans la représentation de cette déesse il a eu un vaste champ pour faire briller une belle prérogative de son pincenu. Quoique pour les figures de la mère des amours, comme dans ses autres tableaux, il n'employat que quatre couleurs, il leur donnoit cependant un merveilleux relief au moyen d'un vernisde sa Laçon. Plin. L. xxxv, 5. 15, 18. De même qu'Alexandre ne vouloit être gravé en pierres fines que de la main de Pyrgotèle, ni représenté en bronze que per Lysippe, de même ne vouloit500

Anada § 20. À l'égard d'Aristide, nomme le l'Ihébain, contemporain d'Apelle, voicie e que Pline en dit: Is onnium primas animem pinazit, et sensus koninis expressit, ques vocant Grecci ethe: item perturbationes; durior paulo in coloribus. Si la première proposition de ce jugement est juste, il en résultera que le sens n'en est pas trop bien rendu; et, selon moi, on ne peut pas y donner d'autre signification que celle-ci: «Aristide fut le premier » qui porta toute son attention à l'éthographie, on à l'art de bien » rendre les expressions de l'ame, particulièrement dans les passions véhémentes; de sorte que pour y réussir il n'égligea tos talement le coloris, qui étoit dur leta lai (1)».

Protogine.

§ 21. Protogêne, de l'île de Rhodes (2), contribua pour sa part à l'illustration de ce siècle. L'on prétend qu'il peignit dos vaisseaux jusqu'à l'âge de ciuquante ans; ce qu'il ne fant pas entendre de peintares qui ne représentoient que des marines, mais des vaisseaux qu'il ornoit extérieurement de figures, comme

il pas que son portrait fut fait par un eutre que par Apelle, Cic. Ep. ad famil. lib. v, ep. 12; Plin. lib. vij, cap. 37, sect. 58; Val. Max. lib. viij , cap. 11 , n. z. in extern. Apelle a frit aussi le portrait du roi Antigone, et pour voiler le défaut de ce prince, qui n'avoit qu'un œil, il le peignit de profil; ce qui n'avoit pas été pratiqué par d'autres avant lui, si nous ajoutons foi à ce que disent Quintilien & if , c. 13, et Pline , loc. cit. sect. 36, \$. 14. Quoique d'un mérite si distingué, Apelle n'en fut pas moins honnéte, affable, sincère et impartial appréciateur des mattres de l'art. et de leurs ouvrages. Quant à ses émules, qui l'exposèrent souvent à de dangereuses épreuves , il ne prit d'eux d'autre vengeance que de faire un tableau dans lequel il représenta la Calomnie, dont nous avons une description exacte

dans Pline, qui nous a transmis également plusieurs de ses traits d'esprit et bons mots, ainsi que différentes belles actions de sa vie. E. M.

(c) Le chef-l'owave d'Artistle, dans lequel les affiscions de l'ame et les sentimess du cour étoient expirinés avec force et vérie, évoit céul d'une mère frappée de mort à la prise d'une ville. Elle évoir représenté avec tou enfant à la mamelle. On listot sur su physionomies toutes as sollicitude pour son notient son, lequel, as lieu de lait, ne pouvoit plus trouver que du sang daiss nos sein. Plin. Br. XENP, c. 10, sect. 36, §. 19. E. M.

E. M.

(2) De Gaune, dans la Carie, ville soumise aux Rhodiens. Plin. liv. xxxv, ch. 10, sect. 36, §. 20, princ. Voyez sur ce passage Hardouin dans sa note n. 141a. C. F.

cela est encore aujourd'hui en usage; et l'on sait que le pape tient à sa solde un peintre de ses galères (1). Son Satyre ou son jeune Faune, dans lequel il se proposoit de représenter la tranquillité indolente, étoit appuyé coatre une colonne (2), tenant deux filtres dans sa main. Cette figure s' appelloit assurarossuros (3), le Reposeur, à cause de son attitude. Je soupconne que le Faune de Protogène avoit un bras passé par-dessus sa tête, comme un Hercule représenté se réposant après ses travaux, avec l'inscription assaravoissor (4).

§. 22. Nicomaque, fils et élève d'Aristodème, se rendit célle. Nicompute dans le même teuns. Je ne cite ce printre que parce qu'au rapport de Pline, il fut le premier qui peignit Ulysse avec le chapeau pointu qu'on voit ordinairement aux figures de ce lufros. Il résulteroit de-là qu'aucune des pierres gravées, ni des basreliefs de marbre, qui le représentent ainsi coiffé, ne seroit antirieur à ce tens (5).

(1) Pline dit (Im. 22227, claps, 10) exce. 55, 5, 10) que Protoghen e fount par Los formes de principal presentat à principal Présente d'un cher avail, dont il al voice principal principal de la principa

(a) Strab. L xiv, p. 652, C.(5) Plin. L xxxv, c. 36, §. 20.

(4) Le plus célèbre ouvrage de Protogòne étoit son tableau de Jalysus, chasseur, auquel il employa sept ans. Le roi Demétrius Poliorcète Lisoit un si grand cas de ce tableau, que pour le conserveri la 'abstint de mettre le feu à un des L'unbourg de Rhodes, qu'il tenoit assiègé, Plin. I. vij, c. 38, sect. Sq. A. Gell. Noct. att. l. xv, cap. ult. et Plut. Apoplithegm. oper, tom, 11, p. 185, B. Quintil. (lib. xij, cap. 10.) admire la régularité et l'agrément des ouvrages de Protogène; et Cicéron (De clar. orat. c. 18, num. 70) le compare aux peintres les plus estimés de ce tems. Apelle lui-même fut frappé d'admiration par ce tableau, qu'il appella un grand et merveilleux ouvrage; cependant il n'y trouva pus cette grace qu'il attribuoit exclusivement à lui seul; Plut. (in Demetrie oper. tom. I, p. 892, F.) qui dit que ce tableau fut porté à Rome, où ensuite il fut consumé par les flammes, et Elian, Var. hist. lib. xij , c. 41. Protogène fit aussi quelques statues en bronze. Pline, liv. xxxv , ch. 10 , sect. 36 , 6. 20. E. M.

(5) A cette époque, ou peu de tems après, ficurirent plusieurs autres peiuDes poetrairs d'Alexandre en général.

5. 23. Indépendamment des observations sur l'art et sur les ouvrages des artistes de ce siècle, le peu de portraits d'Alexandre échappés aux ravages du tens, méritent assurément quelque considération, puisqu'il parolt que son amour pour les arts et son goût pour les lettres n'ont pas moins contribué à lui faire donne le surmon de grand, que l'intrépidité de son courage et l'audace de ses entreprises. Parmi les simulacres des dieux, des héros et de ses entreprises.

tres. Les plus célèbres sont Pausias, Aristolaus et Nicias. Pline (lie. xxxv. ch. 11, sect. 40, an comm.) attribue à Pansias de Sicyone la gloire d'avoir été le premier qui sit su peindre les plafonds des appartemens. Les petits tableaux et sur-tout les portraits d'enfins faisoient son occupation favorite. Cependant il réussit également bien dans les ouvrages en grand; et parmi ces derniers, un des plus célèbres étoit un sacrifico de jeunes taureaux, dont il v en avolt un qui étoit représenté avec une telle supériorité, que plusieurs peintres essavèrent à l'envi de l'imiter, mais aucan d'eux ne nut y rénssir. Il excelloit aussi à peindre les fleurs, an point qu'il devint l'émule de la belle Glycère, oul avoit le talent de fairo des couronnes de fieurs avec beaucoup de grace. Aristolaus étoit le fils et le disciple de Pausias. Pline, qui l'appelle un peintre trèssevère (liv. xxxv, c. s1, sect. 40, §. 51), fait mention de plusieurs de ses ouvrages. On pourroit encore nommer ici Aselépiodore, dont Apelle faisoit grand cas, à cause de son habileté dans la partie de la symmétrie, Pline, liv. xxxv, ch. 10, gect. 36, 6. 21; Nicophane, peintre trèsngréablo, ib. 6, 25; Nicerote et Aristippe, fils et disciples d'Aristide, ainsi que plnsieurs autres rapportés par Francois

Junius, lequel a écrit longuement et avec beauconp d'érudition la vie des anciens artistes. Crassus faisant, chez Cicéron (De orat, lib. iii, c. 25, n. 98), la comparaison des tableaux de ces anciens maîtres avec ceux des maîtres qui florissoient de son tems, remarque les effets produits par les ouvrages des uns et des autres. Les modernes, plus agrésbles par la beauté et la variété des conleurs, avoient contume de plaire à la première vue; mais ils perdoient bientôt beaucoup de leur prix : tandis que les plus anciens ne faisoient pas d'abord une grande impression sur l'esprit, mais plaisoient davantage après un examen plus réfléchi; quoiqu'on trouvât dans leurs ouvrages quelque chose de rudo et qui n'étoit plus de mode. Voici comment Denis d'Halvearnasse en assigne la cause : « Les anciens, dit -il, étoient » excellens dessinateurs, et connois-» soient parfaitement toute la grace et n toute la force de l'expression; quoi-» que d'ailieurs leur coloris fut simple et » fort pen varié. Mais les modernes, plus s attachés à briller dans la partie du co-» loris et dans celle des ombres, n'ont pas n la même correction de dessin, et no » traitent pas l'expression des passions n avec lo même succès ». E. M.

des hommes illustres, les images de ce monarque paroissent avoir un privilège particulier de figurer dans l'histoire de l'art. Protecteur des talens, il n'a suivi que l'impulsion de son esprit, en protégeant les arts et en répandant ses bienfaits sur tous les hommes de génie. J'ose dire même que cette gloire est plus méritée que tous les trophées de ses conquêtes, que tous les monumens de ses expéditions; car il ne la partage avec personne, elle est le fruit de sa sagacité. Aussi le juge le plus sévère des actions humaines ne sauroit la ternir par aucune censure fondée.

- 6. 24. On ne peut prouver que les portraits qui nous restent d'Alexandre, soient des ouvrages du siècle de ce roi, ni rien établir de solide sur leurs auteurs. Nous savons, comme nous l'avons déia dit (1), qu'Apelle avoit seul le droit de le peindre (2), Lysippe celui de le jetter en fonte (3), et Pyrgotèle celui de le graver en pierres fines. Cependant l'histoire nous laisse ignorer quel artiste avoit le privilège de sculpter son portrait en marbre; peut-être parce qu'il n'y avoit aucun sculpteur de ce tems qui ait joui d'une réputation égale à celle de Lysippe.
- 6. 25. Parmi les têtes d'Alexandre il y en a trois qui méritent Then d'Alex d'être citées. La plus grande de ces têtes se trouve à la galerie du grand-duc de Toscane, à Florence; la seconde est au cabi-

- (1) Pline, liv. vij, ch. 37, sect. 38. Apulée, Floridor c. 7, oper. tom. 11, pag. 770. Ce dernier auteur s'est trompé et mettant Polyclète à la place de Ly-
- (2) Valère Maxime , liv. viij , ch. 11 , in ext. n. 2; selon Pline (liv. xxxv. ch. 10, sect. 56, §. 20), Protogène peignit les principales actions de la vie d'Alexandre le grand, C. F.
- (5) Valère Maxime, liv. viii, ch. 11, in ext. n. 2. Arrien , De exped. Alexand. lib. j, c. 17, p. 47. Plutar. De fort. Alex. orat. 2, op. t. 11, p. 335, B.

Plin. L xxxiv, c. 8, sect. 19, 5, 16, disent qu'Euphranor jetta en fonte la figure d'Alexandre avec celle de Philippe, son père, sur un quadrige. Quand on fait attention au tems où cette statue a pu être faite, on verra que cela dolt avoir eu lieu avant l'époque où Alexandre avoit accordé à Lysippe le privilège exclusif de le représenter en bronzes époque que Pline fixe à la cent quatorzième olympiade, comme Winkelmann l'a marqué ci-dessus § 6, pag. 286, dix olympiades après Euphranor, C. F.

net du Capitole (1), et la troisième, qui appartenoit à la reine Christine de Suède, se voit aujourd'hui à S. Ildephonse, en Espagne. On sait qu'Alexandre penchoit la tête vers l'épaule gauche (2); c'est ainsi que sont représentés tous ses portraits, avec le regard dirigé par-dessus l'épaule en haut (3); position qui est indiquée dans une épigramme grecque sur une statue de ce conquérant de la main de Lysippe (4). La disposition des cheveux au-dessus du front caractérise seul les têtes d'Alexandre, parmi tous les simulacres des héros, et ressemble à la chevelure de Jupiter, pour le fils duquel il vouloit passer : c'est-à-dire, ainsi que je l'ai remarqué déja (5), que les cheveux, qui sont relevés au-dessus du front, tombent par ondulations en différens étages des deux côtés. Or, comme Lysippe étoit accoutumé de le représenter avec les caractères de cette divinité, il y a grande apparence qu'il aura donné aussi à la figure de son héros quelques traits de ressemblance avec Jupiter ; ce qu'il aura pu faire à l'égard des cheveux, qui auront été imités ensuite par d'autres artistes.

Statues d'Alexandre. §. 26. Si nous avons peu de têtes d'Alexandre, nous avons moins encore de statues de ce prince. A la villa Albani il se

(1) Bottari veut que la statue qu'on voit dans le même cabinet, est celle d'Alexandre, et il en donne la gravure tom. III, pl. 47. C. F.

(2) Pluur, in Alex, t. 1, p. 665, C. De fort. Alex, orna; z. 1, 1, p. 555, B. Caracilla, qui, dans son attitude, voici indirer Alexandre, no penchoi pa la tête, máis la tournoit un peu vera Pépaule gauche, ainsi que le dit Aurelius Victor dans la vie de ce prince. Areanantium failactie so producan, su tracis fronte, et ad levom humerum concreta cervice, quod in ora Alexandra matarorrat, incedens, fallem vuitau simil-naturerat.

limi persuadere sibi; et Ceu de cette manière qu'on le voit représenté ure une métaille que pourédoit le cardinal Carier, laquelle est aujourd'inst dans la bibliothèque du Vation, et que Bornarmouti rapporte, Ouser. sino. sopra aumouti rapporte, Ouser. sino. sopra dans, med. sav. fr. p. a. Dans l'Itermès, dont je parlerai ci-sprès, la très punche vers l'Épaule droite. C. F.

(3) Cela n'est pas ainsi dans l'hermès dont il est parlé ci-dossus. C. F.

(4) Anthol. lib. iv , p. 512, l. 11, et Plut. loc. cit. p. 555, B.

(5) Liv. iv, ch. 4, §. 8.

trouve,

trouve, à la vérité, une statue héroïque plus grande que nature. dont la tête surmontée d'un casque nous offre le portrait du conquérant de l'Asie; mais la tête n'appartient pas à la statue. Cette même observation doit se faire au sujet des statues qui sont hors de Rome (et qui me sont inconnucs), lorsque, d'après la tête seule, on les attribue à Alexandre. La seule véritable statue de ce monarque est sans doute celle que possède le marquis Rondinini, à Rome, car la tête sans casque de cette statue n'a jamais été détachée de son tronc : et sa conservation est si parfaite, que non-seulement le nez n'a point souffert, ce qui est d'une extrême rareté; mais, ce qui est plus, l'épiderme n'a éprouvé aucune altération. Alexandre y est représenté comme les héros grecs, entièrement nu, le coude appuyé sur la cuisse droite, par conséquent dans une position penchée. A cette tête, les cheveux audessus du front sont disposés dans le même goût qu'à celles que je viens de citer; de sorte que le style n'en dissère en rien de celui des têtes du Capitole et de Florence (1).

6. 27. Cependant, comme les artistes ont pris, à juste titre, d'Alexandre Alexandre pour leur héros, ils ont aussi assimilé son histoire à sur des ba-

(1) L'Hermès de marbre cipollin avec une inscription grecque d'Alexandre, trouvé, en 1779, dans les excavations de la villa des Pisons, à Tivoli, par les soins de M. le chevalier d'Azara, dont nous avons eu si souvent occasion de parler, et qui possède cet antique. Lit douter si toutes les figures citées par Winkelmann et par d'autres, pour être d'Alexandre, sont bien véritablement le portrait de ce fimeux conquérant. La supériorité de l'exécution de cette belle tête doit la faire regarder comme l'ouvrage d'un habile artiste, et comme ayant été fait dans le bon tems de l'art. Le jugement qu'en a porté le célèbre Mengs, est remarquable. Cet artiste, au

Tome II.

premier coup-d'œil qu'il jetta sur cet hermès, à une hauteur de vingt polmes, jugea, sans avoir vu l'inscription antique, que le travail en étoit du tems d'Alexandre, et que c'étoit ou le portrait de ce conquérant même, ou bien celui d'Ephestion. La forme des caractères de l'inscription répond parfaitement à celle des caractères dont on se servoit dans ce tems-là, comme on peut le voir chez le père à Bennettis , Chron, et crit. hist. etc. par. 1, tom. 1, proleg. 1, §. 62. p. 131, 6. 104, p. 220. Voyez la gravure que nous en donnons à la fin de ce volume, Pl. IV, et ce que nous en disons encore dans la description des planches. C. F. celle des dieux et des héros, qui est proprement l'objet de l'art. et ils en ont fait le sujet de leurs représentations. Parmi tous les rois et tous les hommes illustres des tems historiques, Alexandre est le seul qui ait le privilège d'avoir été représenté sur des bas-reliefs. L'histoire même de cet homme étonnant renferme le principe de cette prérogative : comme elle est, en quelque sorte, poétique par un grand nombre de brillans exploits, elle ressemble aux aventures des héros. D'ailleurs, rien de plus convenable pour l'art, qui aime l'extraordinaire (1), que de se proposer pour sujet les hauts faits d'Alexandre qui, étant connus de tout le moude, n'intéressoient pas moins que les exploits d'Achille et les aventures d'Ulysse. Quand je parle de bas-reliefs, j'entends des ouvrages composés, comme des sujets symboliques ou allégoriques, pour décorer des édifices ou des tombeaux; et j'exclus de ce nombre les ouvrages publics sur lesquels les empereurs faisoient représenter leurs propres actions. Malgré le caractère poétique et pittoresque des hauts faits d'Alexandre, et malgré la probabilité que plusieurs de ses actions ont fourni des sujets propres à être traités par les artistes, même après la mort de ce roi, nous ne connoissons en bas-relief que l'entretien de ce prince avec Diogène. Le cynique, couché dans son tonneau de terre cuite, reçoit le héros de la Grèce sous les murs de Corinthe (2). J'ai publié ce morceau, conservé à la villa Albani, dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (3), et on le trouve ici gravé à la tête du liv. iv , ch. 7.

Pos portraits \$ 28. Pour ce qui concerne Démosthène, le plus grand orade Dissace teur du siècle dont nous parlons, et de tous les âges, dont la abase.

Statue se trouvoit placée à Athènes (4), et dont les portraits en bronze et en marbre étoient exposés dans une infinité d'endroits,

<sup>(1)</sup> Voyez Pline, hiv. xxxv, ch. 10, (3) Explication de Monum. de l'ansect. 50, §. 10, C. F. tiquité, num. 174.

<sup>(</sup>a) Diom. Chrisostom. Orat. vv. p. 61.
Plutar. In Alex. oper. t. I. p. 671, et
Plutarque, dans la vie de Démosthène, De fort. Alex. orat. 1, t. II, p. 331, F.
Oper. tom. I, pug. 860, C. Plutius,

nous n'aurions qu'une idée très-imparfaire de sa physionomie, si les découvertes d'Herculanum ne nous avoient pas fourni deux petits bustes en bronze de ce grand homme (1). Ces bustes sont moins grands que nature; le plus peit porte le nom de l'orateur gravé en lettros grecques sur le socle (2). Ces deux têtes, qui ont de la barbe, n'ont aucune ressemblance avec un buste qui n'a point de barbe, travaillé de grand relief, et désigné par le même nom; if latu par conséquent que ce dernier morceau, trouvé à Terragone, en Espagne, et publié par Fulvius Ursinus comme le portrait de cet orateur, représente quelque autre personnage (5).

§. 20. Pendant qu'on avoit sujet de croire que le portrait de Démosthene ne s'étoit conservé que dans les deux bustes d'Herculanum (4), et que les monumens de Rome n'en offroiet t pas le moindre vestige, l'on vit paroltre, au commencement de 1768, une empreinte en plâtre, moulée sur un petit bas-relief de terre cuite d'environ deux palmes de hauteur (5). Ce morçeau, dont

Biblioth. cod. CCLXY, p. 1478. Cette satue fut rifeje à Démonthen, par les Athéniens, pour reconnoltre son méric; et Photint sjoute qu'on l'avoit, re-présenté avec l'épée au côté, parce que c'étoit simi armé qu'il avoit prononcé son discours, Joseph en discours de l'action de la little de l'action de l'action

- Ils ont été publiés dans le tom. I, de Bronzi d' Ercolano, tav. xj et xiij. C. F.
- (a) L'autre de ces bustes ne ressemble pas beaucoup au premier, et pourroit bien représenter un personnage différent. C. F.
- (3) Imag. illustr, n. 55. C'est ainsi que le pense Orsini. C. F.
- (4) C'est par la certitude que donne l'inscription de ce bas-relief en platre

qu'on est parvenu à connoître le sujet des deux autres qui sont en marbre, dont l'un est dans le cabinet Clémentin, et l'autre dans celui du chevalier d'Azara. Une découverte bien plus importante est celle d'une statue entière qui a passé en Angleterre, et dont on conserve le platre à Rome; et celle d'nne autre statue très-ressemblante à la première qui est dans la villa Aldobrandini, à Frascati, mais qui n'est pas si bien conservée. Dans l'un et dans l'autre de ces monumens, Démosthène est représenté en pied, avec un volume à la main gauche, dans l'attitude d'un homme qui harangue. Nous en donnons la gravure à la fin de ce volume, Pl. X, et nous en parlerons de nouveau dans l'explication des planches. C. F.

(5) C'est le docteur Mead, en Angle-

Qqa

l'original paroit perdu, offre toute la figure de Démosthèhe dans un âge avancé, avec la tête d'une ressemblance parfaite aux deux bustes de bronze d'Herculanum. L'orateur est assis sur une pierre cubique, le corps à moîtié nu et la tête penchée. Enseviel dans une réflexion profonde, il tient de la main gauche, appuyée sur la pierre, un écrit en forme de rouleau, et il passe la main droîte autour de son genou gauche. Son nom est gravé sur la pierre de la manière suivante:

#### ΔΗΜΩΣΘΈΝΕΣ.

et au-dessous de ce nom on lit le mot

### ΕΠΙΒΩΜΙΟΣ.

qui se trouve rarement chez les anciens écrivains, n'étant employé que pour signifier les choses placées sur un autel. Dans Pollux, s'acquem pabre, signifie un air clanté devant l'autel (1). Cette pierre représente par conséquent un autel, somir, dans le temple sacré et inviolable de Neptune de l'île de Calaurée, non loin des rives de Trézènes, où Démosthène avoit été chercher un asyle, lorsqu'il se retira d'Athènes pour se soustraire aux persécutions d'Antipater, gouverneur de Macédoine (2). Il mourut dans cetto île, la soixante-deuxième année de son âge (3), du poison qu'il avoit pris, et qu'il portoit enfermé dans le chaton de sa bague, pour ne pas tomber vivant entre les mains de son ennemi. Ce plâtre nous offre donc Démosthène assis sur un autel, dans le moment où il se trouve réduit à la cruelle nécessité de s'oter la vice (4). D'après la forme des lettres de notre inscription, com-

terre, qui le possède. Ce morceau a environ un palme et un tiers de haut, sur un palme de large. Nous en donnons la gravare à la fin du livre iv, ch. 8.

<sup>(1)</sup> Poll. Onom. 1. iv, c. 10, segm. 79.
(2) Pausan. lib. j, c. 8, p. 19, in fine.
(3) A soixante ans, selon Aulugelle,
lis. xv, ch. 28; à soixante-sept, selon

d'autres, chez Photius, loc. etit, et tehon d'autres enfin à soixante-dix ans. C.F. (4) Il est représenté assis sur l'autel, après avoir pris le poison, tenant une lettre à la main gauche, dans laquelle, selon quelques-uns, étoient écrits ces mois : Démosthène à Antipater; selon d'autres, il y avoit une répignamus. Voyex

parées avec celles du nom qui se trouve sur l'un des bustes d'Herculanum, il résulteroit que la figure d'argile seroit plus ancienne que las tétes de brozes. Je me propose de publier un jour ce bas-relief. Au siècle de Pausanias on voyoit encore à Calaurée, dans le «µµè»», ou parvis du temple de Neptune, le tombeau de ce grand homme (1).

aussi Plutarque à l'endroit cité, p. 850, au comm., et Photius, Bibl. loc. cit., où il raconte fort en détail cette histoire,

selon les différentes opinions. C.F.
(1) Pansan. L.ij, c. 33, p. 189, L.33.





## CHAPITRE IV.

De l'art après la mort d'Alexandre jusqu'à la fin de la liberté des Grecs.

Investaction 5. 1. ALEXANDRE le grand, dont la vie et la mort forment des époques mémorables dans l'histoire de l'art, mourut à la fleur de son âge, la première année de la cent quatorzième olympiade (1). Peu de tems après la mort de ce conquérant, savoir, dans la cent. vingtième olympiade, l'art déchut tout-à-lait: Cessavit deinde ars, dit Pline.

> §. a. Je n'examinerai pas si cette proposition est aussi exacte que celle de 'Tacite, lorsqu'il avance qu'après la bataille d'Actium, Rome n'a plus produit de grands génies; ou, comme nous le savons, qu'après la mort d'Auguste la langue et l'éloquence

(1) Arrian, lib. vij, pag. 502; Flav.-Joseph., Contra Apion. lib. j, c. 22, p. 445, oper. tom. II. C. F.

romaine dégénérèrent tout d'un coup (1). On pourroit croire que c'est particulièrement d'Athènes que Pline a voulu parler en portant ce jugement; car la suite de cette histoire, relativement à l'art chez les Grecs en général, sembleroit prouver le contraire.

6. 3. Après la mort d'Alexandre, il y eut des révoltes et des Dellas some guerres sanglantes, non-seulement dans les provinces qu'il avoit et conquises, mais dans la Macédoine même, où, dès la cent vingtquatrième olympiade, tous ses premiers successeurs étoient morts; cependant ces guerres, loin de s'éteindre par là, continuèrent encore sons leurs fils et leurs descendans. En peu de tems la Grèce souffrit plus par les armées ennemies dont elle étoit inondée sans cesse, par le changement annuel du gouvernement, et par les impositions exorbitantes qui épuisoient la nation, qu'elle n'avoit souffert dans, toutes les guerres que les villes grecques s'étoient faites entre elles.

§. 4. Les Athéniens, chez qui l'esprit de la liberté se réveilla Des révoluà la mort d'Alexandre, firent une dernière tentative pour secouer Grove en géle joug léger des Macédoniens. Soulevés contre Antipater, ils Athènes en firent prendre les armes contre ce prince à d'autres villes de la particulier, Grèce; mais après avoir remporté quelques avantages, ils furent à l'art. défaits à Lamia, et forcés d'accepter une paix dure, qui les obligea de payer les frais de la guerre, outre une somme considérable, et de recevoir garnison macédonienne dans le port de Munychia. Les Athéniens échappés de la bataille de Lamia, furent poursuivis de tous côtés par les Macédoniens, et arrachés des temples où ils s'étoient réfugiés (2); une partie des citoyens athéniens fut reléguée en Thrace, ce qui porta le dernier coup à la liberté de cette république. Il est vrai que Polysperchon. successeur d'Antipater dans la régence de la Macédoine, voulant s'attacher les peuples de la Grèce, sit publier peu de tems après

(1) Voyez chez le savant et judicieux del decad. delle scienze, C. F. Tiraboschi, Storia della Letter, ital, (a) Polyb. l. ix, p. 562, E. tom. II, dissertaz. prelim. sull origina

un décret par lequel il permettoit à toutes les villes de reprendre leur ancienne forme de gouvernement (1). Cependant toutes ces offres ne furent pas remplies: Athènes, Join de recouver sa liberté, prit le parti, par les conseils de Phocion, de recevoir garnison macédonienne dans son port du Pirée et dans la citadelle de Munychia (2).

De l'art sou

§. 5. Cassandre, fils d'Antipater, roi de Macédoine, après avoir exterminé toute la famille d'Alexandre, soumit les Athéniens qui avoient embrassé le parti d'Alexandre, fils de Polysperchon, et leur donna pour gouverneur le fameux Démérius de Phalère, de la famille de Conon. Ce magistrat, qui gouverna Athènes pendant dix ans, sut se rendre si agrésble à la république, que les citoyens lui élevèrent dans l'espace d'un an trois cents soixante statues de toronze (5), parmi lesquelles il y en avoit d'équestres et sur des chars. D'après ces faits, on devroit croire que la plupart des Athéniens étoient de riches citoyens, et qu'il y avoit parmi eux beaucoup d'artistes.

De l'art sous 1 Mensitrius Polisecets.

§. 6. Le gouvernement de Démétrius de Phalère subsista jusqu'à la déhiné de Cassandre et à la conquête de la Macédoine par Démétrius Poliorcète, fils d'Antigone, roi de Syrie. Athènes se ressentit de cette révolution. Le gouverneur, contraint de prendre la fuite, se retire ne Egypte, où régonit Ploklmée Soter, qui lui offrit un asyle à sa cour. A peine eut-il quitté Athènes, que le peuple lache et inconstant renversa et fondit toutes ses statues (4); il porta méme l'ingratitude jusqu'à effacer son nom de tous les monumens. Cela eut lieu dans la cent dix-huitième olympiade.

- Diod. Sic. L xviij, p. 651, 632.
   Idem, ibid. p. 640.
- (2) Idem, ibid. p. 640.
   (3) C'est là ce qu'en rapporte Pline,
   iv. xxxiv, ch. 6, sect. 12, et Varron
- hiv. xxxiv, ch. 6, sect. 12, et Varron chez Nontus, cité par Hardouin à cet endroit de Pline. Dion Chrysostome (Orat, xxxvi), pag. 465) dit qu'il y en

avoit quinze cent; mais Plutarque (Reipubl, ger, præcepta op. tom. II, p. 820,

F.) parle seulement de trois cents. C.R.

(4) Diogène Laèrce, liv. v., segm. 77,
de sa vie, dit qu'on en sauva une qui étoit
placée dans la citadelle de la ville. C. F.

- 5. 7. Les Athéniens, toujours excessifà dans leurs dénarches, prodiguerent des titres d'hoaneur à Démétrius Poliorcète, et donnèrent un décret pour ériger des statues d'or à leur nouveau mattre, ainsi qu'à Antigone, son père (1). Ce qui pourroit faire nochume qu'il est véritablement question ici de statues d'or, c'est un décret semblable de la ville de Sigée, dans la Troade, sur une statue d'or équestre qui devoit y être élevée à la gloire du même Antigone (2).
- \$. 8. Cet usage de prodigner l'or sembleroit faire croire qu'on cherchoit dans l'art le brillant plutôt que le beau. Aussi Pline nous fait-il remarquer que les Grecs ne connurent le style fleuri qu'après le siècle d'Alexandre (3).
- §. 9. Les basses adulations des Abfeniens les avoient rendus méprisables aux yeux même de Démétrius, qui les traita comme ils le méritoient. Sensibles à ses mépris, ils se révoltèrent contre ce prince, lorsque Antigone, son père, fut tué à la bataille diffusus. Lacharès, chef de la révolte, s'empara du gouvernement de la ville. Démétrius, pour les punir de ce manque de foi, chassa Lacharès, fortifia le Musée et y mit garnison; ce que le peuple envisagea, avec raison, comme un véritable esclavage (4). Enfin, peu de tems après, cette ville, jadis la plus puissante de la Grèco, parvint à un tel point de décadence, que lorsqu'elle se ligua avec les Thébains contre les Lacédémoniens, et que, pour fournir aux épenses publiques on fit une estimation générale de tous les biens fonds et des effets mobiliers d'Athènes, il s'en failoit de deux cents cinquante tulens qu'on parvint à former la somme de six mille talens qu'on voit demandés (5).

(1) Diod. Sic. l. v , p. 782.

(a) Chishul. Inser. Asiat. p. 52, n. 35.
(5) Plin. I. xxi. c. 24.

(i) Film. L. 27, c. 24.

Plue dit que du tems d'Alexandre on
ne connoissoit pas toutes les différentes qualités de fleurs, parce que les écri-

Tome II.

vains n'en parièrent que long-tems aprés sa mort ; mais cela n'a de rapport qu'à l'histoire naturelle et non pas à l'art.

(4) Dicearch. Geogr. p. 168, L 14. (5) Polyb. L ij , p. 148. B.

Rг

§. 10. C'est à ce point que le sort des Althéniens se trouve changé, et cela peu d'années après qu'ils avoient élevés à un seul homme quelques centaines de statues de bronze; ce qu'aujourd'hni toutel a chrétienté ensemble auroit de la peine à exécuer. Dans cet appauvrissement de la ville d'Athries, où la marine et le commerce, sources du liux et des richesses, étoient totalement ruinés, les aritietses ev ivreur forcés d'abandonner leur séjour chéri, pour ailler chercher fortune ailleurs. L'art, forcé, pour ainsi dire, de quitter la Grèce, alla s'établir en-Asie et en Egypte.

Ouvrages de l'art de ce 5. 11. Cependant, avant de considérer ce passage des arts de la Gréce dans les pays étrangers, où il n'avoit jamais été cultivés, il est nécessaire de connotire en quel état ils étoient à l'époque de cette étrange migration; ce que nous pourrons savoir par deux ouvrages, dont le premier est une médaille du roi Antigone, qui est sans contredit de ce tens, et le second, le grand groupe connn sous le nom de Taureau Farnèse. Je saisirai cette occasion, pour dire un mot des prétendus portraits de Pyrrhus, roi d'Epire.

Médaille du ros Antigone S. 12. La médaille d'Antigone, que je possède moi-même, et que j'ai publiée et expliquée dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (1), avoit deja paru allieurs, assex mal dessincée et tout aussi mal expliquée (2). On s'est imaginé que les feuilles de lierre qui ornent les cheveux du vieillard, étoient des feuilles de jonc, et en conséquence on a cru que cette tête représentoit un Neptune; tandis que de l'Apollon assis sur la proue du vaisseu qui est au revers de la médaille, on a fait une Vénus armée. Mon sentiment est que la tête dont il s'agit nous offre le simulacre du dieu Pan, ainsi que je l'ai fait vici ailleurs; pendant que l'Apollon placé sur la proue du vaisseuu, avec le

<sup>(1)</sup> Explicat. de Monumens de l'antiguité, num. 41. Nous l'avons donnée (2) P. Fredich, Annal. Reg. Syr. à la tête de la Préface de M. Carlo Féa, tab. 1, n. 2.

dauphin qui est au-dessous, peut faire allusion au surnom de Διλαίως, qui avoit été donné à ce dieu, parce qu'il s'étoit métamorphosé en dauphin, lorsqu'il conduisit sur un navire crétois la première colonie dans l'île de Délos (1). Aussi Euripide donnet-il à Apollon le titre de nime, c'est-à-dire, de dieu marin, parce que avec ses chevaux il parcourt, sur son char, les flots de la mer (2). Or, comme les Athéniens attribuoient au dieu Pan la victoire de Marathon, il se pourroit que notre médaille ent été frappée en mémoire d'une bataille navale, dont le roi Antigone a cru devoir le gain à l'assistance de Pan et d'Apollon.

- 5. 13. Cette médaille, dont le diamètre est de deux pouces du palme romain, a un très-grand relief, et mérite, avec raison. d'être citée comme une des plus belles médailles grecques et un des plus dignes monumens des tems dont nous parlons (3).
- 6. 14. On peut rapporter à cette même époque l'exécution du fameux Taureau Farnèse (4), ainsi nommé parce qu'il étoit conservé à Rome au palais Farnèse. Ce monument, d'un seul bloc de marbre, et composé de plusieurs figures, est de la main d'Apollonius et de Tauriscus. J'assigne ce tems comme probable, parce que Pline, qui ne nous donne aucun renseignement sur l'âge de ces artistes, paroît faire remonter jusqu'à cette époque l'existence de la plupart des maîtres célèbres. On sait que le groupe dont il s'agit représente Amphion et Zétus, au mo-

(1) Hom. Hym. Apol. v. 495.

(2) Eurip. Androm. v. 1009.

(5) M. Dutens (Explicat. de quelques médail. greeq. et phénic. Pl. IV, n. 5) donne la figure d'une médaille d'Antigone, qu'il dit être semblale à celle donnée par Winkelmann, et il l'explique de la même manière, dans sa première dissertation p. 105 et 106. Je pense aussi qu'elle pout y ressembler; mais M. Dutens, qui dit l'avoir dans son cabinet, n'aura pas comparé la gravure qu'il en donne avec celle publiée par

notre auteur; puisqu'il y a beaucoup de différence dans la physionomie, dans la couronne, et dans bien de choses du revers. C. F.

(4) Voyez-en la figure chez Maffei, Racc. di Statue, tav. 48, et chez Gronovius, dont Winkelmann parle ciaprès, C, F.

Rra

ment qu'ils préparent le supplice de Dircé, leur belle-mère, pour venger Antiope, leur mère.

- §. 15. Pline rapporte que cet ouvrage avoit été transporté de l'île de Rhodes à Rome. Sans nous apprendre aucune particularité au sujet d'Apollonius et de Tauriscus, il se contente d'indiquer leur patrie, qui étoit la ville de Tralles, en Clitice (1); il nous dit en méme-tems que l'inscription jointe à leur ouvrage, et dans laquelle ils nommoient Artémidore leur père, et Ménécrate, leur mattre, étoit conçue de manière qu'ils laissoient indécis leque des deux lis regardoient comme leur vértiable père, celui qui leur avoit donné la vie, ou celui de qui ils tenoient leur talent (2). Cette inscription n'existe plus. L'endroit le plus apparent qui ait pu la recevoir, est certainement le tronc d'un arbre qui servoit de soutien à la statue de Zethus; mais ce tronc est presque entièrement moderne, ainsi que la plus grande partie des figures.
- §. 16. Cependant je sais que plus d'un écrivain a soutenu le contraire (3), et cela, à ce que je n'imagine, parce qu'on a nul sais l'expression de Vasari, qui dit que cet couvrage est fait d'une seule pierre, sans l'addition d'aucun morceau: In un sasso solo, e senza pezzi (4); mais il a voulu dire, ainsi que l'inspectio le prouve, que ce morceau avoit été anciennement d'une seule pièce, et non qu'il eut été tiré en cet état des thermes de Caracilla (5), lors de sa découvere sous Paul III. C'est par cette
- (1) Dans la Carie, selon Pline même, liv. v., ch. 29, sect. 29, et., selon Ptolemée, Geogr. lib. v., c. 2, ou dans la Lydie, suivant R. Etienne, parco que cette ville étoit située sur les confins de ces deux provinces, an dire de Strabon, liv. xiv. pug. 559, D. C. F.
- (2) Plin. L. xxxvj, c. 4, §. 10, p. 283. (5) Maffei, Raccolta di Stat. ant. tar. 48; Caylus, De la sculpture et des

sculpteurs anciens, selon Pline, Acad.
let Inser, LXXF, Mem, p. 535, C. F.
(4) Vaars, Pies ele pitt, t. III, p. 75a;
(5) Therme Antoninione, où il dost avoir ele transporte des elilitoss de Pol-lion, Paul III occupa le saint siège depuis 1534 — 1546; A en juger par les passage de Vasari (com. III, ed. Bost.

p. 267, dans la vie de Michel-Ange) la

erreur, et faute de n'avoir pas su discerner l'antique du moderne. le ciseau grec du travail postérieur, que Maffei (1) et d'autres ont porté des jugemens absurdes sur cet ouvrage; tel, par exemple, que celui de cet écrivain qui, ne le croyant pas digne d'un artiste grec, l'a regardé comme une production de l'école romaine (2).

6. 17. Les restaurations de ce groupe furent confiées à un certain Baptiste Bianchi, Milanois : elles sont faites dans le style de son tems, c'est-à-dire, qu'on n'y voit aucune connoissance de l'antiquité. A la figure de Dircé, attachée au taureau, il a restauré la tête et le sein jusqu'au nombril, avec les deux bras; il a pareillement réparé la tête et les bras d'Antiope. Aux statues d'Amphion et de Zéthus, il n'y a d'antique que les deux torses et une seule jambe. Les jambes du taureau sont de même modernes, ainsi que la corde qu'un voyageur ignorant à jugée digne de toute son attention (3). Ce qui est antique, comme, entr'autres, la figure d'Antiope, à l'exception de la tête et des bras, et celle du jeune garçon assis, qui paroit saisi de frayeur à la vue du châtiment de Dircé, et qui ne sauroit représenter Lycus, comme se l'est imaginé Gronovius (4), peut justifier la mention honorable que Pline fait des auteurs de ce groupe, et faire revenir de leur erreur ceux qui conservent cucore le goût du beau imprimé aux ouvrages de l'antiquité. Le style de la téte du jeune homme est tout-à-fait dans la manière des têtes des fils de Laocoon (5). La grande finesse du ciscau se fait remarquer sur-tout aux accessoires; la corbeille couverte (cista mystica). entourée de lierre et placée au-dessous de Dircé pour lui donner

fils, du jeune garçon, et la partie intirieure de Dirce. C. F.

découverte de ce groupe doit avoir été faite peu de tems après la mort de San-

gallo, qui mourut en 1546. H. (1) Maffei, Spieg. de stat. ant. tav. 48.

Caylus, Diss. sur la sculpture, p. 325.

<sup>(2)</sup> Ficoruni, Rom. mod. p. 44.

<sup>(5)</sup> Blainville, Voyages, etc.

<sup>(4)</sup> Gronov. Thes. ant. gr. t. I. D d. (5) Les pièces les plus remarquables sont, outre le taureau, les figures des

le caractère de bacchante (1), est d'un travail aussi fiui, que si l'artiste avoit voulu donner dans cet attribut une preuve de son adresse (2).

§. 18. La méme aventure ou la méme fable se trouve reprécentée, en partie du moins, dans un bas-relief de la villa Borghèse et dans un autre de la villa Albani. Ce sujet est composé de trois figures, Antiope est placée entre Amphion et Zéthus, et semble implorer la vengeance de ses fils. Dans le morceau de la villa Borghèse, il est impossible de se tromper sur les personnages; car les noms sont marqués au-dessus de chaque figure. J'ai publié ce bas-relief dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (3), et j'en ai donné ci-dessus une explication particulière au liv. v, ch. 1, §. 3.

Prérendus portraits du ros Pyrobus.

§. 19. Outre les médailles du roi Pyrrhus, de la plus belle fabrique, il y a une statue plus grande que nature qu'on conserve au cabinet du Capitole (Å), et deux de demi-bosse entièrement resemblantes à celle de la statue, qui mériteroient une attention particulière, si les unes et les autres pouvoient être considérées

(1) Hygin, Fabl. 8, De même que Polygnote, d'après le dire de Pausanias (liv. x, ch. 28, p. 866), a dépeint la vierge Cléobé avec une cista sur ses genoux, de la forme de celle de Cérès, pour indiquer qu'elle étoit une eistophore, consacrée à cette décase; et il y avoit une autre statue en marbre qui Li tenoit de même, placée à côté de la déesse, dont parle le même l'ausanias, tiv. viii, ch. 57, p. 676. Dans le groupe en question Dircé a probablement la cista, parce qu'elle étoit occupée dans la fête de Bacchus, sur le mont Citheron, lorsqu'elle fut attachée au taureau, selon ce que dit Euripide, chez le même Hygin. Fub. 8; et il parolt que c'est cette montagne qu'on a voulu représenter dans le

groupe; de même qu'il semble que bien d'autres objets de cet ouvrage font allusion aux baochanales. C. F.

(2) Winkelmann, dans le Discours préliminaire de son Explication de Monumens de l'antiquité, ch. 4, loue beaucoup le travail de la chlamyde d'Amphion, jettée sur la corbeille mystique. E. M.

Il s'est trompé, en prenant Amphion ponr Dircé, dont la robe est jettée sur la cista, comme on peut le voir par la gravure. C. F.

Voyez à la fin de ce volume, le sentiment du célèbre professeur Heyne, sur ce groupe de Dircé.

(5) Num. 85.

comme les véritables portraits de Pyrrhus, ainsi qu'on le fait communément. L'une de ces tétes, en marbre, se trouve an palais Farnèse: l'autre, de porphyre, se voit à la villa Ludovisi (1). D'après cette opinion reçue, Gori a donné le nom de Pyrrhus a une tête semblable, sur une pierre gravée du cabinet du grand duc de Toscane, à Florence (2). Pour prouver que cette dénomination n'est pas exacte, il suffira de rapporter un usage constant, savoir, que les successeurs d'Alexandre, et par conséquent Pyrrlius, se faisoient raser; et comme les têtes dont nous parlons, ainsi que la statue du Capitole, ont des barbes épaisses et crépues, il en résulte qu'aucune de ces têtes ne peut représenter ce roi. Aussi Pignorius avoit-il observé avant moi que les portraits de Pyrrhus sur ses médailles avoient le menton sans barbe (3), Il en est de même, suivant le témoignage d'Athénée (4), des autres rois grecs, ainsi que nous le voyons aussi par leurs médailles. Sur le seul médaillon en or, pièce de la plus grande rareté conservée dans le cabinet du grand-duc de Toscane, à Florence, on voit, à la vérité, Pyrrhus avec le menton garni d'une barbe, mais elle est fort courte. Or , comme le nom de Pyrrhus ne sauroit convenir à cette statue, par les raisons que nous venons d'alléguer, et que la tête est manifestement idéale, on pourroit plutôt y reconnoître le dieu Mars; mais cette opinion n'est pas non plus recevable, attendu que tous les simulacres de Mars, en marbre et sur les médailles, nous offrent toujours ce dieu sans barbe, Je pense donc que cette statue, dont l'air de téte ressemble plus à un Jupiter qu'à tout autre dieu, représente Jupiter belliqueux ('April), connu aussi sous le surnom de Erpárie, c'est-à-dire, chéf des armées; car on sait que la cuirasse a été donnée pour attribut à d'autres dieux qu'à Mars, comme à Bacchus sur l'autel de la

<sup>(1)</sup> Montfeuc, Diar. Ital. p. 221. (4) Conf. Description des pierres gra-(2) Gori, Mus. Flor. t. 111, tub. 25,

<sup>(5)</sup> Symb. epist. 8, p. 524

sées du cabinet de Stosch, p. 412, 413, et ci-dessus pag. 246, note 5.

villa Albani, et au Mércure de bronze du cabinet de M. Hamilton; deux morceaux que j'ai déja cités. Cependant, comme la chevelure et la barbe ne s'accordent point avec l'idée qu'on se forme de Jupiter, et que la tête de la statue du Capitole a de la ressemblance avec celle d'Agamemnon de la grande urne sépulcrelle du même cabinet, où est représenté la dispute de ce roi avec Achille, au snjet de Briséis (1), je ne trouve pas d'axplication plus raisonuable, que de dire que c'est celle de ce roi; on sait d'ailleurs qu'il avoit un temple à Sparte, et qu'il y étoit révéré sous le surnom de zero ou de Jupiter (2), nom que Gorgias donnoit à Xerxès (3), et Oppien à l'empereur Commode (4).

Transplantation de l'art de la Grèce dons d'autres pays.

§. 20. Toutes les villes libres de la Grèce, découragées et humiliées, comme je l'ai dir, par la perte de leur liberté et de leur gloire passée, se virent dans l'impuissance de soutenir ou de raminer les talens. L'art, abandonné dans la Grèce, seroit bientôt tombé dans un oubli total, s'il n'avoit été appellé, honoré et récompensé en Egypte par les Ptolémées, et en Asie par les Séleucides; de sorte que, transplanté sur un nouveau sol, il déploya, pour ainsi dire, de nouvelles forces.

l'e l'art en Les pte sous les l'tolémées

§. 21. Ce furent les successeurs d'Alexandre en Egypte, qui se déclarirent les plus grands protecteurs de l'art abandonné dans la Grèce. Le premier de ces princes, savoir, Ptolémée Soter (5), accucillit non-sculement les artistes grecs, mais encore d'autres hommes de mérite. Parmi ces derniers se trouvoit Démétrius de Phalère (6), qui fut obligé de s'enfuir d'Athènes qu'il avoit gouvernée pendant dix ans, ainsi que nous l'avons dit plus haut; et parmi les premiers on distinguoit Apelle, le chef des artistes grecs (7). Ptolémée et ses successeurs furent les plus puissans

(1) Voyez liv. iv, ch. 6, §. 5g. Soter o (2) Lycophr, v. 1124. Conf. Schol. h. l. pag. 21.

Soter ou Sauveur. Pausan. l. j, ch. 8, pag. 21. C. F. (6) Diog. Luërce, liv. v., segm. 78,

(4) Oppian. Cyneg. l. j. v. 3. ton (5) Ptolémée Lugus, surnommé aussi (

(5) Longin. De Subl. c. 5, p. 15.

tom. I, p. 508.

et

et les plus riches de tous ceux qui partagèrent les conquêtes d'Alexandre. Ils entretenoient, si l'on peut s'en rapporter à Appien d'Alexandrie, une armée de deux cent mille hommes de pied et de trente mille chevaux. Ils avoient trois cents éléphans dressés au combat, et deux mille charriots armés en guerre. Leurs forces maritimes n'étoient pas moins formidables : le même auteur leur donne douze cents vaisseaux à trois et à cinq rangs de rames (1). Sous le règne de Ptolémée Philadelphe, second roi grec, Alexandrie devint presque ce qu'Athènes avoit été : les savans les plus distingués et les plus grands poêtés quittèrent leur patrie pour se rendre dans cette ville, où la gloire et la fortune les attendoient. Enclide de Mégare y enseigna la géométrio; le tendre Théocrite y chanta ses pastorales dans le dialecte dorien; Callimaque y, célébra-les louanges des dieux dans des vers élégans. La calvacade superbe que ce roi fit dans la ville d'Alexandrie, nous fait juger de la quantité d'artistes grecs qu'il devoit y avoir alors en Egypte. On y promena des centaines de statues; et dans un grand pavillon, dressé pour cette solemnité, ou voyoit cent animaux exécutés par les plus fameux maitres (2). Cependant de tous les artistes qui florissoient alors en Egypte, nous ne connoissons que le seul Satyrius, qui grava en cristal le portrait d'Arsinoé, femme de Ptolémée Philadelphe (3).

6. 22. C'est sous les premiers Ptolémées que paroissent avoir Detourrages été exécutés les plus beaux ouvrages de l'art grec en pierres égyp-isemEgypte tiennes, savoir, en basalte et en porphyre. De tous ces ouvrages, à l'exception de deux figures, il ne s'est conservé que des fragmens qui sont étonnans pour le travail, et qui surpassent de beaucoup tout ce que l'art peut faire aujourd'hui. La façon d'opérer, et le style du dessin, ne nous permettent guère de rapporter ces productions de l'art au tems des empereurs, qui, en

<sup>(1)</sup> Applan. Presser. hist. p. 7, 1, 22. (5) Anthol. l. iv, c. 18, n. 4, v. 5. (2) Athen. Deipn. L. v, p. 196, F. Tome II.

qualité de sonverains de l'Egypte, auroient pu faire venir dur basalte et du porphyre à Rome. D'ailleurs, ess ouvrages n'ont pu être faits avant l'époque des Ptolémées, parce qu'il n'est guère croyable que les Grees ayent fait transporter dans leur pays des pierres d'Egypte : aussi Pausanias ne fait-il mention ni de statues de basalte, n'i de statues de porphyre.

En basalte.

- \$. 25. Nous avons deux tétes de basalte que nous pouvons rapporter à cette époque : l'une, que je possède moi-même, est d'un basalte noistier, mais le menton ainsi que les màchoires et le nez lui manquent. L'autre tête, qui est très-bien conservée, à l'exception du nez, est de basalte verdâtre de l'espèce de ceiqui nient de l'acier pour la durreé : elle est entre les mains de M. le bailli de Bretenil (1). Cette tête, ainsi que la première, représente un jeune homme d'un belle physionomie, et l'on voit qu'elle a cés adaptée autrefois sur les épaules d'une statue. Comme elle a des oreilles de pancratiaste, sur lesquelles je me suis explicade dans le quatrième chapitre du quatrième livre, on peut croire que c'est la figure d'un vainqueur aux grands jeux de la Gréce, à qui Alexandrie, sa patrie, auuroi d'elev des satures (2).
- §. 24. Au reste, cette statue ne sauroit représenter un vainqueur de l'espèce de ceux dont les noms désignoient l'olympiade dans laquelle ils avoient remporté le prix, parce que c'étoit là

nne inscription du palais Chigi, 2007.

portée par Reinissa, (Zaux. 9, mon. 44, p. 38), par Spon. Miscell crad. antiquescei, 10, n. 108, p. 382, par Vande.

Diszer. viji, p. 638; est par Corsini, Disz. agonist. Diszer. 89, mon. 11, pag. 590, page l'unga d'honorer les athieses vainqueurs, par des stauces, a dur's jurque aux tenns des empreuur Valentillein, Valena et Gratien, c'est-à-dire, jusqu'envione l'an 570 de l'ère christienne.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus liv. iv, ch. 7, 5. 21 et suiv.

<sup>(</sup>a) Lucien, qui vivoit du régne de Tran, dit (Pro Imagin. §. 11, oper. e. I.], pag. 490), qu'il existoit encore de son tems une loi par laquelle il a vitoip pas permis aux athlitest vainqueurs aux jeux olympiques, de se Litre dresser des staures plus grandes que nature; et que les juege qui présidoient à ces jeux, les Lascient rompre lorsqu'il 'en rencontroit quelqu'une de cette espèce. Il paroft pas

le comble de l'honneur, décerné seulement à ceux qui avoient surpassé les autres à la course des clars (1), c'est-à-dire, à ceux qui avoient remporté la victoire du stade. L'histoire parle de qua-tro Athlètes d'Alexandrie, vainqueurs au stade, qui furent couronnés sous les premiers Ptolémées; savoir, Périgènes dans la cent vingt-septième olympiade, Ammonius dans la cent trente-unième, Démétius dans la cent trente-huitème, et Cratès dans la cent quarante-deuxième. Mais comme la tête dont il s'agit, représente un litteur d'Alexandrie, ou un pancratiaste, et que nous savons que Cléoxène d'Alexandrie remporta la victoire à la lutte (2) aux jeur olympiques dans la cent trente-cinquème olympiade, et Phédimus, de la même ville, celle du pancrace dans la cent quarante-cinquième (3), cette tête pourroit bien être le portrait d'un de ces deux athlètes (4).

§. 25. Par les ruisons que j'ai rapportées, je crois que la première tête, de basalte noirâtre, entièrement travaillée dans le même style, si ce n'est que les cleveux sont traités encore avec plus de soin, représente pareillement un vainqueur aux jeux olymques. Mais comme les oreelles de cette tête sont de la formo ordinaire, et différentes de celles de l'autre, je croirois que la statue dout cette tête faisoit partie, ne représentoit point un lutteur victorieux, mais un vainqueur à la course des chars; et qui plus

- Il a voulu dire à la course à pied, parce que ce fat là le premier jeu institué.
  - (2) Au pugilat.
- (5) Pausanias (lib. v., c. 8, in faas, p. 595) dit que ce Phédimus étoit de la ville de Trous, dans l'AEolde. Le savant père Corsini (Fasti aut. ofymp. czth, tom. IV. pag. 100) observe que cela ne contredit point ce que Julius Africanus avance, parce que la même ville porta ausil e nom d'Alexandrie, comme

ayant été fondée par Alexandre le grand; et voils pourquoi dans l'énomération alphabétique des vainqueurs aux alphabétique des vainqueurs aux pur olympiques, rapportée par Scaliger, dans l'appendix à la chronique d'Europe, dans l'appendix à la chronique d'Europe, pag. 36g, cette ville est appellée Alexandrée dans les Troudes, chore à la quelle Winkelmann ai à par piet garde, quand il a pris cette Alexandrée, pous l'Alexandrée Egypte. C. R.

(4) Oxonerádos morpapis, d'après la chronique d'Eusèbe, p. 552, b. 355, a. est un des quatre premiers vainqueurs d'Alexandrie aux jeux olympiques.

§. af. La ville d'Alexandrie, à l'exemple des autres villes de la Grèce, n'aura pas unanqué de faire ériger des statues à ses premiers vainqueurs dans les jeux olympiques (1): il est assezprobable que ces statues de basalte furent jointes aux statues de porthyre que l'empereur Claude fit transporter le premier à Rome, ainsi que nous l'avous observé (2).

La porphyre

§. 27. J'ai fait mention des ouvrages grecs de porphyre dans le second et le quatrième libre de cette Histoire. Je n'en parle ici que parce que ce sont aujourd'hni des productions antiques de la plus grando rarceté; elles l'étoient même déja auciennement, attenda que l'art opéroit infiniment moins en porphyre qu'en marbre, à cause de l'extrêmo difficulté de travailler cette substance (3).

(1) Si l'on veut sontenir que ces têtes ont été faites à Alexandrie, et à l'honneur d'athlètes de cette ville, on pourroit dire plutôt qu'elles y avoient été fiites en l'honneur de quelques-uns de ces vainqueurs aux jeux olympiques, qui s'y introduisirent environ la deux cent quarantième olympiade, comme l'observe Corsini , Dissert. agonist. Dies. 1, n. 12, p. 20, 21, ou vers le tems de l'empereur Commode. Elles pourroient représenter aussi les athlètes vainqueurs dans les jeux de la Grèce du tems des Césars, dont le même Corsini en rappelle plusieurs dans le catalogue des vainqueurs olympiques, qu'il a donné avec besucoup d'exectitude, et d'une manière fort complette, dans son appendix à cet ouvrage, p. 121 et suiv.

(2) Plin. & xxxvj, c. 7, sect. 11.
(3) La raison principale pour laquelle

les ouvrages en porpliyre sont rares, est probablement parce que le porphyre n'est pas une pierre propre à faire des statues, à cause de se couleur; ce qu'on peut dire écalement de plusieurs autres pierres de la Grèce qui n'étoient pas blanches, quoique d'ailleurs peu dures, et dont pour cela même les artistes grecs ne faisoient point usage pour la sculpture. Et nous pouvons juger que c'étoit là l'idée gles anciens à cet, gard, par ce qu'ajoute Pline, à l'endroit cité, où il dit que les statues de porpliyre qui furent envoyées à l'empereur Claude, par Vitrasius Pollion, avoient été regardées à Rome comme une chose tout-à-Lut inconnue jusqu'alors, et qu'on ne goûta point; de sorte que personne jusqu'au tesus auquel il écrivoit, n'avoit pensé à en Lire venir de semblables. Il se poutzoit que les gens de goût se fussent bor§. 38. Les médailles d'Alexandrie étoient renommées pour la l'apédaire beauté de leur type; de sorte que les médailles d'Athènes, comparées à celles d'Alexandrie, paroissent d'une fabrique grossière et sans art (1). En effer, la plupart des médailles athéniennes sont, ou des premiers tenus, ou d'un mauvais type.

§. 29. L'exaimen de ces ouvrages me fait juger que l'art grec detabli en Egypte, ne fut pas infecté du mauvais goût qui denver de montre et avilit la possis grecque, en vogue à la cour de Ptolémée Phj. de ce insuladelphe. Cette corruption engendra une peste qui se répandit parmi les Romains, et qui se lit ressentir encore les siècles passés dans toute l'Europe. Callimaque et Nicandre, qui furent l'un et l'autre de la Pléciade poétique d'Alexandrie, parurent plus jaloux du titre de savant que du nom de poète. Nicandre surtout ne semble avoir pris plaisir qu'à employer les tennes les plus surainnés et les plus inusités, tirés des dialectes les plus bas de tous les peuples de la Gréce. Lycoplinon, un autre des poétes de cette plésiade, aima mieux passer pour possédé que pour inspiré. Il se plaisoit à mettre l'esprit de son lecteur à la torture pour se faire comprendre. On le regarde comme le premier poète

nés à en Lure des statues drapées, anxquelles on adoptoit des têtes, des mains et des pieds de marbre blanc : comme nous l'avons vu liv. j, ch. 2, 6. 14, que les ancieus Grecs en agissoient avec les statues en bois; et il me paroit que c'est de cette manière qu'ont été faites les statues que nous avons encore à Rome. dans les villa Médicis, Borglièse, et au Capitole; parmi lesquelles sont celles qui représentent des rois prisonniers, et nn buste armé d'une Cuirasse, qui n'est pas fini, qu'on voit au palais Farnèse. Winkelmann, dans la première édition de cet ouvrage, dit que ces statues avoient été faites à Rome. Nous voyons, au contraire, par les ruines des édifices que

les anciens Lisoient un grand usage du porphyre réduit en lames minces, ou en petits blocs, en forme de mosaique, pour orner les pavés et les murs, qu'on revétissoit aussi de différens marbres. Passeri (Stor. de' fossili, etc. Disc. iv. 5. 14,p. 141) croit que dans ce tems-la on travailloit le porphyre avec plus de £scilité qu'à présent, parce qu'alors il étoit frafchement tiré de la carrière ; et il sjoute qu'il avoit appercu d'une manière sensible et distincte les traits d'une scio sur un bloc de porphyre, où trois de ces traits n'occupoient que l'épaisseur d'une plume ordinaire à écrire, marque évidente que la scie mordoit facilement sur cette pierre-(1) Diog. Laert, l. vij., segm. 18.

qui ait joné avec des anagrammes (1). Il y eut d'autres poètes qui donnéernt à leurs pièces de vers la forme d'un autel, d'une filtre, d'une hâche et d'un œuf : tous, jusqu'à Théorite, couroient après les jeux de mots (a). Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'Àpollonius de Rhodes, do la nême pleiade, a trèssouvent violé les règles de la laugue (5).

De l'arten Avir sous les Sélectides.

6. 30. A l'instar des Ptolémées, les premiers successeurs d'Alexandre dans les provinces de l'Asie, les Séleucides, nommés ainsi de Séleucus, fondateur de cette dynastie, cherchèrent à accueillir les arts fugitifs de la Grèce, et à protéger en mêmetems les talens qui avoient fleuri apparavant parmi les Grecs de l'Asie mineure. La protection de ces princes fut si efficace pour les artistes établis en Asie, qu'ils l'emportoient en talens sur ceux qui étoient restés en Grèce (4). Cependant l'art, transplanté dans ces contrées, n'acquit pas une réputation égale à l'art qui fleurit en Egypte. La raison en étoit sans doute, que Séleusie, la nouvelle capitale, où ces rois de Babylone avoient transféré le siège de leur royaume, étoit située dans le centre de l'Asie, trop éloigné de la Grèce. Les artistes, loin de leur patrie, ont pu éprouver ce qui arrive encore tous les jours à ceux qui, après avoir quitté Rome, aujourd'hui le siège de l'art, se corrompent et tombent à mesure que le souvenir de ce qu'ils ont vu s'efface, parce que leur esprit et leur imagination ne sont plus nourris de la contemplation du beau. Il en étoit tout autrement de l'Egypte : située très-avantageusement pour la navigation et le commerce, elle entretenoit, par la voie d'Alexandrie, une communication constante avec la Grèce. Les artistes qui vivoient à Alexandrie pouvoient recevoir en peu de tems de leur pays tout ce qui leur étoit nécessaire; tandis que ceux qui demeuroient à Séleucie ne trouvoient pas les mêmes moyens. Ce qui semble prouver sur-tout

<sup>(1)</sup> Dickins. Delph. phaniss. c. 1. (2) Idyl. 27, v. 26.

v. 99, 167, 595, 600, etc.
(4) Théophir, Charact. c. ult.

<sup>(3)</sup> Argonaut. lib. j, v. 242, lib. iij,

Théophraste ne dit pas cela, C. F.

que l'éloignement du siège des Séleucides, et sa distance de lar nier, ont été cause du peu de progrès de l'art grec dans les provinces saistiques, c'est l'éclat avec lequel le même art brilla peu de tems après aux cours des rois de Bithynie et de Pergame, qui étoient des états très-bornés de l'Asie mineure, comme nous le dirons ci-après. Parmi les artistes qui se rendirent célèbres à la cour des premiers Séleucides nous connoissons Hermock's de Rhodes, par sa statue du beau Combabus (1).

6. 5.1. L'époque de l'art gree sous les premiers successeurs saint series d'Alexandre, se termine à la cent vingt-quatrième olympiade d'appre, de poque où ces princes, savoir, Ptolémée Soter, roi d'Egypte, Sélecues, roi de Syrie, Lysimaque, roi de Thrace, et Ptolémée Scraunus, roi de Macckloine, étoient tous morts, ainsi que je l'ai indiqué plus haut. Dans l'olympiade suivante (2), il arriva que quelques villes de la Grèce peu considérables, ayant formé entre elles une ligue pour la liberté commune, posèrent les fondemens d'une nouvelle constitution en Grèce. Par cette révolution, l'art sortit enfin des al éthargie. Les Crecs apprirent alors ce qui arrive souvent dans le cours des évènemens humains, que l'excès du mal est un germe du bien; comme la corde trop tende d'un lulti se rompt et fair place à une autre corde qui, montée avec plus de convenance, prête un nouvel accord à l'instrument.

§. 32. La prépondérance de la Macédoine avoit tellement changée la constitution de la Grèce, que celle même de Sparte, restré de la centralise de la Constitution de la Grèce, que celle même de Sparte, restré de la centralise de la Constitution de la Grèce de la Constitution de la Grèce de la Constitution de la Co

autre forme (3). Cléomène, fils de Léonida's, roi de Lacédémone,

(1) Lucian. De dea. Syr. c. 26, p. 472, Érens Séleucides qui ont régné. C. F.

Pline (liv. xxxiv, ch. 8, sect. 19, §. 26) nomme Aristodème, qui avoit fait en bronze la statue du roi Séleucus; mais il ne dit pas lequel c'étoit parmi les dif-

ed. Reitz.

Krens Séleucides qui ont régné. C. F. (2) Polyb. lib. ij, p. 128. B. Corsini. Fasti att. olymp. cxxiv, tom. iv, p. 80. (3) Constant. Porphyrog. Excerpta. Diodor. pag. 225, lin. 10. s'étant rendu odieux par ses violences, fut obligé de quitter sa patrie et de chercher un asyle en Egypte, après avoir été défait par Antigone, roi de Macédoine. Pendant sa retraite dans ce pays, les éphores régnèrent seuls à Sparte : ces magistrats, sans cesse en butte aux factions d'un peuple mutin, périrent souvent dans les révoltes. Après la mort de Cléomène on procéda de nouveau à l'élection d'un roi. Le choix tomba d'abord sur Agésipolis; mais comme il étoit encore enfant, on conféra en mêmetems la dignité suprême à un homme dont les ancêtres n'étoient pas du sang royal, à Lycurgue, qui sut aplanir cette difficulté en donnant un talent à chaque éphore. Le peuple instruit que Lycurgue avoit acheté les suffrages, le chassa de la ville, et le rappella ensuite. Ceci arriva dans la cent quarantième olympiade (1). Peu de tems après, Pélops étant venu à mourir, Sparte fut gouvernée par divers tyrans, dont le dernier fut Nabis, qui régna en despote, et qui défendit la ville avec des troupes étrangères (2).

Nouvelie de la Gréco tion achieu-

§. 53. La fameuse Thèbes étoit ensevelie sous ses ruines, et Athènes se trouvoit dans une inactivité totale. La Grèce, sans désenseur de sa liberté, vit s'élever de toutes parts des tyrans, qui étoient soutenus par Antigone Gonatas, roi de Macédoine (5). Dans cette circonstance, quelques villes à peine connues dans l'histoire, Dyme, Parras, Tritée et Phare, entreprirent de se sonstraire aux vexations de leurs oppresseurs, ce qui arriva la cent vingt cinquième olympiade. Ces villes liguées réussirent à

(1) Polyb. l. v , p. 577 , A. p. 451, B. Après la mort de Lycurgue, les Lacédémoniens lui bâtirent un temple pour honorer sa me moire. Constant, Porphyr. Excerpta. Nic. Damasc. p. 448. C. F.

- (2) Tit. Liv. & 54, c. 12, n. 17.
- (5) Polyb. I. ii, p. 120, princ. Antigone ne fut que le tuteur de Phi-Lippe, roi de Macédoine; et pendant le

tems que dura sa tutelle il gonverna lo royame, comme le dit de même Polybe, lib. ij, p. 131, in fine; lib. iv, in fine, p. 348, On lui éleva à Olympie une statue de bronze, que couronnoit d'une main une statue représentant la Grèce, laquelle couronnoit de l'autre main la statue du roi Philippe. C. F.

chasser

chasser et à exterminer les tyrans qui s'étoient élevés au milieu d'elles. D'ailleurs, comme leur ligue paroissoit de peu de conséquence, on ne s'en mit pas d'abord fort en peine, et on leur donna le tems de se raffermir. C'est cette association qui fut le fondement et le commencement de la célèbre ligue achéenne. Ce premier pas étant fait, plusieurs grandes villes, Athènes même, furent houteuses d'avoir été prévenues dans une si belle entreprise : elles voulurent y avoir part, et contribuer avec la même ardeur au rétablissement de la liberté commune. Après différens succès, toute l'Achaie fit une ligue, projeta de nouvelles lois et établit une nouvelle forme de gouvernement. Cependant comme la jalousie arma les Etoliens et les Lacédémoniens contre les confédérés, Aratus, âgé de vingt ans (1), et Philopœmen, l'émule d'Epaminondas, les derniers héros de la Grèce (2), se

(1) Polyb. lib. if, pag. 150. A. Winkelmann, dans son Expl. de Mon. de l'ant. disc. prélim. ch. iv , le dit , par erreur, de Philopoemen. Nous savons par Plutarque, dans la vie d'Aratus, p. 1032, D. E. tom. I, qu'il étoit trèshabile dans la peinture, dont l'école de Sicyone, sa patrie, s'étoit maintenue jusqu'alors en réputation. On avoit fait dans cette ville une collection des tableaux des meilleurs artistes, et principilement de Pampbile, et de Melanthe, qu'on envoya ensuite an roi Ptolémée, à Alexandrie, auquel on fit parvenir aussi les portraits des tyrans de cette ville, qu'on y tronva après qu'on l'eut affranchie de lenr joug. Comme vainqueur au quinquerce, on lui érigea uno statne en Elide, que le même Plntarque, pag. 1028, dit avoir subsisté encore de son tems; et une autre comme vainqueur dans le conree des chars, dont Pausanias fut mention L vi. c. 12.

Tome II.

pag. 480; si cependant ce n'est pas la même; chose à laquelle le père Corsini n'a pas fait attention dans son catalogue des vainqueurs olympiques, p. 125; pout-être parce qu'il n'avoit pes lu Plutarque. Le même Pausanias L ij, c. 7, p. 127, lin. 50, en nomme une autre qui existoit de sos jours sur le théâtre de Sicyone , laquelle tenoît un bouclier ; et Polybe, chez Constantin Porphyrogenète, que nous venons de citer (Excerpta p. 192), en parle encore d'autres. C. F.

(2) Pausanias , I. viij , c. 52 , p. 705 et suiv. Philopoemen est aussi appellé le dernier héros de la Grèce par Plutarque, dans sa vie, op. t. I, p. 356. F. Cet auteur rapporte, p. 362, B, p. 368, E, qu'on lui érigea beaucoup de statues; que Mummius, dans le fameux sac de Corinthe, dont il sera parlé au §. 56 de ce chapitre, n'osa pas emporter; et que de son tems il en existoit encore mirent à la tête des Achéens, et furent les généreux défenseurs de la liberté; révolution qui arriva dans la cent trente-huitième olympiade.

6. 34. La jalousie qui régnoit entre les Achéens et les Etoliens Activens con- ayant éclaté, ils se firent une guerre ouverte, dans laquelle l'animosité alla si loin, qu'ils commencèrent à tourner leur rage reur dos deux partis contre contre les monumens de l'art. Les Etoliens furent les premiers es ouvrages qui commirent de pareils excès. Etant eutrés dans une ville de de l'art.

Macédoine, nommée Dios, abandonnée par les habitans, ils en abattirent les murs, et renversèrent les maisons, mirent le feu aux portiques et aux galeries couvertes qui régnoient autour des temples, et brisèrent toutes les statues (1). Ils exercèrent les mêmes fureurs dans le temple de Jupiter, à Dodone, en Epire : ils y brûlèrent les galeries, mutilèrent les statues et détruisirent de fond en comble le temple même (2). Polybe (3), en rapportant la harangue d'un ambassadeur acarnanien, cite plusieurs autres temples pillés par ces furieux (4). L'Elide même, qui avoit été épargnée jusqu'alors par les deux partis, à cause de ses jeux publics et du droit d'asyle dont elle jouissoit, eut à essuyer les déprédations des Etoliens comme les autres provinces (5). Les Macédoniens, sous le roi Philippe et les Achéens, ses alliés, usant de représailles, se permirent les mêmes excès à Therma, capitale des Etoliens, où ils épargnèrent pourtant les statues et les simulacres des dieux (6). Mais le même roi, s'étant emparé de nouveau de cette ville (7), fit détruire les statues qu'ils avoient épargnées la première fois. Au siège de la ville de Pergame,

une à Delphes, loc. cit. p. 356 . F. Les Dios et de Dodone. C. F. Achéens lui bâtirent un temple. Constantin Porphyrogenète Excerpta Diod. p. 300. C. F.

- (1) Polyb. I. iv , p. 326.
- (a) Ibid. p. 331, A.
- (5) Ibid. I. ix, p. 567. D.
- (4) Polybe y parle des semples de

(5) Polyb. lib. iv , p. 356. C. Il dit qu'elle fut pillée par les Macédoniens, sous le règne de Philippe. C. F.

(6) Polyb. liv. v, p. 358, et liv. ix,

p. 562. D. C. F.

(7) Constant. Porphyrog, Excerpta. Polyb. L aj , p. 45. C. F.

Philippe assouvit sa rage sur les temples, qu'il fit détruire de fond en comble, et dont il fit briser les pierres, de peur qu'elles ne servissent à leur reconstruction (1). Diodore attribue cette fureur à un roi de Bythynie (2); ce qui est sans doute par inadvertance. Cette ville possédoit une faneuse statue d'Esculape de la main de Phylomaque (3), ou, selon d'autres, de Phyromaque (4).

§. 55. Athènes, dépendant entièrement des rois de Macédoine et d'Egypte, fit assez tranquille au commencement de cette guerre; mais son inaction lui fit perdre l'estime des autres Grecs. Enfin, cette république, ayant quitté le parti des Macédoniens, irital la colòre du roi Philippe, qui entra dans l'Attique, brûla l'académie située devant la ville, et n'épargna pas même les tombeaux (5). Lorsque les Achéens ne voulurent pas entrer dans ses vues contre Sparte et le tyran Nabis, il fit de nouvelles courses dans l'Attique, saccagea les temples qu'il venoit de piller, fit metre les statues en pièces et briser les pierres, afin qu'elles ne pussent plus servir. Ce fut principalement cette dévastation, qui engagea les Athéniens à porter contre ce prince un décret (6) qui ordonnoit de détraire et d'anéantir toutes ses statues, et celles de toutes les personnes de sa maison, de l'un et de l'autre sexe (7).

- (1) Polyb. I. xvj, p. 67.
  - (2) Excerpt. Diod. p. 294. (3) Idem, Excerpt. Polyb. p. 169.
- Il l'attribue aussi au roi Philippe luiméme, et ne parle pas d'autres, C. F. (4) Anthol. lib. iv., c. 12, Constant, Porphyrog. Excerpt. Diod. p. 357, l. 22. (5) Idem, Excerpt. Diod. p. 294, Liv. L. 51, c. 24.
- (6) Liv. loc. cit. c. 30, n. 44.
- (7) Parmi les artistes qui ont fleuri après la mort d'Alexandre le grand, il faut nommer en particulier Charès de

Linde; élève de Lysippe, dont il a été fiti mention à une autre occasion, fiv. v. ch. 1, 5, 9, ainsi que de son colous de Rhodes en bronze, haut de soitantedix, considex. Nous avons dit quedque choes des qu'entre ouvrage à la 9, 86, note a ; d'aprèt Philos de Bizance, qui le décti fort au long, comme une des rept meverilles du mouje, aini que le le décti fort au long, comme une des rept meverilles du mouje, aini que le consideration de la consideration de la contra de la consideration de la conconsideration de la conconsideration de la contra de la conlección de la conlec Erant Corissent de l'art dant les guervastations de In Grice.

- 6. 36. Dans le tems même que les talens étoient sans consien Sicileora- dération dans la Grèce et que la fureur des partis détruisoit les dant les guer-res et les str- productions du génie, les arts florissoient parmi les Grecs expatriés sous les rois de Sicile, et plus encore sous ceux de Bithynie et de Pergame. Quoique les écrivains anciens ne nous parlent point de cette époque de l'art en Sicile, nous pouvons néanmoins en juger favorablement, d'après la beauté des médailles frappées dans cette île (1). L'on diroit que les colonies des Doriens, dont Syracuse étoit la principale ville, eussent voulu se disputer pour l'élégance de la fabrique des médailles avec celles des loniens, dont Léontium étoit une des plus considérables (2).
  - 6. 37. En tracant l'histoire de l'art en Sicile, je parle des tems qui répondent aux premiers successeurs d'Alexandre jusques à la prise de Syracuse par les Romains : époque fatale où cette ile, sur laquelle la nature s'est plu à répandre ses dons, fut singulièrement exposée aux plus grandes calamités; de sorte qu'on a lieu d'être étonné de ce que les guerres dont la Sicile fut désolée, n'y eussent pas entièrement étouffé le germe des talens. Tout le monde sait que l'art fut florissant dans les tems les plus reculés, sous les rois de Syracuse, Gélon, Hiéron et les deux Denys, et que toutes les villes de Sicile étoient remplies d'ouvrages du premier mérite. Cicéron nous apprend que les portes du temple de Pallas, à Syracuse, travaillées et cise-

truit cinquante-six ans après par un terrible tremblement de terre. Les fragmens s'en sont conservés par terre jusques à l'an 655, de l'ère chrétienne ; qu'un roi des Sarasins, qui s'étoit rendu maître de l'île, les vendit à un marchand juif, qui en charges neuf cents chameaux. Voyez Pline, liv. xxxiv, ch. 7, sect. 18, et Hardouin sur cet endroit, ainsi que Junius, Catal, ar-

chit. etc. p. 50. Sextus Empiricus (Adv. Mathem. lib. vij, pag. 156) dit que Charès s'ôta la vie, pour avoir employé aux seuls préparatifs de cet ouvrage, l'argent qu'il avoit demandé pour le mettre en exécution. C. F.

(1) Voyes Bianconi, Par. int. a una

med. di Sirac. (a) Thucyd. L iif, p. 122, lin. 12, 17; Liv, p. 141 , L 1.

lées en or et en ivoire, surpassoient tous les ouvrages de ce genre (1).

5. 38. Il fant donc, qu'au milieu des troubles et des guerres continuelles avec Carthage, Syracuse ait en constamment de grands artistes, ainsi que l'attestent les très-belles médailles d'argent d'Agathocle. Ces médailles représentent une tête de Proserpine, et au revers une Victoire qui pose un casque sur un trophée. Comme la tyrannie et l'art n'ont jamais sympathisé, il doit parottre extraordinaire que le fait soit arrivé dans ce cas singulier et sons le tyran le plus cruel. Je serois donc tenté de croire qu'Agathocle, qui avoit été potier dans sa jeunesse (2), ayant appris l'art de faire et de peindre des vases de terre cuite, avoit par conséquent su les règles du dessin, ce qui l'aura porté d'inclination pour les artistes. On sait qu'il fit peindre un combat de cavalerie qu'il avoit donné, et qu'il fit exposer ce tableau dans le fameux temple de Pallas, à Syracuse. Cet ouvrage, fort estimé dans l'antiquité, se trouva au nombre des choses auxquelles Marcellus, lors du pillage de Syracuse, défendit de toucher. afin de s'attirer, par ce ménagement, la bienveillance des habitans de cette ville (3).

§. 39. Hiéron II, successeur d'Agathocle, de simple citoyen de Syracuse, fut élu et proclamé roi d'une voix nuanime, dans la cent vingt-septième olympiade (4). Par conséquent l'histoire

(1) Cic. Verr. act. 2, lib. iv, c. 56.
(2) Athenée l. x, c. 3, p. 466; princ.
Ammian. Marcel. l. xiv, in fine; et il
étoit fils d'un potier. Voyez tom. I,

(4) La troisième année de cette olympiade, d'aprés ce qu'observe Casaubon. Hist. Polyb. synops chronolog. p. 1051:

ou pluiot, selon la litte des vainqueurs aux jeux olympiques dans le stude, la seconde année de la cont vingrelatieme olympiade, dans laquelle Idée, on Miccotor, de Cyrène, fut vainqueur, commo le dit aussi Pausanias, 185. 19, c. 13, p. 495: oh, par l'erreur d'un ancien copiste, on lit CXX. Voyec Corsiai, Patti aut. o'hym. CXXVI, tom. 117, Patti aut. o'hym. CXXVI, tom. 117.

pag. 83. C. F.

de ce prince remonte encore au tems des premiers successeurs d'Alexandre, et revient à l'époque de la première guerre Punique, qui commença la dernière année de la cent vingt-huitième olympiade. Les sages précautions d'Hiéron, pour mettre la Sicile en sureté par mer et par terre, et la paix profonde dont cette île jouit sous son regne, répandirent sur l'art une nouvelle vie. Nous avons un exemple de la magnificence de ce roi dans le vaisseau célèbre qu'il fit construire sous ses yeux, et qui avoit vingt rangs de rames de chaque côté. Cette superbe machine. qui ressembloit plutôt à un palais flottant qu'à un navire, renfermoit des aqueducs, des jardins, des bains et des temples; il y avoit une chambre dont le pavé étoit une mosaïque qui reprèsentoit toute l'Iliade. Ce vaste bâtiment, à la construction duquel on employa trois cents artistes, fut acheve dans l'espace d'un an. Pendant qu'Annibal étoit vainqueur de toutes parts, Hiéron envoya aux Romains une flotte chargée de grains, et une Victoire d'or pesant trois cents vingt livres (1). Le sénat accepta ces présens, et cela dans le tems où ce même corps, quoique réduit au dernier besoin, ne voulut prendre, de quarante coupes d'or que lui apportèrent les députés de Naples, que la plus légère (2). Quant aux coupes d'or envoyées par la ville de Pestum en Lucanie, elles furent rendues aux députés avec les remercimens du Sénat (3). Je cite ces particularités comme des faits qui tiennent, en quelque sorte, à l'histoire de l'art; car le prix de ces coupes, indépendamment de la valeur de l'or, consistoit aussi dans la beauté du travail.

§. 4o. Cet heureux monarque termina sa glorieuse carrière dans la cent quarunte-unième olympiade et dans la quatre-vingt-

il fit encore élever, dans une place publique, des statues représentant le peuple de Syracuse, qui couronnoit celuide Rhodes. Ce roi, ami et parent d'Archimède, l'engagea à appliquer la géo 1 métrie à la mécanique.

Liv. lib. xxij, c. 22, n. 37.
 Idem, ibid. c. 20, n. 32.
 Idem, ibid.c. 21, n. 36.

Hiéron envoya aux Rhodiens, qui lui avoient demandé du secours, nonseulement des vivres et des armes; mais

dixième année de son âge, après un règne de soixante-dix ans (1). La première année de l'olympiade suivante, lorsque Hiéronyme, son petit-fils et son indigne successeur (2), fut assassiné avec toute sa famille, et qu'une faction eut livré Syracuse aux Carthaginois, Marcellus vint assièger cette ville et s'en emparer (3), comme nous le dirons encore.

- \$. 41. Nous placerons à la tête des protecteurs des arts de ce Etat floriesiècle, les rois de Pergame, Attale second, et Eumène second, sons les rois de Pergame. fière et successeur d'Attale (4). Ces deux monarques, qui se sont immortalisés par leur sagesse et leur amour pour leurs sujets, firent d'un petit pays un puissant royauume. Les trésors que les rois de Pergame laissèrent, furent tels, que les trésors d'Attale étoient passés en proverbe pour signifier de grandes richesses (5). Ils cherchèrent tous deux à gagner l'amitié des Grecs par leurs libéralités; et Attale porta son estime pour le philosophe Lacyde, chef de la nouvelle secte académique, jusqu'à lui faire construire un jardin auprès de l'académie située aux portes d'Athènes (6), afin qu'il y pût vivre et philosopher commodément. Parmi les villes qu'il avoit comblées de ses bienfaits, celle de Sicyone lui témoigna sa reconnoissance en lui faisant ériger une statue colossale, et en la plaçant dans un endroit public à côté de celle d'Apollon (7). Eumène, ambitionnant la même gloire, s'étoit tellement fait aimer des Grecs, que la plupart des villes du Péloponnèse lui élevèrent des statues. (8).
- 6. 42. Indépendamment des grandes vues qui avoieut pour objet la prospérité de leurs états, ces princes prirent un soin particulier de protéger les lettres et d'encourager les savans. Pour cet effet, Eumène fonda la fameuse bibliothèque de Pergame,
  - (1) Cinquante-quatre. C. F. (a) Polyb. Excerpta legat. num. 1,
- p. 785; et Casaubon, loc. cit. p. 1060. (5) Liv. L. xxiv, c. 2, n. 4, 5, c. 11, seq.
  - (4) Strabon. fib. xiij , p. 925 et seq.
- (5) Const. Porphyrog. Excerpta. Polyb. pug. 167 et 168.
  - (6) Diog. Laert. lib. iv. Segm. 60. (7) Excerpt. Polyb. L. 17, p. 97.
  - (8) Ibid, f. xxvij, p. 133.

destinée à l'usage public. Pline paroît avoir été indécis pour prononcer laquelle des deux bibliothèques, celle de Pergame celle d'Alexandrie, avoit été fondée la première dans ce dessein (1). L'ardeur de rassembler les meilleurs ouvrages fit natre une extréme jalousie entre les avans de Pergame et ceux d'Alexandrie : elle fur poussée si loin à Pergame, qu'on y forgea, pour la première fois, des livres sous les noms pseudonymes des plus célèbres écrivains de l'antiquité (a). Ptolémée Philadelphe, animé de cette même jalousie, défendit l'exportation du papyrus ou du papier d'Egypte, et excita par-là l'industrie des Pergaméniens, qui trouvèrent l'art de préparer les peaux de mouton pour écrire dessus (3).

6. 45. Au goût pour les lettres ces rois joignirent un grand amour pour les atris; ce qui les engagea à faire venir de la Gréce plusieurs ouvrages fameux : on voyoit à Pergame, en sculpture, les deux célebres Latteurs, de la main de Céphissodore, fils de Peraitéle (4); et en peinture, le tableau d'Apollodore, représentant Ajax frappé de la foudre: Ajax fulmine incensus (5); c'est-à-dire, quo le tableau représentioit Ajax échappé du naufragé, suscité par Pallas, et sauvé sur un rocher d'où il bravoit encore les immortels, en disant : Je me sauverai en depit des dieux. C'est ainsi que e lefros est représenté sur une pierre gravée (6). Ce tableau aura été sans doute payé avec la même musificence royale que l'avoit été par Attale celui du célèbre Aristide, représentant un malade (7).

§. 44. Parmi les artistes qui ont fleuri à la cour de ces rois, Pline nomme quatre statuaires; Isigone, Pyromaque, Stratonice et Antigone, dont les écrits sur son art furent estimés. Le même

(1) Plin. l. xxxv, c. 2, p. 175. (2) Gelen. in Hippocr. de nat. hominis, p. 7, l. 24

(5) Plin. l. xxxv, c. 19, §. 1. (6) Explicat. de Monumens de l'antiquité, num. 142. (7) Plin. l. xxxv, c. 10, tect. 36, §. 10.

(3) Plin. l. xiij, c. 11, sect 21. (7) Plin. l. xxxv, c. 10, sect 36, §. 19. (4) Plin. l. xxxvj, c. 4, §. 6.

écrivain

écrivain nous apprend que plusieurs peintres avoient représenté les batailles gagnées par Attale et par Eumène sur les Gaulois dans la Mysie (1). Pline nous fait connoître encore Sosus, qui travailloit à Pergame, et excelloit dans les ouvrages en mosaique. Il avoit représenté sur un pavé des balaveures amassées . ouvrage fait de mille petites pierres rapportées, et appellé par cette raison irripores siese, la maison non balayée. Sur ce même pavé, et sans doute vers le milieu, l'artiste avoit figuré une colombe qui buvoit dans une jatte, et qui réfléchissoit son ombre dans l'eau; tandis que sur les bords de la même jatte, d'autres colombes étendoient les atles, et se nettoyoient les plumes avec le bec au soleil (2). J'exposerai ailleurs mes doutes contre ceux qui croyent que la mosaïque découverte à la maison de campagne d'Adrien au dessous de Tivoli, est le même morceau que celui que nous trouvons cité chez Pline, et qui s'imaginent que cet empereur l'a fait transporter de Pergame en Italie pour en orner sa maison (3).

§. 45. Comme le haut prix auquel on vendoit alors les écrits des anciens, engagea plusieurs imposteurs à publier leurs ouvrages sous le nom de quelque célèbre auteur de l'antiquité, ainsi que je viens de le dire, il y a tout lieu de croire qu'il en a été de même des productions de l'art sous le nom des grands statuaires de la Grèce. Il est certain du moins qu'une infinité d'ouvrages de cette espèce, soit de ceux qui existent encore, et que j'ai eu occasion de citre (4), soit de ceux dont l'heòre fait mention, portoient le nom de ces anciens maîtres. Il y a tout lieu de croire, que c'est dans ce tens qu'il faut placer l'époque des copistes de la main desquels nous avons cette quantité de statues qui représentent toutes de jeunes Satyres avec le même caractère de tête, et qui sont sans doute des copies du fameux

<sup>(1)</sup> Plin. I. axxiv, c. 19, 5. 24. et suiv

<sup>(2)</sup> Idem, 4 xxxvj, c. 24, sect 60. (4) Voyez liv. vj, ch. 3, §. 8.

<sup>(5)</sup> Voyez ci-après liv. vj, ch. 7, §. 19
Tome II.

Satyre de Praxitèle. Je passe sous silence plusieurs autres figures qui paroissent exécutées d'après un seul et même modèle, tels que les deux Silènes du palais Ruspoli, qui portent le jeune Bacchus dans leurs bras ; figures entierement semblables au célèbre Silène de la villa Borghèse. Il en est de même de l'Apollon Saurectonos : les figures connues sous ce nom doivent être considérées comme des copies de la fameuse statue de Praxitèle caractérisée par cette dénomination (1). On connoît aussi les Vénus, qui ont toutes l'attitude de celle du même statuaire (2); ainsi que les Apollon avec un cygne à leurs pieds, et le bras droit posé sur la tête (3).

Réisblissement de l'art per la paix tre les Eto-Achiens

6. 46. Après avoir indiqué l'état de l'art grec, cultivé en Sicile et accueilli par les rois de Pergame, lors de sa décadence dans son pays natal, nons allons revenir à la Grèce, où nous considèrerons le même art, comme sorti de ses cendres et animé d'une nouvelle vigueur, par le rétablissement de la tranquillité publique.

6. 47. Les deux partis qui divisoient entr'eux les Grecs, se trou-

6. 49. Cela se dit anssi de toutes les copies qui ont été faites du fameux Discobole de Myron, dont uous avons parlé ci-dessus page 252, note 2.

L'imposture ne pouvoit cependant pas avoir lieu avec les copies du Sauroctonos, ni avec celles du Discobole, qui sont de murbre, tandis que les originaux ont été jettés en sonte. C. F.

(2) Winkelmann veut parler de celle de Médicis, à Florence; nous avons dit pins d'une fois que les copies de la Vénus de Guide sout placées dans le cabinet Clémentin, où l'on en trouve trois. Voyez ci-de, sus pag. 225, note 5. C. F.

(3) Voyez liv. iv, ch. 2, 6. 45. Entre autres écrivains, Denis d'Halycarnasse

(1) Voyez ci-dessus, liv. vi, ch. 2, (De Dinarcho judic. n. 7, oper. t. II, p. 185) parle, par manière d'exemple, des copies des ouvrages de Phidias, de Polyclète et d'Apelle; et il donne deux règles pour les distinguer de leurs originaux : la première, qu'il répète dans un autre ouvrage (De admir. vi dic. in Demosth. c. 50, tom. 11, p. 514), consiste dans une grande étude et une pratique soutenue du style de l'artiste dont on veut connoître les ouvrages; la seconde, que les originaux out toujours plus de grâce et de vénusté naturelle; tandis que les copies, quelque bien qu'elles imitent les originaux, ont toujours quelque chose de guindé et d'affecté. C. F.

verent tellement affoiblis, qu'ils songèrent respectivement à former des alliances étrangères. Les Etoliens appellèrent à leur secours les Romains, qui mirent alors pour la première fois le pied sur le territoire de la Grèce. Les Achéens, de leur côté, se rangèrent du parti des Macédoniens. Commandés par Philopæmen, chef de la confédération, les Achéens remportèrent une victoire signalée sur les Etoliens et leurs alliés. Cette victoire fit changer totalement la face des affaires. Les Romains, mieux instruits des intérêts de la Grèce, quittèrent le parti des Etoliens qui les avoient appellés à leur secours, et s'allièrent avec les Achéens, qui renoncèrent à leur tour à l'alliance des Macédoniens. Les nouveaux alliés prirent Corinthe et battirent Philippe. Cette victoire opéra une paix mémorable, dans laquelle le roi de Macédoine fut obligé de se soumettre aux conditions que les Romains voulurent lui imposer. Par un des articles du traité, il lui fut enjoint d'évacuer toutes les villes grecques où il avoit garnison, et d'exécuter cet article avant l'ouverture des jeux isthmiques (1). Dans cette occasion les Romains affectèrent de s'intéresser vivement à la liberté d'un autre peuple. Le proconsul Quintus Flaminius eut la gloire, à l'âge de trente-trois ans de déclarer libres tous les Grecs, qui, dans leur enthousiasme, faillirent à l'adorer (2).

§ 48. Cet évènement arriva la quatrième année de la cent quarante-cinquième olympiade (3), cent quatre-vingt-quatorzo ans avant l'ère chrétienne (4). Il parolt que Pline a voulu dé-

<sup>(1)</sup> Polyb. Excerpt. leg. n. ix, p. 795 seq. Liv. lib. xxxiij, c. 19, n. 30. (2) Liv. loc. cit. c. 21, n. 32.

<sup>(5)</sup> Casaub. Hist. Polyh. synops. Chronol. p. 1066. Suivant l'observation du père Corsini (Pasti att. t. IV, p. 101) cet évènement doit avoir eu lieu la première année de la cent quarante-sixième olympiade, an de Rome 556. C. P.

<sup>(4)</sup> Cent quatre-vingt-seize, on cent quatre-vingt-dix-sept ans, selon l'observation de Corâni, qu'on vient d'allèguer; puisque étaus-Christ adquit dans la quarième année de la cent quatre-vingtquatorzième olymphade, l'an de Roue 755. Voyez le même Corsini, loc. citolymp. cere, p. 445. C.F.

signer cette dympiade, et non pas la cent cinquante-cinqui/me, Lossqu'il dit que l'art, après avoir été éteint pendant quelque tens, commença à revivre alors (1); car à cette dernière époque les Romains agissosient en ennemis dans la Grèce; et les arts ne peuvent fleurir que sons d'heureux auspices.

Des artistes de ce tests, et sur-tout d'Apollonius, le maitre du Touse.

560. 4.9. Parmi les artistes qui se sont signalés lors du rétablisment sement de l'art, on distingue Anthée, Callistrate, Policlès, Athéman néc, Calliscene, Pythodès, Pythias, Thimoclès, ainsi que Méthrodore, peintre et philosophe. Pline, qui rapporte le nom de tous ces artistes, les met fort au-dessous des maîtres qui les avoient précédés (2). C'est là, proprement dit, le dernier àge de l'art.

§. 50. Je crois que c'est à ce tem-sh qu'il faut fixer l'existence d'Apollonius d'Albhènes, fils dè Nestor, auteur du famuar. Torse du Belvédère, ou de la figure tronquée de l'Hercule en repos et défié; du moins le nom du stathaire gravé sur cet ouvrage, nue fait conjecturer qu'il a vécu quelque tems après Alexandre. Il est certain que l'oméga n. figuré de cette manière » dans ce nom, ne se trouve pas employé avant le règne d'Alexandre; et les métailles des rois de Syrie sont les premiers ouvrages sur lesquels on le remarque. Le plus ancien monument public où cette lettre soit àinsi figurée, est un beau vase de brouze, avec des cannelures profondément tracées, trouvé à Porto-d'Anzio, et qu'on conserve au Capitole (3). Suivant l'inscription qu'on lit sur le

(1) Cessavit deinde ars, ac rursum olympiude centesima quinquagesima quinta revizit. Plin. lib. xxxiv, c. 8, sect. 19, §. 1.

(2) Pline ne parle pas, dans l'endroit cité, de Méthrodore; mais il en fut meation fir. xxxv. pé. 11. rect. 60, §. 50, où il dit que cet artiste fin donné à Paul Emile par les Athénieus, pour qu'il emlelli, par ses tubleaux, le triomphe de ce général romain, à l'occasion de la viccioie qu'il avoit remportée sur Perste, dernier roi de Macédoine, dont on a partié cidenne lir v, ch. a. 5, et a partié cidenne lir v, ch. a. 5, et a comme cot événement ent lieu l'am quatre de la cent cimpunste deunde, partie de la cent cimpunste deunde, par colympisse, selon Casubon, éc. cir. p. 105, ou la première année de la centra cinquame-troitème olympisse, selon Cortai, foc. et. p. 105, fa nel 600, et de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de la central constant de l'acceptation de l'acceptat

bord, il sut donné en présent par le fameux Mithridate Eupator, roi de Pont, à un gymnase, lieu qu'on avoit alors coutume de décorer de ces sortes de vases (1). Outre l'inscription qui fait foi de ce que je viens de dire, on lit sur le même vase en caractères plus petits upe durati (2); mots qu'on n'a pas entendus jusqu'ici, et qui signifient sans doute : ம்தம்வும் திம்வம் (conservele net et brillant) : car le mot siçulages est employé pour désigner les harnois brillans des chevaux (3).

\$. 51. Quoique mutilé au dernier point, sans tête, sans bras [Description et sans jambes, cette statue d'Hercule, telle qu'on la voit de l'Hercule aujourd'hui, est encore un chef-d'œuvre aux yeux de tous ceux qui savent pénétrer les mystères de l'art, et qui se la représentent dans toute sa beauté. L'auteur nous offre dans cet Hercule un corps idéal au-dessus de la nature, ou, si l'on veut, un corps viril dans la perfection de l'age et au-dessus des besoins corpo-

rels. Ce héros parott donc ici tel qu'il dût être, lorsque, purifié par le feu des parties grossières de l'humanité, il obtint l'im-

mortalité, et prit sa place auprès des dieux : .c'est ainsi que le peignit Artémon (4). Il est représenté sans aucun besoin de nourriture ou de réparation de forces. Les veines y sont toutes invisibles; le corps est fait pour jouir et non pour se nourir; il est rassassié sans plénitude. A en juger par l'attitude du torse, Hercule étoit assis, le bras droit passé par dessus la tête, et représenté dans l'état de repos après tous ses travaux. C'est ainsi qu'on le trouve figuré sur deux monumens antiques conservés à la villa Albani (5): le premier est un grand bassin de marbre; le second dans le Disc. prélimin. de son Explicat, plication de ce vase; et Bottari l'expli-

que cussi, Mus. Cap. tom. I, in fine, p. 48, où l'inscription en a été rendue peu correctement. C. F.

- (1) Polyb. lib. v, p. 429. C. (2) EVOA AIAbuZE. C'est ainsi que sont formés les caractères; et Winkelmann les donne en lettres majuscules
- de Monumens de l'antiq. ch. iv. C. F. (5) Hesych. in Quanta. comunager.
- Eipa, par contraction d'ispaia, signifie, sans y rien ajouter, bien hisant, d'if et de pair, comme augipres, etc.
  - (4) Plin. I. xxxv, c. 11, sect. 40. 6. 32. (5) Voyez ci-dessus liv. Iv, ch. 2,

est le fameux bas-relief, nommé la Réconciliation et l'Apothéose d'Hercule, avec cette inscription : HPAKAHE ANAHAYOMENOE, Hercule se reposant. Il est à présumer que dans cette attitude, qui suppose que ses regards étoient dirigés vers le ciel, on voyoit exprimé sur sa physionomie le contentement que lui inspiroit le souvenir de ses grands exploits. C'est ce que semble aussi indiquer la manière sublime dont son dos est courbé, comme celui d'un homme occapé de méditations profondes. Sa poitrine puissamment élevée, donne l'idée de celle contre laquelle le géant Géryon fut étouffé : la force et la longueur de ses cuisses nous représentent cet homme robuste et agile qui poursuivit, qui atteignit le cerf aux pieds d'airain : de ce héros infatigable qui, traversant des pays sans nombre, porta ses pas jusques aux confins de l'univers. Que l'artiste admire dans les contours de ce corps, le passage successif d'une forme à l'autre, et les traits mouvans qui, comme les ondes, s'élevent, s'abaissent, se confondent. Il trouvera, qu'en dessinant cet étonnant morceau, on ne peut jamais s'assurer de l'avoir saisi avec exactitude; car la convexité dont on croit suivre la direction, s'écarte de sa marche, et prenant un autre tour, déroute l'œil et la main. Les os paroissent revêtus d'un épiderme nourri, les muscles sont charnus sans superfluité : il n'y a point de figure où la chair soit aussi vraie que dans celle-ci. L'on pourroit dire que cet Hercule approche encore plus du tems sublime de l'art que l'Apollon même.

le l'Hercule

 52. Rien ne peut faire mieux sentir les beautés admirables de l'Hercule du Belvédère que sa comparaison avec d'autres figures de ce heros, sur-tout avec celle du fameux Hercule Farnèse, dont l'auteur est Glycon d'Athènes (1). Dans cette statue, Her-

volúme.

on voit deux pierres gravées rapportées par Mariette. Traité des pierres gravées, som. II, pl. 84 et 85, où Hercule est assis; l'attitude de ce héros paroft y avoir

5. 31. Dans le cabinet national de France quelque ressemblance avec celle qu'on donne à l'Hercule du Torse. (1) Voyez plinche XI, à la fin de ce

cule est représenté se reposant au milieu de ses travaux. Le statuaire nous offre ce héros les veines gonflées, les muscles tendus et élevés avec une élasticité extraordinaire. Ici nous le voyons se reposer, échauffé, en quelque sorte, et cherchant à respirer après sa course pénible au jardin des Hespérides, dont il tient les pommes dans sa main. Glycon ne s'est pas montré moins poète qu'Apollonius, en empruntant des formes sur-humaines dans l'expression des muscles, qui sont rendus comme des collines pressées, et l'artiste s'est proposé pour but d'exprimer l'élasticité rapidé des fibres, en resserrant les muscles et eu leur donnant ·une tension circulaire. C'est sous ce point de vue qu'on doit considérer l'Hercule Farnèse; afin que le génie poétique du maître ne soit pas pris pour de l'enflure, et sa force idéale pour une hardiesse outrée : car l'on peut supposer, avec pleine assurance, cette intention à celui qui a été capable d'enfanter un pareil chefd'œuvre. Qu'on se rappelle en même-tems ce que j'ai dit de cet Hercule (1), touchant la proportion de la tête au corps, dans le premier volume, où j'en ai allégué les raisons, qu'on peut aussi appliquer à l'Hercule de bronze du Capitole , dont la tête paroit d'une proportion encore plus petite que celle de l'Hercule en marbre.

§. 53. Quant au statuaire Glycon, l'antiquité ne nous a transmis aucune notion sur cet artiste; et l'abbé Dubos sé trompe lorsqu'il avance que Pline parle avec distinction de l'Hercule Farnése (a). Pour ce qui regarde l'inscription de son noun, nous.

(1) Liv. iv, ch. 4, §. 50.

(a) Dubos, Refl. sur la poésio es sur la peinture, tom. I, p. 360.

M. Guillaume Sandby s'est également trompé, quand il a cru que ce Glycon est le même que celui que nomme Horace, liv. f, Epist. 1, vers. 30, et quand, à cause de cela, il donne (dans l'édition de ce poète dont nous avons parlé dans

la note de la page 123), à l'occasion de ce vers, la figure d'Hércule dont il est question. Capendant il lat étot Écele d'Observer que ce Giycon rois l'adilète du même nom, loué par Horce et par d'autres écrivains, à cause de sa force. Une conjecture propre à confirmer l'opinion de Winkelmann, peut se licre de ce même adilète. Il s'appelloit d'ade

n'en pouvons conclure autre chose, sinon que ce chef-d'œuvre de sa main n'est pas antérieur à celui d'Apollonius, parce que Foméga dans l'inscription a exactement la même forme • (1).

§. 54. A l'égand d'Apollonius, on voyoit encore vers la figure du dernier siècle, dans la maison Massimi, à Rome, la figure tromquée d'un Hercule, d'autres disent d'un Esculape, de la main de ce maître, comme l'indiquoit son inscription. Je trouve un tome X, page 224 des manuscrits de Pirro Ligorio, qui sont dans la tibliothèque royale Farzèse, à Naples, que ce morceau avoit été découvert aux Thennes d'Agrippa, à côé du Panathion, et qu'il avoit appartenu au célèber architecte Sangallo. Il faut que ç'ait été un ouvrage estimé, puisque l'empereur Dice, qui l'avoit fait placer dans cet endroit, volult faire connottre par une inscription particulière le déplacement de cette statue (2), ainsi que le marque le même écrivain, qui rapoprée aussi l'inscription. On ignore aujourd'huit ce que cette antique est devenue.

bord Lycon, nom sous lequel cet auteur le désigne. liv. iv, ch. 4, 5. 31. Ensuite, pour adoucir la prononciation, on l'appella Glycon, de glico, qui signifie douceur, en ajoutant seulement un gamma a son véritable, nom, comme nous l'anprend Laerce, liv. v., Segm. 66. On peut inférer de-là que cet athlète fut le premier à qui on donna le nom de Glycon; nom qui fut donné ensuite à l'artiste dont il est question ici. Et comme ce fut lui qui succèda à Straton, dans l'école péripatéticienne , dans la cent vingt-septième olympiade, selon le même Lairce, Segm. 68, l'artiste doit être placé au moins dix olympiades plus tard, C. F.

(1) Une statue absolument semblable à celle de l'Hercule Farnèse, qu' a la même attitude, la même expression, les mêmes membres robustes, à ce que dit Ficonosi. Le singal di Roma, con volta, p. 51; sevela meni incelgioni, nei monte fiare nei bettere; est à Volterra, ches M. Guarnaci, qui la schrei à Rome. On en peut voir le gravure et ches Fi-croenis et ches Miffeli, Art. crit. laig. ere., p. 58, Le nom de Glycon se trouve aussi sous un laux-celle, représentant un lecule en pied devant i Hermits d'un Suyure, e nere plusieurs autres figures symboliques, rapporet por Bolsared, Antis, il se pourroit que ce fiu le nom de celui qui a dédié es ouvrage. C. F.

(a) Il étoit d'usage, sur-tout chez les Romains, d'indiquer par une inscription le clasagement de lieu d'une sauce Cela est prouvé par ce que dit Pling, L xxxiv, ch. 8, sect. 19, §. dernier, et par un grand nombre de ces inscriptions rapportées par l'abbé Marini, dans sa dis-

 55. Le Torse d'Hercule paroit être un des derniers chefsd'œuvre de l'art enfanté en Grèce avant la perte totale de la l'art.encere liberté des Grecs. Car après que ce pays fut réduit en province de la liberté des Grecs. romaine, l'histoire ne fait plus mention d'aucun artiste célèbre de cette nation, insqu'aux tems du triumvirat de Rome. Les Grecs perdirent la liberté environ quarante ans après avoir été déclarés libres par Quintus Flamininis; ce qu'il fant attribuer aux troubles excités par les chefs de la ligue achéenne (1), et plus encore à la jalousie de Rome contre la confédération des Grecs. La victoire que les Romains remportèrent sur le roi Persée, les rendit mattres de la Macédoine (2). Jaloux de la ligue achéenne, ils ne cherchèrent plus qu'à diviser les Grecs, qui s'appercurent enfin qu'ils avoient tout à craindre de ces dangereux voisins. Les Achéens, n'ayant pas voulu se soumettre à un décret du Sénat de Rome, qui détachoit plusieurs villes de la confédération générale, prirent les armes et attaquèrent les Lacédémoniens. Le préteur Métellus, après avoir tenté inutilement de les porter à la paix, au rapport des historiens de Rome, marcha contre eux, les défit deux fois et les obligea de s'enfermer dans Corinthe. Sur ces entrefaites le consul arriva, et le préteur s'en retourna en Macédoine.

§. 56. Lucius Mummius, à la tête de l'armée romaine, défit les de Corintes. Grecs aux portes de Corinthe, s'empara de cette ville, le siège de l'assemblée des états-généraux d'Achaïe, et la détruisit au son des trompettes (3), après en avoir fait enlever les vases, les statues, les tableaux et tout ce qu'il y avoit de précieux. La liberté des Grecs fat ensevelie sous les ruines de Corinthe; la Grèce

sertation, inserrée dans le Giornale de' Letterati, tom. III, anno 1771, art. 5, princ, pag. 144, et par l'abbé Amaduzzi. Monum. Matthey, tom. III, cl. 10 , tab. 61, n. 7, p. 117. C. F.

(1) Pausan. lib. ij, princ. pag. 3.

(2) Dans la cent cinquanto-deuxième Tome II.

olympiade, quatrième année, suivant Casaub. Hist. Polyb. synops. chronol. pag. 1073, on dans l'année première de l'olympiade suivante, selon le père Corsini , Fast. att. tom. IV, p. 105, l'an de Rome 584, C. F.

(3) Flor. L. ij, c. 16.

Хx

fut rédnite en province romaine, sous le nom de province d'Achaïe. Cette révolution arriva la cent cinquante-sixième olympiade, la même aunée que Carthage fut détruite (1). Le pillage de Corinthe procura aux Romains les premiers monumens de l'art, que Mummius fit servir à rendre son triomphe anssi mémorable que magnifique. Pline croit (2) que le fameux Bacchus d'Aristide est le premier tableau grec qui ait été porté à Rome. Les anciennes statues de bois restèrent ensevelies sous les ruines de cette ville jusqu'à ce qu'elles en furent retirées par Jules César, qui la fit rétablir. Parmi ces monumens il y avoit un Bacchus doré, à l'exception du visage qui étoit enduit de rouge (3), un Bellérophon, aussi de bois, avec les extrémités de marbre (4), et un Hercule pareillement de bois qui passoit pour un ouvrage de Dédale (5). Quant au reste, tout ce qui parut de quelque valeur aux yenx des Romains, fut enlevé (6) et transporté à Rome, nieme jusqu'aux vaisseaux d'airain places dans l'intericur du théâtre pour renforcer la voix des acteurs (7). Dès ce moment les Romains ne connurent plus de frein : toutes les villes grecques furent dépouillées de leurs monumens. Polybe, quoique grand panégyriste des Romains, ne peut s'empécher de blâmer cet esprit de rapacité (8). Malgré la destruction de Corinthe, les Romains voulurent que les Grecs continuassent les jeux isthmiques (q), qui s'y célébroient tous les quatre ans, et les Sicyoniens eurent ordre d'en faire les préparatifs (10), mal-

(1) Plin. liv. xxxiij, ch. 3.

(2) Idem, L xxxv, c. 8. (5) Pausan. L ij, p. 115, L 24.

(4) Idem, p. 119, l. 3a.
C'étoit une Minerve au frein, einst
nommée parce qu'elle avoit mis un frein

- au cheval Pégase, donné à Bellerophon. (5) Pausan. p. 121, l. 3.
- (6) Ou ruine. Florus, lib. ij, c. 16. Strabon. lib. viij, p. 584. C. F.
  - (7) Vitruv. L v, c. 5. Voyez ci-devent

pag. 529, note 2.

(8) Polyb. 1. xix, p. 549.

(9) Voyez Corsini, Diss. agon. Dissers. iv, n. 2, 3, p. 83 es seq. C. F.

(10) Cependant Mummius consecrate Elide, après la prise de cette ville, vingtun boucliers dorés, ainsi que le rapporte Plina, liv. v, ch. 10, p. 369 au com., et une statue de bronze de Jupiter, ch. 24, p. 440 au com. C. F. gré le deuil et la désolation publique, selon l'expression de Pausanias (1).

6. 57. Fabretti semble porté à croire (2) que deux statues qui Prétendues sont dans la maison Carpegna, à Rome, et dont on a fait un tems Marc-Aurèle et un Septime-Sévère (3), en y mettant des têtes étrangères, furent du nombre de celles que Mummius apporta de la Grèce, parce que l'inscription de ces deux statues portoit : M. MVMMIVS COS; quoiqu'on sache que le destructeur de Corinthe s'appelloit Lucius. Mais les connoisseurs de l'art les trouvent d'un style bien inférieur. D'ailleurs, l'armure dont ces figures sont revêtues est manifestement du siècle des empereurs. Pour les anciennes bases, il est probable qu'elles sont perdues, puisqu'on y voit de nouveaux pieds avec de nouvelles bases, sans

6. 58. La quantité de statues et de tableaux dont toutes les Palege des villes et tous les endroits de la Grèce étoient remplis, auroit pu l'an par les faire dévorer aux Grecs le chagrin de cette perte; mais il faut qu'ayant perdu tont courage depuis ce tems, ils n'ayent plus voulu faire aucune dépense pour les ouvrages publics et pour l'encouragement des arts. En effet, depuis cette époque les Romains ne cessèrent de dépouiller la Grèce de ses plus beaux ouvrages de l'art. Marcus Scaurus, en qualité d'édile, fit enlever tontes les peintures des temples et des édifices publics de Sicyone, sous prétexte d'acquitter les dettes de cette ville envers Rome; et il les fit servir à la décoration du superbe théâtre qu'il avoit fait bâtir pour quelques jours (4). La ville d'Ambracie, résidence des rois d'Epire, se vit dépouillée de toutes ses statues (5), parmi lesquelles se trouvoient les neuf Muses, qu'on plaça au temple

(1) Pansan. L /, p. 124, L 17. (2) Inser. l. iij , p. 400 , n. 293. Conf. Buonarruotti, Oss. sopr. alc. Medagl.

inscriptions.

terre. C. F. (4) Plin. L xxxv, c. 40, Conf. 1. 56, c. 24 (5) Excerpt. Polyb. legat. p. 828

(3) Ces statues sont passées en Angle

X x 2

d'Hercule Musagète (Hercules Musarum) (1). On transporta même à Rôme des murs entiers, à cause des peintures qui y étoient exécutées; comme le firent, à Sparte, Muréna et Varron, pendant leur édilité (2). Nous avons déja parlé de l'Atalante, et de l'Hélène de Lanuvium, et nous avons vu que la nature de l'enduit n'avoit pas permis, du tems de Caligula, d'enlever ces peintures, quelque envie qu'en eût cet empereur (3). D'après les faits que nous venons d'exposer, l'on peut aisément s'imaginer que les artistes, sur-tout les sculpteurs et les architectes, eurent peu d'occasions de se distinguer. Cependant il parolt que l'on coutinua toujours à ériger des statues aux vainqueurs dans les jeux olympiques à Elis. Le dernier vainqueur dont il soit fait mention, se nommoit Mnésibule, qui remporta la victoire dans la deux cent trente-cinquième olympiade, au commencement du règne de l'empereur Marc-Aurèle (4). Après la défaite de Persée, Métellus dépouilla la Macédoine de ses plus beaux monumens, et sit transporter à Rome une quantité incroyable de statues, parmi lesquelles se trouvèrent les statues équestres de bronze de la main de Lysippe, qu'Alexandre avoit fait ériger à ceux de ses gardes qui furent tués en défendant sa personne an passage du Granique. Le fameux portique, bâti par Métellus, fut orné de ces ouvrages (5). Quant aux autres statues équestres de bronze, le vainqueur les fit placer au Capitole (6).

faits pour cet effet. C'est alnsi qu'on enleva anclennement, au rapport de Pline, les peintures étrusques qui étoient dans le temple de Cérès, à Rome, lors de sa reconstruction. Plin. In. XXXV, C. 12,

<sup>(1)</sup> Plin. l. xxxv, c. 36, n. 4. (2) Idem, ibid. c. 49.

<sup>(5)</sup> Idem, ibid. c. 6.

De nos jours on a fait la même opération à plusieur peintures à freque de l'église de S. Pierre, à Rome, Ces tableaux, après avoir été exécutés en mosaïque, ont été sciés et enlevés de la muraille, avec tout le pan sur lequel il étoient peints, et transportés ana aucun dommage à l'église des chartreux, après avoir été sociés dans des cadres

<sup>-</sup> sect. 45. Voyez cl-dessus, liv. v, ch. 2, - §. 6. a (4) Pausan. l. x, p. 886. Voyez cidessus pag. 522, note 2.

<sup>(5)</sup> Voyez liv. vj , ch. 3, §. 7.

6. 50. A l'égard des temples, des édifices et des statues, qu'on éleva et qu'on exécuta en Grèce, c'étoit pour la plus grande partie aux frais des rois de Syrie; d'Egypte et d'autres. A Délos on érigea une statue à Laodicé, fille du roi Séleucus et femme de Persée, en reconnoissance de ses libéralités pour les habitans et le temple d'Apollon de cette île. La base sur laquelle on lit l'inscription qui en fait mention, se trouve parmi les marbres d'Arundel (1). Antiochus IV, roi de Syrie, fit placer différentes statues autour de l'autel d'Apollon dans le même temple (2).

60. Ce qui sembleroit prouver la disette d'habiles artistes à Athènes, cet ancien siège des arts, c'est qu'Antiochus Epiphanes, roi de Syrie, fit venir de Rome en cette ville un architecte nommé Cossutius, pour y achever le temple de Jupiter Olympien, qui étoit resté imparfait depuis le tems de Pisistrate (3). Mais ne se pourroit-il pas qu'Antiochus l'eût fait par une basse complaisance pour les Romains? Ce fut sans donte dans les mêmes vues qu'Ariobarzane II Philopator, roi de Cappadoce, se servit de deux architectes romains. Caius Stallius et son frère Marcus, ainsi que d'un Grec nommé Ménalippe, lorsqu'il fit rebâtir à Athènes le fameux Odéum, élevé par Périclès, et presque entièrement détruit par Aristion, général de Mithridate, pendant le siège de cette ville par le dictateur Sylla (4).

6. 61. L'art grec, transporté sur un sol étranger, ne pouvoit prendre racine dans des pays où il n'éprouvoit plus la douce del antre influence de son climat naturel. Obligé de servir à la ponipe des les pays écours, il perdit infiniment de sa grandeur et de son génie, sous les Sélencides et les Ptolémées. L'art tomba entièrement dans la Grande-Grèce, où il avoit fleuri avec la philosophie de Pythagore et de Zénon d'Elée, au sein d'un si grand nombre de villes

<sup>(1)</sup> N. 29. p. 26, edit. Maittaire. (2) Chishull, Ant. asiat. Pseph. p.52.

<sup>(4)</sup> Belley, Explication d'une inscrip. ant, sur le rétabl, de l'Odéum, p. 189.

<sup>(3)</sup> Vitruv. Praf. ad l. vij.

53o

Chûte de

Syrie.

libres et opulentes. Enfin, il périt totalement par les armes et la barbarie des Romains.

6. 62. En Asie, et à la cour des rois de Syrie, il en fut de l'art comme d'une lumière qui s'éteint faute d'aliment : elle jette une flamme vive et disparoit. Antiochus IV, dit Epiphanès, second fils d'Antiochus le Grand, succéda à son frère ainé Séleucus IV, et mena une vie voluptueuse; mais il aima les arts et rechercha la conversation des artistes, qui furent constamment occupés sous son règne, tant pour lui que pour les Grecs, qu'il gratifia de plusieurs ouvrages. A Antioche il fit couvrir d'un toit doré le temple de Jupiter, qui étoit resté découvert. Il décora aussi l'intérieur de ce temple, en faisant revêtir les murailles de plaques dorées (1), et en y plaçant la statue de Jupiter de la grandeur de celui d'Olympie de la main de Phidias (2). Il fit achever, comme nous l'avons déja dit plus haut, avec beaucoup de magnificence le temple de Jupiter Olympien d'Athènes, le seul temple qui, au dire des anciens, étoit digne de la majesté de ce dicu. Il orna aussi d'une quantité d'autels et de statues le temple d'Apollon à Délos (3). La ville de Tégée eut pareillement part à sa munificence : il lui fit bâtir un superbe théâtre de marbre (4). La mort de ce roi semble avoir porté le dernier comp à l'art grec en Syrie; car la puissance de ses successeurs s'est trouvée fort resserrée par les Romains, dès que ces conquérans eurent de l'influence sur les affaires de l'Asie. Après la bataille de Magnésie, les rois de Syrie furent obligés de renoncer à tous les pays qu'ils possédoient en-deçà du mont Taurus, et on les força de céder tont ce qu'ils avoient possédé en Phrygie et dans l'Asie ionique. Par-là ils perdirent toute communication

> (1) Livius , lib. xiv , c. 25. (2) Ammian. L xxij, c. 13. Ammien rapporte qu'Antiochus IV fit faire la statue d'Apollon de la même grandeur de celle du Jupiter Olympien, et qu'il la fit placer dans un temple très-

vaste, qu'il avoit fait ériger à Daphné, faubourg d'Antioche. C. F. (3) Polybe, chez Athenée, loc. cit. pag. 174, B. C. F. (4) Livius, L xlj, c. 5t

avec la Grèce; et le pays d'au-delà des monts n'étoit pas un pays propre à faire fleurir une école d'artistes grecs. D'ailleurs, ce royaume fut extrémement affoibi de l'autre côté par la révolte d'Arsace, qui fonda dans la cent quarante-deuxième olympiade le royaume des Parthes (1). Les rois de Syrie adopterent insensiblement les mours et les usages des Perses et des Mèdes : au lieu de se ceindre la tête du diadéme grec, comme lurs prédécesseurs, ils portèrent le bonnet persan de forme cy-lindrique, nommé cydaris par les Grecs. Ce bonnet se trouve même, comme un attribut de la dignité royale, sur quelquesunes de leurs médailles (2) au sur médailles (2).

§. 63. Lucius Cornelius Scipion, après la victoire de Magnésie, remportée sur Antiochus le Grand, fit transporter à Rome une quantité de statues, et cela arriva la cent quarante-septième olympiade. Les médailles des successeurs d'Antiochus IV, dit Epiphanes, dernier protecteur des arts en Syrie, prouvent le mauvais goût du siècle et l'incapacité des artistes. Une médaille d'argent du roi Philippe, le vingt-troisième depuis Séleucus, nous offre une preuve évidente que l'art s'étoit retiré de la cour de ces princes. La tôte de ce roi, et le Jupiter assis qui est au revers, semblent à peine avoir été faits par des Grecs. En général, les médailles des Séleucides sont d'un plus mauvais type que celles des moindres villes de la Grèce. Les médailles des rois parthes avec des inscriptions grecques, dont les lettres sont, pour la plupart, d'une forme élégante, annoncent déja la barbarie dans le dessin et dans la fabrique. Il est cependant probable qu'elles ont été faites par des monétaires grecs, attendu que les rois par-

<sup>(</sup>i) Polyh. L. vj., p. 597.

Justin (hr. xij., ch. 5) place cet évènement à la ceut trente-deuxième olympiade; d'autres le mettent à la cent trente-troisième. On pourroit inférer de-là qu'il

y a eu un autre Arsace, ou qu'il y a ici une erreur dans le texte de Polybe, comme le rémarque Casaubon, Hist. Polyb. synops. chronolog. p. 1055. C. F. (2) Voyealiv. ij, ch. 5, §, 16.

thes vouloient passer pour amis des Grecs, dont ils prenoient même le titre sur leurs médailles (1). Cela n'est pas étonnant. lorsqu'on pense que la langue grecque dégénéra tellement en Syrie, que le nom de la ville de Samosate, changée ensuite en celui de Comagène, sur les médailles frappées à son coin, est à peine reconnoissable (2).

Fin de l'art grec en Egypde laillant et autics.

6. 64. Les arts et les lettres fleurirent en Egypte sous les trois premiers Ptolémées : leur attention s'étendit aussi aux monumens de l'art égyptien qu'ils cherchèrent à perpétuer et à conserver. Nous apprenous que Ptolémée Evergètes, après la victoire qu'il remporta sur Antiochus Théos, roi de Syrie, emmena avec lui deux mille cinq cents statues, parmi lesquelles il s'en trouvoit plusieurs qui avoient été enlevées aux Egyptiens, lorsque Cambyse eut fait la conquête de ce royaume (3). Les cent architectes que Ptolémée Philopator, son fils et son successeur, envoya avec des présens d'une richesse incroyable à la ville de Rhodes, qui avoit beaucoup souffert d'un tremblement de terre (4), sont une preuve du grand nombre d'artistes qui vivoient à cette cour. Mais tons les successeurs de Ptolémée Evergètes furent des princes indignes du trône, et des monstres de cruanté. Livrés aux plus affreux excès, ils n'ont jamais connu aucun frein, pas même les liens du sang; et ce l'inforator fut nommé ainsi par derision, parce qu'il fut accusé d'aveur empoisonné Evergètes, son père. L'humeur féroce de ces rois souleva les villes, et mit l'Egypte dans la dernière confusion. Thèbes fut presqu'entièrement détruite et dépouillée de sa magnificence, sous Ptolémée Lathur, tyran sanguinaire et digne fils de Phys-

con:

p. 467.

<sup>(2)</sup> Rocueil des Médailles du cahines de M. Pellerin, tom. II. p. 181,

<sup>(3)</sup> Monum. Adulit. ap. Chishul. In-

<sup>(1)</sup> Spanheim. De præst. Num. t. X, scr. Sic. p. 79, 80. S. Hyeronym. Comment, in Dan. c. 11, vers. 8, pag. 706. Voyez tom. I, p. 102, note 1.

<sup>(4)</sup> Polyb. L v. p. 429, E.

con : ce fut là le commencement de la destruction de tant de monumens de l'art égyptien. Pausanias attribue la ruine de Thèbes à Ptolémée Philométor (1).

§. 65. Les arts de la Grèce, quoique bien décluis de leur premier lustre dans ce royaume, ne laissèrent pas de se conserver jusqu'à Ptolémée Physcon, septieme, roi d'Egypte. Sous cet affreux tyran, et pendant la cruelle persécution qu'il exerça coutre la ville d'Alexandrie, après sa fuite et son retour, les labitans se réfigièrent dans les pays étrangers, et les artistes ainsi que les savans passèrent dans la Grèce. De-là vient, au rapport d'Atlèmée, que cette ville se vantoit que les arts étoient sortis de son sein, et qu'ils avoient passé de nouveau chez les Grècs et les autres nations (a). Quelques-mas de ces artistes égyptiens, s'dant réfugiés à Miessèue, firent plusieurs statues pour le palestre ou le gynnase de cette ville, entre autres, un Mêrcuré,

- (1) Pausan. I. j, p. 21, fin.
- (2) Athen. Deipn. L. v, c. 25, p. 84. Justin. l. xxxviij, c. 8.

Vaillant (Hist, Ptolem. b. 111), qui n'a pas bien saisi le passage d'Athénée, · donne à ce prince méprisable la louange d'avoir singulièrement honoré les savans et les artistes, et d'avoir répandu un nouveau lustre sur les arts et sur les sciences. Athénée ne dit pas que le renouvellement des sciences se soit fuit en Egypte, mais en Grèce. Les anteurs anglois de l'Histoire universelle (tom. VI, liv. ij, ch. 2, sect. 10, p. 474), qui ont suivi Vaillant, sont tombés dans une contradiction très manifeste. Car comment accorder jamais l'assertion que les sciences et les arts avent fleuri en Egypte sous ce prince, avec celle que le même prince ait réduit les artistes et les savans à se retirer de ses états? Ils citent à cette

occasion S. Epiphane, De pond. et mens.
Tome II.

C. XII; mais ce père ne fait autre chos que donner à Pulétmée le nom de qualégra; sons y ajouter d'ailleurs un seul 
mot. Athénée ne dit pas non plau (£ xir; 
c. ao, p. 654), comme Vaillant l'assure, 
que Physon ait fair recueillir des livres 
dans toutes les parties du monde; ill fait 
soulement mention de ving-quatre livres de commentaires, dass lesqueis 
ce roi nous apprend que do sa vie ill n'a 
mangé de pount.

Alhôn'e dit que Polémée, décrivant, dans le douzième volume de ses commentaires, son palais d'Alexandrie, et les différens animaux qu'il y entretenoit, raconte qu'il y voit une grande quantité de Lisans qu'il avoit fait venir de la Médie, et dont une partie étoit née dans ses états; de sorte qu'il avoit de quoi en manger tous les jours; maß qu'il n'en avoit jamis potité. C. F.

Yу

## LIVRE VI. CHAPITRE IV, ETC.

un Hercule et un Thésée (1). Prolémée Physcon rendit sur-tout là seconde année de son règne mémorable par les cruautés qu'il exerça en Egypte, époque qui revient à la cent ciequante-huitième olympiade. Cependant, du tens de César et même après, Alexandrie ne unanquoit pas d'houmes capables d'enseigner avec succès la philosophie dans cette ville (2). Quant à la prétendue tête de Ptolémée Aulètes sur une pierre gravée du cabinet d'Orléans, j'en ai déja dit mon avis (3).

(1) Pausan. l. iv, p. 359, l. 6.

554

- (3) Liv. iv, ch. 4, 5, 10.
- (2) Appian. Bel. civ. l. ij, p. 259, l. 31.





## CHAPITRE V.

De l'art grec sous les Romains, jusqu'au siècle d'Auguste.

§. 1 Los que l'art grec fut absolument déchu dans sa patrie l'arreductive et dans les pays érrangers où il d'etoit allé chercher de l'appui et de l'aliment, il fut enfin accueilli par les Romains. Ces fiers conquérans, après s'éire un peu relachés de leur sévérité, commenchernet eux mêmes à cultiver les arts, ainsi que les lettres grecques. Le peuple romain, sensible à la beauté des productions de la Grèce, prenoit plaisir à les contempler, et cela dans le teus même que Rome ne possédoit pas encore des chefs-d'œuvre de l'art de la Grèce. Cicéron nous apprend que, lorsque l'édile Claudius Pulcher voluit décorer le forum pour les létes qu'il donna pendant quatre jours au peuple, et l'orner de statues, il emprunta une copie de Praxible; et les spectacles finis, il renvoya la statue à son possesseur (1).

(1) Cic. Verr. 4, c. 3.

Réablisse S. 2. L'art commença donc à se rétablir et à refleurir dans la menté : « Grèce. Les Romains eux-mêmes en devinrent les protecteurs à syrament les protecteurs de sur les libres dans son pays natal, en faisant exécuter à Athènes des statues ou les libres dans son pays natal, en faisant exécuter à Athènes des statues ou les libres de la comment de la commen

pour leurs maisons de campagne. Nons savons que Cicéron chargen Atticus de lui envoyer différens ouvrages de sculpture, parmi lesquels il y avoit des Hermès de marbre Penthélisien, avec des têtes de bronze (1). Le luxe introduit à Rome fut une ressource pour l'entretien des artistes qui furent encouragés jusque dans les provinces même. Les loix permettoient aux proconsuls et aux préteurs de recevoir les honneurs divins dans leurs gouvernemens, et même d'y avoir des temples (2), pour la construction desquels les Grecs, maintenns en apparence dans leur liberté, étoient obligés de fournir les fonds. Pompée avoit des temples dans toutes les provinces. A Césarée, le roi Hérode bâtit à Auguste un temple, dans lequel il fit placer la statue de cet empereur, qui ressembloit pour la grandeur et pour la forme au Jupiter Olympien, avec la figure de la déesse Roma travaillée dans le goût de la Junon d'Argos (3). Les Romains, ayant commencé à aimer la Grèce, mirent leur gloire à y faire élever des édifices à leurs fraix, comme fit Appius, père du fameux Clodius, qui orna la ville d'Eleusis d'un portique (4). Cicéron, dans une lettre à Attions, fait entendre qu'il songeoit sérieusement à décorer d'un nouveau portail l'académie d'Athènes (5).

(1) Ad Attic. l. j, cp. 4, 6, 8, 9.
(2) Montgault, Dissert, sur les hon.
rendus aux Gouver, etc. Mém. de l'A-

cad. des Inser. tom. 1, p. 353.
(5) Joseph. De bell jud. l. j, c. 21,
5. 7, p. 107.

(4) Cependant Appins, un autre de ses fils, sous prétexte d'orner les jeux publics qui devoient se célébrer à l'occision de son édilaté, enleva des temples et des places publiques de la Grèco et des fles circonvosities toutes les statues, tons les tableaux et tons les autres ornenens, qu'il plaça ensuite dans amaison. C'est ainsi que Gic'ron (Pro domo rua, c. 45) le rapporte; en exag'erant néammoins un peu, pusigu'il est ocrtain qu'il resta encore, pendant plusieurs siècles suivans, d'anciens monnment dans ces contrées. Voye îlv. 'ij.

ch. 6, §. 55. C. F. (5) Cic. ad Attic. I. vj, epist. 1, ad. fin. ib. ep. 6. 6. 5. Il parolt que l'art cut le même sort et le même succès à Syracuse, depuis que les Romains en eurent fait la conquête. Il faut qu'il ait fleuri dans cette ville une quantité d'excellens artistes; puisque Verrés, qui cherchoit par tout les plus beaux ouvrages de l'art, clusisit Syracuses pour faire sécutier des vases (1).

(1) Nous apprenons par plusieurs passages de Cicéron, dans ses discours contre Verrès, combien de beaux ouvrages de l'art ce Romain avoit enlevés et placés dans sa pinacothèque ou galerie de tableaux. M. l'abbé Fragnier a feit sur cotte matière une dissertation intitulée: Gabrie de Verrès, insérée dans les Mémoires de l'Academie des Inscript. et Belles-Lettres, tom. VI. L'or, l'argent, l'ivoire, les diamans, les perles et les menbles précieux dont son palais étoit orné, le rendoient un de plus riches et des plus somptueux de ceux qu'on remarquoit dans ce tems à Rome. où le luxe étoit porté alors à l'excès. Cependant la partie la plus surprenante de ce palais étoit la galerie, qui pouvoit être appellée, avec raison, un trésor incomparable pour les statues et pour les tobleaux des meilleurs maitres, ainsi que pour les autres ouvrages de prix qu'on y admiroit. Parmi les curiosités que Verrès y conservoit, au dire de Cicéron (In Verrem act. ij , lib. 4) , il y avoit une belle Diane de bronze qu'il avoit enlevée aux habitans de Ségeste; cette stâtue avoit déja été prise par les Carthaginois, et fut depuis rendue aux Ségestins par Scipion l'Africain. On y voyoit aussi deux statues de Cérès d'un travail très-achevé, apportées l'une de Catane, l'antre d'Enna, où on les avoit conservées avec la plus grande vénération; un Mercure, signum magne pe-

cunia, qui avoit autrefois appartenn à la ville deTyndare: un Apollon et un Hercule du fameux Myron, possédés d'abord par les Agrigentins ; un autre Heroule du même artiste, que Verrès avoit en à Messine, d'où il prit aussi un Cupidon, ouvrage très-précieux de Praxitèle; Plin. L xxxvi, c. 5, sect. 4, 6, 5, Ce fut cependant à Syracuse où Verrès fit la récolte ou plutot la spoliation la plus abondante de choses précieuses. Cette ville perdit pendant l'administration de Verrès plus de statues qu'elle ne vit périr d'hommes dans la fetale défaite que Marcellus lui fit subir par sa victoire. C'est ainsi que s'exprime Cicéron; mais il y a dans cette phrase un peu d'exagération oratoire. Quoiqu'il en soit, il est certain, que parmi les plus belles statues de Syracuse, que Verrès possédoit, on voyoit celle de Jupiter que les Grecs nommolent essue, ou le dispensawur du vent favorable; statue qu'il " avoit enlevée aux Syracusains: de même que deux autres statues, l'une d'Artistée et de l'autre Pacan; dont la première étoit adorée par eux dans le temple de Bacchus, et la seconde dans celui d'Esculane. Il avoit aussi eulevé de leur Prytanée una belle statue de Soplio en bronze, ouvrage du célèbre statuaire Silanionus. Il avoit de plus non-seulement Lit transporter du temple de Minerve dans sa galerie vingt-sept portraits d'autant de rois ou tyrans de Syracuse; mais il vouCe préteur, si décrié par ses horribles vexations, y avoit établi. dans l'ancien palais des rois, une fabrique où tous les ouvriers furent occupés pendant huit mois à dessiner, à fondre et à ciseler des vases : nous devons remarquer qu'on n'y travailloit qu'en or.

Tableau de la Mithridate.

§. 4. La paix dont les arts avoient joui pendant quelques an-Give après nées en Grèce, fut troublée par la guerre de Mithridate, dans laquelle les Athéniens embrassèrent le parti du roi de Pont contre les Romains. Athènes, humiliée par des revers, présentoit à peine l'ombre de sa première splendeur. De toutes les grandes iles de la mer Egée dont elle avoit été en possession, elle n'avoit conservé que la seule petite ile de Délos; et encore venoit-elle de la perdre, lorsqu'Archélaüs, lieutenant de Mithridate, la reprit et la lui rendit (1). Déchirée par des factions, cette ville offroit souvent des scènes sanglantes. Aristion, philosophe épicurien, gagné par Mithridate, s'en rendit maître; soutenu par

> loit même enlever les portes du temple, qui étoient les plus belles qu'on eut jamilis vues . comme l'observe aussi Winkehnann, liv. vi, ch. 4, §. 56. Outre la Sicile, il v eut plusieurs autres villes et provinces qui conffibuerent à enrichir et à embellir la galerie de Verrès, telles que Scio, Sanos, Perge et toute la Grèce. L'lle de Tenèdos lui fournit la statue de Tenès, son dieu tutélaire. Il tira d'Ashènes deux Canephores de bronze de la main du Emeux Polyclète; d'Aspende, un joueur de lyre, qui étoit de toutes les statues celle que Verrès aimoit le mienx, et qu'il montroit de préférence à ses amis. Ce qui répandoit une grande variété et ornoit prodigieusement cette galerie, c'étolent les cuirasses, les cimiers, les coupes, les urnes et les vases précieux, tant par la matière dont ils étoient faits , que par la finesse du

travail. On y distinguoit sur-tout le vase (hydria) de Boëthus, Carthaginois (dont Winkelmann parle tom. I, liv. lj, ch. 3, 5. 7, et qu'on disoit être l'auteur de deux statues, dans deux inscriptions rapportes par Muratori , Nov. thes. inscrip. tom. 11, p. 966, n. 7, 8, où l'on confond, mal-a-propos, Boëthus avec Sejoboëthus, comme l'ont observé Maffei, Art. crit. lapid. lib. iij, c. 1, can. 5, col. 110, et Bimard la Bastie dans ses observations sur cet ouvrace de Muratori, insérées dans l'appendix de Art. crit. lavid, de M Mei, col. 500, C. F.), et ce candelabre, e gemmis opere mirabili perfectum, que Verrès emprunta, mais qu'il ne rendit jamais, que deux grands princes de l'Orient, avoient destiné pour le temple de Jupiter Capitolin. E. M.

(1) Appian. Mithridas p. 153, L ult.

des forces étrangères, il se maintint dans son usurpation, et fit massacrer tous les citoyens attachés aux Romains (1). Athènes, avant été assiégée par Sylla an commencement de la guerre. fut réduite aux plus affreuses extrémités. La famine y devint si grande, qu'on commença à manger les peaux des animaux; après la reddition de la place l'on trouva même quelques restes de chair humaine dont on avoit dévoré une partie (2). Sylla fit entièrement détruire le Pyrée, l'arsenal et tous les autres édifices servant à la marine. Athènes n'étoit alors plus, suivant l'expression des anciens historiens, que le squélette d'Athènes, antrefois si riche et si puissante. L'inflexible dictateur traita les Athéniens avec la dernière rigueur; il enleva jusques aux colonnes du temple de Jupiter Olympien (3), et les fit transporter à Rome, avec la bibliothèque d'Apellicon (4). Il faut sans doute qu'il ait emporté aussi un grand nombre de statues; car on sait qu'il envoya à Rome une statue de Minerve fort aucienne, et faite en ivoire, qu'il enleva du temple de cette déesse, situé près d'un village nommé Alalcomène, en Béotie (5). Le malheur d'Athènes répandit une terreur générale dans toutes les villes de la Grèce, et c'étoit-là ce que demandoit aussi Sylla. Il arriva alors ce qui n'étoit pas encore arrivé : aucun des jeux solemnels, à l'exception de la course des chevaux, ne fut célébré en Elide (6); Sylla les transféra tous à Rome. Cette époque tombe à la cent soixante-quinzième olympiade. Léandre Alberti parle de la moitié supérieure d'une statue de Sylla, qu'il prétend avoir été trouvée à Casoli, dans le diocèse de Volterra, en Toscane (7). Au reste, nous savons que les Romains ne se faisoient pas scrupule de mettre leurs noms sur les statues des hommes illustres de la Grèce,

Appian. Mithridat. p. 126, L. 1.
 Pausanias, lib. j, c. 20, p. 47 et 48.
 Constantin Porphyrogenète, Excerptat
 Dionis. Cocc. p. 648, C. F.

<sup>(2)</sup> Appian. ibid. 127, L 27, 39.

<sup>(3)</sup> Plin. L. xxxvj. c. 5. (4) Strab. L. xiij, p. 907, L. 10.

<sup>(5)</sup> P-usan. 1. ix, p. 777.

<sup>(6)</sup> Appian. Bell. civ. lib. j , p. 198.

<sup>(7)</sup> Descr. d'Ital. p. 51, a.

afin de faire croire à la postérité que ces monumens avoient été érigés à leur honneur (1). Il paroit aussi que, profitant de l'état de pauvreté auquel les Athéniens étoient réduits, ils achetèrent des ouvrages de l'art des particuliers; et il y a apparence que c'étoit de cette source que Cicéron a tiré ceux qu'il fit venir d'Athènes pour en décorer ses maisons de campagne. L'orateur romain envoya même à Atticus les dessins de ses pensées, pour les ornemens qu'il cherchoit. C'est ainsi, à ce que je crois, qu'il faut entendre le mot Typus (2), qui n'a pas été bien saisi par les critiques. On pourroit l'interpréter encore par le mot de grandeur, ou de mesure des morceaux qu'il vouloit faire exécuter. Cicéron demande pareillement à son ami de lui communiquer la description des tableaux qu'il avoit dans sa maison de campagne d'Amalthée, en Epire, afin de les faire copier pour sa maison de campagne d'Arpinum; et il promet à Atticus de lui envoyer en retour le catalogue des tableaux qui ornoient ses maisons (3).

6. 5. Les autres contrées de la Grèce offroient de toutes parts les tristes débris de leurs dévastations. Thèbes, cette ville célèbre, s'étant relevée de sa destruction par Alexandre, étoit ruinée et déserte, à l'exception de quelques temples bâtis dans son ancienne citadelle (4). Sparte, qui avoit encore ses rois dans la guerre civile de César et de Pompée (5), étoit dépeuplée, ainsi que le pays d'alentour (6). De Mycène il n'existoit plus que le nom (7). Les trois plus fameux et plus riches temples de la Grèce : ceux d'Apollon à Delphes, d'Esculape à Epidaure, et

(1) Cicer. ad Attic. l. vj., ep. 1, ad fin. Voyez liv. vj, ch. 5, 5. 9. (2) Cicer. I. 17, c. 10. (5) Ibid. ep. 16.

Il promet de lui envoyer quelquesuns de ses ouvrages à lire.

(4) Pausan. l. ix, p. 727, l. q. Dio. Chrys. Or. 7, p. 125. C.

Thèbes avoit été détruite, ainsi que Chalcis et Corinthe, par L. Mummius, Epitome Livii, lib. xliij. C. F.

(5) Applan. Bell civ. lib. ij, p. 252,

(6) Strab. l. viij, p. 557, l. 19. (7) Ibid. p. 579, L 5.

de

de Jupiter à Elis, furent pillés par Sylla (1). Plutarque nous apprend que, de son tems, toute la Grèce n'auroit pas pu mettre sur pied trois mille hommes armés, nombre que la seule ville de Mégare envoya contre les Perses à la bataille de Platée.

§. 6. Dans le même tenis la Grande-Grèce se trouva réduite Taubleau de

à des extrémités tout aussi fâcheuses. Le soulèvement général Gièce. des peuples de cette partie de l'Italie contre les Pythagoriciens, fut la principale cause des dévastations qui s'ensuivirent. Dans tontes les villes leurs écoles furent réduites en cendres, et les hommes les plus distingués qui suivoient la doctrine de Pythagore, furent massacrés ou exilés (2). De tant de villes célèbres de la Grande-Grèce, qui florissoient au commencement de la monarchie romaine, il n'y avoit que Tarente, Brindes ou Brundusium et Rhégium, qui fussent encore dans quelque considération (3). La première de ces villes avoit un temple de Vesta, qui renfermoit une célèbre statue d'Europe assise sur le taureau, et une statue de jeune Satvre. Rhégium possédoit une Vénus de marbre du premier mérite (4). Crotone, qui avoit douze milles de circuit, et qui renfermoit dans ses murs un million d'habitans. se voyoit réduite, à la seconde guerre Punique, à vingt mille (5). Peu de tems avant la dernière guerre de Macédoine le censeur Quintus Fulvius Flaccus fit enlever le toit du fameux temple de Junon Lacinia, près de cette ville, et transporter à Rome les tuiles, qui étoient de marbre, pour en couvrir le temple de la Fortune équestre (6). Mais la chose ayant été sue à Rome, il fut obligé de les faire remettre où il les avoit prises.

6. 7. Il en étoit de même de la Sicile. Depuis le promontoire Tabless de de Lilybée, jusqu'à celui de Pachyn, c'est-à-dire, d'un bout de cette ile à l'autre, du côté de l'orient, l'on ne voyoit que les

<sup>(</sup>t) Excerpt. Diodor. p. 406. (2) Polyb. L ij , p. 126. B.

<sup>(3)</sup> Strab. L vj , p. 450 , L 8.

<sup>(4)</sup> Cic. Verr. act. 2, lib. iv, c. 60.

Tome II.

<sup>(5)</sup> Liv. L xxiij, c. 21, n. 30. (6) Liv. I. zlij, c. 4, n. 3. Voyez ci-

dessus liv. v, ch. 2, 5. 17.

ruines des villes jadis florissantes (1). A cette époque, Syracuse étoit regardée comme la plus belle ville fondée par les Grace. Marcellas ne put s'empédier de verser des latmes de joie, en la contemplant d'un lieu élevé le jour qu'il s'en rendit maître (2). Les villes grecques, situées en Italie, commençoient même à ne plus faire usage de leur langue. Tite-Live rapporte (3) que peu de tens avant la guerre contre le roi Persée, c'est-à-dire, l'an 57a de la fondation de Rôme, le s'enta accorda la permission à la ville de Cumes de se servir de la langue romaine dans toutes les affaires publiques, et notamment dans la vente des marchandises s: laveur qui parotiroit plusté un ordre qu'une permission.

L'artgroc aceneilli à Rome au tems de la république.

§. 8. Dans ces tristes circonstances de la Grèce, l'art, quirtant de nouveau son pays natal, alla chercher de la protection à Rome, où dès-lors on instruisoit la jeunesse et dans les alcttres et dans les alct da Grèce. Nons savons que l'illustre Paul-Emile (4) chargea un sculpteur et un printre du soin de faire connoître l'art à ses fils, parmi lesquels se trouvoit le jeune Schion.

Prétendus poetraire de Scipion: \$.9. Si je suivois l'opinion reçue, je citerois comme des ouvrages de ce tems les têtes de Scipion, et un boucher d'argent, conservé dans le cabinet national de France, sur lequel on a prétendu trouver la continence de ce héros (5). A l'égard de ces

(1) Strab. L vj, p. 417, L 25.

(2) Liv. L xxv, c. 19, n. 24

(5) Idem, l. xl, c. 24, n. 42. (4) Voyez ci-dessus liv. v, ch. 2, 5. 18.

(¿) Ceci a trait à la feanne d'Alfueles, souvernin des Celtibères, or Engage, dont pule Téc-Live, 165, 2217, (c. 57, in. 59, on d'Indiblé, comme l'appelle Valer-Manien, 2 tie, c. 5, n. > Les éditeurs de Milan font diré à Winkelman, que cola regardoit Spéninibe, femme de Massinitsa, vraisembliblement pour s'orit occasion de placer la ment pour s'orit occasion de placer la

note subvante; a Une pierze gravie avec "a tecte de Massinias, a de public apra "Antoine Againia Gemm. aus. fgar." aum. 65, côi il fait mention d'une cora suline, extrimement rare de la dicty-a Biothèque Barberin y (do travail moderre, comme cola paroft niéme par le souffte), a suir laquelle le même roi as raparé ovez toris de sea fili. Nous en a savons publié une autre à la pege 172, a l'aprepublic par que de la moissi lepro-filo deside de Sophomble, qui peut arrivé la victe de Massinias, ou du moissi lepro-filo deside de Sophomble, qui peut arrivé.

stées , ïai publié celle d'une piero gravée (1), qui se trouve dans le calvinet du prince Piombo, à Rome. Celle de basalte verdatre du palais Rospigliosi, est la plus belle et la plus célère; et comme elle a été trouvée à Literatum, près de Cumes, dans les fouilles de la maison de campagne de Scipion l'Africain l'ancien, c'est elle 'qui a donné le nom à toutes les autres; 'dont une troisième se voit au cabinet du Capitole (2); une quatrième est au palais Barberin; une cinquième à la villa Albani (3); une sixième dans le cabinet du prunce Charles de Brunswick; et une septième de bronze au cabinet d'Heroulamum (6). Cette dernière a, comme de bronze au cabinet d'Heroulamum (6). Cette dernière a, comme

» à donner quelqu'idée de la beanté si » Limeuse de cette reine. On trouve sur » celle-ci les mêmes lettres puniques qui » se voyent sur celle d'Agostini, ainsi » que les mêmes traits, et le même cas-» que: «vec cette différence que dans » la notre, au lieu d'un bige, on y voit » gravé un dauphin, qui indique vrsi-» semblablement la puissance maritime » de Massinissa, ou du moins son do-» maine sur le rivage de la mer d'Afri-» que; dans le même sens qu'on trouve » le cheval marin sur la pierre d'Agos-» tini. C'est pour la même raison qu'il » y a des dauphins sur les monnoies de » Syracuse. Cette pierre précieuse, qui » est un onyx á deux couleurs, d'un » travail très-fini, est dans la possession » de l'abbé Bianconi, secrétaire perpé-» tuel de l'académie royale des Beaux-» Arts, érigée à Milan par la munifi-» cence de notre souverain. L'ovale joint » au dessin de cette pierre en fait voir » la véritable grandeur»,

Ni l'une ui l'autre de ces pierres ne représentent Mussinissa, dont nous avons un portrait bien reconnu dans la peinture, que nous décrirous ci-après, où il a prin de barbe et peu de cheveux, comme cela est ordinario aux Maures, cell y a una couleur olivitar. Quelle différence n'y a-t-il donc pos entre occupanti acte la titte en question? Collegia de la collegia de la collegia de la collegia de cello que. Quel qua voit le sajet de cello que. Quel qua voit le sajet de cello que. Quel qua voit le sajet de cello que. M. Banconi, je crosi devoir en donner la figure. Voyra le Heuron à la fin du la verifica de Manumens de l'antiquità y mon à la de ce volume. G. P.

(1) Explicat de Manumens de l'antiquità y mon à l'actività y mon à l'

(a) Cette pierre-ci porte l'inscription qu'on croit antique, et qui a servi à Étire cennoître les autres. Si elle étoit de Scipion l'Africain le jeune, ou auroit d'u y joindre le pronom d'Emilien, ou quelqu'autre mot, qui le distinguât du premier. C. F.

(5) Ce portrait ne ressemble pas aux autres, et la cicatrice y est an hauf du front. Nous donnons à la fin du liv. v, ch. 2, pag. 188 de ce volume, cette tête, qui est de la plus grando beauté, et qui se trouve dans le cabinet Clémentin. C. F.

(4) J'ai corrigé et augmenté ce paragraphe au moyen de ce que dit Winkelmann dans son Explicacion de Monu-

les têtes de marbre, une incision cruciale sur le crâne, qui n'est indiqué ni dans la gravure ni dans la description (1). Il v a encore un fort beau camée qui ressemble à la pierre du cabinet Piombo. C'est mylord Forbich, qui le possède. J'ai remarqué de plus, que le Févre dans son ouvrage intitulé : Portraits des hommes illustres de Fulvius Ursinus (2), se déclare pour Scipion l'ancien, parce que ces têtes sont entièrement rasées, et que ce capitaine, au rapport de Pline (3), se rasoit tous les jours : Primus omnium radi quotidie instituit Africanus sequens : mais on voit qu'il est question ici de Scipion le jeune, à qui, en esset, appartenoit la maison de campagne de Liternum. Pour accorder cette opinion avec l'endroit où la première de ces têtes fut trouvée, notre savant retrauche le mot sequens, par lequel Pline caractérise ce même Scipion à une autre occasion (4). Libras XXXII. argenti Africanus sequens hæredi reliquit. Le même le Fêvre auroit pu savoir qu'au rapport de Tite-Live (5). Scipion l'ancien portoit des cheveux longs. Par consequent, toutes les prétendues têtes de Scipion représentent plutôt Scipion le jeune que l'ancien. Cependant l'indication de la blessure de la tête pourroit faire naître quelque doute sur cette opinion; car nous ignorons que Scipion le jeune ait été blessé de cette manière, tandis que nous savons que Scipion l'ancien recut une blessure que l'on croyoit mortelle, lorsqu'à l'âge de dix-huit ans il sauva la vie à son père, Cornelius Scipion, qui fut défait par Annibal, sur les rives du Pô (6). Au reste, il n'est pas éton-

mens de l'antiquité, au numéro cité, pare. III, ch. à. Il y sjoute que cette tête a peu ou point de ressemblance avec celle de la pierre du cabinet national de France, qui est comme sous le nom de Scijon, et que Marcitez quibliée, Pier. grav. £ II, Pl. 40, luquelle, si le nom x'y a pas têt gravê après coup, pourroit bien représenter la tête du premier Sci-

pion. Voyez note 1 de la page suiv. C.F.

(1) Bronz. d'Ercol. t. I, tav. 39 et 40.
(2) Comm. in imag. Fulvius Ursinus,

num. 49, p. 29. (3) Lib. vij, c. 59, sect. 59.

(4) Lib. xxxiij, c. 11, sect. 50. (5) Lib. xxxiij, c. 17, num. 35.

(6) Polyb. L x, p. 577.

La difficulté auroit été bientôt levée,

nant que nous soyons incertains lequel des deux Scipions ces têtes représentent (1), puisqu'il parolt que, dès le tems de Ci-

si Winkelman eur observé que Polykédit que évat le pier de Scipion Háchi qui fut blessé dans ce combat, mais non pa l'Africian lui-même, qui slors n'avoit qu'environ dis-sept ens, et qu'il le tire du péril eniment de somber entre les mains des ennemis. Postpana in acie pareres unes vidistet enm duebar, aux tribus espuisibas até hotte circumpation. Est partie en la constitución de la compatiba de la constitución de la co

(1) Aujourd'hui nous pouvons dire, avec assurance, que ces portraits représentent Scipion l'ainé; parce qu'il a la mênie physionomie, sans barbe et sans cheveux, dans une peinture non publiée du cabinet d'Herculanum, que nous avons déia citée plusieurs fois ; dons laquelle il est représenté avec Massinissa et Sophonisbe, après que cette dernière eut pris le poison, selon Diodore, chez Constantin Porphyrogenète, Excerpta pag. 288; Liv. lib. xxx, c. 11, num. 15. Et l'on ne doit pas opposer à cela les cheveux lougs avec lesqueis il est représenté; puisque Tite-Live dit qu'il les portoit de cette sorte lorsqu'il s'aboucha pour la première fois avec Massinissa, en Espagne. Il étoit alors à la fleur de son ago, ainsi que le rapporte le mênie Tite-Live, et il avoit environ vingt-neuf aus; puisqu'il en avoit environ dix-sept, comme il a été dit cldessus, quand, dans l'année de Rome 534, il sauva son père sur les bords du

Po, et qu'il s'aboucha avec Massinissa l'an 546 de Rome. Il est assez probable qu'il passa ensuite en Afrique, où s'étant arrêté quelque tems, il fut forcé, à cause de la chaleur du climat, de se raser la tête et le menton; cela arriva l'an de Rome 549, ou peu avant, aunée dans laquelle Sophonisbe prit le poison. Quant a Pline, dont Winkelmann s'étave, pour attribuer la tête en question à Scipion l'Africain le jeune, il n'en résulte rien, si ce n'est qu'il fut le premier qui se fit la barbe tous les jours; et cela ne détruit pas que d'autres ne se soyent rasés avant lui, et en particulier Scipion l'ainé. Cependant Winkelmann lui-même dit ci-dessus liv. v. ch. a. 6. 8. que Marcus Livius, devant quitter les marques de deuil et de tristesse, se fit couper les cheveux et raser le menton, lorsque le sénat le rappella à Rome; ce qui arriva l'année 544 de Rome, et précisément dans le même tems où vivoit Scipion. Les savans académiciens d'Herculanum, dans l'explication des planches citées, pag. 140, ont poussé l'argument plus loin : ils ont préteudu conclure, de ce que dit Pline, que, du tems de Scipion l'Africain l'alué, on n'avoit pas encore la coutume de se raser la barbe; mais on peut voir combien cette essertion est fausse, par un passage du même Pline, déja cité liv. v., ch. 2, 6. 8, et par Aulugelle, lib. iij, c. 4, a qui ils font dire la même chose, sans prendre garde que ce que raconte cet auteur, n'a aucun rapport su sujet. Aulugelle ne dit autre chose, sinon que Scipion l'Africain le jeune commença à céron, on ne connoissoit plus les véritables portraits de ces

se raser la barbe avant quarante aus, qui étoit l'âge où les gens bien nés avoient coutume de commencer à se la faire : et quand on lit le texte de cet auteur evec attention, on s'apperçoit que ce Scipion ne se rasoit pas la tête; puisqu'il marque seulement qu'il se resoit la barbe. Quant à Pline, il ne dit pas que Scipion se rasoit tous les jours la barbe et la tête, mais seulement qu'il se faisoit la barbe; ce qui est plus probable, parce que cela ne prenoit pas taut de tems; et comme il ne se faisoit la barbe que par un goùt effeminé, cette même raison devoit le déterminer à ne pas se raser la tête.

L'argument que le Fêvre tire de la tète de basilte, trouvée à Liternum, et dont on vient de parler, ne paroit pas autant à mépriser que ces académiciens et Winkelmann le prétendent, d'après Gronovius. Il est certain que Scipion avoit dans cet endroit sa maison de campagne, dans laquelle il passoit beaucoup do tems, et où il est même apparent qu'il mournt et fut enseveli, comme on le voit par Tite-Live, lib. xxxviij, c. 35, num. 56; Strab. lib. w, p. 372; Sénèque, Epist lxxxvj, et par d'autres. Il est certain du moins qu'il y avoit là des statues de ce grand homme et d'antres monumens, comme Tite-Live le fait écalement observer set il est très-probable que les habitans de Liternum, qui avoient vécu si long-tems avec lui , devoient être bien-aise d'avoir ses portraits plutôt que ceux de l'autre Scipion, duquel il n'est pas dit qu'il ait jamais habité dans ce pays ou dans cette maison de campagne.

D'ailleurs, nous n'avons augune raison de croire, que dans ce même endroit il y ait ou d'autres tombeaux des Scipions, comme le soutiennent les académiciens d'Herculauum, et moins encore le tombeau de Scipion le jeune. On doit plutôt penser tout le contraire , 1º. parce qu'aucun auteur ne le rapporte : ils disent seulement que Scipion l'Africain y fut enseveli; et ils ne le disent pas du second : tandis, que si le fiit eut été vrai, ils auroient dù le rapporter; du moins Strabon, qui se seroit empressé à relever davantage le mérite de Liternum, en faisant remarquer que c'étoit le lleu de la sépuiture de ces deux grands capitaines, au lieu de ne parler que d'un seul. Secondement, un grand nombre d'inscriptions trouvées proche du tombeau des Scipions, parmi lesquelles on voit aussi celle du père même de Scipion l'Africain le jeune, donuent à penser que le lieu de leur sépulture commune étoit dans cet endroit. Ces inscriptions se trouvent dans l'Anthologie Romaine, tom. VI, n. 49, année 1780, p. 587; tom. VII, n. 48, année 1781, p. 377 et suiv. : tom. VIII, n. 31, année 1782, p. 244; n. 32, p. 249; tom. IX, n. 17, année 1783, p. 187 et suiv.; num. 28, p. 227. Dans le tom. VIII, p. 249, ou trouve une description du tombeau de Scipion Barbatus, dont nous avous parlé tom. I, pag. 38, note 1. Ce tombeau, comme le dit l'abbé Visconti, est du péperin le plus compact et a douze palmes de long, sur six de haut et cinq de large. Le peu de valeur de la matière dont ce tableau est fait, paroit bien compensé

lettre à Atticus, que, parmi les statues équestres que Métellus avoit apportées de Macédoine, et qui étoient exposées au Capitole, on en avoit choisi une pour y mettre le nom de Scipion (1).

\$. 10. Quant au prétendu bouclier de Scipion, je ne crois pas Prérenda boucler de qu'il représente la continence de Scipion l'ancien. Je pense plutôt Scipion. que l'artiste y a figuré Briséis rendue à Achille et la réconcilia-

par l'importance de l'inscription, qui jette du jour et sur l'histoire romaine et sur l'ancienne géographie. Cette matière se trouve d'ailleurs ennoblie par la beauté du travail, qui offre des ornemens du meilleur gout. Ce monument, qui ressemble peu à un tombeau, a plutôt l'air d'un soubassement d'architecture magnifique, entouré de corniches dentelees et d'une belle frise avec des triglyphes, entre les espaces desquels il v a de grandes roses d'un travail délicat. Il paroft que les arts et le goût des Grecs commençoient déia à écarter la rusticité romaine, et l'on auroit lieu de croire que l'ouvrage est d'un âge moins reculé, si l'inscription ne faisoit conneltre qu'il appartient au cinquième siècle de Rome, et que c'est le plus antique de tous les monnmens écrits de l'ancienue Rome, puisqu'il date de plus haut que celui de Lucius Scipion, son fils, dont l'inscription est également taillée sur le pégerin, comme il a été dit liv. v , ch. 2 , §. 7 , et trouvée dans le même tombeau à la fin du dernier siècle; tout comme il est plus antique que l'inscription de Duillius; soit que celle-ci soit l'original, ou que ce ne soit qu'une copie, selon ce que dit Winkelmann à l'endroit cité : puisque Duillius fut consul querante ans après Scipion Barbatus. A ce tombeau en étoit foint un autre, qui contenoit les cendres d'une dame romaine, dont le nom qui s'y trouvoit écrit nous apprend que c'étoit Aulla Cornelia, fille de Cnéus Cornelius Scipion Hispalus, ou plinôt la femme d'un certain Hispalus. On a trouvé aussi dans ce tomie u la tête d'un joune sujet couronné de laurier, dont j'ai parlé déja tom. I, p. 38, n. 1, et une petite tête haute d'un pouce ea terre cuite, représentant un vieillard sans cheveux et sans barbe. Tous ces monumens serviront sans doute à orner le cabinet Clémentin. C. F.

(1) Cic. ad. Attic. I. vj , ep. 1. Le sentiment de Cicéron est bien différent de celui que Winkelmann lui attribne, tant ici que ci-dessue, liv. vi. ch. 5, §. 4. L'orsteur romain dis, au contraire, qu'on avoit indubitablement l'efligie de Scipiou (il est vrai, sans dire si c'est l'ancien ou le jeune); et il nomme deux statues de ce grand homme, dout l'une lui avoit été élevée par Atticus, à qui il écrit, et l'autre plus ancienne, qu'ou reconnoissoit pour être celle de Scipion, par son attitude, son vétement, sou anneau et sa physionomie. Cependant Cicéron blâme Metellus de ce ap'il avoit douné sur la base d'une statue qu'il avoit élevée à Scipion l'Africain, ou à Scipion Nasicus Serapion (ce qui n'est pas trop clair), un titre qui ne convenoit pas à ce personnage. E. M.

tion d'Agamemnon avec ce héros (1). J'ai éxposé, dans mon Essai sur l'allégorie et dans la Priface de mon Explication de Monumens de l'antiquité, les raisons pourquoi il me paroit qu'il faut plutôt chercher dans les anciens ouvrages de l'art des faits relatifs aux tems héroiques des Grecs, que des évènemens de l'histoire romaine.

Del'art grec, peu-lant la dictature de Sylla. §. 11. A cette époque, et même avant les tems des dictatures arbitmires et des triumvirats tymnniques. J'art des Grecs fut aimé et estimé des Romains, mais sans que pour cela il pût être encouragé d'une inanière éclatante; parce que ces républicains metrient encore leur gloire dans une grande simplicité de mœurs et dans la jouissance d'une honnête médiocrité. Mais dès que les ols de l'égalité civile furent détruites par la prépondérance de quelques citoyens opulens, qui, à force de magnificence et de présens, tâchèrent d'en imposer au peuple et d'étouffer dans les autres l'esprir républicain, on vit par des brigues funestes à la liberté, s'elever le triumvirat composé de trois hommes puissans qui ne suivoient de règle que leurs volontés.

Les arts protégés par Sylla,

§. 12. Parmi ces ambitieux, Sylla fut le premier qui gouverna Rome en despote. Plusieurs Romeins opulens avoient déja fait construire une infinité de magnifiques bâtimens: Sylla les surpassa tous par la somptuosité des édifices qu'il fit élever. Destructur des arts à Athènes et en Gréce (2), il fut leur protecteur à Rome et en Italie. Le temple de la Fortune qu'il bâtit à Préneste, surpassoit tout ce qui avoit été fait insurfulors en ouvrages d'ar-

(1) On en peut voir la figure ches Spon, Recherches de antiquités et euricaisés de la ville de Lyon, p. 186, et Miscell, evud. antie, sect. 4, p. 15a, où il dit que ce bouclier, pesant vinguan livre, évoit du diamètre de deux piede et deux pouces, et qu'il avoit été trouvé dans le Rhône, près d'Avignon, en 1865. Il viendu publie oussi dans le Sillius Italie, rendu publie oussi dans le Sillius Italie.

eus de Drakenborch, liv. xv. §. 268; et on en parle dans l'Acad. des Inscript. com. IX., Hist. p. 152 et suiv. M. l'abbé Bracci (Dissert. sopra na clip. vot. p. 67 er75) croîs qu'il représente la continence de Scipion; mais il n'en donne aucune preuve nouvelle. C. F.

(2) Voyez ci-dessus paragraphe 4.

chitecture

chitecture par des particuliers. Encore aujourd'hui nous pouvons juger de la grandeur et de la magnificence de cet édifice d'après les vestiges qui en restent.

\$. 13. Le temple de la Fortune étoit élevé sur le penchant de Du temple la montagne, le long de laquelle règne maintenant la ville de et de la mo-Palestrine, bâtie avec les débris mêmes du temple; de manière Présente cependant que la ville moderne embrasse moins de terrein que l'ancien temple. C'étoit en gravissant cette montagne assez rude, qu'on arrivoit au temple proprement dit, par le moyen de sept plate-formes placées de distance en distance, et dont les places spacieuses reposent sur de longues maçonneries de pierres de taille carrées; à l'exception de celle d'en bas, qui est toute bâtie de briques polies, engrénées l'une dans l'autre, et ornée de niches. Sur la plate-forme d'en haut et sur celle d'en bas, il y avoit de belles pièces d'eau et de superbes fontaines, dont on appercoit encore aujourd'hui les vestiges. A la quatrième plate-forme étoit le premier péristyle du temple, dont il reste encore sur pied une grande partie de la façade, avec des cippes ou des demi-colonnes. La place qui est devant forme aujourd'hui le lieu du marché de Palestrine. C'étoit dans ce péristyle qu'on voyoit le pavé en mosaïque qui va faire l'objet d'une petite discussion. Cette mosaïque, enlevée de cet endroit, sert maintenant de pavé à un vestibule du château du prince Barberin, à Palestrine. Le temple de la Fortune étoit situé sur la dernière terrasse : et c'est cet espace qu'occupe le château du possesseur moderne.

6. 14. Comme Sylla , au rapport de Pline (1) , sit exécuter à Donnes sur Préneste la première mosaïque qui ait été faite en Italie, il est tions anima à présumer que c'est le grand morceau de ce travail qui se voit données de la aujourd'hui à Palestrine. Il est certain que ceux qui attribuent Préssus cet ouvrage à Adrien, n'ont point d'autre raison pour leur servir d'appui, que l'explication conjecturale qu'ils en ont donnée.

(1) Lib. xxvvj, cap. 25, sect. 64.

Tome II.

Aaa

L'opinion la plus reçue est que le sujet de cette composition représente l'arrivée d'Alexandre le grand en Egypte (1). Meis si l'on veur y trouver un trait historique, pourquoi ne croiroinen pas que Sylla auroit fait représenter un évènement qui lui étoit propre, plutôt qu'une histoire étrangère? En conséquence, M. l'abbé Barthelemy (2) a jugé que, pour parvenir à une explication raisonnable de ce monument, il valoit mieux l'attribuer à l'empercut Adrien, qu'à Sylla; et comme plusieurs choses qu'on y voit portent à croire que la scène s'est passée en Egypte, le savant autiquaire en a conclu que la mosaïque de Palestrine représente le voyage d'Adrien dans ce pays.

Nouvelle explication de cette mosai-

§. 15. Mais quoi ! si c'étoit un sujet tiré de la fable et emprunté d'Homère? Cette conjecture acquiert d'autant plus de force, qu'il est presque prouvé que les artistes n'ont pas traité d'évènemens postérieurs au retour d'Ulysse à Ithaque; époque qui termine le cercle mythologique. Ne pourroit-on pas dire que l'artiste y a figuré les aventures de Ménélas et d'Hélène, en Egypte? Au moyen de cette conjecture, on peut du moins rendre raison de plusieurs parties du tableau. Ménélas pourroit être le héros qui boit dans une corne, et la figure de femme, qui a versé quelque chose dans cette corne, seroit Polydamna, tenant dans sa main un simpulum (vase que personne n'avoit encore reconnu pour tel sur ce monument), et qui lui a versé le Néphentes, ainsi que, chez Homère, elle en avoit donné auparavant à Hélène (3). Pour s'en former une idée plus exacte, il faut avoir recours à la tragédie d'Hélène d'Euripide. Selon ce poête, ce ne fut pas par Paris, mais par Junon qu'Hélène fut trans-

<sup>(1)</sup> D'après la grande estampe qui en a paru en 1721. C. F.

<sup>(2)</sup> Explic de la morarq. de Palestr. Acad. des Inscript tom. XXX. Mém. pag. 508.

M. l'abbé Barthelemy rapporte (p. 504) les différentes opinions des autres écri-

vains qui ont voulu expliquer cette mosaïque, parmi lesquels sont le père Kircker, Lat. veius et novus, qui en donna la figure à la p. 101; mais elle est fort la resucte; et Ciampini, Vet. mousum. t. I.

tab. 50, p. 81. C. F. (3) Hom. Odyss. lib. iv, v. 228.

portée en Egypte, et il ne resta au ravisseur qu'un phantôme formé d'air. Après la prise de Troye, Ménélas, jetté par une tempéte au phare d'Egypte, y trouva sa femme, aimée et demandée en mariage par Théoclymènes, fils de Protée, roi d'Egypte. Les deux époux concertèrent ensemble leur fuite; et comme Ménélas n'étoit pas connu dans le pays, Hélène, pour favoriser son évasion, fit courir le bruit de la mort de son époux, et dit que puisqu'il avoit péri sur mer, il falloit qu'elle lui rendit les derniers honneurs sur cet élément (1). Elle feignit donc de vouloir lui faire des obsèques, comme dans les funérailles réelles, où l'on portoit le lit du mort, et où l'on pratiquoit d'autres cérémonies (2). C'est ce que paroit signifier la longue caisse, portèe comme un cercueil par quatre personnes. La figure de femme qui est assise devant cette procession, pourroit être Hélène. Pour faire ces obsèques, Théoclymènes lui avoit donné un vaisseau équipé qu'on voit aussi près du rivage. Cependant le roi d'Egypte avoit ordonné à ses sujets de célébrer d'avance la fête de ses nôces avec Hélène, et de chanter les airs joyeux de l'hyménée (3), fête qui est représentée par les figures qui boivent et qui se divertissent sous un berceau. On n'a pu deviner jusqu'ici ce que signifie sur cette mosaïque le mot qui est sous celui de EAYPOE près d'un lézard (4), parce que quelques-unes des petites pierres qui composent ce nom, ont été dérangées. Ce mot est nuxuaioz, adjectif de \* 7,201, qui veut dire la mesure d'un palme et demi. Il faut donc lire zaipes negonies, un lézard d'un palme et demi; ce qui est exactement la longueur de cet animal (5).

<sup>(1)</sup> Eurip. Helen. v. 1263.

<sup>(2)</sup> Ibid. v. 1277.

<sup>(3)</sup> Ibid. v. 1451. (4) Barthelemy, Explication de la

Mosarque de Palestrine, p. 40. Winkelmann parolt la plus insoutenes-

<sup>(5)</sup> Parmi toutes les opinions, celle de ble. La figure qui donne à boire tient

à la main gauche un long rameau de palme ou de quelque autre plante. Le prétendu cercueil ou lit funéraire est une table sur laquelle est une chandelle allumée, et que portent quatre personnes qui sortent d'un temple, dans lequel il y a des sacrificateurs couronnés de feuilles, et qui tiennent différens instrumens,

§. 16. Au reste, le travail de ce morceau n'est pas des plus finis. Dans le palais Barberin, à Rome, on voit une autre mosaique plus petite, tirée pareillement d'un pavé de ce temple, mais d'une exécution beaucoup plus délicate. Elle représente l'enlèvement d'Europe : on apperçoir en haut, sur le rivage de la mer, les compagnes de cette princesse saisies de frayeur, et Agénor, le père d'Europe, accourant d'un air troublé (1).

Du luxe des Romains considéré comme le principe du principe du principe du principe du

has \$\frac{5}{8}\$ - 1.7. Le luxe qui régnoit à Rome fit très-fivorable au succès aimes de l'art grec. Le goît des bâtimens somptueux, introduit parmit \$\frac{4}{8}\$ les riches citoyens de cette capitale du monde, avoit dégénéré de nassion, et fait des progrès si rapides, en peu d'annéres, que la maison de Lépide (lequel fat consul un an après la mort de Sylla), qui passoit alors pour la plus belle maison de Rome, no fitt plus, au bout de trente-cinq aus, que la centième en rang (2). Varron nous apprend, et l'inspection de la plupart des maisons de Pompéia nous démontre, que les maisons de Rome n'avoient qu'un seul étage, et qu'elles renfermoient une cour, nommée cauvedium chez les Romains et sui chez les Grecs (3). Comme les denœures des citoyens opulens prirent d'autres formes, et qu'au lieu de maisons, on éleva des palais à plusieure étages, avec des colonnades et des enfiliades de pièces somptueusement décorées, on se mit dans la nécessité d'occuper l'industrie d'un décorées, on se mit dans la nécessité d'occuper l'industrie d'un

De chté on voit un chien ou un singe placé aur un pidectal , qui pearlere y latert lien d'une idéle. Le miste de cette moustigne en aus doute trià-dificile à expliquer. Ce qui parolt certain, c'ett qu'on y a représenté des fêtes, une clasto et une péche, données pend-étre par un des Prodemées à l'occasion de l'innomité de l'autre par de l'accasion d'a Nil, occasion de l'autre par ce d'autres parées en mousiques avec de parells suigné égypilens et netucuée ence d'autres parées en mousiques avec de parells suigné égypilens et exécutée à l'empergét dans lemme goût. Ils epourroit

que les anciens Romains se soyeni servis, pour ornemens dans leurs maisons, des choses qu'on faisoi en Egypte, comme nous y employons celles que la Chine nons fournit. Voyes liv, vi, ch. 7, 5-19 et suivans. C. F.

(1) Ciampini en donne la gravure à l'endroit cité, pl. 33, p. 82. C. F.

(2) Plin. I. xxxvj, c. 15, setc. 24, §. 4.
(5) On peut consulter la traduction faite à Florence des Caractères de Théo-phrasic, c. 18, t. III, p. 245, not. 2.

grand nombre d'artistes. Pline nous apprend que le fameux Clodius acheta sa maison plus de quatorze millions de florins (1).

§. 18. Rome, en faisant son idole de César, préparoit un suc-pringue cesseur à Sylla. Simple particulier encore, César se distinguoit ce de l'alterdéja des Romais les plus magnifiques par son amour pour les arts; et parvenu à l'empire, il en fut le protecteur, à l'exemple de Sylla. Il forma de grandes collections de pierres gravées, de figures d'ivoire et de brouze, ainsi que de tableaux des anciens mattres (2). Non content d'amasser toutes ces productions de l'art, il occupa les mains des artistes, pour les grands ouvrages qu'il fit exécuter pendant son second consulat. Il fit construire à Rome un superbe forum de son nom; et des-lors il décont de sompteux étilices publics les villes d'Italie, des Gaules, de l'Espare et de la Gréce même G). Parmiles coloinés et les garnisons

(1) Plin. L. xxxvj, c. 15, 6. 2. Il faut, dit M, de Murr (dans ses Remarques critiques sur les fautes qui se sont glissées dans l'édition de Vienne, de l'Histoire de l'art), que le copiste de Winkelmann se soit trompé en mettant que « le famenx Clodius achetta sa maison plus de quatorze millions de florins » d'Allemagne»; ce que l'éditeur auroit pu facilement rectifier, en consultant le passage cité de Pline, où cet historien dit centes quadrigies octies. Dalechamp évalue cela , dans sa romarque sur ce passage, à deux cenis quarante-sept talens. Or, le talent n'a jamais été compté plus hant que mille écus ou mille florins d'or d'Allemagne; ce qui feroit alors 247000 florins d'or (ou 1852500 livres argent de France); somme déja assez considérable pour la maison d'un particulier. L'édition, italienne de l'Histoire de l'art, publiće par M. Carlo Féa, porte 14,800,000 sesterces ou 570000 écus romains. Or,

suivan Hardouin, le reserve valoit deux sols de France, ce qui donne par consequent 1,980-coo l'ureșt ou, en competant l'eur comân à cinq livres cinq sols, noas trouvous 1,944,500 livres (an sols en consuitation de la floria d'Allemagne en sunous 36,60,000 livres; de consuitation de la floria d'Allemagne en sunous 36,60,000 livres; de copiate de Winkelmann aura mis des florias su lieu de sestercer, que doit avoir port le manuscrit. J.

(a) Voyez Suétone, dans la Vie de César, ch. 47.

(5) Nous aurions un beau monument, ct qui nous donneroit une lâte plus avantageuse de Tard ce est tens, si nous pouvions croire que la célèbre statue, de mondeur (parce qu'elle représente un homme qui, un genou en terre, est dans l'attitude de quelqu'un qui feguise un coutem sur une meule) qu'on voit dans la galerie da grand-duc à Tocane,

qu'il envoya dans les villes ruinées et abandonnées, il en fit partir une pour Corinthe, et lui ordonna de rétablir cette ville. Nous

ait été érigée au barbier de Jules César, pour avoir découvert la conjuration tramée contre lui par Achilla et Pothin, dont perle Plutarque dans la vie de cet empereur. p. . 731. B. Op. t. L. Il parolt que M. Lanzi, dans sa description de la galerie de Florence, ch. 14, p. 174, est de cette opinion. Mais supposé que César ait fait ériger une statue à ce barbier, soit à Alexandrie, où le fait est arrivé, soit à Rome; je ne croirai jamais que ce fut celle-là. Le siyle de cet ouvrage, qui est celui des meilleurs tems, ne permet pas de le croire; d'ailleurs, on n'y trouve pas la moindre trace qui ait rapport à ce feit, ou à la personne du barbier. La figure a des moustaches et un petit floccon de barbe, qui doivent indiquer un homme d'une nation étrangère, et qui n'avoit pas le costume romain; la draperio seule, jettée négligemment sur l'épaule droite, annonce un homme qui veut être prêt à entrepreudre quelque chose; et son air sévère et dur, est celui d'un bourreau. Comment tout cela peut-il convenir au barbier d'un prince romain? Si, au dire de Plutarque, ce barbier découvrit cette conjuration à l'occasion d'un repas public auquel il étolt présent, et où il servoit peut-être, écoutant tout ce qui se disoit par les uns et par les autres; quel rapport cela auroit-il avec l'attitude d'un homme qui est à genoux, occupé à aiguiser un couteau?

Je ne saurois m'éloigner de l'opinion de Léonard Agostini, rapportée par Gronovins. Thesaur antiq. Græc. tom. II., tab. 85, et suivie par Winkelmann d'ns

son Explication de Monumens de l'antiquite, part. I, ch. 17, n. 42, qui croit reconnoître dans cette statue le Scythe, à qui Apollon ordonna d'écorcher Marsyas, statue qui appartenoit à quelque groupe: puisque des différentes statues qu'on a de Marsyas pendu à un arbre (une desquelles est à la villa Médicis, et dont deux sont à la villa Albani) nous pouvons conclure que ce groupe avoit été souvent répété et qu'il étoit très-célèbre. On voit dans une pareille attitude, mais à la vérité drapé, ce borbare sur un basrelief, expliqué par Winkelmann, à l'endroit cité, et sur un autre bas - relief qui se trouve dans la partie latérale d'nn sarcophage placé sous le portique de l'église de S. Paul , hors de Rome. Le mouvement de la tête, que M. Lanzipense exprimer la fraveur, et qu'il croit propre à un espion, ressemble à celui d'un homme qui regarde Marsvas, et exprime tout-à-la-fois le plaisir et une certaine fierté barbare ; ainsi qu'il le regarde aussi dans les bas-reliefs cités, et dans un tableau dont parle Philostrate le jeune , Icon II , pag. 865 , où il parolt qu'il fait la description de cette figure. Furtim autem (Marsyus) intuetur hunc barbarum, qui in ipsum gladii aciem acuit. Vides enim utique ut manns ejus coti, et ferro intentæ sunt, utque in Marsyam glaucis terribiliter intuctur oculis, coma arrecta agresti et squallida, Rubor in gena ejus autem cædem parantis est, ut ego puto : supercitiumque oculo incumbit ad iram compositum, atque animo quemdam induit affectum. Quin etiam ringitur sævum quiddam supe

avons dit au commencement de cette Histoire, de quelle manière Corinthe sortit de ses cendres, et les productions de l'art qu'on trouva en fouillant dans ses ruines (1). Sclon toutes les apparences, la grande et belle statue de Neptune, tirée des excavations de Corinthe, il y a quelques années, fut exécutée lors du rétablissement de cette ville par César. La forme des lettres de l'inscription qui se lit sur la tête d'un dauphin placé au pied de la statue, semble indiquer ce tems-là. Voici cette inscription

> IL AIKINIOC RPEICHOC IRPRYC- --

Elle dit que cette statue avoit été érigée par Publius Licinius Priscus, du collège des prêtres. En effet, il n'est pas rare de voir le nom de la personne qui a fait élever un monument, à côté de celui de l'artiste qui l'a exécuté (2).

6. 19. Les dernières victoires de Lucullus, de Pompée et en- Desarriere suite d'Auguste, répandirent à Rome un essaim de prisonniers, me et de arparmi lesquels il y avoit beaucoup d'artistes, qui, ayant par la chia. suite été affranchis, exercèrent leurs talens dans cette ville (3). Gnaios ou Gneius, le graveur de la très-belle tête d'Hercule du

ns, que patrare parat : nec an præ gaudio id faciat, an intumescente ad jugulationem animo, satis scio. Certalnement le couteau que tient notre statue n'est pas un rasoir, comme en convient M. Lanzi; mais il parolt propre à écorcher, ce qu'il nie sans raison ; et ce couteau n'est pas fort différent de celui qu'on voit sur les monumens en question et sur quelques autres.

J'entends aussi rejetter, parce que je viens de dire, l'opinion de ceux qui pensent que par cette statue on a voulu représenter celui qui découvrit la conjuration de Catifina, ou celle des fils de Brutus, ou celle enfin des Pisons contre Néron; sur quoi on pett voir les conjectures de Gori, Mus. Florent. statue, tab. 95, 96, où il en donne la figure, qu'on trouve aussi chez Gronovius, à l'endroit cité, et chez Maffei, Raccojus di statue, tav. 41. C. F.

- (1) Voyez liv. j, ch. 2, 5. 4. (2) Conf. Orville, Animade. in Charit. lib. ij , c. 5 , tom. I , p. 186.
- (3) Voyez liv. iv , ch. 8, 6. 28 et suiv.

cabinet de Strozzi, à Rome, étoit du nombre de ces artistes (1). Ce nom romain lui venoit de celui qui lui avoit donné la liberté; peut-être même étoit-ce un affranchi de Pompée le Grand, qui n'est souvent désigné que par son prénom de Gneius. Agathangélus doit être regardé comme un autre habile artiste de ce tems, si la tête qui porte son nom sur une belle cornaline représente le graud Pompée; tête dont j'ai fait mention à l'occasion de la statue de ce capitaine romain (2). Alcamène, qui a mis son nom sur un petit bas-relief de la villa Albani (3), s'appelloit Quintus Lollius, d'après le nom de son patron, qui étoit sans doute l'illustre Lollius, contemporain d'Auguste. Un artiste plus célèbre encore, le statuaire Evandre (4), d'Athènes, qui avoit quitté sa patrie pour suivre Marc-Antoine à Alexandrie, fut amené à Rome avec d'autres captifs par Auguste, après la mort du triumvir (5). Entre autres ouvrages qu'il fit dans cette capitale, on lui donna à refaire la tête d'une Diane de Timothée. contemporain de Scopas, figure qui étoit dans le temple d'Apol-Ion sur le mont Palatin (6).

Des autres grands arristes gracs.

6. 20. Ce ne furent cependant pas les affranchis seuls qui pratiquèrent les arts à Rome, il s'y rendit anssi de fameux artistes de la Grèce. Parmi ces derniers, ceux qui y acquirent le plus de réputation furent Arcésilaus et Pasitèle (7). Arcésilaus, l'ami de Lucullus, s'étoit fait un grand nom par ses modèles, que les artistes mêmes payoient plus chers que les ouvrages finis des autres maitres. Il fit pour César une Vénus, laquelle lui fut enlevée (8) même avant qu'il eut pu y mettre la dernière main (9).

Pasitèle,

<sup>(1)</sup> Stosch, Pierr, grav. pl. 25. Gori, Dacty liotheca Smithiana, t. I, tab. 25.

<sup>(2)</sup> Voyez liv. iv, ch. 7, §. 68.

<sup>(5)</sup> Woyes liv. v, ch. 1, 6. 4. (4) Horat. I. j., Serm. 5, v. 91.

<sup>(5)</sup> Voyez Schol. ad Horst. loc. cit.

<sup>(6)</sup> Plin. L xxxv, c. 45.

<sup>(7)</sup> Idem, 4 xxxv, c. 12, §. 45.

<sup>(8)</sup> Plin. loc. cit. Par l'empressement à la consacrer, C. F.

<sup>(9)</sup> Une lionne que possédoit M. Varron, et faite en marbre par le même Arcésilaus, doit avoir été fort belle. Plin. 1. xxxvj, c. 5, sect. 4, 5. 15. Plusieurs

amours silés jouoient autour d'elle, et quelques-uns la tenoient liée; d'autres

Pasitèle, natif de la Grande-Grèce, obtint par ses talens le droit de bourgeoisie romaine (a. Il travailloit principalement en ouvrages de relief, ou de bosselage en argent. A l'égard de ces dernières productions de l'art, Cicéron fait mention d'un portrait du fameux comique Roscius, représenté dans son berceau au moment que sa nourrice le trouva entortillé d'un serpent (2). Quant à ses statues, Pline vente un Jupiter d'ivoire qu'on voyoit dans le palais de Métellus (5). Pasitèle étoit aussi très-estimé comme écrivain ; il avoit composé cinq livres dans lesquels on trouvoit la description des fameux ouvrages de l'art connus dans ce tems (4).

5. 21. Ce fut aussi vers cette époque, à ce que je crois, que les deux statuaires athéniensy: Criton et Nicolaus, arrivèrent à Rome. Le nom de des artistes, gravés sur la corbeille que porte sur sa thénieus. tête une caryatide plus grande que nature, sont ainsi figurés:

. .. ine sallana ... NIKOAAOŚ ADHNATOL PHOT and the correction to be by the are, erior. Il ...

Cette caryatide, conjointement avec une autre semblable, et le

la: forçoiene à boire dans une corne, sect. 55, et & xxxiv, c. 8, sect. 19, §. 34. d'autres encore lui metrojent leur chaus- . Au sentiment de François Junius (Cat. d'un seul bloc. E. M.

- (1) Voyez ci-dessus l. iv. c. 2, 5. 51 ....
- (2) Cic. De Divinan 1 j. c. 36. (5) Plia, I. xxxvj, c. 4, 5. 12.
- (4) Pasitèle excella aussi dans l'art de faire des modeles en argile, Plin. L. xxxv. e. 12, sect 45, et I xxxiy, c. 5, sect 4, 5. 12. C'étoit à cet art, disoit-il, qu'on devoit la statuaire, la sculpture et la ciselure. Dans ce même tems Posidonius se distinguoit autant dans la statuaire,

que dans le burin. Plin. L xxxiii , c. 12.

Tome II.

- sure; et toutes ces figures étolemtaillées arch. etc. p. 175), ce Posidonius est le mênie que celui à qui Cicéron avoit accordé son amitié , De natur. deor. I. if ,
  - c. 54, n. 88, et l'auteur d'une merveillouse sphère, qui représentoit tous les mouvemens célestes, tant diurnes que nocturnes du soleil, de la lune et des planètes. On peut joindre à ces artistes . Lédus, qui s'est rendu célèbre par son talent à ciseler en argent. Plin. L. xxxiii,
  - o. 12, sect. 55, B. M. (5) Criton es Nicolaus , Athéniens ; l'ont faise. C. F.

ВЫЬ

torse d'une troisième (1), fut découverte en 1766, dans une vigne de la maison Strozzi, à deux milles de la porte de saint Sébastien, sur l'ancienne voie Appienne, à peu de distance du fameux tombeau de Cecilia Metella, femme du riche Crassus. Comme cette route étoit garnie des deux côtés de tombeaux, dont quelques-uns étoient accompagnés de jardins de plaisance et de maisons de campagne, comme nous pouvons le conjecturer par les inscriptions du tonibeau d'Hérode-Astions, je pense que ces caryatides décorpient ou le tombeau de quelque Romain opulent, ou sa maison de campagne, annexée à ce monument. Le lieu où on les a déconvertes, ainsi que le style même de ces statues, me porteroient assez à leur assigner l'âge dont nous parlons. Ces caryatides, au nombre de quatre, on autre nombre pair, avant servi de soutiens pour porter l'entablement d'une chambre, soit dans le tombeau même, soit dans la maison qui en dépendoit, je présume qu'elles ont été faites pour l'endroit on on les a trouvées, et qu'elles n'ont pas été apportées d'autre part. Au reste, il, ne semble pas qu'avant l'époque du triumvirat, on ait élevé des tombeaux si magnifiques et qu'on les ait décorés de pareilles statues ou caryatides : car je n'ignore pas que, des les premiers tems, on étoit dans l'usage de placer dans les tombeaux les simulacres des morts, comme cela nous est prouvé par la description de la statue d'Ennius, déposée dans le sépulcre des Scipions, qui se trouvoit aussi sur la voie Appienne (2). Pour ce qui concerne le style, je remarque dans les airs de tête une certaine mignardise, des parties trop molles et trop arrondies; tandis que, dans les tems plus reculés, auxquels la forme des caractères de l'inscription pourroit nous faire penser, ces mêmes parties ont été tenues bien plus ressenties, bien plus expressives.

Voyez ci-dessus pag. 365, note 1, et tom. I, pag. 58, note 1.

<sup>(1)</sup> Actuellement ces trois caryatides sont à la villa Albani. (2) Liv. lib. xxxviij, c. 35, num. 56.

6. 23. Cependant l'art h'avoit pas totalement déserté la Grèce. Des atistes quoiqu'il s'y trouvât dans un état de langueur; l'amour de la renthem Grepatrie y avoit retenu encore quelques maîtres célèbres, parmi lesquels on nomme, du tems de Pompée, un Zopyrus, qui tra- Zopyrus, vailloit en argent, comme Pasitèle (1). La conjecture qui porte à supposer que cet artiste travailloit en Grèce, est fondée sur les raisons suivantes. Pline, en parlant des ouvrages de Zopyrus, fait mention de deux coupes d'argent ciselées : sur l'une on voyoit représenté les Aréopagites, sur l'autre le jugement d'Oreste devant l'Aréopage. Cette dernière fable se trouve travaillée de relief sur une coupe d'argent d'environ un palme de hauteur, et qui pourroit être attribuée à ce même Zopyrus. Comme cette coupe, qui appartient aujourd'hui au cardinal Neri Corsini, a été trouvée sous le pontificat de Benoît XIV, dans le port de l'ancienne ville d'Antium, lorsqu'on le répara, il est à croire qu'elle n'a pas été exécutée à Rome; mais qu'ayant été apportée d'un autre endroit, et vraisemblablement de la Grèce, elle périt dans ce port par quelque accident. Je suis le premier qui ait publié et fait graver ce rare morceau dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (2). Dans la description que j'en ai faite (3), j'ai montré qu'il ressemble pour la forme à la coupe de Nestor, décrite par Homère. Ce vase est double : la ciselure qui lui sert d'ornement extérieur, lui tient aussi lieu d'étui (4): de sorte que cette coupe se démonte à volonté, et les parties s'adaptent si bien ensemble, qu'il n'est pas facile d'en découvrir le double travail, à moins qu'on ne le sache. Par-là j'explique ce qu'Homère nomme appiters quant, coupe ou gobelet double (5).

§. 25. Il paroit que Zopyrus et Pasitèle se sont attachés principalement à représenter sur leurs ouvrages en argent des sujets

Dounday Google

<sup>(1)</sup> Plin. I, xxxiij, c. 55, p. 75. C'est num. 151.

le même dont on a parlé §. 20. Voyez (3) Voyez aussi liv. iv, ch. 5, §. 5q. aussi liv. vj, ch. 2, §. 51. (4) Voyez tom. I, p. 46, dans la riote.

<sup>(</sup>a) Explic. de Monumens de l'antiq.

(b) Voyertom. 1p. qo, oue
(c) Voyertom. 1p. qo, oue
(d) Voyertom. 1p. qo, oue
(d) Voyertom. 1p. qo, oue
(d) Voyertom. 1p. qo, oue

mythologiques et héroiques. Mentor, un de leurs prédécesseurs, s'étoit distingué dans le même genre, comme Properce nous l'apprend dans ces deux vers (1).

Argumenta magis sunt Mentoris addita formæ: At Myos exiguum flectit acanthus iter.

Le poète appelle ces sortes d'ouvrages, Argumenta; et, craignant peut-être de paroître obscur dans le passage où il emploice mot pour désigner les morceaux de ce genre (a), il distingue le travail de Mentor de celui de Myos, et lui assigne le premier rang. Notre poète dit que ce dernier àrriste étoit habile dans la ciselure des feuilles d'acanthe, c'est-à-dire; dans les feuillages, les fleurs et les ornémens en général (5).

Thimoma-

\$. 24. Il paroit aussi que le célèbre peintre Thimomaque de Byzance (4) étoit du nombre des artistes qui restêrent en Grèce. Pline (5), qui le place au tens de César, ne nous en donne plus de connoissance sur sa personne; mais il faut qu'il ait été dés-lors d'un âge avancé, puisque les deux fameux tablax d'Ajax et de Médée, que César paya quatre-vingts talens (6), et qu'il plaça dans son temple de Vénus, avoient déja été entre les mains d'un autre (7).

Lib. iij, Eleg. 9, v. 15 et 14.
 Ovid. Metam. I. xiij, v. 684.
 Voyez Junius, De pict. veter. I. iij,
 c. 1, §. 6, p. 146.

(5) Pline (liv. xxxiij, ch. 12, sect. 55) parle de ces deux ciseleurs, Mentor et Myos, et il les célèbre à cause du traval de leurs figures, C. F.

(4) Dans le Discours prétiminaire de l'Explication de Monumens de l'antiquité, chap. 4, Winkelmann prétend que Thimomaque étoit établi à Rome, et cela paroît, assez probable. Pent-être a-l'il changé d'avis dans cette seconde édition de son Histoire de l'art.

(5) Lib. xxxv, c. 11, sect. 40, §. 30.
 (6) Voyez ci-dessus liv. c. 2, §. 53.
 (7) Cela ne se déduit pas facilement

de ce passage de Pline, ni d'aucon attre, que je sache; car dans toutes les édiations de cet auteur, antérieures à édiations de cet auteur, antérieures à celle de Hardouin que j'ài vrue, le pronom. et se rapporte à César; par Ce moyen Pline dit que Thimonsaque avoit Est ces deux tableaux pour César; Hardouin a changé cela, sans en donner de raison. C. F.

6. 25. Indépendantment des coupes d'argent, qui peuvent être Ouvresse de regardées comme des productions de ce tems là, nous devons rap- co tems, et porter certainement à la même époque les deux belles statues de les deux rois rois captifs, placées au Capitole, et peut-être aussi la prétendue Capitole. figure de Pompée, du palais Spada. Les deux premières, exécutées en marbre noir, représentent deux rois de ces Thraces, nommés Scordisci (1). Au rapport de Florus (2), ils furent faits prisonniers par Marcus Licinius Lucullus, frère du riche et prodigue Lucullus. Lo général romain, indigué de la mauvaise foi de ces princes, leur fit conper les mains; c'est ainsi qu'ils sont figurés dans les statues du Capitole. L'une de ces figures a les bras coupés jusqu'au delà du coude, et à l'autre les mains sont coupées au-dessus du poignet; par conséquent elles sont semblables aux statues (3) des captifs qui décoroient le mauso-

(1) Les Thraces habitolens sur l'Ister ou le Danube. Strabon, liv. vij, p. 489. C.F. (2) Flor. I. iii, c. 4, p. 30.

(3) Si Lucius Florus s'étoit exprimé d'une manière aussi claire que le prétend Winkelmann, d'après l'abbé Valesio, dans une dissertation insérée dans les Saggi di dissert. dell' acad. di Cortona, a. I, n. 10, p. 105 es suiv., il n'y auroit plus aucun doute sur les sujets que représentent ces deux statues. Mais l'auteur latin s'énonce de façon à faire croire exactement le contraire de ce que Winkelmann lui fait dire. Il n'avance pas que deux rois thraces furent faits prisonniers, ni qu'on coupa les mains à l'un et les bras à l'autre ; il dit seulement que les Romains, dans la guerre qu'ils firent à ces peuples, ne trouverent point de peine qui leur inspirât plus de terreur, que de couper les mains à tous les prisonniers qu'ils faisoient, et de les renvoyer ainsi mutilés dans leur

pays pour y vivre dans la misère. Mais les deux statues en question représentent des rois, comme ou le voit par les diadémes qui leur ceignent le front, et par une certaine dignité répandue sur toute leur personne. Ce qu'on vient de dire, renverse déja le principal fondement de l'opinion de Winkelmann, laquelle tombe totalement, quand on considère que les statues de ces rois ont un visage serein, qui n'indique pas qu'ils avent souffert un pareil tourment ; ainsi l'amputation des mains à une de ces statues, et celle des bras au-dessus du coude à l'autre, ne dénote pas, à le voir de près, que cela ait été fuit pour indiquer un châtiment. La forme du vêtement de la gatue dont nous donnons la représentation à la fin dn tom. I, pl. XXIV. ressemble à celle des deux Thraces ou Scythes prisonniers, sculptés sur cette partie de la colonne triomphale de l'esupereur Arcadius dont il sera parlé liv. vi, lée d'Osimandué, roi d'Egypte, et qui étoient sans mains (1). Dans la ville de Sais on voyoit vingt statues de bois de forme colossale, mutilées de la même sorte (2). C'est ainsi que les Carthagimois traitèrent ceux qui se trouvèrent sur deux vaisseaux qu'ils prirent dans le port de Syracuse (3). Quintus Fabius Maximus, Jorsqu'il Commandoit eu Sicile, fit le même traitement à tous les transfuges des garnisous romaines (4).

Sentue de

§. 26. On croit que la statue de Pompée est celle qui étoit placée dans le lieu que cet illustre Romain avoit fait bâtir à côté de son théâtre pour les assemblées du sénat, et aux pieds de laquelle César expira, comme une victime immolée aux mânes de son rival (5). Il est vrai que cette statue n'a pas été trouvée

ch. 8, 5, 18, at dont on trouve la gravure parmi les autres plancher de Basduriut, Imper, orient. tom. II , part, 6, tab. 18, pag. 581. Mais ce sont là des soldats on des personnes privées. Le roi et les principeux personneges qui y sont placés sur des chers de trionphe, pl. 5 er 6, ont des vêremens absolument différens.

Je ne pense pas que M. Braschi ait mieux établi son opinion, dans une dissertation latine très-volumineuse, et du reue fort savante, où il s'attache à prouver que ces statues représentent Siphax et Jugurtha, rois de Numidie, comme nous l'avons déja remarqué dans la préfice de Winkelmann, tom. I, pag. xv, note 6. Il se trompe d'abord quand il dit qu'elles sont de basalte; car elles sont d'une pierre grise tirant sur le noir. En second lieu, la qualité de la draperie et l'espèce de manteau ample et lourd, orné de franges, ainsi que la forme des souliers ou plutôt des bottines, aussi grandes et pesantes, ne sont pas des vêtemens qui couviennent à un climat aussi

chand que l'est la Numidie; non plus que ni la barben ille Generax, qui ofin courts et relevés, comme on le voit à Messinista, dont nou avons parlé cideussu pag. Sor, pote 5, et au batte d'Austileà en marbers, quir et de l'autileà en l'autileà en l'autileà en marè, dans le ruines de l'autilean Capone, dont M. Joseph Duniel a donné une lonque explication, qui a été imprimét à Naples en 1984. Ainsi, les conjectures que le auvant préla fonde sur l'histoire, provinten porter à Eux. C.F.

- sistoire, paroissent porter à Esux. C. I (1) Diod. Sic. I. j, p. 45, l. 10.
- (a) Hérodot, L ij, p. 88, L ult

Hérodote dit que cette prétendue mutitation n'étoit qu'une fable, comme quantité d'autres choues; car il est aisé, dinil, de remarquer que les mains de ces statues sont tombées de vétusté; d'ailleurs, on les a vues à leurs pieds jusqu'à notre siècle. C. F.

- (5) Diod. Sic. L. xix, p. 757.
- (4) Val. Max. L ij, c. 7, n. 11.(5) Plutarque, dans la vie de César,

dans l'endroit où elle étoit anciennement (car entre le théâtre de Pompée et la rue où elle a été découverte, il y a le marché nommé Campo di fiori et le bâtiment de la chancellerie (1)); mais Suétone (2) nous apprend qu'Auguste l'avoit fait transporter et élever dans un autre endroit (3). Tontes les fois que je considère cette figure, je suis frappé de la voir représentée entièrement nue, c'est-à-dire, avec la seule chlamyde, ou vêtue béroïquement et sous la forme d'un empereur déifié; ce qui a dù paroître extraordinaire aussi aux yeux des Romains dans un particulier comme étoit Pompée. Du moins pouvons-nous en tirer la conclusion que ce n'est point une statue qui lui a été érigée après sa mort, puisque son parti expira avec lui. Aussi suis-je porté à croire que c'est la seule statue d'un citoyen romain des tems de la république, qui soit représentée en héros. A cette occasion il faut encore se rappeller ce que dit Pline; savoir, que l'usage des Grecs étoit de figurer nuds leurs hommes illustres; mais que celui des Romains étoit de draper leurs statues. et de représenter sur-tout leurs guerriers dans leur armure et revêtus de la cuirasse (4).

p. 759, D. oper. tom. I. et Sactone, de meme dans la vio de ce prince; ch. 88, et dans selle d'Auguste, ch. 3n. C. F. (1) Cette strate fut trouvée dans I ruelle de Leuarii, pels le palás de la chancellorie, du tens du pape Jules III ; comme le raconte Flaminius Vacca , Memorie, num. 57. C. F.

(a) In August. cap. 51.
(3) Auguste la lit placer ultră-vis la basilique de co même Pompée, qui étoit à côté du théâtre, ce qui correspond trèbien avec l'endroit où la statue de Spada a été trouvée; d'où Nardini (Roma anc. lib. vij. c. 5, reg. 9, pag. 193) pouvoit pour déterminer l'éaudroit où étoit où étoit.

extre basilique. Il croit que la Muse colousele du publis Farnèse, dont il est parlé liv. iv, ch. a. 5, 85, 85, de même que Future, jaquelle evoit d'abord de dor nu palis de la chancéllorie, más qui est cucullement dans le cabinet Ch'mentin, et dont il est fait mention liv. iv, ch. 5, 5, 16, ont de trouvées dans les environs de ce thétres c'en proupuel on per de ce temelle, et d'après dels former une idée du style qui régnoit alors. (4) Plin. L'awarr, c. 5, sec. 5, (4)

Grace res est nihil velare; at contra romana ue militaris thoracas addere. Ce n'est donc pas une chose rare que

6. 27. D'après ce que nons venons de dire de cette statue, nous pourrions former quelques doutes sur la justesse de sa dénomination, qui est fondée d'ailleurs sur la comparaison de sa tête, avec celle de quelques médailles très-rares de Pompée le Grand (1). Il est certain qu'en examinant cette statue, nous n'y trouvons pas le caractère que Plutarque (2) assigne aux figures de cet illustre romain; savoir, qu'il portoit les cheveux relevés audessus du front, comme Alexandre le Grand, ingresso vie sine : car à notre statue les cheveux sont rabattus sur le front, comme sur la médaille de Sextus, son fils. Je suis donc surpris de ce que Spanlieim, en rapportant une médaille très-rare de Pompée avec des cheveux traités comme nous le disons, ait cru pouvoir appliquer l'instribit vir zour de Plutarque, contre le témoignage de ses yeux, et rendre l'expression grecque par exsurgens capillitium(3). 6. 28. Le portrait de Sextus Pompée (4), fils ainé de Pompée

Portiet de pierre graves

Sexus l'om- le Grand, gravé sur une belle pierre, avec le nom de l'artiste. ne mérite pas moius d'être examiné que la statue dont nous venons de faire mention. La pierre est une cornaline de la plus belle espèce. Elle avoit été trouvée au commencement de ce siècle aux environs du tombeau de Cécilia Métella, et se trouvoit montée dans un anneau d'or, du poids d'une once. Quoique la beauté de la pierre soit telle, qu'elle n'avoit pas besoin d'un

> de trouver des empereurs romains figurés en héros, Voyez sur Auguste au chapitre sulvant, 5. 5, et sur Calligula, au

- (1) On en peut voir la figure chez Maffei, Raco. di statue, tav. 127. C. F. (2) In Pomp. Oper. tom. 1, p. 603. D.
- Yoyez liv. iv, ch. 4, 6. 8. (5) Spanheim. De Præst. et usu num.
- e · 11, pag. 67. Une belle statue de Pompée en marbre blanc, plus grande que nature, se

voit à la magnifique villa de Castellazzo, proche de Milan. Elle est toute nue, excepté le bras gauche qui est couvert d'une draperie, laquelle de l'épaule gauche lui pend jusqu'à torre. Cette statue fut transportée de Rome, et comme elle avoit été mutilée en quelques endroits . elle fut restaurée par des mains modernes. E. M.

(4) Winkelmann a déja parlé de co portrait liv. iv, ch. 7, 5. 66 et 68. C. F.

éclat

éclat emprunté, on y avoit cependant mis une feuille d'or battu. que les anciens avoient coutume de placer sous les pierres fines. ainsi que je l'ai dit ailleurs (1). Le nom d'Agathangélus (le joyeux Messager), artiste d'ailleurs inconnu, est ici au génitif comme à l'ordinaire; mais il est écrit AFAGANFEAGY, au lieu d'arabarreadt, contre la règle de l'ortographe grecque, qui vent qu'on emploie deux gamma dans un mot dont la prononciation semble exiger un n devant le r seul. Quoiqu'il en soit, cette façon d'écrire dans des cas semblables se rencontre assez fréquemment (2). Je peux citer, par exemple, la fameuse mosaïque de Palestrine, où le mot AYNE (linx) est écrit de ce cette manière, pendant qu'il devroit être écrit ATE, parce que le E équivaut à r et z réunis. Dans les anciens manuscrits on trouve pareillement HANKPATIACTHC au lieu de HAFKPATIACTHC (3). Le savant Henri Etienne observe que, dans un ancien manuscrit, le mot Typeser est écrit, contre la règle, ingrès (4). Quant à la tête de Sextus Pompée, nous trouvons la justesse de sa dénomination confirmée par une médaille d'or très-rare de ce Romain (5), autour de la tête duquel on lit les mots : MAG. PIVS. IMP. ITER. c'est-à-dire, Magnus Pius Imperator iterum. Le revers de la médaille offre deux petites têtes, dont l'une est le portrait de Pompée le Grand, et l'autre celui de son petit-fils, ou du fils de Sextus, avec cette épigraphe : PRAEF. CLASS. ET. ORAE. MARIT. EX. S. C. A Rome on donne volontiers quarante écus pour cette médaille. A l'égard de la tête gravée sur la cornaline, j'observerai qu'elle a le menton et les joues revêtus d'un poil court, à-peu-près comme une personne qui ne s'est pas fait raser depuis plusieurs jours : ce qui pourroit être une marque

Tome II.

<sup>(1)</sup> Descript. des Pierres gravées du 101. Conf. ibid. p. 66: cabinet de Stosch, cl. iv, sect. 2, n. i86. (4) H. Stephan. Paralip. grammar. (5) Pedrusi Mus. Farnes. t. I, tav.

<sup>(</sup>a) Henric. Stephan. Paralip. gram. (5) Pedrusi Mus. Farnes. t. I, tav. 1; 7 et 8.

<sup>(3</sup> Falconer. Inser. athlet. p. 60 et

de deuil à l'occasion de la mort tragique de son père. On sait qu'Auguste (1), après la perte totale des trois légions commandées par Varus en Germanie, se livra à une douleur si excessive, qu'il se laissa crottre la barbe pendant long-tenis. Cette magnifique pierre appartient à la duchesse de Ligniville-Calabritte, à Naples.

\$. 29. Je regarderois comme tout-à-fait superflu de faire mention ici de la prétendue statue de Caïus Marius, conservée an cabinet du Capitole, si, dans la nonvelle description des antiques de ce cabinet, on ne l'avoit pas rapportée comme un portrait de cet homme fameux (2). Le Févre (3), qui d'ailleurs n'est pas fort scrupuleux quand il s'agit de donner un nom à une figure, avoit déja remarqué que cette statue ne sauroit représenter Marius, parce qu'elle avoit à ses pieds une bolte ronde pour y mettre des écrits, comme la marque symbolique d'un sénateur ou d'un savant, et qu'il n'étoit ni l'un ni l'autre. Malgré le peu de fondement de cette dénomination, l'auteur de l'ouvrage que nous venons de citer donne hardiment à cette statue le nom de Marius, dont la figure nous est inconnue. Cicéron et Plutarque (4) sont les seuls auteurs qui nous parlent de son air bourru et de sa mine sombre; d'ailleurs, il ne nous reste aucun monument de l'art qui puisse donner une idée de sa physionomie. Quant aux médailles qui portent son nom et que les écrivains lui ont attribuées, nous pouvons assurer qu'elles sont toutes fausses et supposées. D'après l'idée d'une pareille physionomie. Fulvius Ursinus s'est cru autorisé de donner le nom de Marius à une tête représentée sur une pierre gravée (5). C'est avec tout aussi peu de fondement, qu'on a donné le même nom aux têtes de marbre du palais Barberin et de la villa Ludovisi, ainsi qu'à une statue de la villa Négroni (5), morceaux qui se

(4) In C. Marius, p. 741. (5) Loco cit. n. 88. (2) Mus. Capit. tom. III, tav. 50.

(3) Fulv. Urs. Imag. n. 88, p. 55.

<sup>(1)</sup> Voyez Suétone, dans la vie d'Auguste, ch. 25. C. F.

trouvent cités par Bottari, comme des preuves incontestables. dans les explications du cabinet du Capitole. Le nom de Marius, que porte la statue du Capitole vient de l'ignorance de ces mêmes hommes qui ont donné à une autre statue du même endroit le nom de Cicéron (1). Pour imprimer plus de caractère à cette statue, on lui a incrusté à la joue un poireau qui ressemble à un pois, cicer, et qui fait allusion au nom de Cicéron. Suste de la sur de Cicéron. Ce qu'il y a de plus ridicule en tout cela, c'est de voir le nom les Matteis de cet homme célèbre gravé sur la base de la statue (2).

- (1) Dans le palais des conservateurs. Maffei en donne la figure, Raccolta di Statue , tav. 21. C. F.
- (a) Nous avons aussi à Milan une statne fort connue, appellée vulgairement l'homme de pierre, dans laquelle on a cru reconnoître Cicéron. Vovez Gratiol. De pract. Med. adif. p. 153, et Giulin. Memor, di Mil. part. ij, p. 279. La toge romaine dont cette figure est vêtue, et un dicton de cet orateur qu'on voit écrit au-dessus de sa tête, sont les fondemens sur lesquels on appuye cette opinion. Mais il est facile de voir combien ils

sont foibles et insuffisans, L'air sévère et dur de cette statue feroit plutôt croire qu'elle représente C. Marius, auquel les Milanois l'ont peut-être élevé après la victoire qu'il remporta sur les bords de l'Adige, sur les Cimbres et les Teutons, et par laquelle ils furent délivrés du péril éminent qui les menaçoit. La tonsure qu'une main mal-adroite a faite à cette statue, a porté quelques personnes à croire qu'elle représonte Adelman, un des archevêques de Milan, qui a vécu vers le milieu du dixième siècle. E. M.





## CHAPITRE VI

De l'art depuis le siècle d'Auguste jusqu'à celui de Trajan-

Involution \$. 1. Lonsqu'emfin Rome et tout l'empire romain ne reconnurent plus qu'un maître, les arts établirent dans cette villo
comme dans leur centre, et les meilleurs artistes y vinrent d'au:
tant plus volontiers, qu'ils trouvoient peu d'occupation en Grèce.
Athèmes et d'autres villes perdirent tous leurs privilèges, pour
avoir embrassé le parti d'Antoine (1). Auguste dat aux Athèniens la ville d'Erétrie en Ionie et l'Ile d'Egine, et nous ne voyons
pas qu'ils ayent été traités avec plus de douceur pour avoir fait
bâtir à cet empereur un temple dont le portail d'ordre dorique
existe encore (2). Vers la fin de son règne, ils voulurent se révolter, mais ils furent bientôt ramenés à l'obéssance.

<sup>(1)</sup> Dio. Cass. I liv, p. 755, edit. Reimar. (2) Le Roi, Monum. de la Grèce; mar. 11, pl. 18.

6. 2. La chute des arts dans les villes de la Grèce se recon- Del'art gree noit aux médailles, et sur-tout aux médaillons de bronze; car tous ceux qui ont des légendes grecques sont bien inférieurs. quant à la fabrique, à ceux qui ont des inscriptions latines. Aussi le prix que les antiquaires leur ont assigné diffère-t-il de beaucoup : un beau médaillon latin se paie jusqu'à cinquante écus, tandis qu'on ne donne guère que dix écus pour un médaillon grec.

6. 3. Auguste, que Tite-Live nomme le fondateur et le res- Des omretaurateur des temples, fit refleurir les beaux-arts à Rome; et, d'Augusteen comme dit Horace, veteres revocavit artes (1). Il acheta de gament. belles statues des dieux, pour en décorer les places publiques et même les rues de Roine (2). Il fit placer dans le portique de son forum les statues de tous les illustres Romains qui avoient contribué à la gloire de la patrie, et fit réparer celles qui s'y trouvoient déja (5). Parmi les statues de tant de grands hommes. représentés en triomphateurs, on y voyoit aussi celle d'Enée (4). Une inscription trouvée dans le tombeau de Livie (5), paroit indiquer qu'Auguste (6) établit un inspecteur pour veiller sur ces statues ou sur d'autres monumens de l'art (7).

- (1) Horat. L iv. od. 15, vers. 12. Horace ne dit pas cela en se bornant strictement aux arts qui tiennent au dessin, dont il n'avoit peut-être jamais entendu parler , mais relativement à la religion, au bon ordre, aux sciences. au commerce et à tout ce qui peut faire fleurir un état en tems de paix, comme on peut s'en convaincre par les vers qui suivent, celui que Winkelmann vient de citer. C. F.
- (2) Sucton. Augus. c. 57.
- (5) Ibid. e. 31.
- (4) Ovid. Fast. I. v. v. 565.
- (5) Gori, Columb. Liv. n. 125, p. 178.
- Au num. 126 . p. 179, il est nommé

le peintre Héraela, affranchi, comme nous l'avons dit ci-dessus p. 150, note colonne première. C. F.

(6) Dans une autre Inscription rapportée par Gruter, tom. I, part. ij, p. 325, n. 5, il est parle d'un Eutichète, affranchi d'Auguste, et il v est appellé efficinator a statuis; dénomination que Pignorius (De serv. chez Polenus, Suppl. Thes. ansig. rom. t. III, col. 1278, F.) explique par faber statuarius, C. F.

(7) Parmi les autres avantages que Suctone, dans la Vie d'Anguste, ch. 72, dit que cet empereur proeura à Rome, il parle des différens cabinets qu'il y établit à l'usage du public, dans lesquels Faplication de la statue nomméeaus raison Quintus Cincinmatus.

placée autrefois à la villa Montalto, aujourd'hui villa Négroni, et maintenant à Versailles (1), passe communément pour être une des statues héroiques qu'Auguste fit ériger dans son forum. C'est une figure d'homme sans aucune draperie, occupée à mettre une de ses sandales à son pied droit, tandis que l'autre sandale est à côté du pied gauche, qui est nu. Derrière la statue et à ses pieds est un grand soc de charrue, qui parolt avoir été la principale cause de sa dénomination; car on sait que ceux qui portèrent à Quintus Cincinnatus les marques de la dictature le trouvèrent occupé à labourer son champ (2). Mais ce soc n'est pas copié dans l'estampe de cette statue, publiée par Rossi; et Maffei (3), qui explique ce monument d'après la gravure, et qui n'y a pas trouvé le soc, ne laisse pas de lui conserver le même nom. Au lieu de nous parler de cet instrument de labour, il nous raconte l'histoire du célèbre dictateur, sans donner aucune preuve pour appuyer la dénomination de sa statue. Le même Maffei, en rapportant ailleurs une pierre gravée, y trouve, avec tout aussi peu de fondement, le portrait de Cincinnatus; pierre qui d'ailleurs me paroit de travail moderne (4).

il y avoit un nombreux assemblage de statues, de tableaux et d'autres choses rares et antiques, parmi lesquelles on admiroit les armures des héros. Dans un de ces cabinets il y avoit un endroit consacré aux curiosités de l'histoire naturelle. Suétone compte parmi ces curiosités des membres d'une grandeur extraordinaire de bêtes sauvages qu'on prenoit pour des os de géants. Il y avoit aussi à Rome alors d'autres cabinets d'histoire naturelle, particulièrement composés de pierres gravées et de pierres précieuses. Le plus ancien de ces cabinets étoit celui qu'avoit formé Scaurus, gendre de Sylla; mais celui de l'ompée

étoit regardé comme le plus précieux. César parvint à en établir six dans le temple de Vénus Génitrit; et Marcellus, fils d'Octavie, en forma un dans le temple d'Apollon Palatin. Pline, fér. xxxxvíj. e. 1, 4cct. 5. E. M.

- La copie en plâtre de cette statue se trouve à l'académie française, à Rome.
   F.
- (2) Cicer. De finibus, l. ij, c. 4. Valer. Maxim. l. iv, c. 4, num. 7.
- (3) Rucc. di Statue, eav. 70.
  (4) Maffei croit trouver ce portrait sur deux pierres gravées; savoir, tom. IV, num. 7 et 8. Ces figures sont représen-

Quant à notre statue, on peut prouver, au contraire, que, malgré le soc de charrue, le nom de Cincinnatus ne peut nullement lui convenir, parce qu'étant sans draperie, elle ne sauroit représenter un personnage consulaire, si ce n'est Pompée; car, encore une fois, les Romains différoient des Grecs, et représentoient toujours drapées les figures de leurs grands hommes. Par conséquent la figure dont ils s'agit est héroïque. Elle représente, si je ne me trompe, Jason, lorsque Pélias, son oncle paternel, le fit inviter avec d'autres à un sacrifice solemnel qu'il faisoit à Neptune. Jason, que Pélias ne connoissoit pas, fut appellé à cette solemnité au moment qu'il labouroit son chamn : ce qui est indiqué par le soc placé à côté de la statue. Ayant le fleuve Anaurus à traverser, il se hâta si fort, qu'il oublia de se chausser le pied gauche (1), et qu'il ne mit de chaussure qu'à son pied droit. Pélias, voyant paroître devant lui Jason dans ce désordre, comprit le sens d'un oracle obscur qui l'avertissoit de se garantir de celui qui viendroit le voir n'ayant qu'un pied de chaussé (Munaparis) (2). C'est là, je crois, la vraie explication de cette statue (3). L'antiquité fait mention d'une figure d'Ana-

tées avec une barbe. La première a les deux pieds chausés, et devant elle on voit une Minere qui lui préente une épée et une lance. La seconde est occupée à chauser le soulier du pied droit et a le pied gauche nu. Ces pierres sont modernes, ou du moins elles ne représenteut ni Jason ni Cincinuatus. C.F.

(1) Jason perdit le soulier gauche dans la rivière, où il resta enfoncé dans la bourbe, comme le disent unanimement tous les écrivains. C. F.

(2) Monaperic Apollod. Biblioth. I. j., c. 9, §. 18, p. 48, Schol. Pind. Pyth. ode iv., §. 135. Apollon. Argon. I. j.,

v. 10. Hygin. Fab. 12. C. F. (5) Pour prouver completement que

con a possess compensation que la attate autre di accidentatus, no petti sjouter que la attate autre di avoir de la brate, que flo proto i 4 Rome à cette époque, c'exi-sidre, l'an agó de cette ville, et même encore environ deux cetts ans après: et l'on représentois avec une barbe toules homnes illustres de ces tennés, comme on mes illustres de ces tennés, comme on mes illustres de ces tennés, comme on bomme d'un despois avancé, puisque Cincianatus étois alors père de trois fils, dont le premier , appellé Cévan, présid dont le premier , appellé Cévan, présid déja rendu célèbre pur ton éloqueux en barraux et pur ses entreprises mili-

créon, représentée avec un seul soulier, parce qu'il avoit perdu l'autre étant ivre (1).

Des tratues et des images d'Auguste.

5. La statue d'Auguste du Capitole (2), qui le représente debout et dans sa jennesse, un gouvernail à ses pieds, histaille d'Actium (3), est d'un travail médiocre; et la statue assise de cet empereur, qui se voit aussi au Capitole, n'auroit pas d'un méme être citée (4). Une autre statue fort vantée dans les livres, et conservée à la villa Mattéi, est la figure de Livie, ou selon d'autres (5), celle de Sabine, femme de l'empereur Adrien; mais cette statue ressemble à une Melpomène plutôt qu'à une impératrice, comme le montre le cothurne (6).

taires. Voyez Tite-Live, liv. iij, ch. 5, num. 11, ch. 8, num. 19. Mais pour soutenir que l'artiste auroit voulu représenter Jason, il faudroit dire qu'il s'occupoit ici à se chausser après qu'il eut quitté la charrue, et non après qu'il ent passé la rivière, parce qu'alors il avoit perdu un de ses souliers, comme je viens de le dire, et non pas comme le prétend Winkelmann, qui accommode l'histoire à la statue, Si ce qu'il dit étoit vrai, le sculpteur se seroit éloigné du style ordinaire des artistes, et des peintres en particulier, lesquels, selon Philostrate (Epist. 22, oper. 4. II, p. 925), avoient coutume de représenter ce héros avec un pied seulement chaussé, parce qu'il avoit perdu un de ses souliers en traversant le fleuve. On voit donc, par ce passage de Philostrate, que Jason, dans cette attitude, étoit un sujet que les artistes avoient coutume de représenter de la sorte, et qui certainement étoit plus convenable pour la sculpture et la pointure que celui de Cincinpatus. C. F.

(1) Anthol. l. iv, c. 57, p. 567, L'xxj, xxxj, p. 368, L.6.

(2) Dans la cour du palais des Conservateurs, à gauche en entrant. C. F.
(5) Massei, Raccolta di Stat. tav. 16.

(4) Mus. Capit. t. III, tav. 51.

(5) Maffei, Stat. n. 107. (6) Elle se trouve aujourd'hui dans le csbinet Clémentin; et comme le marque l'abbé Viscontl (tom. I. de cet ouvrage, planche 41, note \*)et l'abbé Amaduzzi (Monum. Mattheij, tom. I, tab. 62, où. il en donne la figure ) cette statue ne représente autre chose que la Pudeur. ou plutôt une impératrice ou dame romaine, sous la figure de cette vertu ; comme cela se voit souvent pratiqué dans d'autres statues et sur les médailles. Il est impossible de déterminer précisement qui cette figure représente; parce que la tête est moderne; c'est à quoi n'ont pas pris garde ceux qui ont cru y trouver Livie ou Sabine. Quant au Cothurne, dont s'appuye Winkelmann, pour en faire une Melpomène, se signe est trop générique. On sait que Maffei, en parlant d'une tête d'Auguste couronnée de feuilles de chène (couronne civique), et conservée au cabinet de Béviacqua, à Vérone, doute qu'on en puisse trouver ailleurs une pareille (j.). Il auroit pu savoir qu'il y en avoit une semblable dans la bibliothèque de S. Marc, à Vénise (2). La villa Albai seule offire trois différentes têtes d'Auguste, toutes trois conronnées de feuilles de chène. Une autre petite tête d'Auguste, exécutée sur une agate, et appartenant au général Walmoden, à Hanovre, est ornée d'une pareille couronne. C'est bien dommage qu'il ne s'en soit conserré que les yeux, le front et les cheveux, parties qui suffisent néammoins pour faire connoître Auguste (3). Cette tête, si elle étoit entière, seroit de la grandeur d'une orange.

les dames romaines et même les impératrices portoient ordinairement le coteurne, comme le remarque l'abbé Amaduzzi, pag. 57, qu'on vient de citer. Au reste, le bracete qu'on voit indigué sous la robe an bras droit, ne paroli pas convenir à Melpomène. C. F. (1) Ferona lillutr. part. ii), esp. 7,

pag. 215, et col. 217, tav. 1, n. 1.
(2) Zanetti, Statuc della Lib. di S.

(5) On pent dire anjourd hul qu'il y abenous de ces their d'Auguer. Une en marbre blane, de même avec la courson civique a été découvers, (ainti qu'une tête d'Annibal, avec unes harbe pottiée, et qu'on coaserve également au chinet Borgiem, à Velletri), dans une foutille, à un mille et dem de cere ville, dans je territoire de daine-Celane, ou Saine-Celanes. Une autre tie du même amprevair d'une belle exécution, mais juvenille et sans couronne, fut trouvée, seve d'autres autiquités dans le terri-vere d'un resur antiquités dans le terri-vere d'un resur antiquité de la terri-vere d'un resur antiquités dans le terri-vere d'un resur antiquité de la comme de la comme d'un resur d'un res d'un resur d'un resur d'un resur d'un resur d'un resur d'un res

de Velletri : l'on conserve cette antique dans le cabinet Clémentin. On voit aussi dans le même cabinet une rête mal exé- . entée, qui représente Auguste couronne d'épis, et une autre encore du même prince dans un âge avancé, comme nous l'avons dit dans le tom. I, peg. 461, note 8, avec une conronne de cliène, sur laquelle est représenté, sur le front, dans le même marbre en forme de camée, la figure de Jules-César. Il y a de plus une statue d'Auguste presque toute nne, à l'héroïque, et une autre drapée, qui paroft occupée à Lire quelque sacrifice; ainsi qu'une statue de femme, laquelle semble prier avec les mains élevées vers le ciel , selon le rit des anciens, et dans la même attitude qu'on tronve la Piété sur les médailles. L'on pourroit donc croire que cette figure représente Livie, femme d'Auguste; puisque ces deux morceaux ont été trouvés

toire de Monte-Secco, à quatre milles

Tome II.

Marc.

ensemble dans les fouilles d'Orticoli. C.F.

D d d

nespriese. 

5. 6. Deux statues de femmes couchées, l'une au Belvédère deux seums et l'autre à la villa Médicis, portent le nom de Cléopâtre, parce que leurs bracelets ont la ligure d'un serpent (1). Elles représentent vraisemblablement des nymphes endormies (2), on le repos de Vénus, ainsi qu'un savant l'avoit déja observé (3). Par conséquent ce ne sont pas des ouvrages qui puissent faire jager de l'art sous le règne d'Aquate. On dit cependant que Cléopâtre avoit été trouvée morte dans une attitude pareille (1). Au

(1) Ces bracelets ressemblent certainement à ceux d'autres statues, particulièrement de celle dont il a été parlé ci-dessus; et M. Lens, qui (Le cosasme, ou essai, ect. liv. j, à la fin, p. 27) croit pouvoir le nier, parce qu'il y trouve une forme irrégulière, qui ressemble plus à celle d'un serpent que d'un bracelet, n'en avoit peut être pis vu de semblables à d'autre statues. D'ailleurs ce bracelet n'est pas rond comme un serpent, mais plat. A la statue qu'Auguste fit faire pour être portée en triomphe, le serpent ne devolt pas être en forme de bracelet, ni tel qu'on le voit aux statues en question; puisqu'il se tenoit attaché au bras, dans l'attitude d'un serpent qui mord, Plut. In M. Antonio op. tom. I, p. 955. B; et il est bien probable qu'une pareille statue a dû servir de modèle aux autres. C. F. M. Ramdohr ( Uber Mahlerei und

Bildhauerarkeit in Rom; L.1, p. 105) i dit que ce préendu serpent n'est qu'un p bracelet, et qu'il a vu à Portici non des bracelet, mais des bagues de cette forme. D'alleurs, que signifierolt ici ce r serçetat autor du bras? Il pense donc que cette figure ne représente pas une Chrojatre; aus ponvoir dire cependant p ce qu'elle est en elfeit. Toute la figure

annonce le doux repos d'ane femma endormio. La draperie en est de toute beauté, et l'on apperçoit au travers les contours arrondis du corps; le jet et la disposition des plis sont dignes de fixer l'attention des connoisseurs. La pause de la figure, en général, est abominable. Le défaut d'anemble que Vinkelmann trouve à la tête, vient du nez et de la bouche, uni out été resaurés. J

(2) On trouve, en effet, d'autres statues représentant surement des nymphes, qui étoient placées sur le haut des fontaines, dans la même attitude et appuyées sur une urne, d'où couloit l'eau, comme on en voit, entr'autres, une petite dans le cabinet Clémentin : mais elles ne peuvent cependant être comparées avec celles dont il est question, pour la richesse et la forme de la draperie. Qui sait si elles ne représentent pas Sémèlé? car elles ont une grande ressemblance avec la Sémèlé qu'on voit sur une pierre gravée, que Winkelmann donne dans son Explicat. de Monumens de l'antiquité, n. 1, et dont il fait aussi mention dans cette Histoire de l'art, Ev. ij, ch. 2, 5. 4. C. F.

(5) Steph. Pigh. in Schotti Itin. Ital. p. 326.

(4) Galen. ad Pison. de Theriaca;

reste , la tête de la première figure n'a rien de remarquable . sinon qu'elte est un peu de travers (1). La tête de la seconde, que quelques-uns vantent comme une merveille de l'art, et qu'ils comparent aux plus belles têtes de l'antiquité (2), est un idéal commun et de plus indubitablement moderne, et de la main d'un artiste qui n'a jamais eu d'idées nettes, ni du beau de la nature, ni de celui de l'art. Au palais Odescalchi on voyoit autrefois une statue toute semblable à celles-là, et, comme elles au-dessus de la grandeur naturelle; elle a passé en Espagne avec les autres statues du même cabinet.

6. 7. Indépendamment des ouvrages en marbre, je considère Des pierres comme de véritables monumens de ce tems-là quelques-unes des gravies. pierres gravées qui portent le nom de Dioscoride, qui grava les têtes d'Auguste, dont ce prince (3) et les empereurs ses successeurs, à l'exception de Galba, avoient coutume de se servir comme de sceau. Une pareille pierre (4) avec le portrait d'Au-

tom. XIII. c. 8, p. 941, edit. Charter. Gallien rapporte que Cléopâtre fut trouvée avec la main droite sur sa tête, comme si elle eut tenu son diadême, ainsi que le dit aussi Glica, Annal. par. 1, p. 59. Gallien sjoute que Cléopatre, en tombant morte, voulut conserver tout l'extérieur de la modestie, comme l'avoit fait Polyxène, qui, selon Euripide (is Hecuba p. 568), en mourant eut soin de cacher ce que la pudeur lui défendoit de montrer. Or, cette attitude et cet acte de bienséance ne se trouvent pas dans ces statues, qui ont presque toutes le ventre découvert : chose à laquelle M. Lens n'a pas fuit attention : Le costume, esc. à l'endrois cité, où il dit que la draperie de Cléopâtre auroit été indécente pour toute autre reine que pour elle. On n'apperçoit pas non plus à ces statues la robe royale et magni-

fique dont Cléopatre se vêtit avant de se faire mordre par le serpent, ou de prendre le poison, comme quelques écrivains le veulent, ni le moindre indice du lit précieux d'or, sur lequel ella mourut, au dire de Pintarque, loc. cit. p. 954, B. C. F.

(1) On en a publié un grand nombre de gravures; comme, par exemple, dans l'ouvrage de Maffei, Raccolta di Statue, tav. 8, dans la Métallothèque de Mercati et ailleurs; mais celle que Piranese a fait graver dernièrement, paroît être la plus exacte. C. F.

(a) Richardson, Traité de la peinture, tom. II, p. 206.

(3) Sueton. Aug. c. 50.

(4) Gravée chez Stosch, Pierres grarées, pl. 25. Il en rapporte une autre pl. 26, pareille à celle-là, prise du cabinet Scrozzi.

Ddda

giste, se trouvoit à la maison Massimi à Rome; mais lorsqu'on voulut la monter en or , elle se brisa en trois morceaux. Cette tête d'Auguste est reconnoissable à une barbe assez longue; particularité qui ne se trouve pas à ses autres têtes, et qui pourroit indiquer l'époque de la défaite des trois légions de Varus: nous avons dit qu'il avoit été si affligé de cette perte, qu'il a étoit laissé croître la barbe (1). A la villa Albani on voit une tête de l'empereur Othon avec une barbe semblable; ce qui n'est pas raoins singulier dans l'une que dans l'autre. Je ne dois pas oublier de faire mention ici d'une tête d'Auguste de la plus grande beauté, conservée à la bibliothèque du Vatican, elle est gravée sur une calcédoine, et a plus d'un demi-palme de hauteur, ainsi que nous le voyons par la planche gravée de l'ouvrage de Buonarroit (2).

Portraits \$. 8. Nous rangerons aussi dans la classe des ouvrages de ce de Marcus tems, la tête presque colossale de Marcus Agrippa (3), placée

> (1) Nous donnons à la fin du liv. vi, ch. 4, la figure d'une pierre gravée par Dioscoride, qui représento Mercure Criophore, c'est-à-dire, qui porte de la main gauche nne tête de bellier sur un plat. E. M.

Cinq autres pierres gavefes avec le som de cer arisis, et qui respérentent différent sujets, out cés données par Stoch, pl. 2-p. 5°. La seconde de ces pierres; qui avoit déjs été zapportée par con le comme une autre sur lespedie on voit la têre de Soloni Winkelmann, Thoris pett de l'Expérie de Meuns Prietre gravée de coloni de pience Floribler, de dont il donne la gravare à la fin de la pennière partie de l'autre prietre de l'ourrage que sons vecons de citer; et dans l'explication de pinches pointe de l'ourrage que sons vecons de citer; et dans l'explication de pinches pointe de l'ourrage que

vant le ralut préliminaire, au num. xvj;
il dit qu'elle représente une personne
inconnue. Lorqu'on enjuge, nou d'après
cette gravure, mais d'après l'original, o
od d'après le soulfre enten, o in trouve
qu'elle représente Démonthène, et qu'elle
resemble aux tites de cet ortseur, dont il
est pariè liv. vi<sub>j</sub>. b. 5, 5, 5, 5 ('allieux), la
pièrre est une ameltyste, et non pu
une cornaline, comme le dit Winkelmann. C.F.

(a) Ozerer. 199. ack. meed. p. 45.
(5) Les arts qui tiennent au dessin doivent besucoup à Marcus Agrippa, qui embellit Rome de tant d'édifices et entr'autres d'un tuperle Panthéon, vulgürenent appellé la Rotonde, qui, de toutes les fabriques des ancients, est le monument qui s'est le mieux converré jusqu'à nos jours. Il avoit placé dans le Panthéon que sattue de Jules-César, et

dans le cabinet du Capitole; car elle est belle, et de plus nous offre les traits du plus grand homme de son siècle. Je ne déciderai point si une statue héroïque, qui se trouve à la maison Grimani, à Vénise, représente ce capitaine célèbre; je laisse ce soin à ceux qui peuvent examiner si la tête appartient à cette figure, et si elle ressemble à celle du Capitole.

§. 9. Cependant nous avons peut-étre encore un meilleur mo- 'Conjecture nument d'un artiste grec du siècle d'Auguste; car, selon toutes ryatife de l'injecte encore de l'injecte en controlle en controlle de l'injecte en controlle de l'injecte en controlle en cont les apparences il nous reste une des caryatides de Diogène d'A. d'Albènes. thènes, placées au Panthéon (1). Je me sers de la dénomination générale de caryatides pour toutes les figures de femmes et d'hommes qui supportent une partie d'architecture, quoique je n'ignore pas que les Grecs nommoient les dernières Atlantes et que les Romains les appelloient Télamones (2). Cette caryatide restée long-tems ignorée dans la cour du palais Farnèse, a été envoyée à Naples il y a quelques années. C'est la moitié supérieure d'un figure d'homme nue et sans bras, portant sur la tête une espèce de corbeille, travaillée séparément de la figure. Cette

dans le vestibule celle d'Auguste et la sienne. On peut voir là dessus et sur les autres ornemens de ce bâtiment Nardini , Roma antiq. lib. vj , c. 4, reg. 9, avec les notes d'Orlandi. Il joignit à cet édifice des bains ou thermes, Agripna fit aussi construire un portique à l'honneur de Noptune, orné d'un tableau représentant les Argonautes. Dion Cassius, lib. liij, c. 27, p. 721, tom. I. Voyez aussi Junius, Catal. archit. etc. p. 8, 9.

(1) Plin. lib. xxxvj, cap. 5, sect. 4, 5. 11. C. F.

(2) Datts l'Explication de Monumens de l'antiquité , à l'endroit que nous citerons ci-après, il donne son interprétation, mais sculement comme une conjecture, qui se trouve appuyée sur ce que Pline rapporte, comme nons l'avons dit aussi, tom. I, pag. 157, n. a. où il s'exprime mal en donnant le nom de caryatides à des figures qu'on ne peut nommer autrement que Telamones; dénomination que les Romains, suivant la remarque de Vitruve (liv. vj, ch. 10), donnoient aux figures d'hommes qui servoient au même objet que les caryatides, en paroissant porter quelque fardeau sur la tête. Je ne saurois approuyer une pareille supposition, et je ne trouve sucune raison valable dans tout ce que dit Wiukelmann, pour adapter cette figure à l'ordre du temple dont il est question, et au récit de Pline, qui est très-obscur. C. F.

corbeille offre les vestiges de quelques saillies, qui étoient, selon toutes les apparences, des feuilles d'acanthe. Je pense que ces seuilles environnoient la corbeille de notre caryatide, à-peuprès comme celles qui , pressées par un panier couvert d'une tuile, se recourbérent en dehors et formérent le contournement des volutes : heureux effet du hasard qui, à ce qu'on prétend, donna à Callimaque l'idée du chapiteau corinthien. Cette demifigure a environ liuit palmes romains de haut, et la corbeille deux palmes et demi. C'étoit donc une statue qui avoit la vraie proportion de l'ordre attique du Panthéon, dans lequel, selon Pline, étoient placées ces caryatides, et qui a environ dix-neuf palmes de hauteur (1). J'ai fait graver ce morceau dans mon Explication de monumens de l'antiquité (2). Un écrivain (3) a donné une preuve publique de son ignorance de l'antiquité, en prenant et en publiant pour une de ces caryatides une certaine figure en relief, posée sur le pied droit d'une arche qu'on avoit trouvée, de son tems, sous terre, proche du Panthéon (4).

Des ouvrages d'architertute sous Auguste.

§. 10. Quoiqu'un ouvrage d'architecture, élevé loin de Rome, o puisse pas nous faire juger du goût qui régnoit alors dans ectte capitale, nous croyons néanmoins devoir relever quelques singularités qui s'y trouvent. Cet ouvrage est un temple de Mélasso dans la Carie (5), bâti en l'ionneur d'Auguste et de la villo de Rome, suivant l'inscription placée sur l'entablement. On y voit des colonnes de l'ordre romain au portuil, des colonnes ioniques sur les côtés, et les pieds de ces colonnes sont ornés sont ornés sont ornés et les pieds de ces colonnes sont ornés.

<sup>(1)</sup> Dans l'Explication de Monument de l'antiquité, part. iv, plr. 14, Winkelmann dit que la hauseur et de vingstroit palmes et un quart, mais il prétend que le soche de la statue lui evoit donné la huteur nécessire. Il parle très au long dans ett endroit de ce monument, dont il donne la figure au naméro 205. Re.

<sup>(2)</sup> Num. 205.

<sup>(5)</sup> Demontios. Gal. Roman. hosp.

pag. 12.

(4) Voyes Orlandi, a l'endroit cité
par Nardini, pag. 296 et suiv.

<sup>(5)</sup> Pokocke's, Descr. of the Bast. wol II, p. 2, pag. 61, pl. 55.

de feuillee contournées dans le goût de celles des chapiteaux; toutes parties qui péchent contre le goût. Au reste, cet édifice n'est ras le seul oi deux ordres d'architecture se trouvent confondus ensemble. A la plus petite des deux nymphées proche du lac de Castello, nous voyons des pilastres ioniques avec des frises doriques. Un tombeau près de la ville de Girgenti en Sicile, attribué assez généralement au tyxan Théron, offre non-seulement des triglyphes doriques sur des pilastres ioniques; mais il porte aussi sur la couronne de la corniche la série ordinaire de denticules de ce dernier ordre d'architecture.

6. 11. Quant au style, le bon goût commençoit déja à baisser sous Auguste. Il paroît que cette décadence s'est introduite par l'envie qu'on avoit de plaire à Mécène, qui aimoit le style orné et affecté (1). Tacite dit, qu'en général après la bataille d'Actium, Rome ne vit plus briller de grands génies. Il est certain, au rapport de Vitruve, que des-lors on suivoit un goût dépravé dans la peinture des ornemens (2). L'architecte d'Anguste se plaint que la peinture, opérant contre le but qu'elle se propose de rendre la vérité ou le vraisemblable, s'attachoit à représenter des choses diamétralement opposées à la belle nature et à la saine raison, en bâtissant des palais sur des cannes de jonc et sur des chandeliers; voulant parler sans doute des colonnes difformes, élancées et gréles, qui ressemblent aux tiges des candelabres des anciens (3). Quelques fabriques d'un style arbitraire et baroque qu'on trouve dans les peintures d'Hercalanum, qui peut-être ont été exécutées à cette époque, ou bien peu de tems après, attestent la dépravation du goût : les colonnes y ont le double de la hauteur ordinaire, et il y en a même déja avec des fûts en spirale. (4). Les ornemens en sont absurdes et barba-

de main de maître, C. F.

Sueton. in Augustic. 86. Voyez sur cet article Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tom. I, part. III, l. iij, c. 2, §. 20 et suiv., où il traite ce sujet

<sup>(</sup>a) L. 7, c. 5.

<sup>(3)</sup> Pitture d'Ereol. t. 111 et IV.
(4) Des colonnes véritablement en spirale, comme l'on dit aujourd'hui, et

rale, comme l'on dit aujourd'hui, et comme le sont celles que le Bernin a

res (1). C'est dans le même goût d'architecture que sont peints une muraille longue de quarante palmes du palais des Césars. aujourd'hui à la villa Farnèse, et tous les thermes de Titus (2).

6. 12. Parmi les ouvrages d'architecture de ce tems-là, il s'est M. Panius, près de Tivoli conservé aux environs de Tivoli, près du dernier pont sur l'Anio, un tombeau de forme ronde et de grandes pierres de taille, cons-· truit par Marcus Plautius Silvanus, qui fut consul avec Auguste. Les inscriptions sépulcrales se voyent entre des cippes devant le tombeau; celle du milieu, écrite en plus grands caractères, conserve la mémoire du fondateur. En offrant une indication de ses dignités, de ses campagnes, elle rappelle le souvenir du triomphe qu'il obtint après sa victoire contre les Illyriens, et finit par ces mots: VIXIT. ANN. IX. Wright, dans ses voyages, dit qu'il ne comprend pas comment un homme, et sur-tout un homme consulaire, peut dire qu'il n'a vécu que neuf ans ; il croit qu'il faut lire'L devant le nombre IX, de sorte qu'il auroit vécu cinquante-neuf ans (3). Mais ce voyageur se trompe avec plusieurs autres qui sont du même sentiment ; il ne manque rien au nombre, et les lettres, ainsi que les chiffres qui ont un bon empan de hauteur, se sont très-bien conservés. Marcus Plautius comptoit n'avoir vécu que les années qu'il avoit passées dans la retraite à sa maison de campagne, et il regardoit comme non avenue la vie qu'il avoit menée jusqu'alors. L'empercur

> mises au confessional de S. Pierre au Vatican, et celles du grand autel latéral de l'église de S. Ignace, au collège Romain, ne se trouvent point dans les peintures d'Herculanum. On voit bien, à la vérité, dans le tom. IV, pl. 65, des colonnes coloritiques ornées de festons de toutes sortes de fleurs en forme de spirale; et , pl. 58, une colonne canelée également en spirale; et dans le & III, pl. 56, des colonnes formées de plusleurs branches ou rameaux entrelacés

de loin à loin, dans la même manière: ce qui est bien plus ridicule encore que ce que critique Winkelmann. C. F.

(1) Voyez ci-dessus livre iv. ch. 6. \$. 52, liv. iv , ch. 5, \$. 29 et 30. C. F.

(2) Winkelmann n'en avoit vu que le dessin fuit par Jean d'Udine, disciple de Raphaël; mais aujourd'hui toutes ces peintures ont été rendues publiques, et nous en avons déja parlé liv. iv, ch. 6, 6. 52, et liv. iv, ch. 8, 6. 4. E. M. (3) Travels, p. 569.

Dioclétien .

Dioclétien, après avoir abdiqué l'empire, passa le même nombre d'anuées à sa maison de campagne, près de Salone en Dalmatie. Il disoit à ses amis qu'il n'avoit commencé à vivre que le jour de son abdication. Similis, un des plus illustres Romains du tems de l'empereur Adrien, fit mettre sur son tombeau une inscription semblable: elle portoit qu'il avoit vécu sept ans : c'étoit le tems qu'il avoit passé à jouir des douceurs de la vie champêtre (1).

6. 13. Je remarquerai à cette oscasion que la villa Albani Tablem du conserve encore un morceau des peintures antiques tirées du Nasons tombeau de la famille des Nasons, de laquelle étoit Ovide, conjointement avec plusieurs antres tableaux, gravés par Pierre Sante Bartoli. Ce morceau, dont j'ai déja parlé, liv. iv, ch. 8, \$. 10, représente OEdipe avec le Sphinx. On croit assez généralement que toutes ces peintures sont détruites ; opinion que Wright a adoptée comme les antres. Dans la première partie supérieure de ce tableau, on voit un homme et un âne, que Bartoli a supprimés dans sa gravure comme des hors-d'œuvre : et cet âue cependant est ce qu'il v a de plus savant dans la composition. La fable nous apprend qu'OEdipe prit le Sphinx, après qu'il se fut précipité du rocher, et le chargea sur un âne; c'est ainsi qu'il arriva à Thèbes , portant avec lui la preuve de la solution de l'énigme (2).

5. 14. Quelque remarquable que soit dans l'histoire de l'art Omnaces de le nom d'Auguste et les restes des monumens de son siècle, il l'art recuelrésulte du rapport de Pline (3), que le nom d'Asinius Pollion ne nius Pollion l'est pas moins, par la quantité de beaux ouvrages anciens que cet illustre comoisseur recueillit et qu'il exposa publiquement. L'historien de la nature et de l'art fait l'énumération de plusieurs de ces ouvrages, dont les plus connus sont le Taureau Farnèse, que j'ai décrit dans un chapitre précédent (4), et les femmes à

<sup>(1)</sup> Xiphil. in Hadr. p. 253, 4, 23. (2) Tzetz, Schol ad Lycophr. v. 7. Tome II.

<sup>(3)</sup> Plin. L. xxxvij, c. 5, sect. 4, 5, 10. (4) Liv. vj, ch. 4 5. 14 et sulv.

cheval, ou les Hippiades de Stéphanus, qui représentoient sans doute des amazones à cheval, et qui reçurent cette dénomination du mot 6xxxx, (cheval). La raison qui m'engage ici à faire mention des Hippiades de Stéphanus, dont le teins ne sauroit d'ailleurs être déterminé, c'est que je le regarde comme \* le même statuaire que Ménélas (auteur d'un groupe de deux figures de grandeur naturelle et conservé à la villa Ludovisi) nomme son maltre dans l'inscription grecque qui l'accompagne. Quant à cet ouvrage, je me réserve d'en dire mon sentiment ci-après.

Dela mauon \$. 15. Je me propose de publier un beau bas-relief, décou-Védina vert dans les débris de la maison de campagne d'un autre Polliensurle Pollion, qui avoit le prénom de Védius. Ce Pollion, qui mérite d'occuper une place parmi les personnages fameux de ce tems, fit un testament par lequel il légna à Auguste sa belle maison de campagne, située sur le Pausilipe, près de Naples. Les ruines de cette maison sont d'une immense étendue. Ce que j'ai trouvé de plus curieux au milieu de ces vastes débris, ce sont les fameuses pêcheries de murenes (piscina), ou ces réservoirs entourés de murailles et pratiqués dans la mer par Védius Pollion. C'est cet homme qui, joignant à la politesse d'un courtisan la férocité d'un barbare, dit, un jour qu'il traitoit Auguste dans sa maison de campagne, et qu'il venoit d'être informé qu'un esclave avoit cassé un de ces vases précieux nommés murrhins : Ou'on le jette aux Murènes, ad murcenas! L'empereur, pour empécher Pollion de commettre à l'avenir une pareille cruauté, sit briser tous les vases de cette nature (1). Ce réservoir se voit encore aujourd'hui, et se trouve si bien conservé, que les deux treillis de bronze au travers desquels on faisoit entrer l'eau de la mer, paroissent être les mêmes treillis antiques; construits au siècle d'Anguste. Mais j'ignore si quelque auteur a fait mention de ces restes curieux, et s'ils ont été remarqués avant moi.

<sup>(1)</sup> Seneca, Do ira lib. iii, c. 40.

6. 16. Pour ce qui regarde les maîtres de l'art qui se sont De l'art sous acquis de la réputation sous le règne des premiers successeurs Tibére d'Auguste, nous en sommes si peu instruits, qu'à peine savonsnous leurs noms. Il y a tout lieu de croire que les artistes ne jouirent pas d'une grande considération sons Tibère, qui n'aimoit pas les arts et qui faisoit peu bâtir (1). Comme l'histoire nous apprend que ce tyran farouche suscita des accusations odieuses aux personnes les plus opulentes des différentes provinces de l'empire et dans la Grèce même, pour avoir un prétexte de confisquer leurs biens (2); il est à présumer que dans ces tems malheureux on n'aura pas été tenté de faire des dépenses pour des ouvrages de l'art. Le temple d'Auguste fut le seul monument public qu'il fit élever, et encore ne l'acheva-t-il pas (3). Pour décorer la bibliothèque de l'Apollon Palatin, il lit venir de Syracuse une statue fameuse de ce dieu, connue sous le nom d'Apollon Téménite (4), ainsi appellé de la fontaine Téménite, qui donna cette dénomination à la quatrième partie de la ville de Syracuse.

\$. 17. On sait que Tibère, à qui on avoit légué un tableau licencieux de Parrhasius, avec la condition que s'il étoit cho-Tibere. qué du sujet, il recevroit à la place une somme considérable (5), accepta le tableau et le plaça dans son cabinet. Mais il paroit que l'amour de l'art eut la moindre part dans ce choix.

5. 18. Les statues devinrent des objets méprisables sous cet Monoment empereur, parce qu'elles furent la récompense des espions et Tibre. des délateurs (6). Les têtes de ce prince sont rares et infiniment plus que les portraits d'Auguste. Cependant il s'en trouve deux dans le cabinet du Capitole (7). La villa Albani possède pareille-

<sup>(1)</sup> Sucton. Tiher. c. 47.

<sup>(2)</sup> Sucton. Tiber. c. 49.

<sup>(3)</sup> Suet. Callig. c. 21. Xiphil. Tib. p. 102, l. 12.

<sup>(4)</sup> Suct. Tiber. c. 74.

<sup>(5)</sup> Suet. loc. cit. c. 44.

<sup>(6)</sup> Pragm. Dion. I. Iviij, ap. Constant. Porphyrog. de Vit. et Virt.

<sup>(2)</sup> Bottari, Mus. Capit. s. II, tav. 5, G.

ment une statue surmontée d'une tête de Tibère qui le représente dans sa jeunesse; tandis que les têtes du Capitole le représentent dans un âge plus avancé (1).

Base de Porzueli, ou Pouzzeler

§. 19. Le scul monument public de l'art du tems de cet empereur qui se soit conservé, est un piédestal carré de marbre blanc, clevé sur la place de Pouzzoles. Les mémoires historiques (2) et l'inscription nous apprennent qu'il fut érigé en l'homeur de Tibére par quatores villes d'Asie qui, a yant beaucoup sonffert par un tremblement de terre, furent rétablies par cet empereur. Les quatorze faces de ce piédestul sont chargées de bas-reliefs, représeutant les figures symboliques de ces villes, dont chacune est désignée par son nom marqué au bas de la figure.

§. 20. Je ne sais si ceux qui sont entrés dans quelques détails sur ce monument, ont fait part au public d'une conjecture que j'use hasarder iel. D'où vient que les villes en question ont fait élever ce monument plutôt à Pouzzoles qu'à Rome? La raison ne paroit avoir été celle ci elles vouloitent placer ce monument de leur reconnoissance dans un endroit où il pouvoit être vu par l'empereur qui s'étoit retiré dans l'île de Caprée; s'il eht été érigé à Rome, ce prince ne l'auroit pas vu, puisqu'il avoit déclaré qu'il ne retourneroit plus dans cette ville. Tibère, quittan quelquérois son île, parcouroit les campagnes de Putéoli, de Baies et de Misène, et visitoit ces villes. On sait qu'il montut dans la maison de campagne de Lucullus, située sur le promontoire de Misène (5).

(1) Aujourd'hui ces têtes ne sont pas si rares; on en voit une dans le cabinet

(2) Tacite, Annal. lib. ij, c. 47. On le sait aussi par les médailles frappées à cette occasion, avec l'épigraphe : Civisatibus Asir restitutis. C. F.

(5) Suetone, dans la vie de Tibere,

ch. Sq et mie. Il embellit la ville d'Antioche d'une multitude de beuux chiffices, de plunleurs portiques, d'un thédure, d'un temple à l'honneur de Jupiter Capitolia, d'un grand sombre de satues et deceolonnes de bronze. Voj. Jean d'Antioche, surnommé Malala, Hita Chronz, W. y. p. de voj. où il dis que Tibléra

§. 21. C'est ici qu'il faudroit faire mention d'une statue, con- Présendue nue vulgairement sous le nont de Germanicus (1), qui étoit au- Germanicus trefois à la villa Montalto, eusnite nommée Négroni (2), et qui se trouve aujourd'hui à Versailles; mais il faudroit examiner si la tête en ressemble parfaitement à celle que nous connoissons de ce prince, et s'assurer si elle n'a point été ajoutée à la figure. Le nom du statuaire Cléomènes est gravé sur la plinthe, qui porte aussi une tortuc. Une draperie qui convre le bras gauche de la figure, laquelle est d'ailleurs nue, tombe sur cette tortue, qui doit avoir une signification particulière (3); mais j'avoue mon ignorance à cet égard, et je n'y trouve même pas lieu de hasarder une conjecture : car la tortue sur laquelle la Vénus de Phidias posoit le pied, et toutes les tortues symboliques que l'on connoît, ne peuvent nous donner à ce sujet aucun éclaircissement (4). Une véritable tête de Germanicus est celle qu'on voit au Capitole, et en même tems une des plus belles têtes impériales qui soient dans ce cabinet (5). On voyoit autrefois en Espagne la base d'une statue élevée à Germanicus par l'édile Lucius Turpilins (6).

étoit très-porté à la bâtisse de nouvelles fabriques. C. F.

(1) Fils de Drusus, frère de Tibère, ensuite adopté par lui pour son fils. Suctone, in Tiber. c. 15. Tacit. Annal. lib. j, c. 35; lib. xij, c. 25. C. F.

(2) Maffei (Racc. di Statue, tav. 69) en donne une figure qui tient de la caricature. On en voit le plâtre à l'açadémie françoise, à Rome. C. F.

(3) Il so pourroit que cette tortue eut quelque rapport à Mercure, qui forma sa lyre d'une écaille de cet animal; et dans ce cas Germanieus seroit représenté ici avec ce symbole, comme étant sous la protection de ce dieu. Je ne sais comment cette conjecture n'est pas venue

d l'esprit de Winkelmann e lui qui avoit donné dans son Explication de Monumens de l'antiquité, n. 39, une pierre gravée qui représente Mercure avec une tortue pendue sur une épaule en forme de chapeau. Voyez l. ilj, cb. 2, 5. 6. C. F.

(4) Voyez Plutarque, Conjug. præc. op. tom. 11, p. 142. D. Pausanias, 1. 2% c. 25, p. 515, in fine. C. F.

(5) Bottari, Mus. Capit. tom. II, tav. o.

(6) Grut. Insc. t. 1 , p. 256 , num. 3, Conf. Pigli. Annal. roman. anuo 7030

§. 22. Caligula, qui ordonna de renverser et de briser les sta- Defantona

tues des grands honness placées dans le champ de Mars par Auguste (1); qui, après avoir fait apporter de la Grèce des situes tues de divinités, en fit abatre les têtes, pour y substitues la sienne (2); qui avoit même conçu le projet d'abolir la mémoire d'Homère (3), Caligula ne sauroit être considéré comme le protecteur des arts (4).

6. 23. Il envoya en Grèce Memmius Régulus , personnage

Caligula dépourlie la Gréce de ses

consulaire, avec ordre de faire transporter à Rome les plus belles statues qu'on pourroit trouver. Memmins, qui fut obligé de lui céder sa femme Lollia Paulina, envoya aussi un grand uombre des plus beaux monumens de la Grèce, que l'empereur fit placer dans ses maisons de plaisance; car les plus belles choses, disoit-il, doivent être dans le plus bel endroit du monde : cet endroit c'est Rome (5). Son ordre comprenoit même la statue du Jupiter Olympien de Phidias (6); mais les architectes représenterent, qu'on risqueroit de briser ce monument composé d'or et d'ivoire, en voulant le déplacer (7); ce qui fit qu'on renonça au projet de le transporter à Rome. Ce projet de Caligula donne lieu à croire que le dommage que souffrit cette statue, lorsqu'elle fut frappée de la foudre du tems de Jules-César, n'aura pas été considérable (8).

yespennan §, 24. Les portraits en marbre de Caligula sont très-rares. A Rome on n'en connolt que deux; l'un, en basalte noir, se trouve dans le cabinet du Capitole (9); l'autre, en marbre blanc, est

(1) Suet. Calig. c. 34.

(2) Idem, cc 242.

(4) Il fit détraire une très-belle maison de campagne d'Herculanum, pour la seule raison que sa mère y avoit été une fois retenue. Senecs, De ira l. iij,

c. 22. C. F. (5) Joseph. Antiq. l. xix, c. 1, p.916.

(6) Suctione, à l'endroit cité, ch. 22. Caligula fit, entrautres, transporter à Rome le fameux Cupidon de Pranitèle, dont on a parlé ci-devant p. 269, n. 4. Après as mort, Claude l'avoit renvoyé à Thespis; mais Néron le fit ensuite venir une seconde fois à Rome, où il périt dans un incendie Paus. Lix. c. 27, p. 762. C.F.

(2) Voyez ci-après liv. vj., ch. 8, 6, 24. (8) Euseb. Do prap. evang. lib. iv.

. 2, p. 155.

(9) Bottari, Miss. Capit. t. II, tab. 2. Dans la pl. 12 il en donne un autre en placé à la villa Albani, et représente ce prince en grand-prêtre. la tête couverte de la toge (1). La plus belle image de cet empereur est sans contredit une pierre gravée de relief que le général Walmoden , d'Hanovre , acheta à Rome , en 1766. On pout même placer ce camée au rang des ouvrages les plus parfaits dans ce genre (2).

- §. 25. Les têtes d'Auguste que Claude ordonna de mettre à la place des tétes d'Alexandre qu'il fit couper de deux tableaux qui représentaient ce conquérant, nous prouvent quel connoisseur c'étoit que Claude (3). Glorieux de porter le nom de protecteur de lettres, il sit agrandir le Museum, destiné à recevoir les savans d'Alexandrie (4). Son ambition le portoit à passer pour un habile grammairien. Nouveau Cadmus, il vouloit mériter la gloire d'avoir inventé des lettres : c'est lui qui mit en vogue le 4 renversé.
- 6. 26. Le beau buste de Claude, trouvé alle Frattochie (5), Contra de fut envoyé en Espagne, par le cardinal Ascanius Colonna. Lorsque le parti autrichien, dans la guerre de la succession, se fut emparé de Madrid, inylord Galloway chercha ce buste et apprit qu'il étoit à l'Escurial, où il le trouva servant de contrepoids à l'horloge de l'église. Il le fit enlever de là pour le transporter en Angleterre : j'ignore s'il y est arrivé et ce qu'il est devenu (6).

marbre blanc, qui n'est pas inférieur en

- (1) La statue nue, en marbre blanc. trouvée dans les excavations d'Orticoli, se voit dans le cabinet Clémentin. C. F. (2) La pâte antique de ce camée que possède le chevalier d'Azara, offre un travail admirable. C. F.
  - (5) Plin. 1. xxxx, c. 36, §. 16.
  - (4) Athen. Deipn. l. vj , p. 129.
  - (5) Monthuc, Aut. expl t. v. pl. 129.
- (6) Toute cette histoire est fansse . comme le chevalier d'Azara, qu'on vient de citer n. 2, a bien voulu m'en instruire. Le buste de Claude n'a jamais été à l'Escurial, mais bien à Madrid dans le polais del Retiro , où il est encore. Il a été détaché de sa base pour être placé sur une plinthe comme cela s'est fait pour tant d'autres bustes. Cette base, ou ce piédestal, qui se trouve maintenant dans une chambre souterraine du palais du

et Petus.

6. 27. Un ouvrage très-important du tems de cet empereur nomné Arie seroit le fameux morceau nommé vulgairement le groupe d'Arie et Pétus, dans la villa Ludovisi, si le sujet représenté pouvoit s'accorder avec cette dénomination (1). On sait que Cécina Pétus, de famille patricienne, enveloppé dans la conjuration de Scribonien contre Claude, fut condamné à se donner la mort; on sait aussi que sa femme, voyant qu'il n'avoit pas le courage de se frapper, s'enfonça un poignard dans le sein, puis le retira et le présenta à son mari, en disant : Prends, il ne fait point de mal (2). Les amateurs qui connoissent ce groupe, savent qu'il est composé de deux figures, l'une d'homme et l'autre de femme. L'homme qui est nu et qui a des moustaches, se plonge de la main droite une courte épée dans le corps, audessus de la clavicule, et soutient de la main gauche une fenune drapée qui est tombée sur ses genoux et qui est blessée à l'épaule droite, ainsi qu'on peut le voir par quelques goutres de sang indiquées au haut du bras. Aux pieds de ces figures on voit un grand bouclier de forme ovale, et sous le bouclier un fourreau d'épée.

Dry fautses

6. 28. D'après le principe que je me suis fait (3) et dont je crois exelicationa de co groupe avoir démontré la justesse dans mon Essai sur l'allègorie et dans la préface de mon Explication de Monumens de l'antiquité, ce groupe ne sauroit représenter un sujet de l'histoire romaine. Il est certain qu'il ne se trouve point de représentations de figures entières, ni en statues, ni en bas-reliefs, tirées de l'histoire véritable, et que les artistes de l'antiquité n'ont jamais passé les bornes de la mythologie. D'ailleurs, ce seroit aller contre les notions que nous donne Pline (4), que de vouloir chercher dans

> roi à Madrid, est d'une beauté éton-6. 31. C. F. nanie. Monifaucon (loc. cit.) donne la (2) Plin. Sec. Epist. lib. iij, epist. 16. Martial. lib. j, epigr. 14. figure de ce buste encore attaché sur sa base, C. P.

(5) Voyez ci-dessus liv. v, ch. 1, §. 7. (1) Voyez aussi ci-dessus liv. vi, ch. 2. (4) Lib. xxxiv, c. 5, sect. 10.

Ce

ce sujet un évènement de l'histoire romaine : nous avens vu que cet écrivain établit que les Romains avoient coutume d'être vêtus, tandis que la figure d'homme de notre groupe, qui est absolument nue, indique un personnage des tems héroiques. On ne peut donc nullement admettre que c'est un sénateur romain; parce que le bouclier et l'épée ne sont point des attributs qui lui conviennent; et il en est de même des moustaches que porte cette figure, qui n'étoient plus d'usage à cette époque. Mais surtout ce ne sauroit être Pétus, car on sait que, condamné à s'ouvrir les veines, il attendit l'exécution (1), n'ayant pas en le courage de suivre l'exemple de sa femme. Au surplus, pourquoi auroit-on élevé une statue à Pétus, puisque cet honneur n'a pas été rendu à Thrasée et à Helvius Priscus, qui avoient conspiré contre Néron, et qui à cause de cela furent révérés comme des demi-dieux par quelques partisans de la liberté. Maffei (2), qui s'est rappellé que Pétus ne s'est pas tué avec le poignard qu'Arie lui avoit présenté, et qui s'autorise de cette circonstance pour rejetter la dénomination ordinaire de ce groupe a recours à l'histoire de Mithridate ... dernier roi de Pont. Il croit que la figure dont il s'agit représente l'eunuque Ménophile à qui ce roi avoit confié sa fille malade, et qui se tua après avoir tué la princesse, de peur de la voir déshonorée par l'ennemi. Il faut convenir que ce dernier sentiment vaut encore moins que le premier; car le prétendu eunuque a non-seulement tout ce qui caractérise l'homme, mais il porte aussi une moustache, comme on a vu ci-dessus (3).

(1) Tacit. Annal. lib. ult. in fine.
Tacits parle ici de Pétus Thraséa, dout
Winkelmann fait mention ci-après. C. F.
(2) Raccolta di Statue, tav. 60, 61,
où il en donne la figure fort peu exacte
et desinée ou gravée à contre sens. C. F.

(3) Tel étoit aussi en effet Ménophile, comme nous le dit Ammien Marcellin, liv, xvj, c, 7, où il raconte ce fait; et nous savons d'ailleurs, que les véritables eumques étoient evux qui se tenoient auprès des souverains de la Grèce et de la Perse, pour leur servir de gardo on de valets-de-chambre, ainsi que pour guedre les femnes; et l'on pernoii, en génieral pour cela les enfant mèles des bixbares. Voy, Hérod. L'wij, c. 105, p. 66%; Xénophon, Cropand. lib. viy, p. 160; Evagr. Écoles. hist. lib. iv, c. 22. C. F.

Tome II.

6. 29. Gronovius (1) a cru que ce sujet représentoit les enfans plus vraisem d'Eole, roi des Tyrrhéniens, Macarée et sa sœur Canacé, qui fu-

rent épris d'une violente passion l'un pour l'autre, et qui se virent forcés, selon Hygin (2), de se tuer, lorsque leur père fut informé de leurs incestueuses amours. Pour moi, je pense qu'il nous offre, non le fils d'Eole, mais le garde que ce roi envoya à sa fille avec une épée dont elle devoit se tuer, pour expier le crime qu'elle avoit commis avec son frère. Il est certain que la figure de notre groupe ne sauroit représenter le frère de Canacé, parce que c'étoit encore un jeune homme ; ni aucun héros de l'antiquité, parce qu'il n'y a point de noblesse dans sa physionomie, à laquelle la barbe sous le nez, comme l'étoit celle des captifs barbores, donne un caractère encore plus ignoble. On voit, au contraire, que l'artiste s'est proposé pour but de caractériser, par la férocité des traits et par la force du corps, un de ces satellites qu'on a représentés, en général, comme des hom- . mes bas et insolens (3). Le bas-relief de la villa Pamfili, sur lequel on voit la fable d'Alopé, nous offre les gardes du roi Cercyon avec des airs de tête semblables, et pareillement sans draperie (4). Au reste, l'explication que je propose, se trouve encore appuyée par la figure de la femme : car ses cheveux unis et sans boucles, dans le goût de ceux que les Grecs donnoient aux figures des nations étrangères, de même que son vétement frangé indiquent une personne qui n'est pas née en Grèce (5). Cette explication ne satisfera peut-être pas entièrement les connoisseurs; mais je ne crois pas qu'il soit possible d'en donner une plus vraisemblable. Je pense d'ailleurs que la fin de l'his-

dans des tems différens ; l'on ne pouvoit

donc pas les représenter dans un seul

et même groupe. C. F.

<sup>(1)</sup> Thesaur. antiq. grac. t. III, p. 30. Cet auteur donne cette pensée pour une conjecture ; mais il soutient , d'aprés

l'opinion générale de ce tems-là, que ce

<sup>(3)</sup> Suidas. v. "Ayper. groupe représente Arie et Pétus. C. F. (4) Explic. de Mon. de l'ant. n. 92? (2) Fab. 242 et 243, Macarce et Ca-(5) Voyez tom. I, p. 148, n. 1, p. 509, esacé se tuèrent loin l'un de l'autre', et

toire de Canacé est perdue, comme il est arrivé à l'égard de la fable d'Alopé, que j'ai cherché à suppléer par un moument antique. Tout ce que nous savons de cette avegure est tiré du récit succinct d'Hygin, et de l'épltre qu'Ovide fait adresser par Canacé à son frère Macarée (1), en lui marquant qu'Eole, son père, lui d'envoyé par un de ses gardes une épée dont l'objet ui est connu, et qu'elle s'en servita pour abréger ses jours.

Interes patrius vultu meerente satelles
Venit, et indignos edidit ore sonos:
Affolius hune ensem mitte tibi tradidit ensem;
Et jubet ex merito scire quid iste velit.
Scimus; et utemur violento fortiter ense;
Pectoribus condam dona paterna meis.

\$. 50. Or, comme cette lettre précède sa résolution, et qu'aucun écrivain ne fait mention du garde, nous pouvons nous figurer, pur l'inspection de l'ouvage, que ce soldat, n'ayant pas été instruit de l'objet de sa mission, remit d'un air triste la fatule épée à Canacé, et qu'il s'en est percé le sein, après avoir vu que la princeses s'étoit tude (2).

\$. 31. Comme la fausse dénomination de ce groupe, dont le fautravail est digne d'un tems beaucoup plus reculé, m'a engagé in

Du groupe faussement nommé le jeune Papirius et sa

(1) Byin; ayj, v, gó ec sop.

(3) Hygin, qui (an num, acia, que nous avons cisé) parle des hommes qui se son litvéas suxicide, suroti di dire cela; d'austant plus, qu'il lait mention de la mort de Canacé et de Micarés. Tout ce qu'un peut dire avec quélque excitudes sur ce groupe, c'ett que la statue de l'homme ressemble beaucoup par les cheveux, la moustache et la physicianomie au Glodisreur moribond du contra de la contra de l'austant de la contra de la c

tromper, que ces deux antuse représentent des soldats d'une même nation. Et, comme le Oladisseur (aint qu'on l'a observé c'.desus note de la page zag. et probablement un generier spartiate, il se pourroit que le soldat de l'autre groupe fut de même un Lecédémonten. Le syle de ce dernier n'offre presque acume différence de celul de l'autre, à l'acception des restaurations faire en parties de l'acception de l'acception de l'autre, à l'acception des restaurations faire en ques autres pareilles , de fort peu d'unperatance. C. F.

Fffa

d'en faire l'examen dans cet endroit, je profiterai de l'occasion pour parler d'un autre groupe, qui se trouve dans la même villa et qui mérite émlement d'être rangé dans la classe des ouvrages supérieurs. Ce groupe est de Ménélas, disciple de Stéphanus, comme nous l'apprend l'inscription grecque; et ce Stéphanus est, suivant toutes les apparences, le même que celui qui s'étoit rendu célèbre par ses Hippindes, ou ses amazones à cheval ainsi que je l'ai observé plus haut. On voit que je veux parler du fameux groupe connu sous le nom du jeune Papirius et sa mère, dont Aulugelle nous raconte l'aventure (1). Cette dénomination a été généralement reçue, parce qu'on a voulu jusqu'ici trouver, en général, des sujets de l'histoire romaine dans les ouvrages de l'antiquité, au lieu qu'on auroit d'a chercher à les expliquer par les écrits d'Homère ou par la mythologie grec-

Raisons qui

que. §. 32. Cela supposé, et en faisant réflexion que ce groupe est l'ouvrage d'un artiste grec, qui n'aura pas choisi un trait peu important de l'histoire romaine, tandis qu'il pouvoit se signaler resistante par des figures héroïques du haut style, nous parvenons à démontrer la fausseté de la dénomination recue. Je pense aussi qu'on pourroit fort bien révoquer en doute l'histoire du jeune Papirius, qu'Aulugelle avoit tirée d'un discours de Caton l'ancien, et qu'il avoit écrite de mémoire, comme il le marque luimême, sans avoir l'original sous les yeux (2).

> (1) Gell. Noct Att. I. f. c. 25. (a) Ea Catonis verba huic prorsus commentario indidissem, si libri copia fairses id comporis cum hac dictavi, loc. eit. On pourroit revoquer ce trait d'hissoire en doute d'après ce qu'Aulugelle ajoute, savoir ; que les sémeteurs avoient containe d'amener au senst leurs file, dorsqu'ils avoient pris la robe présente, c'estai-dire , losqu'ils avoient atteint l'âge ale dix-sept ans. Ce doure servit même aucien, merite qu'on mette plus de com-

autorisé par le témoignage de Polybe : oet historien réfute deux écrivains grecs qui avolent avance que les Romains menoient leurs fils dans le sénst des l'ége de douze ans; ce qui n'est, dit-il, ni vrai , ni troyable ; à mains, ajoute-t-il ironiquement, que la fortune n'eut aussi donné na pariage aux Romains d'étre suces dès leur naissance. Cependant, quoique Polype, comme beaucoup plus

- 6. 33. La figure du prétendu Papirius fournit la principale raison pour me faire rejetter ici tout sujet d'histoire romaine. D'abord elle est nue, et par conséquent héroïque, c'est-à-dire, telle que les Grecs figuroient leurs héros; au lieu que les Romains avoient coutume non-seulement de vétir leurs hommes illustres, mais aussi de les couvrir de la cuirasse. Qu'on me permette de citer encore une fois le passage de Pline : Græca quidem res est, nihil velare; at contra Romana ac militaris, thoraces addere (1).
- 5. 34. Après m'être convaincu que ce sujet ne pouvoit pas Raisons qui représenter l'aventure de Papirius , j'ai pensé que ce seroit plu- me font doutot Phèdre qui déclare sa passion à Hippolyte, parce que l'ex- groupe reptepression dans la physionomie du jeune homme sembloit déno: et Hippolyse, ter l'horreur que lui inspire une pareille déclaration. Tel étoit favois pense mon sentiment lorsque je publiai la première édition de cette Histoire. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'expression du jeune homme n'indique pas la moindre trace du sourire malin, ni de l'air contraint qu'un écrivain moderne a prétendu y trouver, parce qu'il s'en est tenu à la dénomination établie (2). Ce sujet s'étoit présenté à mon esprit , parce que les anciens l'ont

fiance dans son témoignage; je ne veux pas insister sur la réfutation d'Aulugelle, purce qu'enfin ce qui n'étoit pes convenable pour un enfant de douze ans pouvoit l'être pour un jeune homme de dix-sept; et l'aventure de l'apirius peut avoir été vraie, quoiqu'il n'y sit qu'Aulugelle qui en fasse mention. Jacques Gronovius auroit mieux fait de citer Polybe, quand il a commenté ce passage d'Aulugelle.

(1) Il y a des personnes qui s'imaginent de retrouver ce même trait de l'histoire romaine dans une der peintures des thermes de Titus ; « mais dit M. Car» letti, comme on ne peut pas rendre r raison de la troisième, de ces figures . » on a reconrs à quelque trait bien con-» nu de l'histoire; cependant il est à cs-» pérer, ajoute-t-il, que cette manie et » cette gloriole de vouloir retrouver les » vrais sujets de chaque peinture, de » chaque monument , vienne enfin à » cesser ». La figure qu'on dit être celle de Papirius, est de même nue dans cette peinture des thermes de Tans. E. M.

(2) Du Bos, Reflexions sur la poéste et sur la peinture, & I, sect. 38, p. 400 et suiv.

non-seulement traité assez souvent, mais qu'il se trouve encore aujourd'hni répété sur divers bas-reliefs, dont deux se voyent à la villa Albani et un à la villa Pamfili. Ce qui me fit naître quelques doutes sur ma conjecture, c'est que, suivant ce groupe, Phòdre découvrioit elle-même sa passion à Hippolyre, ce qui seroit contraire à la fable de la tragédie d'Euripide. D'ailleurs, Phòdre et Hippolyre auroient ici les cheveux courts, de la manière que les porte Mecrure, tandis que chez les Grecs les adolescens de cet âge portoient les cheveux longs; et une pareille chevelure courte, avoit toujours quelque signification particulière (1).

Raisono qui me font croire que ce groupe représente Electre et O-

§ 55. Plein de ce doute, je considérois de nouveau cet ouversage, lorsque je fins tout-à-coup frappé d'un trait de lumière. qui m'éclair, et cela par la circonstance qui m'avoit paru inexplicable jusqu'alors, savoir, les cleveux coupés. Je crois donc voir dans ce groupe le premier entretien qu'Electre eut avec son frère Oreste qui étoit plus jeune qu'elle: tous deux ne pouvoient être représentés qu'avec des cheveux renaissans. Sophocle nous apprend qu'Electre voulut se faire couper la chevelure par sa sœur Chrysothémis (ce qu'il faut regarder comme fait), pour la déposer avec celle de cette sœur sur la tombe d'Agamemon, leur père, en sigme de la durée de leur affiction (2). De son

(1) Voyes tom. I, pag. 456, note 1; pag. 474, 5 ° 1, pag. 549, 5 ° 47, 60, dans la note 1; fair remerqué, d'après Plutarque, que chez les Grecs c'étoit une règle générale dans des tens de calamité que les faeumes se coupsasent les coloveux et que les hommes les lassassent ecciter; à l'opposé de ce que praiquiotent les Romains, ches qui les hommes ne so coupoient ni les cheveux ni la barbe, comme on l'a dict-de-seus p. 505, note 1, col. 2; et les femmes, avant de couper leurs chereux les protroitent déliés et floit-de leurs chereux les protroitent déliés et floit-

unts ur les figuales, comme dans l'assemple que donne Plantque aux trabelles de le louce de l'est le la consideration de l'est le la consideration de l'est l'est le la consideration de l'est l'est

(a) Sophocl. Electr. v. 52, 450.

côté. Oreste avoit déja fait la même chose avant qu'il se fût déconvert à Electre. Ce furent ces cheveux que Chrysothémis trouva sur la tombe de son père, qui lui firent conjecturer l'arrivée de ce frère chéri à Argos (1). Lorsqu'Oreste se fut eusuite fait connoître à Electre, elle le prit par la main et lui dit : ign et grafit Je te tiens par la main (2)! action qui se trouve exprimée dans ce groupe : car Electre tient de sa main droite celle d'Oreste et pose la main gauche sur son épaule (3). En général, on peut se représenter ici la scène touchante de l'Electre du tragique grec qui renferme cet entretien. Il paroit d'ailleurs que le statuaire s'est plus attaché à suivre la tragédie de Sophocle que les Coëphores d'Eschyle. La circonstance du premier entretien d'Oreste avec Electre, est distinctement rendue dans les airs de tête des deux figures. On voit les yeux d'Oreste inondés, pour ainsi dire, de larmes, et ses paupières gonflées à force d'avoir pleuré: il en est de même d'Electre, on lit sur sa physionomie la joie et la tristesse, l'attendrissement et l'abattement (4).

6. 36. Si ce groupe représente véritablement Oreste et Electre, je pourrai dire que je les ai reconnus au même signe qu'Eschyle fait connoire Oreste à Electre, c'est de dire, aux chevus(5): car on sait qu'il les montra à sa sœur pour lever tous ses doutes (6). Quoique cette manière d'amener la reconnoissance de deux personnes dans le plan d'une tragédie, (appellée à propiere) soit, suivent Aristote, la moins heureuse des quatre sontes de

```
(1) Sophock Electr. v. 905.
```

Non ita dardanie gravisus Atrida triumpho est,
.
Nee sic Electra salvum cum Aspexit Orestem ,
Cujus falta tenens fleverat ora soror.

Maffei, Racooles di Statue, tar. 68 .

<sup>(2)</sup> Ibid. v. 1238. 65. C. F.

<sup>(5)</sup> On en trouve aussi la figure chez (4) Propert. lib. ij, eleg. 14, §. 1, 5, 6.

<sup>(6)</sup> AE.chyl. Coepls. v. 168, 178.

<sup>(6)</sup> Ibid. w. 224.

reconnoissances dramatiques, on peut dire néanmoins que cé signe concourt ici plus qu'ancun autre au dénouement d'une représentation vraisemblable (1).

case aure de nom d'Electre à une belle statue de la villa Pamfili, d'une la la villa Pamfili, d'une de la villa Pamfili d'une d'une de la villa Pamfili d'une d'une de la villa Pamfili d'une la grandeur de l'Electre précédente. Différente pour l'attitude. elle ressemble à la première quant à l'expression, et même quant aux traits du visage. Cette dénomination se trouve autorisée par les mêmes caractères, c'est-à-dire, par les cheveux courts, qui sont traités de même aux trois figures. Les cheveux de cette dernière statue, qui furent regardés comme quelque chose d'extraordinaire, lorsqu'on en sit la découverte, et qui la sirent prendre plutôt pour une figure d'homme que pour une figure de femme, ont induit en erreur ceux qui dans l'explication des monumens ne peuvent sortir de l'histoire romaine, et leur ont fait imaginer une dénomination très-ridicule. Ils ont cru voir dans cette statue le fameux Publius Clodius, habillé en femme, lorsqu'il voulut, à la faveur de ce déguisement, s'introduire dans le lieu où se célébroient les mystères de la Bonne Déesse, pour abuser de Pompéia, femme de César (2), ainsi que nous l'avons déja dit vers la fin du chapitre précédent. Oc, comme je crois rétablir la véritable dénomination de cette statue, et que son socle antique ne subsiste plus, je m'imagine que la figure d'Electre avec celle d'Oreste qui est perdue, formoient ensemble un groupe, disposé de manière que le bras gauche d'Electre reposoit sur l'épaule d'Oreste (3).

> (1) Poet c. 11, op. t. IV, p. 12. (2) Cicer. Ad Auic. lib. j, epist 12. Dion Cassius , Hist. rom. I. xxxvij , c. 45, tom. I, p. 159.

(5) L'opinion de l'abbé Visconti ( Mu; seo Clement. tom. I, tav. 30, pag. 62), paroit plus vraisemblable. Il y reconnoit

un jeune Hercule imberbe; comme on peut le conjecturer aussi par la grosseur du col de cette figure , ainsi que par ce que Winkelmann dit, liv. iv, ch. 2, 5. 44, et ce qu'on remarque dans la figure donnée dans l'ouvrage de Visconti, tom. I. pag. 207. On pourroit croire alors que

6. 38.

§ 3q. Néron, successeur de Claude, témoigna une passion De l'artique

 38. J'espère que le lecteur me pardonnera mes digressions qui ont un peu interrompu le fil de cette Histoire, et qu'il aura la même indulgence pour celles qui pourront avoir lieu dans la suite : elles se sont présentées naturellement : d'ailleurs , l'époque dont nous parlons n'offre aucune production de l'art qui soit de

quelque importance.

effrénée pour tout ce qui étoit relatif aux arts. Mais cette pas-le règne de sion ressembloit chez lui à celle de l'avarice, qui cherche plutôt son gour es à accumuler qu'à produire. Il a manifesté toute la dépravation de son goût en faisant dorer la statue d'Alexandre le Grand, ouvrage de Lysippe. Pline, qui rapporte ce fait, ajoute que la dorure ayant caché la finesse du travail, on fut obligé de l'enlever, et qu'après cette opération la statue étoit encore infiniment plus estimée, quoiqu'on y apperçut les cicatrices et les sillons qui avoient servi à fixer l'or (1). Une autre preuve de son mauvais goût, ce sont les rimes qu'il cherchoit à placer à la césure et à la fin du vers, ainsi que les métaphores ampoulées qu'il entassoit les unes sur les autres ; vices de diction que Perse tourne en ridicule (2). Il y a grande apparence que Sénèque (3), qui exclut la peinture et la sculpture de la classe des arts libéraux, influa beaucoup sur le goût de ce prince (4).

c'est Hercule habillé en femme, lorsqu'il étoit chez Omphale, on plutôt lorsqu'étant très-jeune et habillé en femme. après la bataille contre Antagore, secouru par les Méropes, il fut obligé de fuir et de se retirer chez Tressa, qui ne 'put le reconnoître, ni discerner qu'il étoit homme; fait dont on renouvelloit tous les ans le souvenir dans l'île de Cos, où les grands prètres d'Hercule. vêtus en femme, et la tête ceinte d'une bandelette, commençoient ainsi le sacrifice, comme nous l'apprend Plutar-

Tome II.

que, Quast. grac. in fine, oper. t. II, pag. 304. C. F.

(1) Plin. 4 xxxiv, c. 19, §. 6. (2) Pers. Sat. 1, v. 93, 95.

(3) Epist. 88.

(4) Parmi le grand nombre d'extravagances de Néron, citées par Pline, liv. xxxv. ch. 1, sect. 55, on connoit celle de s'être fait peindre sur toile en figure colossale haute de vingt-cinq pieds; chose qui n'avoit pasété faite avant lui, comme le remarque l'historien. Ce passage de Pline n'est cependant pas trop clair; car

Ggg

§. 4o. Il n'est pas facile de porter un jugement sur le style de l'art sous Néron: car, à l'exception de deux têtes mutilées de cet empereur, de la prétendue statue d'Agrippine, sa mère, et d'un buste de Poppéa, sa femme, il ne nous est rien parvenu de considérable. Pour ce qui concerne les prétendus portraits de Sénèque, ils ne peuvent pas représenter ce Romain, ainsi que je le férai voir ci-après.

Des portraits de Néron, et de ceux des personnes de son temp.

, §. 41. La tête de Néron conservée dans le cabinet du Capitole (1), n'a d'antique que la partie supérieure, et le visage même "n'a d'original qu'un œil (2). Dans la superbe collection des portraits des empereurs, exposée à la villa Albani, la tête de Né-

on ne sait s'il faut rapporter ce caprice singulier de Néron, à l'idée de ce prince de faire représenter sa figure d'une grandeur aussi désordonnée, ou si la réflexion tombe simplement sur ce que ce portrait a été peint sur toile, comme si l'usage de la toile dans la peinture cut été inconnu avant Néron. Nous savons qu'il a existé plusieurs statues colossales avant cet empereur, tant en bronze qu'en marbre: mais on ne trouve, que je sache, dans aucun écrivain qu'on se fut servi de la toile pour y peindre des portraits. Pline, que nous venons de citer rapporte (liv. ix, ch. 1, sect. 5) que dès le tems d'Alexandre le grand on avoit commencé à teindre la toile ; et il ajoute qu'à cette époque on Lisoit des toiles peintes, non-seulement pour vêtemens, mais aussi pour voiles de navires, et pour garantir les théâtres, les places publiques et les rues contre l'ordeur du soleil; Néron fit tendre au-dessus de ses amphithéâtres de ces toiles peintes en bleu, parsemées d'étoiles. M. Delaval (An exper. inquiry, etc.) est entré dans d'autres détails encore relativement

à l'art de teindre la toile, chez les annciens. Si nous n'avons print d'eccemples de porteits peints sur toile avant leràgue de N'ero, nous sevont du moinqu'on en avoit peints sur veilin. On placia sur un morceou de veilin d'un grandeur sur un morceou de veilin d'une grandeur considérable, sur le toit de la mission où logosit Léplat, un des triumvirs, pour chasser les oiseaux quis, par leur chant, l'empéchoient de dormir, Pline, £ xzvv, ch. 11, pecc. 33. E. M.

(1) Bettari, Mux. Copit. I. II, ans. 6, (2) Catto tête, plus grande que nature et purbitement conservée, set d'une boauté extraordissie; el le représente Néron figuré en A pollon et couronné de laurier. On la voit anjourd lui d'une le cohinet Climentin, où il y a presillement une statue de cre empereur tous la forme d'Apollon jousant du cittre, d'un revail peu comman, qui a rét frouvée dans les fouilles de la villa Nigreni : elle un presille cittique de la villa Nigreni : elle un presille cittique qui a été donnée par de la Chausse, Mut. rom. t. 1, 466. 1, 246. 3, 8. C. F.

ron manque, d'où l'on peut juger de la rareté des images de ce prince. D'après cet exposé, que veut-on prouver par une tête de bronze de la villa Mattéi? Cette tête, d'un travail moderne des plus médiocres, mériteroit aussi peu d'être rapportée qu'une autre tête moderne de Néron, si on ne la trouvoit pas citée par Keysler, comme une antique du premier mérite, d'après des livres aussi plats que nul raisonnés, qu'il a copiés. Il en est de même du cabinet du Capitole : des inspecteurs ignorans y ont placé une tête de Néron entièrement moderne (1), à côté de la téte restaurée dont je viens de faire mention. On y trouve pareillement une tête de cet empereur travaillée de relief dans le goût des médaillons. Je ferai ici une observation générale : c'est que toutes ces têtes exécutées en demi-bosse, sont des productions modernes.

5. 42. On connoit trois statues sous le nom d'Agrippine : la première et la plus belle est dans le palais nommé la Farnesina (2); la seconde se voit au cabinet du Capitole (5), et la troisième à la villa Albani. Le beau buste de Poppéa du Capitole, est curieux encore par la singularité de la matière : il est d'un seul morceau de deux différentes couleurs; de façon que la tête et le con sont blancs, tandis que le sein, qui est drapé, est ce que les Italiens appellent paonazzo, c'est-à-dire, qu'il y a des taches et des veines violettes (4).

\$. 43. Par rapport à l'art, les têtes qui portent le nom de Sé- Des prétes nèque sont infiniment plus remarquables que celles de Néron, Sintone. La plus belle, qui est en bronze, se trouve au cabinet d'Herculanum (5). Parmi les têtes de Sénèque qui sont en marbre, on distingue celles des villa Médicis et Albani, mais sur-tout celle

<sup>(1)</sup> Bottari , Mus. Capit. t. II, tav. 17. (2) Elle se trouve aujourd'hui dans le

cabinet du roi de Naples. C. F. (3) Bottari (tom. III, tar. 53) dit

qu'elle représente Agrippine, femme de (4) Bottari , Mus. Capit. t. 11, tav. 18. (5) Bronzi d'Ercol. t. I, tav. 35, 36,

qui appartient à M. Dyk, consul d'Angleterre à Livourne, et qui est d'une parfaite conservation. Cette antique, qui se voyoit autrefois dans la maison Doni, à Florence, lui fut vendue pour cent trente séquius. Outre ces portraits, on voyoit autrefois à Rome un buste en forme d'hermès, entièrement semblable aux précédentes têtes. Ce buste, avec d'autres antiquités, fut transporté en Espagne par Gusman vice - roi de Naples (1); mais on prétend qu'il périt dans un naufrage avec toute la charge du vaisseau. Toutes ces têtes ont été regardées généralement comme des portraits de Sénèque, sur la bonne foi seulement de le Fevre, qui avance. dans ses éclaircissemens sur les portraits des hommes illustres . recueillis par Fulvius Ursinus, qu'il se tronve sur une de ces médailles entourées d'un cercle, connues sous le nom de crotoniati ou contorniati, une tête semblable avec le nom de Sénèque (2); mais ni lui ni personne n'a jamais eu connoissance de la médaille. En voyant la dénomination de ces têtes établie sur des fondemens si peu solides, je me suis senti confirmé dans mes doutes, et je me suis demandé comment il étoit possible que du vivant d'un homme d'une réputation si équivoque on eût tellement multiplié ses portraits, qu'il n'est aucun personnage illustre dont il nous en soit parvenu un aussi grand nombre? Pour le buste d'Herculanum, il est certain qu'il faudroit qu'il eat été fait du vivant de Sénèque; et les têtes en marbre indiquent toutes un tems où les arts étoient florissans. Il n'est pas non plus croyable qu'un prince aussi instruit qu'Adrien eût voulu placer dans sa maison de campagne le portrait d'un philosophe si peu digne de ce nom; car il n'y a pas long-tems qu'on a trouvé dans les excavations de cette maison le fragment d'une de ces têtes; morceau d'un beau caractère, lequel appartient à M. Cavaceppi, sculpteur romain. S'il faut que je dise mon sentiment

<sup>(1)</sup> Gronov. Thes. antiq. grac. t. III. qu'elle se trouvoit autrefois dans le &-(2) Num. 151, pag. 74. Lefevre dit binet du cardinal B. Maffei. C. F.

sur ces têtes, je pense qu'elles représentent un personnage plus ancien, plus illustre et plus respectable que Sénèque (1).

§. 44. Après avoir parlé de ces différentes têtes, je ne puis Dela prétente passer sous silence la prétendue statue de Sénèque de la villa Strapusdela villa Borghe-Borghèse. Je répéterai ici ce que j'ai dit à ce sujet dans mon ... Explication de Monumens de l'antiquité (2), en ajoutant les observations que j'ai faites depuis. Le prétendu Sénèque de la villa Borghèse est une statue nue de marbre noir, qui ressemble parfaitement, tant pour l'attitude que pour la physionomie, à une figure sans draperie, de grandeur naturelle et de marbre blanc, qu'on conserve à la villa Parufili (5), et qui ressemble pareillement à une petite statue de la villa Altieri, à laquelle il manque la tête. Ces deux figures portent un panier à la main gauche (4), tel qu'en portent aussi deux petites figures vétues en valets qu'on voit à la villa Albani. Comme il y a aux pieds d'une de ces figures un masque comique, on peut conclure qu'elle représente un valet de comédie, dont la fonction étoit, ainsi que celle du Sosie de l'Andrienne de Térence, d'aller au marché acheter les provisions de bouche (5). De-là nous tirerons l'induction, que la statue Borghèse, de même que la figure Pamfili et la figurine Altiéri, nous offrent des personnages de l'ancienne comédie. D'ailleurs, dans la dénomination de la statue

(t) S'nêpue cependant n'étoit pas aussi méprisable que Winkelmann le dépeint ici, et l'on peut voir son mérite apprécié avec bien plus de justice, entl'autres, ches Juste Lipse, Manuadactio ad Srác. philos. lib. 1, c. 18, 9 p. t. IF p. 454. Et certainement, S'nêque a été beuconp plus c'élètre que bien d'autres philosephes grest dont on a conservé les bustes. C. F.

(2) Part. iv. c. 9, §. 2.

(5) Maintenant dans le cabinet Clémentin. Nous en avons fait mention tom. I. p. 189, col. 1, où nous avens dit qu'il pouvoit représenter un esclavedes bains; et, à le considèrer par les traits de son visage, on pourroit le prendre pour un Africain ou pour un Maure. C. F.

(4) Cet accessoire parolt plutôt un vase ou un séau de métal, qu'un panier. C.F.

(5) Dans cette supposition il fundroit eroire que cette figure appartenoit à quelque groupe; puisque isolée, ellen'auroit inspiré que peu d'intérêt. C. F. Borghèse, il ne se trouve pas le moindre fondement de vraisemblance, pas même avéc les prétendues têtes de Sénèque. Le hant de la tête de cette figure, ainsi que de celle de la villa Pamfili. est entièrement chauve, pendant que celui des têtes dites de Sénèque est garni de cheveux. Pour moi, j'ignore quelles ont pu être les raisons qui ont fait donner le nom de Sénèque mourant à ce morceau. Quoi qu'il en soit, comme les jambes manquoient à la statue, au lieu de la rétablir sur ses pieds, on a jugé à propos, en la restaurant, d'assujettir les cuisses dans un bloc de marbre d'Afrique auquel on a donné la forme d'une cuve, et cela pour signifier le bain dans lequel Sénèque se fit ouvrir les veines et termina ses jours (1).

D'une tête

§. 45. Il me reste à parler d'un autre ouvrage qui n'est pas bini, nom- moins beau que toutes ces prétendues têtes de Sénèque; c'est ment le por- un profil de demi-bosse, qui appartenoit autrefois au célèbre

cardinal Sadolet, lequel prétendoit y trouver le portrait du poête Perse. On sait que cet illustre satyrique mourut sous Néron avant l'age de trente ans (2). Cette belle tête, qui est d'un marbre blanc, nommé palombino, porte avec la table sur laquelle elle est exécutée en relief, un peu plus d'un empan sur toutes ses faces. et se trouve à la villa Albani. Ce qui avoit fait croire à Sadolet que c'étoit le portrait de Perse, c'est la couronne de lierre qui ceint sa tête, et un certain air de modestie qu'il s'imaginoit découvrir dans sa physionomie, air que le philosophe Comutus vante comme une qualité remarquable dans son élève. La conronne de lierre doit saus doute faire croire que c'est le portrait d'un poête, mais ce ne peut pas être Perse, parce que la tête dont il s'agit représente un homme de quarante à cinquante ans. tandis qu'on sait que Perse mourut à l'âge de vingt-sept à vingthuit ans, auquel ne convenoit pas non plus, au tems de Néron, la longue barbe de cette tête. Au reste, c'est d'après le marbre

<sup>(1)</sup> Le dedans du vase est de porphy-(2) Fabric. Biblioth. lat. lib. ij , c. 12. re, pour imiter la couleur du sang.

qu'il faut juger cette figure, et non d'après la planche gravée qui la représente beaucoup plus jenne. Cet ouvrage suffit pour prouver avec combien peu de fondement on a donné des noms à quantité de têtes, regardées comme les portroits d'hommes illustres. L'image de notre prétendu Perse est comme, car elle a été gravée pour étre mise à la têté de tres satyres.

5. 46. A juger de l'art sous Néron par ce que Pline (1) en Emid-tur rapporte, nons pouvons conclure que sa décadence avoit été ente bous Néros. sible. Il nous apprend que sous cet empereur on n'entended; plus l'art de jetter les statues en bronze; et il cite, pour exemple, la statue colossale de ce métal du même empereur, ouvrage de Zéndodre, célèbre satuaire, dont la fonte ne réussit nas (a).

(1) Plin. L. xxxiv, c. 7, sect. 18. (2) On peut, avec raison, inférer de ce que rapporte Pline, que la statue colossale de Néron, faite par Zénodore, au lieu do bronze étoit de marbre (ainsi que Winkelmann dit, à ce même endroit, que le croyoient Donati et Nardini, Roma ant. l. iij, c. 12, p. 115); et que cette statue n'étoit pas demeurée imparfaite, comme notre auteur le présend. Pline nous apprend que cette statue, de laquelle il avoit admiré, dans l'attelier même de Zénodore, le beau modèle en argile, fut consacrée au solcil après la mort de Néron. Ainsi , par l'usage qu'en out fait les Romains, ou peut argumenter que cette statue est la mêmo que son anteur avoit portée à la perfec-, tion. L'historien romain ajoute que cette statue étoit une preuve que l'art de fon- . dre en bronze (toit jerdu; puisqu'on, salt que Néron étoit disposé à dépeuser pour cet ouvrage une grande sommed'argent, et que Zénodore ne le cédoit à aucun des auciens artistes dans l'art do couler et de travailler le bronze. Si cette

statue colossale avoit été de bronze, comment Pline auroit-il pu la citer comme une preuve, que l'art de jetter en bronze étoit perdu? Néron avoit voulu, à quel prix que ce fut, l'avoir de ce métal; et Zénodore étoit, de tous les artistes de son tems, le plus en état de l'entreprendre; mais comme il avoit prévu sans doute la difficulté de l'exécution, il n'aura pas jugé à propos de la tenter. Si cependant on yout en croire un célèbre écrivain moderne (Tiraboschi, Storia dellu letteratura italiana, t. II, 1. /, c. 11, §. 5), le récit de Pline se trouve en contradiction avec cette idée : puisque, selon lui, Pline ne parle dans cet endroit que d'ouvrages en bronze, et qu'il traite ailleurs de ceux en marbre. An reste, il n'est pas crovable, ajonte Tiraboschi, que Zénodore ait craint de ne pas réussir, lui qui avoit déis fondu d'autres statues, et en particulier une statue de Mercure du plus grand prix. Cependant ces raisons, qui ont déserminé notre savant auteur à reconnoître dans le passage obscur de Pline, un

De ce témoignage et des pièces de rapport jointes par des clous aux quatre chevaux de bronze du portail de saint Marc à Vénise.

colosse de bronze plutôt qu'un colosse de marbre, ne me paroissout pes assez conveincantes pour qu'on n'aye rien à y opposer. D'abord, quoique dans cechapitre le naturaliste romain parle particulièrement des statues de bronze; cependant il fait mention, dans le même eudroit, de celles de bois, de marbre, de terre, et même des statues qu'on avoit coutume de couvrir de draperies. On dira peutêtre que Pline ne cite la que des ouvrages en bronze : cela n'empêche pas qu'il n'auroit pu y parler aussi de l'ouvrage de Zénodore, pulsque cet ouvrage auroit pu être également de bronze, si l'artiste l'avoit voulu Et cela ne détruit pas ce que dit Pline de la grande habileté de Zénodore à fondre en bronze. Il en est de cela dans la statuaire, comme dans la peinture et dans l'architecture. où le dégré d'habileté doit être d'autant plus grand que l'ouvrage à exécuter est plus considérable et plus difficile. Il n'est donc pas étonnant que Zénodore ait pu produire d'autres excellens ouvrages en bronze de moindre volume, tel qu'a été sa statue de Mercure, qui lui a pris dix années de travail, et qu'il n'ait pas voulu hasarder de jetter en fonte la statue colossale de Néron, E. M.

L'endroit cité du chevalier Tireboech a engagé quatre grands écrivain à faire des recherches sur la contradiction que renforme le passage de Pline; et leurs idées ont été rapportées par M. Tiraboechi, dans le volume qui sert d'apperait à son ouvrage, et ensuite elles ont été intercalées à leur place dans l'édilon qui en a été publié à Rome, de-

puis la page 27a jusqu'à la page 242. Ceux qui se donneront la peine de lire ces différentes opinions, n'auront pas lien de regretter le tesns qu'ils pourront y employer. Ils y trouveront beaucoup d'érudition, et une réfutation assez foudée du sentiment adopté par les éditeurs de Milan dans cette note. Quant à moi, ie pense que l'on peut expliquer, en peu de mots, le passage de Pline, qui n'est pas si obscur ni si difficile qu'on se l'imagine. Il dit, en substance, que du tems de Néron on ne savoit plus trouver cette belle qualité de bronze, dans lequel entroit un alliage d'or et d'argent, comme on l'avoit fait dans d'autres tems; que cela s'est vu particulièrement lorsque cet empereur voulut faire élever une statue colossale par Zénodore, d'ailleurs fameux dans cet art; ce statuaire n'ayant pu le faire avec la même qualité de bronze des tems précédens, quoique Néron fut disposé à fournir tout ce on il fulloit d'or et d'argent pour cette entreprise.

Je pense que Pline nă rien voului dire de plus. Cei antern rétoit dip expliqué clairement sur l'ignorance desar-stitues à faire ca ellisge, dans le cui litera à faire ca ellisge, dans le vaix perdu l'est sec. 5, oût dit qu'on avui perdu l'est ve de jetter en fonte le métal préclue vi de jetter en fonte le métal préclue vi d'airgent. Si nous pouvous givuter di d'airgent. Si nous pouvous givuter di d'airgent. Si nous pouvous givuter di d'airgent. Si nous pouvous givuter du d'airgent de cui de l'entre de l'entr

on a voulu inférer qu'on avoit eu recours à cette industrie, parce que la fonte n'étoit pas venue à bien (1), et que peut-être ces chevaux avoient été faits du tems de Néron.

6. 47. Les circonstances étoient peu favorables à l'art dans la Grèce. Quoique Néron affectât de laisser jouir les Grecs de leur ancienne liberté (2), ils n'en furent pas mieux traités, et ses fureurs s'étendireut sur les ouvrages de l'art. Il fit renverser et ietter dans des lieux immondes les statues des athlètes, vainqueurs aux grands jeux (3). Insatiable dans tous ses goûts, ce prince envoya pour cet effet en Grèce un affranchi scélérat, Acratus, et un demi savant, Secundas Carinas, qui enlevèrent. au nom de l'empereur, tout ce qui leur plaisoit (4).

§. 48. On tira du seul temple d'Apollon à Delphes jusqu'à çinq ten la Grécents statues de bronze (5). Or, ce temple a vant été pillé déja dix fois, ce. dépositet notamment dans la guerre sacrée par les chefs des Phocéens um qui en enlevèrent une quantité d'ouvrages (6), on peut juger des trésors immenses qu'il renfermoit; sur-tont si l'on fait réflexion que du tems d'Adrien on y voyoit encore une quantité des belles statues décrites par Pausanias. La plus grande partie de ces

figures servit à décorer le fameux palais de Néron (7).

croit être la même que Yéronique) fit élever à J. C., dans la ville de Panéss. une statue de bronze mêlée d'or et d'argent; statue que Julien l'apostat fit détruire ensuite. Glica, Annal. part. iv, p. 255. C., et l'auteur des Engreat. Chron. chez Bandurius, Imper. orient. sive Antiq. Constantinop. part. iij, L v. tom. I, pag. 96. C. F.

(1) Voyez ci-dessus liv. iv, c. 7, 6. 37. (2) Plutarch. Flamin. p. 689, L 16.

(5) Suet. in Neron. c. 24-(4) Tacit. Annul. 1. xv, c. 45, 1. xvj.

c. 27. (5) Pausan. lih. x, c. 7, p. 815, l. 14.

(6) Strab. lib. ix, pag. 744. Athen. · Tome II.

liv. vj, cap. 4, pag. 251. E. Vallois, Des richesses du temple de Delplies, Académ. des Inscript. tom. III., Hist. p. +8, C. F. (7) Winkelmann, dans son Explica-

tion de Monumens de l'antiquité, Discours préliminaire, ch. iv, ajoute, qu'à cette occasion on porta à Rome la Palles d'Endœus, dont on a parlé au liv. vj. ch. 1, 6. 3; et il cite Pausanias , I. viii, c. 46, p. 694; mais cet auteur dit que ce fut Auguste qui la fit transporter à Rome, et placer à l'entrée de son forum. Il croit de même qu'on fit porter à Rome l'Hercule de Lysippe, et cite à ce sujet Strabon, hv. x, pag. 705, Cz

Hhh

§. 49. Il est probable que l'Apollon du Belvédère et le précenda Gladiateur Borghèse, fait par Agasias d'Ephèse, se trouveient au nombre des statues apportées alors de la Grèce. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles ont été découvertes toutes deux à Antium, ville nommée aujourd'hui Porto d'Anzio (1), lieu de naissance de Néron (2), et l'endroit qu'il avoit embelli avec des dépenses enormes. On en voit encore de vastes débris le long de la mer qui baigne cette côte (3). Il y avoit, entre autres, un portique, qu'un peintre, affranchi de l'empereur, avoit décoré de figures de gladiateurs dans toutes les positions imaginables (4).

sans dice par qui cette statue y fut transportée; ce qu'il n'a pas pu cependant entendre de Néron, puisqu'il a écrit avant le règne de ce prince, c'est-s-dire, au tems d'Auguste, comen nous l'avons observé, tom. 1, p. 512, note a. C. F. (1) Mercati, Metall. Arm. X, p. 551. Bouari, Jaha. Capit. tom. III, au. 67,

- p. 136. C. F.
  (z) Tacit. Annal. L. xv, c. 25. Cet empereur y habitolt souvent, c. 3q, et
- hb. xiv, c. 4. C. F.

  (5) Ity fit faire un port, qui lui couta
  des sommes immenses, Suétone, dans

la vie Néron . c. a.

472 40 -

(a) Vupli, Tubia, Antina, Illiar, p. 19.
(b) Vupli, Tubia, Illiar, p. 19.
(c) Sessa, p. 18.
Antium citoi le principal lion de pialme de semperurs, et Auguste fat le promier qui en jouit, comme le distonce des mare sui, c. 6.
58.
Ami de serve de la probable de la probable qui l'arcoit orné de statues, et en particulier de l'Apollon et du Glabiteur, den il est question dance pragraphe pe de même qu'il avoit orné Rome de tant d'autrestatutes, comme entr'unters, son paleis sur le mont Palain ; almi que le dis épidement Suctione, c. 6.
57.
Ce mème de comme de l'autres, son paleis sur le mont Palain ; almi que le dis épidement Suctione, c. 6.
57.
Ce mème de l'autres statues, comme entr'unters, son paleis sur le mont Palain ; almi que le dis épidement Suctione, c. 6.
57.
Ce mème de l'autres statues, comme entr'unters, son paleis sur le mont Palain ; almi que le dis épidement Suctione, c. 6.
57.
Ce mème de l'autres de l'autres que l'autres de l'autre

auteur raconte que Tibère (dans sa vie ch. 58 ) alloit quelquefois à Antium , mais rarement et pour peu de jours. li dit pareill ment à l'égard de Caligula (dans sa vie el. 8), qu'il naquit dans cet endroit, et que non-seulement il le préféroit à tout autre lieu, mais qu'il l'avoit même destiné à être le siège de sa résidence et la demenre impériale. Comme Caligula a régné avant Néron, et qu'il avoit fait venir de la Grèce à Rome les plus belles statues, ainsi que Winkelmann l'a observé liv. vj., ch. 6, §, 23, il est probable qu'il y avoit aussi piacé les deux statues en question, comme les pius belles dans leur genre, pour en orner la nouvelle capitale qu'il vouloit former de cet endroit. Quant à l'empereur Adrien, à qui le séjour d'Autium plaisoit au-dessus de celui de toutes les villes d'Italie, au rapport de Philostrate, Vita Apollon. tib. viij, c. 20, p. 364, comme il n'a point fait venir de monumens de la Grèce, on ne peut pas nisément lui attribuer le mérite d'y avoir placé les deux statues en question, à moins qu'elles n'ayent été faites de marbre de Luna ou de Carrare, comme l'a cru Mengs, suivant ce qu'il dit dans ses

6. 50. De toutes les statues antiques qui ont échappé à la peserpris fureur des barbares, et à la main destructive du tems, la sta- de l'Apollon tue d'Apollon est, sans contredit, la plus sublime (1). On diroit que l'artiste a composé une figure purement idéale, et qu'il n'a employé de matière que ce qu'il lui en falloit pour exécuter et représenter son idée. Autant la description qu'Honière a faite d'Apollon surpasse les descriptions qu'en ont essayées après lui les autres poëtes ; autant cette statue l'emporte sur toutes les figures de ce même dieu. Sa taille est au-dessus de celle de l'homme, et son attitude annonce la grandeur divine qui le remplit. Un éternel printems, tel que celui qui règne dans les champs fortunés de l'Elysée, revét d'une aimable jeunesse son beau corps, et brille avec douceur sur la fière structure de ses membres. Pour sentir tout le mérite de ce chef-d'œnvre de l'art, il faut se pénétrer des beautés intellectuelles, et devenir, s'il se peut, créateur d'une nature céleste; car il n'y a rien qui soit mortel, rien qui soit sujet aux besoins de l'humanité. Ce corps,

Lettres à M. Fabroni, dont nous avons parlé ci-dessus p. 235, note 4; mais l'abbé Visconti (Mus. Pio-Clement, t. I. tuv. 14) a combattu cette idée dans son explication de l'Apollon. La tradition dont se vantent les habitans de Girgenti , rapportée par Bridone, dans son Voyage de Sicile, et qui (tabliroit qu'anciennement cette statue étoit placée dans un temple d'Esculape de cette ville, d'où elle auroit été enlevée par les Carthaginois, qui l'auroient transportée à Carthage, d'où elle seroit ensuite passée à Rome par les soins de Scipion l'Africain; cette tradition, dis-je, est vraisembliblement fondée sur une erreur, Lequ-lle a pris son origine dans le récit de Ciceron , qui (in Verr. act. 2. lie. iv. c. 43) dit que cela a eu tieu avec l'A- pollon de Myron, dont il a été parlé liv. vj, ch. 2, §. 28; mais il ajoute cependant que Scipion le rapporta au même temple (ch. 33 et suev.), et qu'il le remit à sa place, avec toutes les autres statues qui avoient été enlevées par les Carthaginois à plusieurs autres villes de la Sicile; il n'est donc pas probable qu'on en ait excepté l'Apollon du Belvédère, qui n'est pas le même que celui Myron. C. F.

(1) La main gauche a été restaurée par Giovannangelo Montorsoli, comma ie l'ai déja dit ci-dessus pag. 295, col. s. Le bras droit et la jambe, qui sont antiques, n'ont pas été trop bien ratachés, d'où il résulte qu'ils paroissent strapassés, ainsi que Winkelmann l'a fait observer liv. iv, cls 4, 6. 50.

Hhha

dont aucune veine n'interrompt les formes, et qui n'est agité par aucun nerf , semble animé d'un esprit céleste, qui circule comme une douce vapeur dans tous les contours de cette admirable figure. Ce dieu vient de poursuivre Python contre lequel il a tendu pour la première fois son arc redoutable; dans sa course rapide, il l'a atteint, et vient de lui porter le coup mortel. Pénétré de la conviction de sa puissance, et comme abimé dans une joie concentrée, son auguste regard pénètre au loin dans l'infini, et s'étend bien au-delà de sa victoire. Le dédain siège sur ses lèvres; l'indignation qu'il respire gonfle ses narrines (1), et monte jusqu'à ses sourcils ; mais une paix inaltérable est peinte sur son front, et son wil est plein de douceur, tel qu'il est quand les Muses le caressent. Parmi toutes les figures qui nous restent de Jupiter, il n'y en a aucune dans laquelle le père des dieux approche de la grandeur avec laquelle il se manifesta jadis à l'intelligence d'Homère; mais dans les traits de l'Apollon du Belvédère, on trouve les beautés individuelles de toutes les autres divinités réunies, comme dans celle de Pandore. Ce front est le front de Júpiter renfermant la déesse de la sagesse; ces sourcils, par leur monvement, annoncent sa volonté suprême; ce sont les grands yeux de la reine des déesses, arqués avec dignité, et sa bouche est une image de celle du beau Branchus, où respiroit la volupté (2). Semblable aux tendres sarmens de la vigne, sa belle chevelure flotte autour de sa tête, comme si elle étoit légerement agitée par l'haleine du Zéphir. Elle semble parfuniée de l'essence des dieux (3), et se trouve attachée avec une pompe charmante au haut de sa tête par la main des Grâces. A l'aspect de cette merveille de l'art j'oublie tout l'univers, et mon esprit prend une disposition surnaturelle propre à en juger avec dignité. De l'admiration je passe à l'extase ; je sens ma poitrine qui se

Conon. Narrat. n. xxxiij, p. 273.
 Callim. Hymn. in Apoll. v. 59.

<sup>(1)</sup> Clem. Alexand. Perdag. v. I, I. iij, (2) Conon. c. 4, p. 270 in fine. In uaso bilem vebiti inhubitantem habeunt. C. F.

dilate et s'élève, comme l'éprouvent ceux qui sont remplis de l'esprit des prophéties; je suis transporté à Délos et dans les bois sacrés de la Lycie, lieux qu'Apollon honoroit de sa présence (1): cette statue semble s'animer comme le fit jadis la Beauté sortie du ciseau de Pygmalion. Mais comment pouvoir te décrire , ô inimitable chef-d'œnvre! Il faudroit pour cela que l'art même daignat m'inspirer et conduire ma plume. Les traits que je viens de crayonner, je les dépose devant toi : comme ceux qui venant pour couronner les dieux mettoient leurs couronnes à leurs pieds, ne pouvant atteindre à leur tête (2).

\$. 51. Rien ne cadre moins avec cette description, et sur-tout Fausse noavec l'expression qui regne sur la physionomie d'Apollon, que tion d'un decrivain anl'idée de l'évêque Spence qui prétend reconnoître dans cette sta- Roollon. tue un Apollon chasseur (3). Cependant si l'on ne trouvoit pas ici la victoire sur le serpent Python assez glorieuse, on pentap-

(1) Il parolt que Stace (Achill, L j. jeune homme, avec Apollon, dans le 6. 15q) a dépoint à-peu-près ceue statue, moment où il s'en retournoit de la Lydans la conparaison qu'il fait d'Achille cie :

Ille aderat multo sudore, et pulvere major : Attamen arma inter, festinatosque labores, Dulcis adhue visu niveo natat ignis in ore Purpureus, fulvoque nitet coma gratior auro. Necdum prima nova lanugine vertitur ætas, Tranquilleque faces oculis, et plurima valtu Mater inest. Qualis Lycia venstor Apollo Cum redit, et sævis permutat plectra pharetris. Et Apollonius Argonaut. lib. j, §. 676 et seq. Coterum illis Latonæ filius e Lycia rediens Procul ed latas hyperboreorum hominum nationes, Plane apparuit. Aurei ab utraque gena Intorti cincinni assultabant cunti: Leva argenteum versabat arcum : in tergo Pharetra pendebat ab humeris; ac pedum nisu Tota intremiscebat insula, ut mare exundaret in siccum. C. F.

(2) Propert. L. ij, eleg. 10, v. 21, 22. (3) Polymet. Dial. 8, p. 87. phiquer l'attitude de ce dieu, à la défaite du géant Tithius. Ce file de la terre, ayant voulu faire outrage à Latone, excita l'indignation d'Apollou, qui à peine sorti de l'âge de l'adolescence, le perça à coups de flâches pour venger l'honneur de Latone, sa neire (1).

(1) Apollonius, Argon. lib. j , v. 759. Et Apollodore, Biblioth. I. j. c. 4, 5. 1. Les savans se sont donné beaucoup de peine pour connoître le suiet de cette statue, et pour la trouver ils se sont rappellés toutes les entreprises d'Apolion. Outre celles dont Winkelmann fuit ici l'énumération, d'autres ont cru y trouver ce dieu après qu'il eut épuisé ses dards contre les Achéens; d'autres après le carnage qu'il fit des géans orgueilleux, ou de Niobé et de ses fils, ou de l'infidèle Coronis; d'antres enfin se sont imaginés que cette statue représentoit Apollon inventeur de la médecine, ou doué du talent de guérir et de détourner les maladies, qu'on connoissoit sous le nom d'Apollon Alexicaque on le libérateur. C'est à cette idée, plus qu'à toutes celles qu'il rapporte également, que s'en tient l'abbé Visconti, dans la savante et belle explication qu'il donne de cette statue dans le Mus. Pio-Clement. tom. I, tav. 14. Il croit pouvoir avancer avec quelque probabilité, que cette statue est exactement celle de Calamis, dont parle Pausanias, liv. j, ch. 3, p. q. que les Athénieus érigèrent à Apollon après qu'ils se trouvèrent délivrés de l'épidémie au tems de la guerre du Péloponnèse, comme nous l'avons déja remarqué ci-dessus, à la page 256, note 2.

Mais parmi un si grand nombre d'opinions , à laquelle pouvons-nous nous

arrêter? Dans la vengeance qu'il prit des Achéens, Apollon doit être représenté assis, comme nous le dépeint Homère, Iliad. lib. j, §. 48, ou du moins dans une attitude ferme et occupé à lancer ses dards, et non après les avoir deja lancés. Le serpent n'a rien de commun avec cet évènement, et ce seroit une bien foible raison que de dire qu'il sert ici de symbole au dieu. Se pourroit-il qu'Apollon eut toujours besoin d'une pareille marque distinctive pour se faire reconnoltre? Cela ne convient pas à l'idée de Spence, ni à la mort de l'infidèle Coronis, ni à la victoire contre le géant Tithius et d'autres, ni à la destruction de la famille de Niobé, pour la représentation de laquelle il faudroit d'ailleurs un groupe de plusieurs statues et non pas d'une seule. Les symboles qu'on avoit coutume de donner à l'Anolion Alexicaque ou le libérateur, étoient les Grâces qu'il tenoit dans sa main droite . et des flèches avec l'arc qu'il portoit dans la main gauche, comme le dit Macrobe. Saturn, lib. j. c. 17; et ces marques distinctives ne se voyent pas à la statue dont il est question ici. Nous ne savons pas si elles étoient rendues dans celle de Calamis; mais quoiqu'il en soit de cela, on ne sauroit jamais reconnoltre dans un ouvrage dont on admire la morbidesse et la grâce, l'époque à laquelle Calamis a vécu (savoir le tems de Phidiss, comme je l'ai fait observer à las

6, 52. La statue connue sous la fausse dénomination de Gla- Description diateur Borghèse, paroit être, suivant la forme des lettres de d'augusties

dite page 256, note 2) ni la dûreté du style de cet artiste, dont parle Cicéron, De clar. orat cap. 18, num. 70, et Ouintiliea, Inst. orat. lib. xij , c. 10, Junius auroit dû donner quelque preuve de son assertion, lorsqu'il dit (Catalog. archit. etc. p. 42) que la statue de Calamis, dont nous parlons, est la même que celle qui fut transportée à Rome et placée proche des jardins de Servillanius, au dire de Pline, liv. xxxvj, chap. 5, sect. 4, 6. 10. Pausanias, qui est venu après Plive, dit que, de son tems, elle existoit encore à Athènes; et l'on ne peut supposer, avec M. l'abbé Visconti, que nous venons de citer, que Pausanias parle d'une copie au lieu de faire mention de l'or ginal ; parce que l'usage constant de cet historien est d'avertir si les statues dont il parle sont des copies et faites par une main moderne, on si ce sont les originaux mêmes des artistes. C'est ainsi qu'il dit (liv. ix, chap. 27, nas. 762) du fameux Cunidon de Praxitèle, qu'il n'en étoit resté à Thespis que la copie, Lite par Ménodore d'Athènes, avant que l'original ent été transporté à Rome, comme je l'ai observé ci-dessus pag. 406 note 6; et comme il l'avoit déin dit (liv. j, chap. 22, pag. 151) d'autres statues qui n'étojent pas des antiques , mais des ouvrages modernes ; et liv. ij, chap. 19, pag. 51, il en nomme encore d'autres. Il ne nous reste donc qu'à parler de la victoire qu'Apollon remporta sur Python. La mort d'un reptile. que la nature a destiné à ramper le long de la terre, ne paroît pas un sujet assez mémorable, ni assez digne d'être trans-

mis à la postérité au moyen d'une statue, et sur-tout d'une statue aussi préciense. Mais si ce serpent avoit mérité la colère d'Apollon qui , d'après ce reptile , a pris le surnom de Pythien, pourquoi ce sujet n'auroit - il pas été digne d'être représenté par une statue? Prétendre nier cela , et vouloir dire que la mémoire d'un pareil fait n'étoit pas assez întéressant pour la postérité, ce seroit se montrer novice dus la connoissance de la mythologie et de l'histoire ancienne, qui nous convainquent du contraire. Après la mort du serpent, la ville de Delphes fut d'abord appellée Python, du nom du reptile, comme le racontent Pausanias I. x, c, 6, p. 812; au comm., et Eustathe Comment, in Itiad., lib. ij, §. 25, pag. 560, tom. II. Dans cette ville fut établi l'oracle d'Apollon Pythien, celui qu'on consultoit le plus et qui étoit le plus célèbre de tous cenx de l'antiquité. Strabon lie. ir , pag. 641, B. Tite-Live liv. j, chap. 21, num. 56, Hymmerius chez Photius Bib. cod. cexliij, pag. 1137, Hardion Prem. dissert. sur l'oracle de Delphes, Acad. des Inser., tom. III, Mem. pag. 138. Le temple de Delphes étoit le plus riche qu'il y ent, et contenoit aussi une quantité inmense de statues, principalement de bronze, comme on l'a déja observé ci-dessus, pag. 425, §. 48; et l'on peut voir aussi Strabon , loc. cit., Philostr. Fita Apollon. 1. vj , c. 2, p. 247, et Valois, Des richesses du temple de Delples, Acad. des. Inscr. tom, cit. Hist. p. 78 et suiv. On érigea également d'autres temples dans d'autres endroits, parsement le Glaliateur Burghése. de son inscription, la plus ancienne de toutes les statues avec le nom de Lartiste, qu'on conserve à Rome. Le tems ne nous a trans-

mi lesquels celui entre Pellène et Egire . dont parle Pausanias, liv. viij, ch. 15, p. 651, et celui qui étoit en Asie, dont Athence Lit mention, liv. viij, ch. 16, p. 36t, E. Pour rendre cette victoire à jamais mémorable, Apollon institua à Delphes les jeux pythiens : Ovide Metamorph, liv. v. vers. 445 et suiv., Hygin, Fab. 140, Ptolémée Ephestion, chez Photius, Cod. exc, p. 490 in fine., Clem. Alexandr. Cohort. ad Gent. num. 2, pag. 20. Ces jeux se célébroient de trois ans en trois ans; et , après les jeux olympiques, c'étoient les plus célèbres qui existassent dans la Grèce. Voyez le père Corsini, Dissert. agon. Diss. ij , Pythia pag. 29 et seq. On y célébroit aussi tous les neuf ans une autre fête, où il y avoit toujours un grand concours, pour solemniser plus perticuliàrement la victoire de ce dieu après la most de Python, et sa retraite à Tempé , pour s'y aller purifier de l'impureté dont il s'étoit souillé : Septerium imitationem habet pugna Apollonis cum Pythone, et a pugna suga dei ad Tempe. Plutar. Quest. grac. op. t. II p. 295, B., Elian, Variar, hist. Lij, c. 1., Euseb. De prap. evang. l. x, c. 8, p. 482, C. Les statues qui forent érigées à l'hon-

neur d'Apollon Pylisien doivent avoir été en grand nombre. Outre la satue en or qui se voyoit dans son temple à Deplese, dont Paunanias Litt mention L x, c. 24, p. 857, cet écrivain (iiv, j, ch, i, j, p. 44) en nomme une qui fut crègle à l'honneur d'Apollon Pylisien, près du temple de Jupièter Olympier et lit. j, ch, A, p, p, p, a, p une a [unifer d'une

autre à Mogare du style le plus ancien et dans le goût égyptien. Celle dont il a été parlé liv. ij, ch. 2, 5. 2, Lite par Telècles et Théodore, artistes très-anciens de Samos, lui étoit aussi dédiée, Diodore, Biblioth. I. j. in fine, p. 110; et je crois que celle de bronze dont j'ai parlé ci-dessus pag. 240, note 2, faite par Pythagore, étoit de même nature. Pline parle de cette statue, liv. xxxiv, ch. B. sect. 19, 6. 4; et le savant père Paoll ( Della relig. de' Gent. etc. part. iij, 6, 66, p. 177) l'a confondue, par erreur, avec une autre statue d'Apollon Citharède, appellé Dic'en, ouvrage du même artiste, dont Pline parle ensuite. Il y en a une en marbre blanc à la villa Albani, laquelle a été gravée et expliquée par l'abbé Raffei; et il en existe encore d'autres dans différens cabinets. Combien souvent ne volt-on pas Apollon Pythien représenté sur les monnoyes?

Cela supposé, il parottra bien plus probable que la statue du Vatican appartient au môme sujet; et si l'on prend garde à l'attitude de ce monument, dans leavel on remarque distinctement l'action d'un homme qui vient de tirer une llêche, et dont l'intention est de se transporter d'un lieu à un antre, on pourra, avec quelque fondement, soutenir qu'il représente Apollon dans le moment où , venant de remporter la victoire, il est prêt à partir pour Tempé. Le serpent qu'on voit étendu au pied du tronc, et qui est à moitié caché, est sans doute l'image de Python, placé lá de main de maltre, par l'artiste, pour ne pas former un groupe, comme il serolt arrivé, mis aucune notion sur Agasias, fils de Dositée, auteur de ce chef-d'œuvre; mais l'ouvrage qu'il nous a laissé aireste son mérite (1). La statue d'Apollon que je viens de décrie et le torse d'Hercule dont j'ai parlé plus haut, offrent l'idéal le plus se blime. Le groupe du Lacocon présente la nature devé et embellie par l'idéal et par l'expression; tandis que le mérite de la statue dont il est ici question, est un assemblage des seules baeutés de la nature dans un âge formé, sans aucune adultion idéale. Les prenature dans un âge formé, sans aucune adultion idéale. Les pre-

s'il l'avoit représenté autrement; ainsi que cela a lieu dans le statue de la villa Albani, qui représente le même sujet, où Apollon tient le serpent empoigné de la main gauche, comme on le voit également dans d'autres statues et sur des monnoyes; ou bien, si l'on aime mieux regarder ce monstre comme une figure allégorique de la médecine, on pourroit le rapporter au bienfait qu'Apollon a procuré en étouffant ce serpent, qui remplissoit le monde de terreur, comme le dit Ovide, loco citat. p. 438 et teq.

. . . . . . . . Sed te quoque maxime Python Tum genuit (terra) populisque novis, incognite serpens, Terror eras, tantum Spatii de monte tenebas;

ou enfin, selon l'interprétation de Macrobe, à l'endroit ciés, il feroit allusion à l'action du soleil, qui dissipa les vapents malignes de la terre après le déluge, représentées par les poètes sous la fable du serpent Python. C. F. (1) Il est fait mention d'un autre Agnsias, fils de Ménobille, pareillement

(i) Il est Leit mention d'un autre Ages, ais, fils de Monophle, paraillement d'Éphèse, dans l'inscription greeque d'une base qu'on a apportée de l'Aule à Amstend-m, et que rapporte Spon Mitcell. erud. ant. sect. 4, pp. 131. Il y est dit qu'Agaias est l'auteur de cette attatue laquel fin t'rigée sur cette base, à Divis en l'inomeur de Cojne Billienus, d'a Divis en l'honneur de Cojne Billienus, qu'il ravailloient dens cette file. On peut conceiure de la qu'Agaias, fils de Div. conceiure de la qu'Agaias, fils de Do-conciure de la q'Agaias, fils de Do-conciure de la q'Agaias, fils de Do-conciure de la q'Agaias, fils de Do-

Tome II.

sitée, a vécu à peu près vers ce même tems, ou après le tems que les Romains commencèrent à s'introduire dans la Grèce, comme on l'a vu ci-dessus l. vj, ch. 4, 5.46; tems où Winkelmann (l. vi, ch. 4, 5. 48 et suiv. ) fixe l'exécution de l'Hercule Faruèse et du Torse du Belvédère. En effet, le Gladiateur d'Agasias, peut, quant au style, être mis en parallèle avec ces deux chefs-d'œuvre; oar c'est sans contredit la plus belle production que nous ayons par la manière vraie avec laquelle la nature y est sendue; et l'on ne pourra jamais dire la même chose des ouvrages d'Hége tas, qui ont la dureté et la roident du style étrusque. Vovez ci-dessus l. vj, ch. 1, 5. 25, et tom. I, pag. 313, not. 1. C. F.

Tii

mières figures peuvent être comparées au poëme épique qui, passant du vraisemblable au -delà du vrai, conduit jusqu'au merveilleux; pendant que celle du Gladiateur peut être comparée à l'histoire qui nous expose clairement la vérité, mais avec le plus beau choix des pensées etdes expressions (1). L'air de tête de cette statue prouve clairement que sa forme est prise dans la nature; et toute sa physionomie nous offre un homme qui est parvenu à l'âge viril. La structure de ses membres nous découvre les traces d'une vie constamment active, et nous montre un corps endurci bur le travail.

Sentimens for citte sta§. 53. Les antiquaires sont partagés sur la représentation de cette statue. Quelques uns en font un Discobole, c'est-à-dire, un de ces athlètes qui faisoient profession de l'exercice du disque on du palet. C'étoit le sentiment du célèbre baron de Stosch, ainsi qu'il me le marqua dans une lettre; mais il n'avoit pas suffisamment examiné la position qu'auroit demandé une pareille figure; car celui qui veut fancer un palet doit tenir le corps en arrêve (a). Il est certain qu'au moment qu'on jette quelque chose, toute la force se trouve dans la cuisse droite, pendant que la inube gauche reste dans l'inaction. C'est ici le contraite (5):

(1) On a cependant voult retwer in offent satz grand dans cette statze, savoir, que l'épine doratel y et tournée d'une manière opposée à la partie antérieure du sternam, soit par l'ignorance ou par le caprêce de l'artiste ; tundis que dans la nature un tel mouvement, n'est pas possible. Mais on a vau dequis a en chisant l'expérience sur le nus, que ce mouvement est possible et nautrel, quolque recherché et difficile; et peut-étre Agusia as-t-il voults es diratguer par ceu vurzage, comme Myton l'avoit voult Litte d'une autre musière pu son Dissoloté. Voyes ci -dessus la proposition de l'annue la proposition de l'annue la metalite par son Dissoloté. Voyes ci -dessus la

(a) Karojadas lines, v. Rintat, in Homer. Hind. lib. xxij, p. 150g, l. 57.
(3) Lorsque Winkelmann écrivoit exci il n'avoit ni devant les yeux, ni présente à l'esprit, cette satue p, laquelle, en effet, pour le la cuisse droite en avant, r fonde sur elle toute sa force, tendant en arrière la jambe gauche qui reste dans l'inaction, et qui me sert qu'à faire contrepoids avec les pattiés qu'il porte contrepoids avec les pattiés qu'il porte

en avant. Il est donc évident , que cette

statue n'est pas dans l'attitude de quel-

qu'un qui veut se defendre contre un

coup qui lui vient d'en haut ; mais plu-

note de la page 253 et suiv. C. F.

toute la figure se porte en avant, et repose sur la cuisse gauche, avec la jambe droire étendue en arrière autant qu'il est possible. Le , kars droit est moderne, et on lui a mis à la main un bout de javelot; sur le bras gauche on voit la courroie du bouclier qu'il portoit. Quand on considère que la tête et les yeux sont dirigés en baut, et que la figure paroit se garantir avec son bouclier d'un danger qui la menace, on pourroit, avec plus de raison, la prendre pour la représentation d'un guerrier qui s'étoit signalé dans une reacontre périlleuse (1); puisque vraisemblable-

tôt dans celle d'un homme qui jette un disque ou quelqu'autre corps. E. M.

Nous sommes bien plus fondés à croire que cette statue ne représente pas un Discobole, aujourd'hui que nous avons de ces figures qui sont dans l'attitude d'un homme qui jette un disque : telle est, entr'autres, la pierre gravée que possède M. Byres, à Rome, dont nous avons parlé tom. I, pag. 254, note colonne 1, qu'a Lut graver l'abbé Visconti, Mus Pio-Clem. t. I, tav. a, num. 6, et la cople du Discobole de Myron, dont nous avons parlé ci-dessus dans la note de la page 255 et suiv. et dont nous donnons la figure à la fin de ce volume pl. II. On en avoit déja une représentation dans la figure d'un enfant qui s'exerce à ce jeu, sur un sarcophage place jadis dans le jardin du cardinal Carpi, à Rome, que Spon a Lit graver, Miscell. erud. antiq. sect. 6, p. 228; et cet cuf int est exactement dans l'attitude du Discobole de Myron, excepté que le pied gauche n'est pas plié en arrière : ie ne sais si c'est par un de feut dans la planche, ou parce que ç'auroit été une attitude trop forcée pour un enfant.

(1) L'auteur ajoute dans son Explic.

de Monum. de l'antiq., disc. prélim. ch. 4, que cet honneur lui aura été rendu après le siège de quelque ville où il aura exposé sa vie contre les assiégés. Je ne saurois être de ce sentiment, parce que l'attitude de cette statue n'est pas celle d'un homme qui porte le regard assez en l'air pour faire croire qu'il cherche à parer un coup qui lui serolt porté du haut d'un mur. Voyez la figure que nous en donnons Pl.VII. Il avance beaucoup le pied droit, et se baisse autant qu'il lui est possible en étendant le bras gauche, pour se défendre avec son bouclier contre celui qui cherche à lui porter un coup, vraisemblablement d'après la coutume des Grecs, qui frappoient plus de taille que d'estoc. au contraire des Romains, qui franpoient plus d'estoc que de taille, comme nous l'apprend Végece, De re milit. l.j. c. 12, et qui parolt être placé dans un lieu plus élevé que celui qu'il occupe. Plutarque (Sympos. I. ii, quæst. 5, op. tom. 11, p. 63g) dit, que la première preuve de courage que donnoit un guerrier dans une bataille, étoit celle de frapper son adversaire, et qu'ensuite il peroft le coup qu'on vouloit lui porter, On peut dire que c'est la, en effot, ment l'honneur d'une statue n'a pas été accordée en Grèce aux gladiateurs des spectacles publics, et que d'ailleurs cet ouvrage paroit antérieur à l'institution des eladiateurs chez les Grècs (1).

l'attitude dans laquelle se présente cette statue. Mais comme cette attitude ne seroit pas assez extraordinaire en ellemême pour mériter d'être célébrée par une statue, il faut supposer que le guerrier qu'elle représente, l'aura obtenue par la circonstance dans laquelle il s'est trouvé; comme, par exemple, d'avoir défendu et sauvé quelque grand capitaine, ainsi que nous avons dit dans la note de la page 248, col. 2, qu'Ajax sauva Tencer, en le couvrant de son bouclier; on qu'il avoit sontenu l'attaque d'une mnititude, ou d'une armée d'ennemis pour sauver les siens. L'opinion de Lessing et d'autres, qui crovent que cette statue représente Chabrias , ne paroft pas juste, pnisque l'attitude dans laquelle étoit ce capitaine lorsqu'il se signala, et dans laquelle il se fit représenter dans la statue que les Athéniens lui éricèrent, étoit toute différente. Il tenolt son bonclier appuyé sur son genou gauche, et portoit la lance en avant de la main droite, dans l'attitude de quelqu'nn qui attend avec fermeté l'ennemi pour soutenir d'antant mieux le choc : obnixo genu sento, projectaque hasta, impetum excipere hostium docuit, comme le dit Cornelins Nepos dans sa vie; et Policnus (Stratag. lib. ij, c. 1 , n. 2) s'exprime ainsi: Chabrias Atheniensibus, Gorgidas Thebunis mandat, ne procurrant, sed mancant quieti, et lanceas rectos protendant, scuta vero ad genua affigant. Il faut cependant ajouter ce qu'ob-

serve C. Nepos de l'usege introduit d'après cette statue, que les athlètes et les vainqueurs aux antres jeux faisoient exécuter les statues qu'on leur érigeoit dans l'attitude même dans laquelle ils avoient obtenn la victoire. Cela aura aussi été Lit de même pour de braves guerriers; et, par cette raison, la statue dont nous parlons ne peut pas être antérieure à la centième olympiade, dans laquelle Chabries a mérité cet honneur. Une statue qui ressembleroit mieux à Chabrias par l'attitude, si l'armure et le vêtement pouvoient lui convenir, c'est celle qu'on voit représentée armée dans la galerie du grand duc, à Florence. Elle plie un genou en terre, et, élevant la vue, elle porte le bras droit en avant , dans l'attitude d'un homme qui combat; mais comme elle a une cuisse percée d'outre en outre par un dard, comme l'a remarqué Lanzi c. 6, p. 45, il semble que cette statue représente plutôt l'action de Philonomen, un des derniers heros de la Grèce, comme il a été dit ci-dessus liv. vj, ch. 4, 5. 33, lequel out les deux cuisses percées d'un favelot ; ce qui l'empêcha de marcher, et le força de se tenir à genoux, jusqu'à ce que le dard fut comé par le milieu, comme le reconte Plutarque dans sa vie, p. 358, B. oper. tom. I, et Pausanias, liv. viij, ch. 49, p. 700; et il se pourroit que la statue de bronze dont Pausanias fait de même mention pag. 698, lui fut érigée dans une semblable attitude. C. F.

(1) Voyez ci-dessus pag. 242, note 2.

6. 54. Je ne ferai d'autres remarques sur l'art sous les pre- Dell'art sous miers successeurs de Néron, c'est-à-dire, Galba, Othon et Vitel- et vitellus lius, sinon que les têtes de ces trois empereurs sont très-rares. La plus belle tête de Gálba se trouve à la villa Albani. A l'égard des têtes d'Othon, on en voit dans la même villa et au cabinet du Capitole (1). Pour la plupart des têtes qui représentent Vitellius, elles sont modernes; telle est celle du palais Giustiniani, qui a été donnée comme antique par plus d'un écrivain ignorant.

6. 55. Après tant de monstres qui avoient occupé le trône, Del'arraone vint afin Vespasien dont le règne, malgré son goût pour l'épargne, parolt avoir été plus avantagense à l'art que la fastueuse prodigalité de ses prédécesseurs. Il fut non-seulement le premier qui assigna des pensions considérables aux mattres de l'éloquence grecque et romaine; mais il attira auprès de lui et encouragea par ses gratifications les poètes et les artistes (2). Nous avons déja observé (3) que Cornelius Piuus et Accius Priscus (4), peintres romains, étoient renommés sous Vespasien, et peignirent les temples de l'Honneur et de la Vertu. Après que ce prince ent fait bâtir le temple de la Paix (5), il le décora d'une partie des statues que Néron avoit fait venir de la Grèce (6). Il y fit exposer sur-tout les tableaux des plus célèbres peintres de tous les tems : de sorte qu'il en fit ce qu'on appelleroit aujourd'hni la plus grande galerie publique de peintures. Il paroît pourtant que ces peintures n'étoient pas placées dans le temple même, mais au-dessus

<sup>(1)</sup> Bottari, Mus. Capit. t. II, tar. 20.

<sup>(2)</sup> Suet, Vesp. c. 28.

<sup>(5)</sup> Voyez liv. iv, ch. 8, 6. 3o. (4) Pline, hv. xxxv, ch. 57.

<sup>(5)</sup> Suet. loc. cht. c. 9. La grande et belle colonne cannélée de marbre blanc, transportée et érigée par le pape Paul V, devant l'église de Sainte Marie Majeure , est un reste de ce temple de la Paix. C. F.

<sup>(6)</sup> Malgré toutes les dépouilles que les

Romains firent sur les Grecs , jusqu'au régne de Vespasien, dont on a parlé

ci-dessus, Pline, qui vivoit du tems de cet empereur, rapporte (L xxxiv, c. 7, sect. 17) qu'il étoit resté encore à Rhodes trois mille statues de bronze, et un nombre presque aussi considérable à Athènes, à Olympie et à Delphes. En effet , Pausanias fait l'énumération d'une très-grande quantité de ces statues. C. F.

du temple dans les salles supérieures auxquelles on montoit par un escalier en limaçon conservé jusqu'à ce jour. La Grèce avoit aussi de ces temples, nommés Pinacothèques (1), c'est-à-dire, galeries de peintures (2).

Les jardins de Soluste sous Vespasien.

6. 56. Les endroits les plus fréquentés de Rome sous cet empereur, étoient les jardins de Saluste. C'étoit là qu'il demeuroit de préférence et qu'il donnoit audience à tout l'univers (3). Il v a donc lieu de croire qu'il aura embelli ces jardins d'ouvrages de l'art. Aussi a-t-on tonjours trouvé, en fouillant ce terrain, une grande quantité de statues et de bustes; et lorsqu'en 1765 on y ouvrit une nouvelle excavation, on découvrit deux figures trèsbien conservées, à l'exception des têtes qui manquoient et qui ne se sont pas trouvées. Ces figures représentent deux jeunes filles, vêtues d'une tunique légère qui, de l'épaule droite, leur descend jusqu'à la partie supérieure du bras. Elles sont toutes deux couchées sur une longue plinthe arrondie, le haut du corps soulevé, et s'appuyant sur le bras gauche : on voit sous elles un arc détendu. Ces deux figures ressemblent parfaitement à celle d'une jeune fille qui joue aux osselets, et qui se trouvoit dans la collection du cardinal de Polignac (4): dans celles-là comme dans celles-ci la main droite, qui est libre, se trouve étendue et ouverte comme pour jetter les osselets, dont néanmoins on ne découvre aucun vestige (5). Le général Walmoden, qui se

(1) Strab. 1. xfv , p. 944. (a) On peut rapporter, sans crainte de se tromper, au commencement du règne de Vespasien l'autel de marbre blanc grec , du cabinet Clémentin , haut d'environ cine palmes, large d'un peu moins de deux palmes, orné de bas-reliefs qui représentent des foits de la mythologie, de l'histoire héroïque et de celle de Rome. Ce monument aété publié en parlie par Montfaucon, Suppl. tom. I, pl. 70, 71, et plus correctement par Orlandi,

qui l'a expliqué per un long et docte commentaire. Le travail n'en est pes trop beau, et il a été en partie détruit par le tems. C. F.

(3) Xiphil. Vesp. p. 205, L penult.

(4) Actuellement dans le cabinet du roi de Prusse, et on en a un modèle en plâtre à l'académie de peinture et de

sculpture de France, à Rome. C. F. (5) C'étoit une espèce de dez avec lesquels jouoient communément les enfans, Elien. Var. hist. L vij, c. 12; Pollux. trouvoit alors à Rome, acheta ces deux figures et y fit mettre des têtes (1).

§. 57. Titus, fils et successeur de Vespasien, fit plus pour les De l'emearats en deux ans qu'il régna, que Tibère n'en avoit fait dans Tiese. Le règne de vingt-deux. Suchee (2) remarque que Titus, parvenu à l'empire, voulant manifester son amitié pour Britannicus, fière de Néron, avec qui il avoit été élevé (3), lui fi ériger une statue équestre en ivoire, destinée à être portée tous les ans dans la pompe des yeux du cirque. Parmi les maîtres de ce tenns nous

Osomart. Lix., c. 7, segm., \$\S\$, sequ.: Chicignia, De salorum, passer, es camb., bid. c. i in Thes. annis, gree. Gronovius A. of VII., col. 118 seqs. Ces des étoient. Litis avec les osséets du talon des animaux, et à cause de celle la Latina les appelloient aux. Les plus estimés étone coux qu'on premoit des chèvres sauvages. Voyes les Garne. de Theophraises voyes les Garne. de Theophraises et alle contra les contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la co

(1) On découvrit, dans le même tems et dans le même endroit, un grand candélabre de marbre orné de feuillages, de figures et d'autres ornemens. Il ne s'est conservé que deux côtés de la base triangulaire de ce candélabre: et sur l'un de ces côtés on apperçoit un Jupiter avec une barke pointue, à la manière étrusque; mais, comme le reste du travail indique le style grec des meilleurs tems, il y a lieu de croire que l'on aura représenté Jupiter de cette façon pour imiter les anciens simulacres de ce dieu. Sur l'autre côté, R y a un jeune Hercule qui enlève le trépied d'Apollon, tel qu'il est représenté sur plusieurs bas-reliefs et pierres gravées. Ce marbre fut acheté par le cardinal Zaladi. E. M.

Ce prélat en a depuis fait présent à

Clément XIV, qui l'a placé, avec les deux candélabres du cabinet Barberin, dans le muséum qu'il venoit de former, et qui depuis a été continué par le pape Pie Vl. A cette occasion, ces trois monumens furent expliqués dans une savante dissertation de l'abbé Marini, dont j'ai parlé tom. I, pag. 258, not. 7. et pag. 379, not. 1. Les côtés de ce dernier candélabre se sont conservés tons lestrois. Le troislème côté, qu'on crovoit glité, représente Apollon qui poursuit Hercule, qui vient de lui enlever son trépied. Ce prétendu Jupiter, comme le remarque l'abbé Marini, pag. 181, es probablement le sacrificateur gardien du trépied, ou le socristain (ceditung) du temple de Delphes, où le fait est arrivé, lequel, accourrant au bruit, reste interdit à la vue du sacrilège que commet Hercule, ou qui peut-être implore, dans ce moment, l'assistance du ciel. C. F. (2) In Tito, c. 2.

(3) L'unique monument que nous puissions nommer avec certitude de co prince malheureux, c'est la médaille en bronze que possède, à Rome, l'abbé Visconti. Nous en donnons la gravure à la fin du livre vi, chaptire 7.

unique by Liverigh

connoissons Evodus, graveur en pierros fines et auteur de la belle tête de Julie, fille de Titus, gravée sur un béril ou aiguenarine, et qui se conserve au trésor de l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, ainsi que nous l'avons déja dit ci-devant (1). Une belle tête colossel de cet empreur se trouve à la villa Albani,

De l'art sous Domibus.

§. 58. Plutarque rapporte que les colonnes de marbre penthélisien, que Domitien fit travailler à Athènes pour le temple de Jupiter Olympien, perdirent leur belle forme, lorsqu'on les apporta à Rome, et qu'on voulut y mettre la dernière main; co qui annonceroit une décadence sensible du goût (a).

Du temple de Pallas sur : le fortim du Pelladoum,

qui annoncerori une accuaence sensible du golu (3).

5. 59. Cependant on pourroi prouver le contraire par des ouvrages conservés à Rome, et particulièrement par l'arc de triomphe
que le sénat fit élever à l'empereur Titus, et par les figures de
relief sur la frise du temple de Pallas que cet empereur fit bâtir
dans le forum du Palladium (3). La figure de la déesse, en rondebosse et de grandeur naturelle, placée au-dessus de l'entablement, perd infiniment à cause de la trop grande proximité
à laquelle elle se trouve, à présent que le sol est rehaussé jusqu'au milieu des colonnes; de sorte qu'elte semble qu'être
ébauchée, en comparaison des ornemens de l'entablement.

Trophées du Capitole.

§. 6o. Des ouvrages de l'art encore plus renommés de ce tems seroient les fameux trophées de marbre, appellés communément les trophées de Marius, si l'on ne vouloit pas metre en doute l'authenticité d'une inscription qui se lisoit au-dessous, avant qu'ils eussent été enlevés du lieu où ils se trouvoient pour être transportés au Capitole Cette inscription indiquoit qu'un affranchi, dont le nom presque effacé étoit d'ilficile à déchiffrer (4), avoit

(1) Page, liv. iv, ch. 7, §. 68.

(2) In Poblic, p. 190, Voyez sur ces colonnes la remarque critique de M. Carlo Féa, contenue dans la note qui est à la fin du §. 36, des Remarques sur l'Archiecture des anciens de Winkelmann, que nous donnout, dans ce volume, à

suite de son Histoire de l'art. J.

(3) Cette frise, dessinée et gravée par Sante Bartoll, se trouve dans son Recueil de bas-reliefs antiques.

(4) Gruter. Inscrip. p. 1022, num. t. Fabret. Column. Traj. c. 4, p. 108.

fait

fait élever ce monument à Domitien. Ce sont des ouvrages qu'il faut considérer comme des trophées de la guerre contre les Daces. Domitien, qui se tira assez mal de cette guerre, dans laquelle ces mêmes Daces, sous la conduite de Décébale, leur roi, remportèrent plusieurs victoires contre ses généraux, ne laissa pas de s'en glorifier et de vouloir qu'on lui décernât le triomphe. Xiphilin nous apprend, d'après Dion Cassius, qu'on lui érigea un si grand nombre de monumens que l'empire romain se tronva rempli de ses statues et de ses bustes en or et en argent (1). Il est vrai qu'il y a eu des auteurs qui ont cru que ces trophées avoient été élevés en l'honneur d'Auguste; ils ont prétendu en tirer la preuve du lieu même où ils étoient placés. C'étoit un château-d'eau des acqueducs Juliens, construits par Agrippa; c'est-à-dire, un réservoir d'où l'eau étoit distribuée dans les différens quartiers de Rome : nous savons d'ailleurs qu'Agrippa nimoit à décorer d'ouvrages de l'art les édifices de cette nature qu'il élevoit dans cette ville (2). Mais, en supposant que ces acqueducs avent été réparés par Domitien (conjecture qui n'est pas détruite par le silence de Frontin), la vraisemblance en faveur de mon opinion conserve toute sa probabilité, lorsqu'on considère les trophées dont il s'agit comme des ouvrages de cet empereur. Je m'y trouve même confirmé par la comparaison (3) que j'ai faite de ces trophées avec d'autres morceaux du même geure, découverts à la villa Barberin, à Castel Gandolfo (qu'on y a employé à la construction d'un mur), c'est-à dire, à l'endroit où se trouvoit la fameuse maison de campagne de Domitien, et par la ressemblance parfaite du travail et du style de ces ouvrages.

§. 61. Les statues et les bustes de Domitien sont très-rares, Portraits de parce que le sénat, qui voulut llétrir la mémoire de ce prince

(1) Xiphil. in Domit. p. 217.

(2) Plin. L xxxvj, c. 24, 5. 9.

Tome II.

(3) Montfaucon en donne la figure, loc. cit. pl. 95, 94.

loc. cit. pl, 95, 94, K k k méchant, fit détruire ses images (1). Aussi ne connoissoit - on jusqu'ici à Rome, comme portraits de cet empereur, qu'une belle tête qui se voit au cabinet du Capitole (2), et une statue au palais Giustiniani. Mais ceux-là se trompent, qui citent cette statue comme étant celle que Domitia, sa femme, au rapport de Procope (3), lui fit ériger après sa mort par la permission du sénat, qui avoit fait renverser toutes ses autres images : car cette statue étoit de bronze et se voyoit encore du tems de Procope ; tandis que celle qui nous est parvenue est de marbre. D'ailleurs , il est faux , ainsi que l'ont avancé plusieurs auteurs , qu'elle n'ait point souffert : elle a été brisée au-dessous de la poitrine, et les bras en sont modernes; il est même douteux que la tête appartienne à la statue. J'ai dit qu'on ne connoissoit comme portrait de Domitien que cette seule statue qui est cuirassée, parce qu'on n'a pas remarqué une statue sans draperie et héroïque de ce prince qui se trouve à la villa Aldobrandini.

§. 6a. Au printens de 1758, on trouva une autre statue hêrroïque qui représente incontestablement Domitien, et cela dans un endroit nommé alla Colonna, entre Frașcati et Pelestrine. Ce fut là qu'au siècle passé on découvrit des inscriptions qui apprenoient qu'un affranchi de cet empereur y avoit une maison de campagne. Le trouc jusqu'aux genoux, sans aucune des extrémités, à l'exception d'une main qui s'est conservée sur les lanchiers, fut trouvé sous terre à peu de profondeur, et par cette raison fort endommagé. On apperçoit des marques évidentes des violences exercées contre ce monument, par les coups portés en tous sens, dont les traces profondes se font sur-tout remarquer au dos; d'où l'on peut conclure que cette statue a aussi été renversée et bisée dans le tens qu'on a voulu détruire la mémoire odieuse de Domitien. La tête, détachée du corps, fut

<sup>(1)</sup> Comme on le fit aussi de ses médailles. C. F.

<sup>(2)</sup> Bottari, Mus. Capit. t. II, tav. 25.

trouvée beaucoup plus avant sous t-rre, et par cela même beaucoup mieux conservée. Cette statue, que le cardinal Alexandre Albani a fait restaurer, se voit aujourd'hui, avec plusieurs autres statues d'empereurs, sous le grand portique de sa maison de campagne.

§. 65. Il sembleroit que les Grecs auroient d'utraités avec par plus de douceur sous Domitien que sous Vespasien et Titus; l'Grece. plus de douceur sous Domitien que sous Vespasien et Titus; car on ne trouve aucune médaille de Corintle qui dace des régues de ces deux derniers empereurs (1), au lieu qu'on en a plusigurs, et même de grand bronze, qui sont de celui de Domitien.

\$. 64. Les seuls monumens qui nous restent du tems de Nerva De l'est sont sont, une partie de son forum et les superbes colonnes corintiumens d'un portique avec son plafond, ainsi que quelques têtes de cet empereur (2).

§. 65. Je remarquerni que le plafond du portique, qui est décoré d'ornemens nommés méandres, confirme l'explication qu'Hesychius donne du mot mendre, qui siguifie chez lui siquit vi invait, c'est-à-dire, un ornement de plufond. Je fais cette observation parce qu'un critique moderne, dont je ne me rappelle pas le nom, prétend qu'au lieu d'artini, il faut lire proprier correction par laquelle il veut généraliser ce nom et l'appliquer à tout ce qui est peint. En effet, les méandres se trouvent très-fréqueniment sur les peintures et les vases antiques, mais ils sont très-rares sur les plafonds des anciens édifices. Rome n'en fournit qu'un exemple : c'est le plafond du portique dont il s'agit; et hors de Nome o ne connoît en bâtiment avec de sem-blables ornemens que le plafond de Palmyre (3).

(1) Vaillant, Num. aerea Imper. etc. in Colon. p. 199 et seq.

(2) Dans le cabinet Clémentin on voit sa statue assise, couronnée de laurier, et nue, à l'héroique, dans les parties ansiques qui s'en sont conservées. C. F. (5) Wood, Rain. de Palmyre, pl. 19.
On en trouve néanmoins sur les corniches de plusieurs bâtimens, comme, par exemple de ces mêmes ruines de Palmyre, pl. 6 et 11, et de celles de Bilbre,

données par le même auteur, pl. 22, K k k 2 . .

 66. Le cabinet du Capitole renferme une téte de Nerva. Nerva. très-belle et très-rare. Il est faux que cette tête soit, comme on l'a avancé, un ouvrage de l'Algardi (1): il n'y a eu d'autre part que d'en avoir restauré le bont du nez et l'extrémité de l'oreille; il a même traité cette restauration avec tant de circonspection qu'il s'est fait scrupule d'enlever la terre nichée entre les cheveux. Le cardinal Albani, des mains duquel cette antique a passé au Capitole, la tenoit du prince Pamfili (2). Mais le marquis Rondinini possède un buste avec son socle, d'une conservation

Statue d'E-

§. 67. Suivant Fulvius Ursinus ce seroit du tems de Nerva paphiodite. que dateroit une figure moitié grande comme nature, et placée dans la cour du palais Altiéri. L'inscription de son socle nons apprend que cette statue fut érigée à un certain M. Mittius Epaphrodite, par son frère (3). Ce savant croit qu'elle peut représenter l'Epaphrodite de Chéronée, qui , selon Suidas , fleurit sous Néron et sous Nerva.

parfaite; c'est sans doute aussi un portrait de cet empereur, et du nombre des têtes rares, dont le nez n'est pas endommagé.

27 et 54; des bains de Nismes, chez Clerisseau, Antiquités de France, prem. part. pl. 36; des ruines du palais de Dioclétien, à Spalatro, et de beaucoup d'autres monumens encore; comme à l'urne de Cécilia Métalla, du palais Farnèse, et au temple du dieu Rediculus, etc. C.F.

On sait que ce dernier temple sut bâti près de la voyc appienne, à l'endroit où Annibal campa lorsqu'il vint assiéger Rome, et immédiatement après la retraite de ce général. Il se trouve aujourd'hui enclos dans une vigne qui appartient à la

fimille Bellotti. J.

(1) Bottari, Mus. Cap. t. II, tav. 2". p. 51.

Bottari, dit seulement que, quant à l'exécution, il ressemble à la manière de l'Algardi; ce qu'il remarque comme une chose particulière à ce buste, que du reste il prétend être un ouvrege antique. C. F.

(2) Une autre tête de Nerva, également très-belle, a été placée depuis par le cardinal Albani, à sa villa. C. F.

(3) Fulv. Urs. Imag. num. 91.



## CHAPITRE VII.

De l'art sous Trajan jusqu'à sa décadence sous Septime-Sévère.

6. 1. Rome et l'empire romain reçurent une nouvelle vie sous Cautesduré Trajan (1). Le premier soin de ce prince, après les troubles qui de l'art sous avoient agité les règnes précédens, fut d'encourager les arts par les grands ouvrages qu'il entreprit. En effet, c'étoit servir les arts que de ne vouloir pas se réserver à lui seul l'honneur de se faire élever une statue, mais de le partager avec tous les hommes de mérite qui pouvoient s'en rendre dignes (2).

6. 2. Nous trouvons même qu'il en fit ériger à de jeunes gens qui avoient donné de grandes espérances et qui étoient morts à la fleur de leur âge (3).

§. 3. Il semble qu'une statue assise, de sénateur, qui se voit De aniste à la villa Ludovisi, de la main de Zénon, fils d'Attis d'Aphro-

(1) Flor. Proæm. lib. j. (2) Plin. in Panegyr.

(5) Id. lib. ij , epist. 7.

disium, date du tems de Trajan. Le nom de cet artiste, qui n'avoit pas encore été remarqué, se trouve gravé sur la bordure du vétement (1) de la statue de la manière suivante (2):

> ZHNON ATTIN APPOΔI ZIEYE EROIEI

C'est sous le règue de Trajan, ou fort peu de tems après, qu'il faudroit ranger un autre Zénon de Staphis en Asie, qui plaça le portrait de son fils, de même nom, sous la forme d'un hermès, sur le tombeau qu'il lui éleva, comme nous le voyons par l'inscription composée de dix-neuf lignes, qui n'avoit pas encore été publiée, et dont les dernières lignes ne sont pas lisibles (3).

- (1) Selon l'usage des anciens, qui portoient des lettres tissues dans la bordure de leurs vétemens. V. Rubenius, De revestiaria, hb. j, c. 10; Ciampini, Vet. mon. tom. I, c. 15. C. F.
- (a) Dans la première édition l'auteur avoit ajouté ceci : «Il y a même quel-» que lieu do croire qu'il se forma dans » ce tems-là une école de l'art dans cette » ville de la Carie, à cause de différens » noms d'artistes d'Aphrodisium, qui
  - (3) G. E.

    IATTIC EMOU ZHING
    NI MAKAFTATH ECT AGFOAI
    CIAC BOAAGE ACTEA DICTOC
    EMARCI TEINAIC AIRAGEN
    KAI TEITAC ZHINGIN NEB
    DIFOTEONIIKOTI DIAIAI
    TIMEON KAI GTHARN KAI
    EIKONAC ATTOC EFATFA
    TAICIN EMAIC DIAAMACC
    TEXNACCAMENOC KATTON
    EFON ...

s ngites in south paraus instruct (3); sout paraus jumpu'à nour. Voyes sharept, Syrac, in Greeff Thet. Sidque a' time Muse placée dans le galerie du grand-doc à Florence, on loch t Opus a' Atiliani Apirodizienit. Ce dernier sont, comme le remarque bien Bionats-worth (1); comme le remarque le r

Diis Inforis
Patris nikil Zena
ni boata est Aphrodi
sias multar vero urbes fins
meis artibus peragrans
et conficiens Zenoni adolescenti
premoruso finopum et
imaginer ipue sudpti
meis manibus
fabrefaciens in chritum

Cette pierre ayant passé, avec tous les autres monumens de la ville Né

Elle mérite quelque attention; outre l'indication qu'elle donne d'un ariste, elle peut servir aussi à faire connoître le nom de arvaez (Staphis) en Asie, ville qui n'est cité dans aucun auteur, ainsi qu'a expliquer les lettres 27A, qui sont sur une médaille du roi Epiphanes, et qui ont odonné lieu à différentes conjectures (1). Ce pourroit étre l'abbréviation du nom de cette ville: Car resoluir et résoluir es semblent cherchés de trop loin. Au reste, les fautes de quantité ne surprendront point ceux qui sont instituis des négligences des poètes grecs de ce tensa lie des siècles suivans, principalement dans les inscriptions sépulcrales. A cette occasion, je ferai connoître une autre inscription, placée sur la base d'une statue de Bacclus, et conque en ces termes :

## AIEANIAE AIONTEOT TON AIONTEON KATEEKETAEE

Le mot senseien fait douter si ce Lisanias fut le statuaire ou celui qui fit faire la statue. Quant à la statue même, j ignore en quel endroit elle se trouve; je présume que c'est dans l'île de Chio, d'où me vient cette inscription avec quelques autres.

§. 4. le répéterai ici une observation que j'ai déja faite, c'est que plus les productions de l'art étoient médiocres, plus les artistes qui en étoient les auteurs paroissoient les estimer, en mettant leurs noms sur les moindres bagatelles. C'est ainsi qu'on trouve le nom du sculpteur trirate, de Biltynie, sur la face de devant d'une petite pierre funéraire qui est au Capitole, et qui accompagne la figure du mort; monument d'environ un pied le hauteur (a). Quant à Zénon, qui a donné fieu à cette dières-

groni, entre les mains de M. Jenkins, M. le ch. Visconii, qui l'a Lit repolir, a bien voulu me communiquer la copie exacte qu'il a faite de tout ox qui rioù lisible de cette inscription, telle que nous la donnome ci-dessus, avec la traduction en latin. C. F.
(1) Beger. Thesaur. Brand. tom. I,
pag. 259; Wise, Num. ant. Bodlej. 116

Conf. Cuper. De Elephant exerc. p. 1, c. 7, p. 74. E.

(a) Murat, Inscript. p. DCXXXIII. 1

sion, on ne peut rien statuer de certain à son égard : la tête ctrangère placée sur cet hermès, ne nous permet pas de dire rien de plus positif sur le tems de la fabrique de ce monument, qui se trouve à la villa Négroni. Je ne sais non plus à quelle époque il faut placer un Antiochus d'Athènes, de qui l'on voit au palais Ludovisi une Pallas deux fois grande comme nature. D'ailleurs, la statue est mauvaise et d'un travail grossier; et par l'inscription, on diroit qu'elle est antérieure à ce tems. A l'égard de la copie de ce nom, qui fut envoyée à Carlo Dati de Rome à Florence, voici comme elle se trouve dans cet auteur : ---тюхох млюх повя (1). Maffei a publié cette inscription, en la restituant, et sans avertir qu'elle étoit fruste (2). La voici telle qu'elle est sur sa base endommagée :

> - - - TIOXOE - - - INAIOE - - - noiei

Au reste, le nom d'Antiochus se voit sur deux pierres gravées (3). Det monumens élevis pat Trajan,

§. 5. Le plus grand ouvrage dn tems de Trajan est la colonne qui porte son nom (4). Ce monument étoit placé au milieu du forum que ce prince avoit fait bâtir par Apollodore d'Athènes; pour conserver la mémoire de cet édifice, on avoit frappé une médaille d'or assez rare, dont le revers nous offre cette place. A l'égard de cette fameuse colonne, il est certain que ceux qui auront occasion d'en examiner les figures d'après les plâtres qu'on

(1) Vito de' Pittori, p. 118. (2) Museum Veron. Inscript. var. p. CCCXVIII, n. 4. (3) Gori Inscript. t. I, Gem. tab. 1,

n. 4. Quirini Epist. ad Freret. p. 29. (4) Le sénat avoit Lit ériger cette colonne après la victoire remportée parTrajan sur les Daces, comme on l'apprend par l'inscription mise sur la base et rapportée aussi par Montfaucon , Diar. ital, cap. 19, pag. 260; par Braschi, De trib. stat. c. 10, 6.9, pag. 94, et dans les notes sur Aulugelle, Noct. att. 1. xiii, c. 23. Dion Cassius, I. Ixviii, c. 16, s. II, p. 1153, prétend, sans en donner la raison, que cette colonne a été érigée par Trajan lui-même. C. F. en a tirés, seront frappés de la variété étonnante de tant de milliers de têtes. On voyoit encore au seizième siècle la tête de la statue colossale de cet empereur posée sur cette colonne (1): on ignore aujourd'hui ce qu'elle est devenue (2). Quant aux édifices du forum qui entouroient la colonne de Trajan, et qui étoient plafonnés ou voûtés en bronze (3), on peut s'en former une idée par une colonne du plus beau granit noir mélé de blanc , qui y fut découverte en août 1765, et qui porte huit palmes et demi de diamètre. Cette colonne fut trouvée, lorsqu'on creusa les fondemens d'une chaussée pour aller au palais impérial ; on y découvrit, en même tems, une portion du couronnement, ou de la corniche, de l'architrave que portoit cette colonne. Cette corniche, qui est de marbre blanc, a plus de six palmes de haut. Or, comme la corniche n'est que le tiers, et moins encore, de l'entablement, il faut que cette dernière partie ait eu plus de dixhuit palmes de hauteur. Le cardinal Albani a fait placer ce monument d'architecture à sa villa, et y a ajouté une inscription qui indique l'endroit où il fut découvert. En fouillant ce terrain, on tronva encore, dans le même endroit, cinq autres colonnes de pareille grandeur, qui sont restées au fond de la tranchée (4), parce que personne n'a vonlu faire les frais de les en tirer (5). Ainsi les fondemens de la chaussée en question reposent sur ces colonnes.

§. 6. Après la colonne de Trajan, on peut regarder comme Des ouvrisl'ouvrage le plus noble de l'art de ce tems, la tête colossale du tems de l'art

(1) Ciaccon. Colum. Traj. p. 4. (2) Cette tête se trouve aujourd'hui au palais du cardinal della Valle. C. F.

(3) Pausan. I. v , c. 12. (4) Voyez Orlandi sur Nardini lib. v.

cap. 9, pag. 255.

(5) Proche du forum étoit la basilique Ulpia, ainsi appellée de Trajan, qu'on

mominoit Ulpius, et dont on voit la figure Tome II.

sur beaucoup de médailles. La aussi étoit la célèbre bibliothèque dont il est fait

mention per Aulugelle lib. xj , cap. 17. de même que par Vopiscus, dans la viede Probus, et par Sidonius Apollinaris l. ix, epist. 16, v. 26 seqq. p. 284; que Dioclétien transporta ensuite à ses bains, comme le marque de même Vopiscus.

Lll

même empereur, qu'on voit à la villa Albani: elle porte, depuis la fossette du cou jusqu'au sommet, cinq palmes romains do hauteur (1).

De l'arc de triomphe d'Ancone.

§ 7. En architecture, l'arc de triomphe de Trajan, à Ancone, mérile d'être cité; car on ne trouve anean édifice antique oir l'on ait employé des blocs de marbre d'une grandeur si étonnante. L'embasement de l'arc jusqu'au pied des colonnes est d'un seul morceau, et il porte en longueur vingt-six palmes somains et un tiers; sa largeur est de dis-sept palmes et demi, et sa hauteur de treize. Sur le faite de l'arc on voyoir la statue d'equestre de cet empereur (e): à la maison de ville d'Ancone on

(1) Winkelmann, dans ses Remarques sur l'histoire de l'art, avoit rancé parmi les monumens de cet âge une Vénus nue dont la draperie est iettée sur un long vase posé près d'elle, et dont la tête, qui est celle de la stetue, ressemble à celle de Marciana, sœur de Tralin. On l'a trouvée dans un jurdin derrière le palais Farnèse, où il y a une autre Vénus pareille, excepté que le vase est différent, et que les traits offrent toute la beanté qu'on donne communcheent à cette déesse : quoique l'arrangement de ses cheveux soit semblable à celui de la première, telle qu'elle se voit sur les médailles de Marciana, dont on a dans la villa Négroni une très-belle figure dranée. (Voyez ci-dessus p. 54. note 1.3 Winkelmann y feit également mention de certains bas-reliefs qui revrésentent des guerriers avec leurs étendorts, dont les figures out onze palmes de hanteur. On distingue parmi ces figures celle du capitaine, sans qu'on puisse dire néanmoins quel personnage Il représente, parce que la rête lai manque. Cependant sur un des boucliers ronds

distinctement le busse de Traisn. E. M. (2) Il doit y avoir eu trois statues, savoir celle de Trejan au milieu, à sa droite celle de Plotine, sa femme, et à sa gauche celle de Marciana, sa sœur : parce que dans ces endrolts il y a une inscription qui est relative à l'un de ces trois personnages, et qu'on voit trois statues indiquées sur la médeille battue à cette occasion en l'honneur de ce prince. Le prélat Borgia a publié , en 1771 - une gravure de l'arc de Trajan et de toutes ses parties, qui y sont rendues avec une très-grande exactitude, tant pour le dessin que pour les dimensions; et il y a sjouté la midsille en question. Cependant d'après ces dimensions on ne doit pas regader commo inexactes celles données par Winkelmann de la pièce scule dont la base est composée. Il fait considérer qu'elle est revêtue tout autour d'autres pièces de marbre, qui par conséquent en agrandissent les mesures dans l'estampe, Je crois ajunter au mérite de cette Histoire, en rapportant l'inscription du milieu

placés sur les étendarts, on reconnoît

conserve encore un pied du cheval. Les piles du pont que Trajan fit construire sur lo Danube, et qui out été démolies, faisoient connoître, , selon l'expression de Dion (1), jnsqu'où pouvoient aller les forces humaines (2).

§. 8. A l'égard des grands œvrages que Trajan fit exécuter, s'incide de il ue paroit pas que la Grèce y ait eu aucune part. Les Grecs n'avoient pas même l'occasion d'exercer les arts d'initiation, attendu que les villes grecques ne semblent pas avoir été dans l'usage d'ériger des statues à d'autres personnes qu'à l'empereur(3). Nous apprenons que lorsque les Grecs de ce tems-là accordoient l'honneur d'une statue à quelqu'un, ils en choisissoient une parmi celles que leurs, aieux avoient étigées à des honnes illustres de l'antiquité, et se contentient d'en changer

tolle qu'elle est donnée par le prélat tive chez Fabretti et chez plusieurs au-Borgia ; d'autant plus qu'elle est fautres écrivains :

IMP. CASSAIL DIVI. NERVAE. F. NERVAE.
TRAIANO. OPTIMO. AVG. GEMMANIC.
DACIGO, FONT. MAX. TR. POT. X'FILL IMP. IX.
COS. IV. P.P. PROVIDENTISSIMO. PRINCIPL.
SENATVS. P. Q. R. QVOD. ACCESSYM.
ITALIAE. HOC. ETTAM. ADDITO. EX. PECVNIA. SVA.
PORTY. TYTIOTEM. NAVIGANTIBYS REDDIDERIT. V. C. F.
OPTY. TYTIOTEM. NAVIGANTIBYS REDDIDERIT. V. C. F.

(1) Hist rom. I. Izviij, c. 13, t. II, p. 1150.

p. 1150.

(3) Ce fut Adrien qui fit dérautre ce pont , dans la craînte que les barbares ne s'en strvisseus avaninguement pour Lite une rivaption dans les terres sujécte les à l'empire, ainsi que le rapporte le même historien. Apolledore, donnt il est partie le même historien. Apolledore, donnt il est partie che partie che pont. Textuse Chili 2, hitz. 54, p. 82 sept. Cp peter joiute (v. 94 sept.) qu'il 3 varit des écrivains qui dissoit qu'il 3 varit des écrivains qui dissoit qu'il 7 par l'epia avoit des orelles de bosc.

Il croit cependant que colà doit s'entendre all'gori-quement; ou parce que cet empereur étoit priudant comme un bouc, ou parce qu'une fois il gravit purdessus des endroits escurpies et des précipices pour aller assaillir les ennemis, ur sur le seul fondement qu'il avoit entendu dire à Rome qu'il devoit y on avoir. En effet, on ne voit ce, orcilles de bout à aucune des têtes do Trajan. C. F.

(3) Toutes les villes de la Grèce érigèrent des statues de marbre de Paros à Trajan. Voyer Pausan. loc. cit. C. F. L l 1 2

\_ . . .

l'inscription. Il résultoit de la qu'une statue qui représentoit un héros grec, étoit attituire, malgré la disparité de l'oljét, à un préteur ou à quelque autre personnage. C'est ce que Diou Chrysostone, qui vivoit alors, reproche en particulier aux lihodiens (1).

De l'art sons Adrien.

§. 9. Adrien, le successeur de Trajan, ne se montra pas seulement amateur et protecteur des beaux arts, il fut artiste ului-même, et l'on pritend qu'il avoit fait une statue; c'est pour cela qu'Aurelius Victor, se rendant coupable d'une basse adulation, n'a pas craint de le ranger dans la classe des artistes les plus celèbres, et de comparer ses ouvrages à ceux de l'olyclète et d'Eunbrance.

l'u goût et de l'amour d'Adrien pour les lestres et pour

§. 10. Si, de son goût pour le styte ancien des auteurs romains, on pouvoit conclure des lettres aux arts, il seroit à croire qu'il auroit clerché à rétablir aussi l'ancien style par rapport aux derniers (2). Son amour pour les arts et les lettres fut grand,

(1) Orat. 31.

(2) Spartian. Hadr. p. 8. B. Si les sciences et les arts trouvèrent dans Adrien un amateur et un protecteur, on peut dire que les savans et les artistes trouvèrent en lui un homme qui leur portoit envie et un persécutenr : tel étoit le fond du caractère de ce prince: de manière que sa vie fut toujours an composé de contradictions. Ce même Adrien, que les anciens historiens, chez Suidas, au mot Adrien, nous ont représenté comme un homme adonné à toutes sortes de sciences, à l'érudition, à l'étude des langues, à la peinture et à la sculpture, comme auteur de quelques ouvrages tant en prose qu'en vers, comme peintre de plusieurs table.ux, comme avant Lit beaucoup de statues en marbre et en bronce; ce même Adrien chercha à déprimer Ho-

tituer un menvais poête, nommé Antimanue, qu'on connoissoit à peine de nom. Il tint cette même conduite visà-vis de Favorin et de Denis, deux rhéteurs fort célèbres de son tems. Mais ce furent les actistes qu'Adrien persécuta principalement : il opprima plusieurs d'entr'eux, et il en fit mettre quelquesuns à mort. Suidas. loc. cit. Parmi ceuxci on compte l'architecte Apollodore, qu'il persécuta cependant plus par vengeance que par envie. On sait que cet artiste, par ordre de Trojan, avoit hâti à Rome le forum , l'odéum et le gymnaie. Non conteut de l'avoir envoyé en exil, il lui fit ôter peu de tems après la vie. sous prétexte qu'Apollodore, dans la chaleur d'une dispute, l'avoit appellé peintre d'obscénités. Et, effectivement, on sait qu'Adrien s'étoit occupé, dans sa

mère, en voulant à toute force lui subs-

son désir de tout savoir et de tout voir fut sans bornes. Cette curiosité fut la principale cause des grands voyages qu'il entreprit la sixième année de son règne dans toutes les provinces romaines; de sorte qu'il se trouve des médailles de dix-sept pays qu'il a parcourus. Il passa jusqu'en Arabie et en Egypte; pays qu'il étudia à fond, comme il le marque lui-même au consul Sévérianus (1).

\$. 11. Avec Adrien l'art se plaça sur le trône, et le courage Le arts en des Grecs fut ranimé. Leur patrie, depuis la perte de sa liberté, Givre par le n'a eu ni de tems plus heureux que cette époque, ni d'ami dernotesédiplus puissant que cet empereur. Il se proposa, en effet, de ren- de statues, dre à la Grèce son ancienne liberté en déclarant d'abord ce pays libre, et il chercha à donner anx villes grecques leur première splendeur (2). Dans cette vue, non-sculement il fit construire à Athènes, comme avoit Périclès (3), un fort grand nombre d'édifices; mais il fit décorer encore toutes les fameuses villes de la Grèce et de l'Asie-mineure de bâtimens publics, de temples, d'aqueducs et de bains (4). Le temple qu'il fit élever à Cyzique est rangé au nombre des sept merveilles du monde; et il y a toute apparence que les vastes ruines qui servent depuis des siècles de matériaux aux habitans de cette ville, sont des restes de ce temple.

\$. 12. Mais Adrien montra une prédilection particulière pour d'Adrien pag. 342, Voyez Buonarrnotti . Osserv.

jeunesse, de ce genre de peintures. Xiphil. in Adrian. p. 257. E. M. Une autre raison qui engagea l'empereur à lui f.ire donner la mort, fut qu'il blama le dessin d'un temple qu'il avoit fait batir et dedié à Venus, sui-

vant ce que dit Xiphil. loc. cit. p. 258; A Vénus et à Rome, selon Phiegonte, dans son Abrégé des Olympiades, à la deux cent vingt-septième olympiade, seconde année, rapporté par Scaliger dans l'appendix à la chromique d'Eusèbe,

istor. sopra alc. medagl. tav. 1, n. 5, P. 17. C. F.

(1) Vopisc. in Saturn. c. viij, t. II.

(2) Spart. in Adrian. p. 9 et 10. (3) Voyez ci-dessus liv. vj, chap. 2,

5. 7. (4) Il fit ériger une statue en marbre de Paros à Alcibiade, sur son tombeau à Mélisse. Athénée, lib. xiij, c. 4, p. 574.

Athènes; soit parce que cette ville avoit été le siège des arts , soit parce qu'il y avoit rempli la charge d'archonte. Il rendit aux Athéniens l'île de Céphalonie (1); il acheva et consacra le temple de Jupiter Olympica , lequel étoit resté imparfait depuis Pisistrate l'espace de sept cents ans (2). C'est ainsi qu'il embellit Athènes d'un édifice qui avoit plusieurs stades de circuit. Il fit placer dans ce temple, outre plusieurs statues d'or et d'ivoire, une figure de Jupiter de proportion colossale, et pareillement d'or et d'ivoire. Chaque ville, pour signaler son zèle, voulut élever dans ce temple une statue à l'empereur (3).

sicus.

6. 15. La passion d'Adrien pour l'art se communique à quel-Herois At- ques particuliers de la Grèce. Le seul Hérode-Atticus, célèbre par son éloquence et plus encore par ses richesses, fit élever des bâtimens et ériger des statues dans différentes villes de la Grèce. C'est lui qui fit construire près d'Athènes, au bord de l'Ilyssus, le magnifique stade de marbre blanc (4). Il décora aussi Athènes et Corintbe de superbes théâtres (5).

Des monu-Los d'Italie.

6. 14. Le goût des édifices et l'encouragement des arts de la por Adira part de l'empereur, ne se bornoient pas aux seules villes de la daus le ville. Grèce : celles d'Italie eurent également part à ses libéralités. Sans faire l'énumération des bâtimens qu'il fit construire hors de Rome en Italie, je me contenterai de citer une inscription, sans doute mal entendue, et mal appliquée à l'amphithéâtre de Capoue, parce que c'est là qu'elle a été trouvée.

 15. Je pense que cette inscription a plutôt rapport au théâtre Du thélite pla Capoue. de cette ville, lequel n'est éloigné de l'ampithéâtre que d'une

- (1) Xipbil. Adrian, p. 252, L 7.
- (2) Idem, ibid. p. 264. D.
- (5) Pausan. lib, j, c. 18, p. 42 et 45. Libanius , Epist. 607, p. 291, dit qu'Adrien désiroit ardemment le rétablissement de tous les temples anciens. Le Roy, Buines des pius beaux monumens
- de la Grèce, tom. II, pl. 8, 10, donne les restes d'un temple et d'un autre édi-
- fice dont Adrien embellit Athènes. C. F. (4) Pausan. loc. cit. c. 19, p. 45.
- (5) Philostr. De vit. Sophist lib. if, num. 1, §. 5, p. 551, com. II.

cinquantaine de pas. Mazochi (1), qui l'a restituée, prétend que les colonnes qu'Adrien fit placer, suivant ce qu'on y lit, sont les colonnes moitié saillantes de l'amphithéâtre; sans songer que là, comme à tous les amphithéatres, ces colonnes sont taillées d'un scul morceau avec les bases des pierres dont les colonnes ressortent (2). Ce savant n'a pas non plus fait réflexion que dans cessortes d'édifices on ne trouve point de place, pour des statues, et qu'il n'y a que les théâtres qui puissent être décorés de figures et de colonnes. A l'égard de cette double décoration des théatres, nous en trouvons une preuve dans quelques colonnes de giallo antico, emi portent deux palmes et trois quarts de diamètre, et dans plusieurs statues qui ont été tirées, il y a quelques années, des excavations da théâtre de Capone, dont on voit encore la tranchée. Ces colonnes et ces statues, qu'on conserve à Caserte, sont destinées à l'ornement de ce château royal. La plus belle de ces statues est une Vénus Victrix, qui pose le pied gauche sur un casque, et qui, excepté les bras qu'on n'a pas trouvés, est d'une parfaite conservation,

5. 16. A Rome même Adrien sit construire, pour lui servir Du superte de tombeau, un superbe édifice connu ancienpement sous la d'Adre le dénomination de Moles Hadriani, et aujourd'hui sous celle de Château S. Ange (3). Outre les différentes colonnades qui régnoient à l'entour, tout le bâtiment étoit revêtu de marbre blanc et décoré de statues. Dans la suite des tems ce monument servit de citadelle, et dans la guerre des Goths, les Romains s'y trouvant assiégés, se défendirent avec des statues qu'ils jettèrent sur leurs ennemis (4). Du nombre de ces statues se trouva peut-

<sup>(1)</sup> In mutil. Campan. Amphith. tit. etc. princ.

<sup>(2)</sup> Ce n'est certainement pas ainsi que sont faites les colonnes de l'amphithéâtre de Flavius, communément appellé le colisée, qui est l'édifice le plus considérable du tems de Vespasien ; et

l'on pout en dire autant des colonnes qui restent aux ruines du théâtre de Marcellus, C. F.

<sup>(5)</sup> Adrien fit aussi construire le pont. Spartien , Vie d'Adrien , com. I, ch. 19,

<sup>(4)</sup> C'est Procope ( De bello gosla

ètre le fameux Faune endorui, plus grand que nature, qu'on conserve maintenant au palais Barberin. On fit la découvere de cette statue en travaillant à l'excavation du fossé de ce chiteau. Un des plus grands ouvrages de sculpture exécutés sous Adrien. Un des plus grands ouvrages de sculpture exécutés sous Adrien seroit la statue de ce prince représenté sur un quadrige, placée sur le faite de son mausolée, et d'une telle grandeur que, si l'on peut sjouter foi à l'écrivain qui en fait la relation, un homme de laute taille pouvoit s'introduire dans le creux des yeux des chevaux (1). On a même prétendu que toute la machine étoit d'un soul bloc de marbre. Mais cette relation paroit étre un mensonge grossier, qui mérite d'aller de pair avec celle d'un autre cérvain grec du même siècle, lequel en parlant de la tête d'une Junon, à Constantinople, nous dit qu'elle étoit d'une telle pesanteur, que quatre couples de bœufs pouvoient à peine la trainer (2).

De la muison al Adrien à Tuoli§. 17. Parmi le grand nombre de monumens qu'Adrien fit cliever, le plus considérable étoit sans contredit l'immense édifice qu'il bàiti au pied de Tivoli, connu sous le nom de villa Hadriani (maison d'Adrien), dont les débris embrassent un circuit de préset de dix millés d'Italie. La Villa d'Adrien conto-

Bh. Jr. c. 2a, p. 556 et esp., qui nous donne cer sensiepmens. Il dit de plus; que ce môle étoit revêtu de mattre de Parco. Cet dificie étoic carés, et dapuis longetens cavironné de muralles, à cause de la podition aventageuse de le tente de l'étendue du bitiment, qui le cate de l'étendue du bitiment, qui le deput de l'étendue du bitiment, qui de devenus du même mattre, dont plusieurs de plus grandes favent briére dans cette occasion, et juties sur deux cette occasion, et juties sur la fraire. Il de l'endue de l

tues, comme l'assure Procope, ou qu'il n' y eut que la statue-d'Adrien avec du tre chevaux, comme le dit Jean d'Anticolre, cela ne rend pas moins douteuse l'opinion de Winkelmann (liv. iv, cb. 7, 5, 49), que ce Étte étoi orné d'un gros come de pin: car, en effer, comment s'imaginer que, dans ce cas, cet ornement air nuy trouver place? C. R. air nuy trouver place?

(1) Jo. Antiochen 11, inguisheques, citat. ap. Salmas. Not. in Spartian.

(2) Niceta Choniata apud Fabricius Bibl. Grac, t. vj, p. 406.

noit,

noit, outre beaucoup de temples et d'autres édifices, deux théàtres, dont l'un donne la meilleure notion sur tous les anciens théâtres, parce que la scène s'y est conservée en entier. Ce prince avoit fait copier dans la même villa les sites les plus agréables et les édifices les plus magnifiques de la Grèce: on y voyoit jusqu'à ce lieu charmant connu sous le nom de Champs Elysées (1). La magnificence de ces bâtimens étoit telle qu'un très-grand bassin, revêtu de marbre jaune, y servoit à donner des naumachies. En faisant l'excavation de cet emplacement on a trouvé, outre quelques squelettes de cerfs, une grande quantité de têtes de marbre et d'autres pierres plus dures, dont plusieurs avoient été brisées à coups de hache. Le cardinal de Polignac a acquis les meilleures de ces têtes.

6. 18. Les statues qu'on a tirées des fouilles de cette maison Statues de depuis deux cent cinquante ans, ont enrichi tous les cabinets drien. de l'Europe, et il y reste encore des découvertes à faire pour nos derniers neveux (2). Le cardinal Hippolyte d'Est, qui a bâti sa villa sur les débris de la maison de campagne de Mécène à Tivoli, l'a décorée d'une infinité de statues qu'on y trouva. Le cardinal Alexandre Albani, qui en a fait l'acquisition en différens tems, les a fait transporter dans ses maisons; et c'est par lui qu'une grande partie de ces antiques a passé dans le cabinet du Capitole.

6. 19. Indépendamment des meilleurs ouvrages en marbre Tablesu es qu'on a tirés de la maison de campagne d'Adrien, en dont j'aurai présentant occasion de parler, je commencerai par faire mention du fameux bet. tableau en mosaïque, représentant une jatte pleine d'eau, sur

(1) Spartien , Vie & Adrien , tom. I, pag. 215.

(2) Outre deux hermès très-beaux, représentant la tragédie et la comédie, qui sont actuellement dans le cabinet Clémentin, on a découvert, il y a quelques années, une fort belle statue d'hom-

Tome II.

me nu et couché, de marbre blanc, qui paroft être un ouvrage de ce tems-là. Cette statue, qui est à Rome, chez le comte Marefoschi, est regardée asset généralement comme un Endinton, qui, selon la fable, dormoit les yeux ouverts. Athén. I. xii/, a. 2, p. 564: C. F.

Mmm

les bords de laquelle il y a quatre colombes dont l'une parcito occupée à boire. Le mérite de cet ouvrage consiste principalement en ce qu'il est tout composé de très-petites pierres et qu'il est peut-être l'unique de son espèce; car dans tous les autres tableaux de ce genre, comme dans ceux que je décrirai encore, on a eu recours aux pâtes de verre, dont les nuances sont difficiles à rendre avec des pierres. Ce morceau a été trouvé dans une chambre, encastré au milieu d'un pavé, composé d'une mosaique plus grossière, et entouré d'une bande de fleurs de la largeur de la main et d'un travail anssi délicit que le tableau des colombes. Le cardinal Alexandre Albani a fait encastrer un morceau de ces bandes de fleurs dans une table d'albêtre orienta pour le placer à sa villa. Ce préfat fit présent d'une table toute parcille à Chrétien Frédéric, père de l'électeur régnant de Saxe, lors de son sériour à Rome.

9. 20. Ce tableau fut acheté pour le cabinet du Capitole par le pape Clément XIII, des hériters du cardinal Furietti. Ce prélat nous en a donné la description dans un mémoire particulier, où il s'est efforcé de prouver que cette mosaïque est la mémo que celle qu'un certain Sous avoit exécutée sur le pavé d'un temple à Pergame, parce qu'en effet, ces deux ouvrages paroissent se ressembler par le sujet représenté. La principale ratison qui a engagé l'ancien possesseur à adopter ce sentiment, c'est que cette mosaïque a été trouvée encastrée séparément dans le pavé, d'où il précend pouvoir conclure qu'elle n'a pas été travaillée dans l'endroit où elle a été découverte; mais qu'elle y a été apportée d'ailleurs. Ce sentiment perd toute sa force (1),

par la figure qu'en ont publice Furietti dans son ouvrage initulé De Musiris, et Foggini, Mus. Capit. e. 1V, tar. 69, où il rifute très-tiène et en peu de mou les raisonnemens de Winkelmann. Je croirois que cette mousique est pluidt une copie de celle de Pergame, que l'on

<sup>(1)</sup> Quoiqu'en dite Winkelmann, il suffit de comparer le texte de Pline avec cette mossique, pour être persuadé que c'est la même, E. M.

La description que Pline en fait convicut parfaitement à cette mossique qui y a donné lieu, comme on peut le voir

lorsque l'on considère quelles difficultés il y auroit eu à enlever de sa place et de transporter d'Asie en Italie un ouvrage composé d'une infinité de pierres (1); de plus, il faudroit supposer que les bandes de fleurs dont nous avons parlé et qui sont d'un travail tout aussi fini, eussent été pareillement apportées de Pergame à Rome; ce qui ne paroit nullement croyable. Mais rien ne démontre mieux le peu de fondement de cette conjecture que la réflexion qu'une mosaïque d'un travail aussi délicat, n'a pu être exécutée ni dans le même tems ni de la même manière que le pavé qui est d'un travail plus grossier; mais qu'elle a certainement été travaillée à part , pour être ensuite encastrée dans l'endroit qu'elle devoit occuper (2). Deux tableaux en mosaïque, trouvés dans les débris de la ville de Pompéia, attestent qu'on avoit contume de procéder ainsi : ces tableaux étoient encastrés au milieu d'un pavé de mosaïque grossière, de manière qu'ils étoient non-seulement garnis à l'entour, mais aussi en dessous. de dalles de marbre très-minces. Ces deux morceaux précieux, chacun de deux palmes de hauteur, sont de la main du même artiste, nommé Dioscorides, natif de Samos, comme le porte

riginal même; car je ne puis m'imaginer qu'Adrien ait fait enlever cet ouvrage d'un temple, lui qui s'étoit proposé de relever les anciens temples, et même d'en bâtir de nonveaux dans toutes les parties de l'empire, comme nous l'avons vu ci-dessus. D'ailleurs, Spartien nous apprend, comme il a été dit au §, 17, que cet empereur sit copier dans sa majson de campagne les plus beaux édifices de la Grèce; et nous evons remarqué également qu'il sit imiter les statues des différens styles et des différens peuples qui avoient cultivé les arts qui tiennent au dessin; mals on ne lit nulle part qu'il leur ait enlevé des monumens originaux. C. F.

- (1) Cet enlèvement auroit été d'autant plus difficile que les mossiques des anciens sont faites avec un stuc de chaux, qui est bien moins solide que le mastic des modernes, et qui se rompt facilement. C.F.
- (a) Ce raisongement prouve le conraite de co que Winkelmann vaut établir. Comme les ouvrages on mosalque se travailléent alors, ainsi qu'on de cit aujourd'hui, sur une table de marbro ou de quelque suite pierre; il n'suroù pa été difficille de transporter la mosalque dont il est question sur la ménon table, sans la bierre dans le transport, comme le prétend notre auteur quelques lignes auguervant. C. F.

Mmm a

l'inscription suivante, composée de petites pierres noires:

## AIOZROPIANE EAMIOE

Je me slatte qu'on ne sera pas fàché de voir ici une description de ces mosaiques.

proception 5: 21. Le premier tableau fut trouvé à Pompéia le 28 aviil 17/5.
de deux sit : Il représente trois figures de femmes et une figure d'enfant; les
contrateure de divers instrumens. La première figure à droite représente une
vieille femme qui joue du tambourin; la seconde, dont le masque offre pareillement une femme àgée et qui se tient debout,
joue des crotales; la troisème, qui est plus jeune, joue de la
double tible; l'enfant joue du chaluneau.

 22. Le second tableau fut découvert le 8 février 1764, et cela en ma présence. On y voit pareillement trois figures de femmes représentées le visage couvert d'un masque comique, et un enfant sans masque. La première figure à droite, est assise sur un tabouret, couvert d'un tapis à carreaux de trois couleurs, iaune, rouge et couleur de chair, orné de glands pendus à de longs cordons; sur le tapis est placé un coussin de la même couleur. Cette figure paroit écouter attentivement celle qui est assise à côté d'elle, et serrer les mains comme on a coutume de faire lorsqu'on est frappé d'admiration ou de surprise. La seconde figure est assise devant une table élégante, portée sur trois pieds, et garnie d'une cassolette blanche, à côté de laquelle on remarque une coupe ou un cratère avec un pied à trois pattes de lion; près de là on appercoit un rameau de laurier. Cette seconde figure est vêtue d'une draperie jaune, et semble déclamer, comme l'indique l'action de ses mains : ces deux figures ont des masques de jeunes femmes. La troisième figure, dont le masque représente une semme plus agée, tient une tasse à la main, et

sa draperie, également jaune, est passée par-dessus sa tête. A côté d'elle est un enfant affublé d'un manteau (1).

6. 23. Comme Adrien s'est rendu plus célèbre par son amour Observation et par son influence sur les arts qui tiennent au dessin, que par dessinenge ses antres qualités , il est nécessaire que nous entrions dans quelques détails sur ce sujet ; d'autant plus que nous devons considérer l'art sous ce prince comme la dernière école, qui ne s'est conservée que cinquante ans après sa mort. Il fant se rappeller ici ce que j'ai dit dans le premier livre de cette Histoire, concernant les imitations d'ouvrages égyptiens qu'Adrieu fit faire. Pour l'intelligence du sujet je serai obligé d'en répéter ici quelque chose.

\$. 24. On voit par les productions de ce tems qu'Adrien avoit Des imitasaisi l'esprit de l'art dans toute son étendue ; et il y'a grande vrages égypapparence même que ce prince a fait exécuter également des outvrages dans le goût étrusque. Quant aux statues faites dans la manière égyptienne, il en décora un temple de sa maison de campagne, celui de tous les temples qui s'est conservé le mieux. C'est apparemment cet édifice que Spartien appelle le Canopus. Il faut que les figures faites dans le goût égyption , se soyent trouvées par centaines dans cette villa d'Adrien; puisque, sans

(1) Depuis ce tams on a découvert, dans différens endroits, plusieurs autres mosaïques, parmi lesquelles se trouve celle d'Otricoli, placée actuellement dans le cabinet Clémentin. Les plus belles ont été tronvées à la maison de campagne d'Adrien, dont les trois plus précieuses sont entre les mains du comte Marefoschi. La plus admirable, non-seulement de celles-là, mais pout-être de toutes celles qui existent, est une autre mosaïque découverte à la même maison de campagne d'Adrien, et qui se trouve maintenant au cabinet Glémentin ; elle repré-

sente quatre masques scéniques, qu'entoure un très-beau feston de feuilles de peuplier. Dans le territoire de Tivoli on a trouvé aussi un pareil ouvrage dont M. Angelis est possesseur. Le sujet en est égyptien, comme l'est aussi celui des mosaïques dont parle Orlandi, dans ses notes sur Nardini. Roma antica, lib. vij. c. 8, reg. xiij , p. 598, et de celle de Palestrine, dont il a été question ci-dessus liv. vi, ch. 5, 6. 14. Quelques-unes de ces mosaïques sont composées de pierres naturelles avec quelques morceaux d'émail. C. F.

compter ni celles qui sont détruites , ni celles qui sont ensevelies sous les ruines du temple, ni pareillement celles qui ont été emportées à Rome, il en reste encore une quantité très-considérable dans cet endroit. Par l'exécution de ces ouvrages, Adrien ramenoit, pour ainsi dire, aux élémens de l'art et aux principes du dessin, qui doit être d'autant plus exact et d'autant plus facile à être apprécié dans les figures égyptiennes, que les parties en sont simples et les travaux peu chargés. En faisant commencer par l'imitation la plus stricte, il semble s'être proposé pour but d'avancer par degrés, en ne quittant point les traces de cette imitation; et cela non-sculement en observant de quelle manière l'ancien style égyptien a changé, mais encore en se conformant dans la pratique au progrès conjectural que l'art auroit fait en Egypte, s'il n'avoit pas été limité par les lois. Car il se trouve, ainsi que je l'ai déja fait observer, des figures de granit rouge. dont le travail est absolument celui de l'ancien style des Egyptiens; et qu'on ne prendroit certainement point pour des imitations, si, parmi les différentes statues de ce genre, il n'y en avoit pas deux à Tivoli, plus grandes que nature, qui offrent le véritable portrait du fameux Antinoiis (1). On y remarque aussi des statues mi dénotent le second style des artistes de cette nation ; et le marbre noir dont elles sont faites, est une preuve certaine qu'elles ne tirent pas leur origine d'Egypte. Enfin , nous trouvons des figures en marbre noir, conques à la vérité dans le style égyptien, mais exécutées de manière que les bras, au lieu de tenir au corps, sont entièrement libres et en action. Le cabinet du Capitole et la villa Albani renferment des morceaux de l'un et de l'autre genre. Il s'est conservé un plus grand nombre de ces ouvrages d'imitation, que de ceux du vieux style grec, qu'Adrien semble avoir voulu ramener, par cette marche, à sa première perfection.

<sup>(1)</sup> Voyez ce qui en a été dit liv. if, chap. 1, \$. 43 et suiv.

° 6. 25. En faisant l'énumération des ouvrages conçus dans le Des ouvregoût grec, je commencerai par les denx Centaures en marbre goutgrec, et noir, dont le cardinal Furietti a été le premier possesseur. A la Centure mort de ce prélat, le pape Clément XIII acheta les deux Cen- du Capitole.

taures, ainsi que la mosaïque des colombes pour la somme de treize mille écus romains, et incorpora ces antiques au cabinet du Capitole. Je nomme ces statues les premières parmi les ouvrages grecs du siècle d'Adrien, non que je les croie les meilleures productions de ce tems; mais plutôt par la raison du contraire, et parce que les noms des artistes grecs qui les ont faites. Aristéas et Papias d'Aphrodisium, sont gravés sur leurs socles. Ces morceaux, qui furent trouvés très-mutilés dans les ruines de la maison de campagne d'Adrien, exigèrent de grandes réparations (1). Au reste, il faut que ces Centaures ayent porté des enfans sur leur dos, comme on en voit un sur celui de la villa Borghèse (2); ce qu'on peut conjecturer par un grand trou carré qui y est pratiqué, propre à adapter la figure. Il est à présumer que ces enfans, n'étant pas du même bloc que les Centaures, étoient de bronze. A en juger par le bâton recourbé, ou la crosse, nommée Asyssaus, et destinée à être jettée après les lièvres, que tient le plus âgé des Centaures, il faudroit croire qu'il représente Chiron, qui avoit appris la chasse à Jason, à Thésée, à Achille (3) et à d'autres héros de l'antiquité.

C. F.

(1) M. Cavaceppi en donne la figure Raccolta di statue, etc. t. 1, tav. 26, 27, et Foggini, Mus. Capit. tom. IV. tar. 13, 14.

(2) J'ai déja remarqué, t. I, p. 586, note a, que ce Centaure est une copie du plus vieux des deux Centaures qui sont au Capitole, quoiqu'il paroisse plus beau. L'inscription que porte ce dernier, et le marbre gris-noir dont il est composé, qui conviennent mieux à un original qu'à une copie, rendent cette idée probable. L'autre Centaure, de marbre blanc, du cabinet Clémentin, dont la gravure se trouve dans la description de ce même cabinet, tom, I, tar. 57, pourroit bien être une copie du plus jeune des deux Centaures du Capitole.

(5) Dans un tableau que décrit Philostrate, Icon. lib. ij, c. 2, pag. 8:3, Chiron portoit le petit Achille sur son dos, pour lul apprendre à monter à cheval. Achille rioit, et Chiron le regardoit

6. 26. L'honneur et la gloire de l'art non-seulement de ce siècle, mais même des meilleurs tems, sont denx portraits d'Antinous, dont l'un est un buste en demi-bosse à la villa Albani, et l'autre une tête colossale à la villa Mondragone, au-dessus de Frascati. Ces deux morceaux se trouvent gravés dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (1).

Entre de l'Autigoria Albani.

6. 27. Le premier morceau, qui représente le buste de ce favori l'Autinois de la villa d'Adrien, a été pareillement tiré des fouilles de la maison de campagne de ce prince, mais il ne forme qu'une partie d'un tout plus considérable. C'étoit non-seulement une figure entière, dont la partie intérieure a été creusée, pour alléger le poids du marbre; mais elle étoit placée sur un char, comme son action semble l'indiquer; car la main droite, qui se trouve libre, est dans une position qui feroit juger qu'elle tenoit des rénes, dont le bout étoit soutenu par la main gauche, dans laquelle l'artiste qui l'a restaurée a mis une guirlande de fleurs (2). Il est à présumer que ce magnifique ouvrage représentoit la consécration de l'apothéose d'Antinous; car nous savons que les figures des personnes dont l'adulation saisoit des dieux, étoient placées sur un char, pour désigner leur élévation au rang des divinités (5). 5. 28. La tête colossale de ce même jeune homme, est d'une

le de l'Antinous de conservation si parfaite, que l'on diroit qu'elle ne fait que sor-

> en riant de même. Le Centaure du cabinet Clémentin pourroit bien avoir quelque ressemblance avec le tableau de Philostrate. C. F.

(1) Explicat. de Monum, de l'antiq. и. 179, 180.

(2) Nous donnons à la fin de ce volume, Planche VI, la figure de cet Antinolis telle qu'elle étoit avant sa restauration. Nous l'avons prise dans le recueil d'antiquités de Borioni, expliqué par Venuti, tab. 9.

(5) On les représentoit aussi montres

sur un aigle (comme on voit Titus sur son arc de triomphe dans le campo Vaccino, dont Bartoli donne la gravuro, Admir. antiq. Rom. tab. 9; on blen. sur un cheval allé, comme on les trouve sur les médailles, sur les bas-reliefs et sur d'autres monument que l'on peut voir, en partie, dens l'ouvrage de Jean-Daniët Schoepstin, Comment. hist, et crit. Comment. histor. de apotheosi imper. rom. e. 4, p. 84, tab. 1, 2. Les médailles représentent les impératrices portées sur un peon. C. F.

tir

tir des mains du sculpteur. Conçue d'ailleurs dans les grands principes de l'art, elle est d'une si haute beauté, que je ne crains pas d'avancer que cet ouvrage, après l'Apollon et le Laocoon du Belvédère, est un des plus beaux monumens que l'antiquité nous ait transmis. S'il étoit permis de mouler cette tête pour en tirer des plâtres, nos artistes pourroient l'étudier comme un modèle de beauté; car les formes colossales exigent un maitre habile, qui sache, pour ainsi dire, aller au-delà des bornes de la nature, sans que la grandeur des contours lui fasse perdre la morbidesse et le passage insensil·le d'une forme à l'autre, Indépendamment de la beauté de la tête dont il s'agit, les détails en sont précieux, et les cheveux y sont traités de manière que dans toute l'antiquité il n'y en a pas qui leur soyent comparables. A l'égard de ses yeux incrustés, j'en ai parlé dans le septième chapitre du quatrième livre.

- 2q. Les deux tétes sont ceintes de couronnes de lotus; fleurs tellement affectées au favori d'Adrien, que les habitans d'Alexandrie ne leur donnoient pas d'autre nom que celui d'Antinoïa (1). A ce buste d'Antinous la couronne n'est composée que de fleurs de lotus; mais la tête colossale, qui a les cheveux assujettis par une bandelette, est ceinte d'une tige de cette plante, dont les fleurs, d'une autre matière, étoient soudées, comme l'indiquent des trous pratiqués aux deux côtés de cette tige. Au haut de la tête on remarque un trou carré de la largeur de trois doigts, qui servoit sans doute à contenir une grande fleur de lotus.
- 6. 30. Après ces bustes , la plus belle statue d'Antinous , dont Autres porla tête est couronnée de lierre comme celle de Bacchus, se voit mois. sur l'ancien mont Cœlius, à la villa Casali, aux environs de laquelle elle a été découverte. Une autre statue sur laquelle on a placé une tête d'Antinous, a passé il y a quelque tems de Rome à Potzdam. En général, il ne se trouve pas de portraits

(1) Ath. Deipn. 1. xv, c. 6, p. 667. D. Tome II.

Nnn

en plus grand nombre, que ceux de ce beau Bithynien. Quant'à ses bustes, le plus beau que j'aye vu se trouve dans le curieux cabinet de Bevilacqua, à Vérone (1); c'est dommage sculement que l'épaule gauche lui manque. A l'égard des têtes d'Antinois en pierres gravées, une des plus belles qui soyent connues étoit dans le cabinet des frères Zanetti, à Vénise. Le duc de Marlborough en a fait l'acquisition.

6:31. On cite ordinairement, comme le plus beau monument du Mélésgre de l'art sous Adrien , la statue nommée mal-à-propos l'Antinciis

du Belvédère (2), d'après le préjugé où l'on est qu'elle représente le favori de cet empereur : tandis qu'elle représente plutôt un Méléagre. On la niet, avec raison, au nombre des statues de la première classe, plus néanmoins pour la beauté de ses détails. que pour la perfection de l'ensemble : les jambes et les pieds, ainsi que le bas-ventre, ne répondant point, quant à la forme et à l'exécution, au reste de la figure. La tête est sans contredit une des plus belles têtes de jeune homme qui nons sovent parvenues de l'antiquité. La fierté et la majesté règnent sur le visage de l'Apollon; mais la physionomie du Méléagre nous offre l'image des grâces de l'aimable jeunesse et de la beauté du bel Age, accompagnées de l'innocence qu'anime une douce sensibilité, sans mélange d'aucune passion capable d'altérer l'harmonie des parties et la paix de l'ame, que l'artiste a voulu exprimer dans cette statue. La position et toute l'attitude de cette noble figure marquent ce calme profond, cette jouissance de soimême, qui résultent d'un recueillement parfait; de sorte que les sens ne paroissent plus avoir de commerce avec les objets extérieurs. Ses yeux ont la courbure mode fée de ceux de la déesse des amours; mais pleins de candeur et d'innocence, ils ne mon-

<sup>(1)</sup> Maffei , Ver. illustr. par. 3, col. vée sur le mont Esquilin, près Saint-Martin-des-Monts, Aldrovandi Saute, 216, 44. 10. (2) Bottsri, Mus. Capit. t. 11, tav. 55, p. 117. C. F.

p. 55. La statue de Méléngre fut trou-

trent aucun désir. Sa bouche, qui réunit une juste petitesse à la forme la plus agréable, respire une quantité d'émotions, sans parolire les ressentir. Ses joues, nourries et embellies par les Graces, forment un heureux a ccord avec son mentou plein et sullant, et terminent le contour gracieux de la tête de ce bel adolescent. Cependant son front indique plus qu'un jeune homme: pareil à celui d'Hercule jeune : il annonce le héros futur par la grandeur imposante avec laquelle il se développe. Sa poitrine élevée présage la force; ses épaules, ses hanches et ses cuisses sont d'une beauté achevée ; mais ses jambes n'ont point cette belle forme qu'exigeroit un tel corps; ses pieds sont d'une exécution grossière, et le nombril est à peine indiqué (1).

6. 32. Parmi les portraits d'Adrien lui-même, les plus beaux en marbre sont une tête colossale qui se voit au palais Borghèse, et un buste d'une belle conservation qui se trouve au cabinet de Bevilacqua, à Vérone : dans ce dernier il est représenté encore jenne, et portant une barbe fort courte; avec cette particularité, que ses cheveux, au lieu d'être rangés en boucles et ajustés au-dessus du front, sont tout plats. La plus belle tête de cet empereur en pierres gravées, est un camée, qui se trouvoit autrefois au cabinet Farnèse, et qui passa ensuite entre les mains du cointe de Thomasson, gendre du célèbre Boerhaave, mais elle se voit aujourd'hui dans la collection du prince d'Orange (2).

(1) Voyez ci-dessus pag. 162, note 1. Parmi les figures d'Antinoiis, on doit se rappeller ici la très-belle statue du cabinet du Capitole, qui représente le £vori d'Adrien, fort jeune. On en trouve la gravure chez Bottari, Mus. Capitol. tom. 111, tav. 56. C. F.

(2) Parmi les antiques de M. D. Carlo. de la maison des marquis de Trivulsi, à M.Lin, on voit le fragment d'un camée en onys à deux couleurs, d'une grandeur extraordinaire et d'un travail trèsprécieux. Ce savant possesseur, appuyé sur des conjectures qui paroissent asses vraisemblables, croit que ce camée représente l'empereur Adrien, sacrifiant à un antel, sur la bose duquel il y avoit trois figures en relief, dont une seule cependant est restée entière. De l'autre côté on voit l'Afrique avec ses attributs.

Atant de finir l'époque des plus célèbres artistes de l'antiquité, nous devons du moins citer le nom de Solon, excellent graveur en pierres fines. Il n'est pas

Nnna

Me billons d'Adrien

6. 33. Je dois encore observer que les grands médaillons de bronze ne commencent qu'à Adrien, et qu'un des plus beaux de cet empereur (1) se trouve au cabinet impérial à Vienne. Ce morceau rare, et qui est creux en dedans, vient d'un paysan des environs de Rome, qui s'en étoit servi long-tems, en guise de sonnette pour ses mulets (2). 6. 54. A la mort d'Adrien, les arts trouvèrent encore de la

De l'art sons

er Antonins, protection : les Antonins les estimoient, et Marc-Aurèle savoit le dessin. Diognète, peintre et philosophe (3), lui avoit enseigné les règles de l'art et les principes de la philosophie (4).

fuit mention de cet artiste chez les plus anciens écrivains, pos même chez Pline, qui, dans son Hist. naturelle, liv. xxxvij, ch. 1, s'est attaché particulièrement à Lire councitre ceux qui se sont distingués dans ce genre de travail. On peut en inserer avec quelque probabilité que ce Solon est venu après Pline, mais evant l'entière décadence de l'art sous les successeurs d'Adrien. Les ouvrages connus de cet artiste sont, une Méduse, un Diomède, un Cupidon, un prétendu Micène, Stosch, Pierres gravées, pl. 61 - 64, une tête d'Hercule, Descr. des pierres gravées du cabin. de Stosch. cl. ii. sect. 16, n. 1001, une Bacchante et une Victoire sur une cornaline, fort endominagée, que Winkelmann a possédée, et dont il parle dans son Explication de Monumens de l'antiq. E. M.

Il y a aussi deux fort grandes pierres préci-uses historiées qui méritent qu'on en parle ici. La première vient de Tristan, et se trouve au cabinet national de France, à Paris. Le Roy en fait mention tom. I, p. xxxi, avec une dissertation insérée dans le supplément de Polenus, aux antiquités romaines de Gievius, com. II, ainti que Montfaucon, Antiq. explic. t. V, par. I, p. 157. La seconde est au cabinet de l'empereur, à Vienne ; et il en est parlé chez le même Montfaucon, pl. 158, et chez Maffei, Mus. Veron. p. CCXLV. Quelque pertagées que soient les opinions de ces écrivains et de quelques autres concernant les sujets représentés sur ces pierres, il parolt certain que ces ouvrages sont du tems des empereurs, et qu'ils appartenoient à eux ou à leur fimille. D'ailleurs, la beauté de leur travail ne permet point de croire qu'il est postérieur au tems d'Adrien. C. P.

(1) Ou de Commode, ainsi que d'autres le prétendent. E. M.

(2) Parmi les médaillons qui sont creux en dedans, en forme de petites boëtes, Buonarruotti en rapporte deux, Osserv. istor. ec. tur. 36, n. 4, 5, dont l'un de Commode, et l'autre de Julia Angusta, femme de Septime-Sévère; et dans l'explication qu'il en donne, pag. 413, il en cite un de Néron, et un autre d'Eliogabale. Il croît que ces médaillons ont servi de boëtes à mettre des parfums. C.F.

(5) Capitolin. in M. Aurol. p. 24 A. (4) Marc-Aurèle lui-même (De reb. suis , 6.6) dit qu'il eut Diognète pour

· Cependant les bons artistes commencèrent à devenir plus rares. et l'estime qu'on avoit eue pour eux se perdit entièrement. comme on en peut juger par l'esprit du siècle. Les sophistes, qui venoient d'être élevés, pour ainsi dire, sur le trône, furent les détracteurs du talent et du génie. Placés par les Antonins dans les chaires publiques, et pensionnés richement pour la seule force de leurs poumons (1), ces hommes sans goût et sans jugement (2), crioient contre tout ce qui n'étoit pas érudition, ou plutôt pédanterie, et ne regardoient un habile artiste que comme un vil manœuvre. Le jugement qu'ils portoient de l'art étoit le même que celui que Lucien, dans son Songe, met dans la bouche de l'Erudition. Le jeune homme qui montroit seulement le désir d'être uu Phidias , passoit à leurs yeux pour une aine basse. De sorte qu'il paroit surprenant-qu'Arrien, auteur de ce tems. ait osé regarder comme un malheur pour lui, de n'avoir pas vu le Jupiter de Phidias (3).

6. 35. Le règne des Antonins peut se comparer, par rapport Observation à l'art, à la guérison apparente d'un moribond, qui, peu de ser de co tems avant sa mort, semble reprendre des forces nouvelles; ou tems. bien à la lumière d'une lampe, laquelle, à l'instant de s'éteindre faute d'aliment, jette une clarté vive et disparoit soudain. Les artistes qui s'étoient formés sous Adrien, vivoient encore : les grands ouvrages exécutés sons les Antonins, et sur-tout le bon goût qui régnoit à leur cour, leur procurèrent l'occasion d'exercer leurs talens; mais après la mort des premiers successeurs

d'Adrien', l'art tomba tout-à-coup.

maître en philosophie. Mais les savans ne sont pas d'accord si ce Diognète étoit

le peintre de ce nom, ou si c'étoit un autre personnage. Voyez Gataker, loc. cit. de M. Aur., et Saumaise, à l'endroit

cité de Capitolin, lequel donne pour maitre à Marc-Aurèle Apollonius, philo-

sophe stoïcien, à la place de Diognête. C. F.

(1) afta Corps.

(2) Galen. De pulsuum diff. sub. init. (5) Arrian. Epict. lib. j , c. p. 55. J'ai donné ci-dessus, p. 223, note col. 2, le sens exact de co passage d'Arrien.

par Antonia

bâtit, entre autres, sa belle maison de campagne de Lanuvium; appellé aujourd'hui Lavinia, dont les vestiges attestent la grandeur(1). Un coq d'argent, qui servoit de robinet pour faire couler l'eau dans les bains de cette maison, nous donne une idée de sa magnificence. Ce robinet fut trouvé dans les excavations de cet endroit; il pesoit entre trente et quarante livres; on y lisoit l'inscription : FAUSTINAE NOSTRAE. Dans les bains de l'empereur Claude l'Etrusque, l'eau passoit pareillement par des tuyaux d'argent (2).

D'une statue de Thitis.

- 6. 37. Le cardinal Alexandre Albani, faisant fouiller en 1714 les ruines de cette maison de Lanuvium, trouva dans ses débris une belle statue de femme à laquelle il manquoit la tête : elle étoit nue jusqu'aux cuisses, et tenoit de sa main gauche une rame appuyée sur un Triton. Il s'est conservé une portion de sa base, sur laquelle on voit en relief trois couteaux ou poignards, qu'on a pris jusqu'ici pour les trois becs placés à la proue des vaisseaux anciens, et nommés influen, rostra, de l'action de choquer. Le beau fragment d'un bas-relief, qui se voit à la villa Barberin de Palestrine, et que j'aj publié dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (3), nous fait voir un vaisseau à deux rangs de rames, ayant des poignards tout semblables à ceux de notre base; ayec cette différence qu'ils sont pratiqués à la poupe du navire, à l'endroit où elle se recourbe en montant.
- 6. 38. Cette statue pourroit représenter la Vénus surnoinmée name, euploéenne, ou d'heureuse navigation, surnom sous lequel elle étoit révérée à Cnide (4) : mais il est plus probable
- (1) Dans les fouilles faites dans ces derniers tems on a trouvé beaucoup d'anciens monumens, parmi lesquels sont les chiens dont il est parlé tom. I, pag. 494, note 2.
- (2) Fabric. Rom. c. 18, p. 205. Stacitts, Sylv. 1 j, c. 5, v. 48.

(3) Num. 207.

Dans l'explication de ce monument au lleu du mot poignards Winkelmann employe celui de lances, et les explique comme tels : aussi sont-ce véritablement des lances qu'on voit sur le bas-relief en question. C. P.

(4) Pausan. L. j. p. 4, L 17.

que c'est une Théis. Compte elle tient une de ses jambes élevée, et qu'une petite figure d'Isis se voit pareillement représentée avec une jambe levée sur la poupe d'un vaisseau à la villa Ladovisi, j'en ai conjecturé que Théis étoit figurée de la même façon; et cette conjecture a fourni l'idée de faire restaurer la base de cette statue sur le modèle du vaisseau de Palestrine. Par conséquent la base de cette statue étoit allégorique, comme fétoit aussi celle d'une statue de Protésilas, qui avoit la forme de la proue d'un navire (1), pour indiquer que ce roi de Phihia, cu Thessalie, fat le premier des capitaines grees qui s'élança de son vaisseau sur le rivage troien, où il fut tué par Hector (a).

§. 59. Cette statue de Thétis date assurément d'un tens an-Descripcion térieur à celui des Antonins, étant sans contredit une des plus de l'alteris belles figures de l'antiquité.

\$. 40. Dans aucune statue de femme, sans en excepter à peine la Vénus de Médicis, on n'apperçoit, comme dans celle-ci, la fraicheur et l'innocence de la tendre jeunesse qui est sur le poiut de franchir les premières limites de la maturité de l'âge : passage insensible qui se manifeste par la douce proéminence de la gorge, et par les formes nobles et sveltes de toute la figure. Sur ce beau corps , digne d'appartenir à la déesse de la jeunesse . l'imagination aime à placer une tête semblable à un bouton de rose qui commence à s'épanouir, et l'on croit voir Thétis, sortant du sein des mers, parée de tous ses charmes, telle qu'une jeune beauté qui se montre encore plus belle au moment où elle s'échappe des bras du sommeil. Ceux qui sont pénétrés des beautés sublimes de l'art, s'ils veulent restaurer cette statue dans la partie qui lui manque, emprunteront les plus beaux traits des filles de Niobé, et lui donneront le regard enchanteur et animé de la Vénus Borghèse, mais sans néanmoins altérer son innocence. Ils ne fixeront point sa chevelure par un double nœud sur le

(1) Philostr. Heroic. p. 673, l. 4. (

(2) Voyez ci-dessus liv. vj, ch. 2, 5. Eg.

front, comme celle de la même Vénus: ils ne la releveront point non plus pour la nouer, sur le sommet de la tête, à la manière des vierges grecques; mais ils la disposeront négligemment comme une guirlande de fleurs arrangée sans art, et telle qu'on imagine celle des Naïades folàtrant au milieu des eaux d'un fleuve limpide : telle encore que celle de ces jeunes filles , représentées au milieu d'un des jeux de la Grèce dans des courses à pied et sur des chars, si bien peintes sur un vase de la collection de M. Hamilton (1). Peut-être un œil voluptueux eût-il désiré qu'aucun voile ne dérobât les charmes secrets de la déesse; mais alors on ne pourroit plus admirer cette draperie dans l'exécution de laquelle on diroit que les Grâces out dirigé la main de l'artiste. Jettée sur le bras gauche, elle forme, en tombant, des plis dont la légèreté et la transparence laissent deviner tout ce qu'ils couvrent. En effet, à travers ce vétement, on apperçoit les plus belles cuisses de femme que l'art ait jamais produites, et leur contour est si parfait, que j'ose croire qu'on me pardonnera d'avoir pensé que les poêtes firent allusion à cette statue, lorsqu'ils indiquèrent les cuisses de Thétis comme le modèle le plus parfait de cette partie du corps, rein re oinder (2). L'homnie de génie, auteur de cette Néréide, nous transportant au-delà des tems d'Homère, fait sortir Thétis du sein des eaux, avant qu'elle fut sensible à l'amour d'aucun mortel , avant qu'on songe t à son union avec Pélée, avant que ses jeunes appas eussent inspiré des désirs à trois dieux , avant même que le premier pavire ent osé fendre les flots de la mer Egée; car la proue sur laquelle elle pose un pied, n'est qu'un attribut qui sert à la faire reconnoître. 41. Je ferai mention ici d'une médaille d'argent très-rare de

Midaille et Faustine.

basservicí de Faustine l'ancienne, avec la légende : PVELLAE FAVSTINIA-NAE: on y voit l'impératrice qui distribue des secours à de jeunes filles pour qui elle avoit institué une fondation (3). Cette mé-

> (1) J'en ai parlé l. iii, ch. 5, 6. 38 suiv. (5) Spanh. De præst. num. tom. II, (a) Anthol. lib. vij, p. 476, L. 7. p. 289. Celles qui sont en or sont plus daille.

daille, lorsqu'elle se trouve d'une belle conservation, se paie jusqu'à cinquante écus romains. Je la cite pour la rapprocher d'un bas-relief de la villa Albani, où je crois que le même sujet est représenté : on y voit une figure de femme, a accompagnée d'une autre, placée sur une estrade élevée, et qui avonce la main pour distribuer quelque chose à des jeunes filles rangées audessous d'elle, et à la suite l'une de l'autre. C'est à ce soin pour l'entretien de jeunes garçons et de jeunes filles dans l'indigence que se rapporte l'inscription suivante, par laquelle les habitans de Ficulnes, perit bourg à peu de distance de Rome, témoignèment leur reconnoissance à l'empereur Marc-Aurèle. Je rapporte ici cette inscription, parce qu'elle n'a pas encore été publiée, n'ayant été découverte qu'au mois de juillet 1767, dans l'endroit où elle avoit été placée; elle se trouve maintenant à la xilla Albani (1).

IMP. CAESARI
DIVI. ANTONINI. PII
FILIO. DIVI. HADRIANI
NEPOTI. DIVI. TRAIANI
PARTHICI. PRONEPOTI
DIVI. NERVAE. ANNEPOTI
M. AVREIJO. AVGVSTO. P. M.
TR. POT. XVI. COS. III. OPTIMO. ET
INDVLGENTISSIMO. PRINCIPI
PVERI. ET PVEILAE. ALIMENTARI
FICOLENSIYM.

belles et plus raves. Voyez Vaillant, Numinn, inno, rum, L. H. p., 166 et 168. (v) Les plus besux monumens publics de oes tem-slå, sont, r. le temple que le s'ana fit 'rigger à Antonin et à F.ustine, oprès leur agothéose. Il fut blui sur l' voye sacrie, comme l'obcerve Nurilai, floma antica, lib. v, Tome II.

c. s. princ, maintenant dant le Campo Vaccino. Les colonnes qui soutiernent ce qui en reste sont les plus belles que l'on puisse voir en marbre cipollin. az. Une colonne de granit rouge, qui te voit par terre derrière la Caris la nocentiana, où delle fut endommegéo par le fue, il y n dris plusieurs années.

000

6. 42. On voit que ce fut à cette époque, que commença à ampereura. s'introduire le goût pour les portraits, et qu'on fit faire des bustes plutôt que des statues entières : goût auquel contribuèrent beaucoup les différens décrets du sénat, qui enjoignoient à chaque natticulier d'avoir dans sa maison l'image de tel ou tel empereur (1). Il se trouve quelques têtes, vraisemblablement de ce tems, qui peuvent être regardées comme des prodiges de l'art par rapport à l'exécution. A la villa Borghèse on voit trois bustes de Lucius Vérus, et trois autres de Marc-Aurèle, tous d'une extrême beauté, sur-tout un de chacun de ces personnages, plus grands que nature. Ils furent découverts, il y a environ cinquante ans , sous de grandes dalles , à quatre milles de Rome , sur la route de Florence, dans un endroit nommé Acqua traversa.

6. 45. La statue équestre de Marc-Aurèle est trop connue, pour qu'il soit nécessaire de m'étendre beaucoup sur ce monument. Il n'y a rien de plus ridicule que l'inscription qu'on a mise au bas de la gravure d'une figure équestre de la galerie du comte de Pembrock, à Wilton, en Angleterre, et qui est concue en ces termes : « Première statue équestre de Marc-Aurèle, » qui fut oause qu'on employa le même maltre pour faire la » grande statue de ce prince, dont le cheval diffère du nôtre (2) ». L'inscription placée au-dessous de la planche d'un hermes moitié drapé de la même galerie, mérite aussi d'être rapportée à cause de son extravagance. La voici : « Un des captifs qui por-» toient l'architrave de la porte des vice-rois d'Egypte, après la » conquête que Cambyse fit de ce royaume (3) ». La statue de Marc-Aurèle fut érigée sur la place qui est devant l'église de

Sa base, de marbre blanc, est dans la place voisine de Monte Citorio, L'apothéose d'Antonin y est représentée, partie en bas-relief, partie en ronde-bosse. Cette colonne et sa base ont été données en gravare et expliquées par Vignole, au commencement de ce siècle, lors de leur découverte. C. F. (1) Conf. Casaub. Not. in Spartiani

Pescenn. p. 124. D. (2) Tab. 9.

(5) Tab. 20.

S. Jean-de-Latran, parce que la maison où étoit né cet empereur se trouvoit simée dans ce quartier (1). Pour la figure de l'empereur, il faut qu'elle se trouvât encore ensevel e sous les ruines de Rome dans le moyen âge; car dans la vie du fameux Cola di Rienzu, il n'est parté que du cheval, qu'on nommoit alors le cheval de Constantin. Quand il y avoit des réjonissances à Rome, du tems que les pepes siègnoient à Avignon, on faites soit couler pour le peuple du vin et de l'eau de la tête de ce cheval; du vin de la narrine droite, et de l'eau de la tête de ce cheval; du vin de la narrine droite, et de l'eau de la narrine gauche (2); parce qu'ulors on n'avoit point d'autre cau dans cette ville que celle du Tibre, les acqueduces étant tons dél'iruits; de sorte qu'on la vendoit, dans ce tems, dans les rues de Rome, comme on le fait anjourd hui à Paris.

§ 44. Parmi les figures assis s et drapées de ce trms, la sta-Dels sums tue du rhécur Aristide, placée dans la bibliothèque du volt de Ariodac, can, n'est pas une des plus médiocres. Au cabinet de Bevilacqua, à Vérone, on voit deux bustes très-bien conservés, et parâitement ressemblans à la statue en question : l'un de ces bustes est vêtu de la toge, l'autre du paludamentum on manteau de général; ce qui ne convient en aucune facon à cet Aristide.

(1) Ce monument est un de ceux dont les Romains semblent faire le plus de cas. Le sérial donne chapue anafee un bouquet de lieure au chapite de l'églie de Saint-Sene-de-Lutra, comme cespèce d'honunage par lequel il reconsonit l'ancient d'orit de cette églies à la statue de Marc-Autrèls. L'orque cette sature fait transporrée au Captole, on cr'a en sa l'evar un office publle, qui arrayone de la composite de Carpole de cemple il suppente du Captole pour mois ; colsi qui le remplis s'appelle Captole del Carpole con consoit un emploi plus ancien core, tout aussi insuite, mais plus locratic ci cet colciu qu'on nomme de Letura

di Tito Livio, et qui rapporte par an trois cents (cus romains assignés sur lo grenier à sel. Ces deux places, à la nomination du pape, sont affectées à de certaines maisons de la plus accienne noblesse de Rome. La meison de Conti remplit la dernière, c eq ui auroit au lieu quand même aucun membré de la fumille n'auroit juneis vu l'histoire de Tite-Live.

Le pape Clément XII a réuni la première place à celle du second garde du cabinet du Capitole, C. F.

(2) Fiortifice. Vita di Cola di Rienzo,

0002

\$. 45. On rapporte que le célèbre Hérode-Attiens avoit fait role Atticus faire une Vénus armée, dont l'air de tête, au lieu d'exprimer la douceur et la tendresse, avoit quelque chose de mâle, ct sembloit montrer la joie d'un vainqueur après la victoire (1). D'après cette description l'on pourroit conclure que la connoissance du beau et l'idée du style antique ne s'étoient pas entièrement perdues. Il se trouvoit encore des partisans de cette simplicité dans la diction, qui fait tout le prix de l'éloquence. Plique le jeune assure que les endroits de son panégyrique de Trajan qui lui avoient coûté le moins de peine, avoient été plus applaudis. par quelques connoisseurs, que les morceaux les plus étudiés; et ce discernement judicieux de ces auditeurs lui sit concevoir l'espérance de voir renaître le bon goût (2). Cependant notre orateur s'en tint lui-même au style fleuri et recherché, qu'il a su rendreagréable et intéressant dans son panégyrique, par la vérité de la louange donnée à un prince qui l'avoit méritée. Quant à Hérode-Atticus, on nous apprend qu'il fit dresser des statues à quelques-uns de ses affranchis qu'il aimoit le plus (3). Mais de tous les monumens que cet homme illustre fit élever, tant à Rome qu'à Athènes et dans les autres villes de la Grèce, il no nous reste que deux colonnes de son tombeau, faites d'une espèce de marbre nommé cipollin, et portant trois palmes de diamètre. L'inscriptiou gravée sur ces colonnes et expliquée par Saumaise, les a rendues célèbres. On ne conçoit pas comment un auteur françois a pu affirmer que cette inscription n'est pas en caractères grecs, mais en lettres latines (4). Ces colonnes, qui, au mois de novembre 1761, furent transportées de Rome à Naples, sont placées aujourd'hui dans la cour du cabinet d'Herculanum à Portici (5). Les inscriptions de sa fameuse maison de

(2) Plin. L. iii, ep. 18.

greeques, Academ. des Inseprit. Mém.

<sup>(1)</sup> Phot. Biblioth. p. 1046.

<sup>(3)</sup> Philostrat. Vit. sophist. L ij, c. 1, 5. 10 , p. 558, L. II.

<sup>(4)</sup> Renaudot, Sur l'orig. des lettres

L II, p. 237. (5) La copie et les inscriptions en sont restées dans la bibliothèque du Vaticana

campagne de Triopéa, qui sont maintenant dans la cour de la villa Borghèse, ont été publiées par Spon (1).

6. 46. Alors on érigeoit aussi des statues à cenx qui rempor- De l'abordes toient le prix du cirque aux courses des chars (2). On peut se gées à des former une idée de ces monumens, par quelques morceaux en sans mérite. mosaïque, avec les noms des personnages qui y sont représentés, et qu'on voit dans la maison Massimi (3). Cependant on peut en acquérir une notion plus exacte encore, par l'inspection de la figure, presque grande comme nature, d'un de ces vainqueurs " monté sur un quadrige, dans un bas-relief, qui fait parlie d'une urne funéraire de forme ovale, qui se trouve à la villa Albani, et que j'ai publiée dans mon Explication de Monumens de l'antiquité (4). La villa Négroni nous offre une statue qui représente aussi un vainqueur du cirque. On a de la peine à reconnoître cette figure aujourd'hui, parce qu'en la restaurant on a cru devoir lui donner une houe, pour en faire un jardinier; à cause d'un couteau recourbé en forme de serpette, attaché à sa ceinture, et que le vainqueur monté sur un quadrige du bas-relief dont il s'agit, porte également de cette façon. On sait que Lucius Vérus fit faire en or le portrait de son cheval (5), nommé Volucris, à cause de sa célérité à la course, et qu'il le fit placer dans le cirque (6).

 Miscell. ant. p. 322.
 Conf. Palmer. Exerc. in opt. fere auct. grave. ad Lucian. p. 535.

(5) Winkelmann, dans son Explicate de Monumens de l'anziquité, n. 197 et 198, a publié un combat de gladiateurs, où chacun des combattans est indiqué par son nom; la gravure en a été faite d'après un dessin que possédoit le cardinal Alexandre Albani. Ces ouvrage, à en juger d'après le dessin, semble fait sprès la décidence de l'art, et exécuté par un artiste pen hable. E. Me

(4) Num. 205.

(5) Capitolin, dans la Vie de Lucius Vérus, c. 6, t. I, p. 422, dit qu'il le portoit avec lui; d'où l'on reut conclure que la figure de ce cheval n'étoit

pas bien grande. E. M.

(6) Le père Capsoni, dominicain, nons apprend, dans une dissertation, que la statue qui se voit sur la place de la cathédrale à Pavie, dont nous avons parò ci-dessus, p. 103, note 1, appellée vulgairement le Regisole, transportée, selon toute apparence, de Rome à Ravenne, v.

District, Lione

6. 47. En faisant mention des ouvrages de l'art exécutés sons Marc Anrèle, je me rappelle tonjours ses propres écrits : la morale en est saine; mais les pensées et la diction en sont triviales, et peu dignes d'un prince qui se méle d'écrire (1).

§ 48: La dernière école de l'art, créée, pour ainsi dire, par Adrien, et l'art même, tombérenten décadence, sous Commode, fils et successeur indigne de Marc Aurèle, pour ne re-· paroitre que plusieurs siècles après : semblable à un fleuve qui se perd sous terre, et qui ne se montre qu'à une très grande distance de la Au reste, l'auteur de la belle tête de cet empereur dans sa jeunesse, fait honneur à l'art. Cette tête qu'on voit aujourd'hui au Capitole, paroît avoir été faite dans le tems que Commode monta sur le trône, c'est-d-dire, dans la dix-neuvième année de son âge (2). Mais sa beauté nous prouve que l'artiste qui la fit avoit peu de rivaux, car il est certain que les têtes des empereurs suivans ne sont pas comparables à celle de Commode (3). Les médaillons de bronze de cet empereur méritent,

et de Ravennes à Pavie, représente Lueius Vérus, Montfaucon s'est donc trompé en la prenant pour un Marc-Aurèle, Diar. ital. cap. 10, p. 149; comme il s'étoit également trompé en donn au ce même nom au Lucius Vérus de la villa Mattéi à Rome, Voyez Figoroni Osserv. pag. 31. Cette statue a éprouvé beaucoup de dommages et beaucoup de restaur tions; mais, malgré tous ces dégâts, les connoisseurs n'ont pas de peine à reconnoître pour véritablement antiques, la tite, le buste, une partie de la draperie, la main grucho et le chevil, qu'ils attribuent à un ciseau grec. La statue est de mital fondu, et non bettu, comme quelques-uns le prétendent, si on en excepte cependant les bardes du cheval, et quelques morceaux rapportés. E. M.

(1) Marc-Aurèle s'étoit livré à Li I lulosophie stoicienne; aussi peut-on dire que sa morale et ses pensées sont , commo celles de tous les stoiciens en g'néral, pour la plus grande partie erronées et extravagantes, Consultez Jean-François Buddie, Introductio ad philosophium Stoicorum ex mente Antonini; D.vid Koeler, De philosophia Antonini; Hubnet, Reflexions sur les dogmes de Maro-Aurèle : Bruckerus , Histor, crit, phil, tom. 1, per. 11, par. 1, lib. j, cup. 2, sert 7, 5. 14. pag. 597; et le père Buonafede, Delia istoria, e della indole di ogni fi.os. som. III. c. 45, som. IV, c. 60. C. F.

(2) Bottari , Mus. Capit. t. 11 , t. 48. (5) Winkelmann , dans le Truite préliminaire de son Explication de Mo-

tant pour le dessin que pour l'exécution, d'être rangés parmi les plus belles médailles impériales. Les poinçons qui ont servi à la Librique de quelques-unes de ces médailles, étoient gravés avec une telle finesse, qu'aux pieds de la déesse Roma, assise sur une armure, et offrant un globe à Commode, on distingue les petites têtes des animaux dont les peaux servoient à faire des souliers (1). Il est vrai qu'on ne peut pas juger par un ouvrage en petit, d'un travail en grand; et celui qui sait faire en petit le modèle d'un vaisseau, n'a pas pour cela le talent d'en construire un grand qui brave la fureur des flots. Sans cette considération, bien des figures sur les revers des médailles des empereurs suivans, qui sont d'un assez bon dessin , donneroient licu à de fausses conclusions sur l'exécution des ouvrages de l'art en général. Un Achille assez bien dessiné en petit, peut devenir un Thersite exécuté en grand par la même main. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est plus facile de réduire une figure du grand en petit, que du petit en grand; comme il est plus aisé de descendre que de monter (2). Sante-Bartoli est une preuve de cette assertion : bon dessinateur et bon graveur à l'eau forte, il s'est acquis de la réputation en publiant quelques ouvrages de l'antiquité. Il a très-bien réussi tant qu'il s'en est tenu à réduire en petit les figures des monumens anciens, telles que celles des colonnes de Traian et de Marc-Aurèle (3); mais lorsqu'il a

de grandeur presque colossile, qu'on voit à la villa Borghèse, et dont il est parlé au §. 42 de ce chapitre, qui ont les cheveux travaillés de la même manière. C. F.

(1) Buonarruotti, Oss. Sopr. alc. med. sab. 7, n. 6, p. 116.

(a) Voyez ci-dessus liv. iv, ch. 6, §, g. (3) Cette colonne de Marc-Aurèle mérite autunt qu'on en fasse une mention particulière que celle de Trajan, dont Winkelmann a parlé ci-dessus au §, 5, voulu réduire en grand les anciens bas-reliefs, il n'est plus le meime, comme il le prouve par sa collection initiulée: Admi-randa antiquitatum romanorum. Au reste, lorsqu'on trouve les revers de quelques médailles du troisième siècle d'un travail trop beau pour ce tens, il faut croire qu'on s'est servi d'anciens coins pour leur fabrique.

Erat de l'art sons le régne de Commo-

§. 40. La résolution prise par le sénat d'anéantir la mémoire de Commode, en détruisant les monumens propres à la conserver, avoit sur tout pour objet les statues de cet empereur. On voit des traces de cette vengeance à ses bêtes et à ses bustes découverts par le cardinal Alexandre Albani, Jorsqu'il fit creuser les fondemens de sa magnifique maison de plaisance à Nettuno, sur la mer. Toutes ces têtes sont mutilées à coups de loyau; on n'y reconnoît Commode qu'à quelques traits conservés; de même que sur une pierre gravée qui étoit fruste, on a reconnu, à la bouche seule et au menton (1), que la tête qui y étoit représentée étoit celle d'Antionis (2).

quoiqu'on la regarde comme inférieure pour la beauté du travail. On prétend que le sénat la fit ériger en l'honneur de Marc-Aurèle: et Sante-Butoli en a donné la gravure avec des explications de Bellori. Suivant l'opinion des Gentils (vovez Bartoli, loc. cit. tav. 15), on voyoit représenté sur cette colonne le c'lèbre prodice de la pluie que le ciel, touché par les prières de la légion fulminante, accorda à l'armée de cet empercur dons la guerre qu'il fit aux Quades, peuple d'Allemagne, comme nous l'apprenent Tertulien , Apolog. c. 5, ad Scappl, c. 4; Eusèbe, Eccles. hist, lib. v, cap. 5; St. Grégoire de Nice, De Ss. quadrag. Martyr. orat, ij, princ, oper, com. II. p. 957; Xichilin, in M. Ant., pag. 275, et d'autres, tels que Baronius, Annal. t. II, an. 176, n. 2 1099., p. 286 2099.; Herm. Witzlux, De legion falm. Christ. et. De combin mirade froit represente dans un tableu dont parle Thémistins, Orat. xv. od Tecodon. p. 193, oil 'On voyol' MarcAucèle lest mains flevées dans l'attitude d'un homme qui prie, et ses soldis tendant leurs caupues pour recevoir l'eau, tandis que d'autres étoient occupés I caucher leurs oils. C. F.

(1) Voye lir. iv, ch. 2, §. 51.
(2) Au Belvédère à Bome, dit Win-kelmann (dam sea Romarquez sur l'Iliztoire de Tart, et dans le Traité prélimanter de son Explication de manacar de l'antiquité, ch. 4), il y a une auton appellé commundement de l'Ilizabe (l'Ilizabe Commodies (L'Ilizabe Commodies une). On crois que c'est l'empereur Commode, qui avoit coutume de so

§. 50. On n'est pas étonné de ce que l'art déchut alors d'une manière si sensible, puisqu'il en fut de même des lettres, et que les écoles des sophistes cressèrent aussi d'être ouverts en Grèce sous Commode (1). Les Grees étoient tombés dans une telle barbarie, qu'ils avoient oublié leur propre langue : car il y en avoit bien peu qui entendissent parfaitement leurs meilleurs

Lure représenter avec une peau de lion, comme on peut en juger par ses médailles (voyez Buonarruotti , loc. cit. n. 8, p. 119 et suiv.), et comme l'atteste Lampridius dans sa vie, ch. q, p. 496. L'enfant qu'il tient dans ses bras, est celui qui lui servoit de passe-tems, et qui, dans la suite, fut la cause de sa mort, Hérodien, l. j, c. 53. Mais cette statue reprisente véritablement Hercule, qui tieut dans ses bras Ajax , le fils de Télamon ; parce qu'Hercule prédit à Télamon la naissance de cet enfant, à qui il donna ce nom avant qu'il ne fut né, d'après l'augure Esvorable d'un aigle qui lui apparut à l'instant où il formoit des vœux pour ses destinées. Pindar. Isthm. od. 6, vers. 61, Et lorsqu'Aiax eut yn le jour, Hercule l'enveloppa dans sa peau de lion, puis l'éleva vers le ciel. comme pour le présenter à Jupiter, le rendit ensuite à son père, comme le dit Philostrate (Heroic. t. II, c. 11, n. 1, p. 719), et finalement prit soin de son éducation. Tzetzes, Schol. in Lycophr. Alex. v. 461. E. M.

L'abbé Visconti, dans le second tome du cabinet Clémentin, se propose de prouver que c'est plutôt Télephe, fils d'Hercule même; et cela par d'autres monumens, sur lesquels on volte en effet Hercule tenant son fils dans ses bras, et près de lui la biche qui l'allatoit. C. F. Dans quelques copies en platre de cette

Tome II.

statue on a retranché l'enfont, et à sa place on a donné à Herculo les trois pommes du jurdin des Hospérides. Cate statue est fouvrage d'un des plus habites est fouvrage d'un des plus habites est fouvrage d'un des plus habites pour le les plus belle statues qui sopreit à flome. Le tête et taus controdit la plus belle tête d'Hercule que l'on conosies et els cheveux en sont travaillés avec la plus grande délicateux et un la resultat de la plus de godt possible, dans la manière de ceux de l'Apollon. E. M. Cestainsi, continue Winkelnann dans Cestainsi, continue Winkelnann dans

ses Remarques etc., que, sans le moindre fondement, on a cru tronver une statue de Commode en gladiateur dans celle représentant un homme qui tient un enfant tué sur ses épaules, que l'on voit dans la cour du palais Farnèse. Winkelmann ignoroit sans doute, que la tête, qui est effectivement celle de cet empereur, est d'un travail moderne. On a bien plus approché de la vérité quand. à la vue de la simple figure de ce monument dans un recueil de statues fort. mal gravées, publié à Rome, en 1623, on a cru y reconnoître Atrée, l'assassin du fils de Thieste, son frère. C'est à tort que Gronovius (Thes. antiq. grac. t. I, nnn) a voulu rejetter cette explication. C. F.

(1) Cresoll. Theatr. Rhet. 1. j, c. 4; 32.

PPP

## LIVRE VI, CHAPITRE VII, ETC.

auteurs. Nous savons que le poète Oppien, qui avoit cherchié à imiter Homère dans ses vers, en se servant des mêmes tours de phrases et des mêmes nois, passoit pour être obscur, ainsi qu'Homère lui-même (1). C'est ce qui fut cause que les Grecs eurent besoin de dictionnaire pour leur propre langue; et le rhéteur Phrynique, dans ses Dictions attiques, essaya d'apprendre aux Athéniens la langue qu'avoient parlé leurs pères. Mais dès-lors il y avoit quantité de termes dont on ne pouvoit plus déterminer le sens: la détivation de plusieurs mots dont on avoit perdu les racines, n'étoit plus fondée que sur des conjectures.

(1) Conf. Bentley's , Diss. upon Phalar. p. 406.

482





## CHAPITRE VIII.

De l'art depuis Septime-Sévère jusqu'à sa chûte entière à Rome et à Constantinople.

§. 1. Rien ne prouve mieux la décadence totale de l'art, Introducion après le règne de Commode, que les ouvrages publics élevés par Septime-Sévère, qui monta sur le trône un an après la mort de cet empereur. Dans ce court intervalle on a vu paroître et disparoître quatre empereurs : Pertinax, Julien, Albin et Pescennius Niger, massacrés tous quatre dans les troubles des guerres civiles. Sévère fit sentir aux Athéniens les effets de sa colère, au sujer d'une offiense qu'il en avoir reque autrefois en passaut par Athènes dans un voyage qu'il faisoit en Syrie. Il s'en vengea en les privant de tous les privilèges que les empereurs ses prédécesseurs leur avoient accordés (1).

(1) Spartian. in Sever. p. 594, ed. Lugd. 1591.

Ppp 2

6. 2. Les bas-reliefs qui décorent l'arc de Sévère (1), et ceux qui ornent un autre monument de la même espèce, appellé l'arc des orsevres (2), parce qu'il sut érigé par cette communauté, en l'honneur de cet empereur et de son fils Caracalla, sont d'une exécution si médiocre, qu'il paroit surprenant que l'art ait pu décheoir à ce point dans l'espace de douze ans, c'està-dire, depuis la mort de Marc-Aurèle. La figure de ronde-bosse et de grandeur naturelle du gladiateur Bato (3), de la villa Paunfili, en est pareillement une preuve : car si c'est là le gladiateur de ce nom, auquel Caracalla fit faire de magnifiques obsèques, on n'y aura pas employé le plus mauvais sculpteur (4). Philostrate fait mention d'un peintre nommé Aristodème, et nousapprend qu'il étoit disciple d'Eumélus (5).

6. 3. En considérant ces ouvrages , on croiroit à peine qu'il Décadence Septime-Sé- se soit encore trouvé des artistes capables d'exécuter la statue rére, prou-

publics.

(1) Cet are a été dessiné par Pierre Berettino, de Cortone, grave par Sante Bartoli, et publié par Suarcsio, qui y à joint des remarques pour les gravures de Rossi, à Rome, en 1676. Montfaucon (Antiq. expl. t. IV, par. 1, pl. 109) on donne aussi la figure; et Marliani pense que c'est le plus beau monument de cette espèce. C. F.

(2) Il est à Rome, près de S. George in Valabro. C. F.

(3) Fabret. Syntagm. de Columna Traj. c. 8. Montfeuc, Ant. expl. t. III. p. 154. Winkelmann le donne aussi dans son Explic; de Monum. de l'ant, n. 199.

(4) Winkelmonn, dans ses remarques sur cet endroit, observe d'après ce que dit Hérodien, liv. iv, ch. 13, que Caricalla avoit commandé à toutes les vilks d'élever des statues à Alexandre le

Grand, dont il imitoli le panchement de tête, comme je l'ai deja dit ci-dessus. p. 304, note 2, et comme le fissoit auss! les Satrapes de la Perse, au repport de Thémistius, Orat. XIII, ad Gratian. p. 175. B. Ajoutons à cela qu'on a vn. à Rome des hermès à deux tôtes adossées. d'un côté celle d'Alexandre, et de l'autre celle de Caracalla. Ce dernier fit aussi f-ire

des satues et des bastes de Sylla et d'Annibal, qu'il regardoit comme les plus grands capitaines ale l'antiquité. Hérodien , loc. cit, Winkelmann , à la fin du Discours préliminaire de son Explicat. de Monumens de l'antiquité, f it l'éloge des têtes de cet empereur qui sont au paleis Farnèse, au cibinet du Capitolo-

et à la villa Albani. C. F. (5) Icon. lib. j, pram. p. 765.

(6) Maffei, Rucc. di Stat. n. 92.

assurément ce ne soit pas là un bel ouvrage (1). La prétendue statue de Pescennius Niger, qui est au palais Altiéri (2), seroit encore plus rare que celle de Sévère, et que toutes les médailles de Pescennius, si elle pouvoit effectivement représenter cet empereur, qui , ayant disputé l'empire à Sévère , fut défait et tué par son concurrent. D'ailleurs, la tête de cette statue ressemble plutôt à celle de Sévère. La seule statue qu'on ait de Macrin, successeur de Caracalla, se trouvoit autrefois à la villa Borioni, et se voit aujourd'hui chez le sculpteur Pacilli.

\$. 4. On regarde comme un ouvrage du tems d'Eliogabale une Dell'art sont statue de grandeur naturelle , qu'on conserve à la villa Albani. le régne d'E-liogebale. Elle représente une femme déja sur le retour, avec des traits si mâles, que, sans sa draperie, on la prendroit pour un homme: ses cheveux sont tout simplement peignés lisses par-dessus sa tête, relevés et attachés par derrière. Elle tient à la main gauche un rouleau écrit, chose fort extraordinaire dans les figures de femmes ; ce qui fait conjecturer que c'est la mère d'Eliogabale . qu'il admit à son conseil, et en l'honneur de laquelle on établit à Rome un sénat de femmes (5).

 5. Alexandre Sévère qui succéda à Eliogabale, fit rassem. Del'artsons. bler de toutes parts les statues des hommes illustres, et les fit lexandre. Seplacer dans le forum de Trajan (4). Quant à son propre portrait, il n'est pas parvenu à la posterité ; du moins jusqu'ici il ne s'en est pas trouvé un seul à Rome (5),

- (1) Si le quadrige et les statues de bronze qui étoient placées sur l'arc dont il est question , fussent parvenus jusqu'à nous, ils nous auroient donné, sans doute, une meilleure idée de l'art de ce tems-là. C. F.
  - (2) Maffei, Racc. di Stat. n. 110. (5) Lamprid. in Heliogab. p. 102. G:
- (5) Lampridius dans la vie d'Alexandre-Sévère, ch. 26, p. 924. Voyez le §. 18 de ce chapitre.
- (5) Il y a de lui dans lecabinet Clémentin, un beau busse trouvé dans les fouilles d'Otricoli; un autre buste d'un travail surprenant, avec la robe virile, a passé dans la galerie du grand-duc, à Florence, où il y en avoit deja un qui le représente avec une côte de maille, C.F.
- M. l'abbé Tiraboschi, dont les talens sont connus, a fuit, sur ce passage, une observation qui m'a paru venir très de propos. Je crois devoir la rapporter en

xandre - 54-

5. 6. A l'égard de la grande urne sépulcrale du cabinet du \*épulciale ... Capitole , sur le couvercle de laquelle sont représentées les figures de deux époux de grandeur naturelle, on l'a regardé longtems comme renfermant les cendres de cet empereur et de Julia Mamméa, sa mère. On a cru reconnoître aussi son portrait dans la figure d'homme qui s'y trouve ; mais il faut , pour plus d'une raison, qu'elle renferme les cendres de quelqu'autre personnage. Cette figure qui porte une barbe courte, est celle d'un homme de plus de cinquante ans ; et l'on sait qu'Alexandre-Sévère fut massacré près de Mayence par ses soldats révoltés, n'ayant pas encore trente ans , après en avoir régné quinze. Pour ce qui regarde la figure de femme, dont la ressemblance avec Mamméa. mère de cet empereur, a donné lieu à la fausse dénomination de ce monument, c'est sans contredit le portrait de la femme de celui dont l'urne contient les cendres. D'après cette idée, on a rapporté à la naissance d'Alexandre-le-Grand, comme une allusion au nom d'Alexandre-Sévère, les figures en relief du beau vase de verre qu'on a trouvé renfermé dans cette urne, et dont j'ai fait mention au second chapitre du premier livre de cette Histoire (1).

> citaut ses propres termes : « Alexandre-Sévère, diz-il , (Stor, della Lett, ital. t. II. » lib. ij, c. x, 5. 2), semble avoir em-» ployé tous ses efforts pour faire reo fleurir les beaux arts. (C'est à quoi » Winkelmann n'a point pris garde)... » Lampridius, In Alex. tom. I, c. 27, » p. 927, dit qu'il peignoit fort bien; r qu'il rétablit plusieurs édifices bâtis » par ses prédécesseurs : qu'il en fit bâtir » lui-même un grand nombre de nou-» veaux , parmi lesquels se trouvent les n thermes, auxquels il donna son pron pre nom: qu'il fit élever plusieurs stas tues colossales dans Rome, pour les-

so quelles il appella de toutes parts des » artistes célèbres. On lui attribue aussi » l'idée d'unir et de marier ensemble dif-» férentes espèces de marbre, idem, ib. » cap. 25. Cet écrivain prétend même » qu'Alexandre-Sévère fut l'inventeur » des ouvrages que nous appellons à la n mosaïque : mais le cardinal Furietti » prouve clairement, dans un onvrage » très-savaut, que cette peinture est » beaucoup plus ancienne ». Nous avons déja parlé de cet objet dans une uote cidessus pag. 159. E. M.

(1) Ce vase est actuellement en Augleterre, chez M. Hamilton. C. F.

5. 7. Ce n'est pas ici le lien d'entrer dans de longs détails sur les figures en relief de ce vase; je renvoye le lecteur à la représentation de cette antique, que Sante-Bartoli nous a donnée dans son ouvrage des sépulcres anciens (1). Je me contenterai d'observer, en passant, que le sujet de ce vase représente, suivant toutes les apparences, la fable de Pélée et de Thétis, qui s'étoit métamorphosée en serpent, pour se soustraire aux poursuites de son amant. Ce même sujet étoit représenté sur le coffre de Cypsélus, par un serpent qui se jettoit de la main de Thétis sur Pélée (2).

 8. La statue de saint Hippolyte, assise et grande comme de S. Hippo-de S. Hipponature, qui se trouve dans la bibliothèque du Vatican (3), est lyie. un ouvrage de ce tems, et sans contredit la plus ancienne figure chrétienne exécutée en pierre ; car c'est à cette époque que les chrétiens commencèrent à jouir d'une plus grande considération

religion dans l'endroit où est à présent l'église nommée, Sancta Maria in Trastevere (4).

\$. 9. Ce qui prouve que l'art étoit encore cultivé avec succès D'one mane par quelques artistes, c'est la statue de l'empereur Pupien qui reur Pupienétoit ci-devant au palais Verospi, et qui se voit maintenant à la villa Albani. Elle a dix palmes de hauteur, et se tronve trèsbien conservée, à l'exception du bras droit qui lui manque jusqu'au coude. Cette statue a même encore la croîte fine et argileuse qui se forme sur les ouvrages antiques quand ils ont été ensevelis long-tems sous terre. La figure tient de la main gauche le parazonium; et l'on voit une grande corne d'abondance dressée

qu'auparavant. L'empereur leur permit le libre exercice de leur

(1) P. S. Bartoli , Sepoler. tav. 81.

(2) Pausan. lib. v, p. 425, l. 22. (5) Quant à la preuve de la dénomination de cette statue, dont la tête est moderne, voyez Vignoli, Diss. de anno 1 imp Alexandri Severi, quem præfert Cathedra marmorea S. Hippolyti. Rom.

1712. 4. Bianchini en donne la figure dans l'édition d'Anastase, faite à Rome, tom. II, p. 159 et suiv.

(4) Nardini (Rom. ant. L vij, c. 11. reg. xiv. 415) prouve que les chrétiens avoient à Rome des églises publiques avant ces tems-là. C. F.

contre le trone d'arbre contre lequel appuie la jambe droite, et qui sert de soutien à toute la figure. La première vue de cette statue donne une idée qui ne semble pas s'accorder avec le tems de la fabrique; car elle étale d'abord une grandeur et une pompe dans les parties, qui , à un examen plus réfléchi , ne décèlent rien moins que l'intelligence des artistes de l'antiquité. On pourroit moins que l'intelligence des artistes de l'antiquité. On pourroit y manqueut; ce qui donne de la sécheresse et de la pesanteur à la figure. Ceux - là se trompent cependant, qui avancent que vers ce tems - la l'art de la sculpture avoit entièrement cessé à Rome (1). Il y avoit autrefois au palais Farnèse la base d'une statue de l'empereur Gordien; mais elle n'existe plus aujour-d'hui (2).

Décadents de l'art sous Gallieu et les grenie tyrans

§. 10. La véritable épsque de la décadence totale de l'art doit tre facée avant Constanin, au term des grands troubles excités par les trente tyrans, qui s'élevèrent tour-à-tour sous Gallien, c'est-à-dire, vers le milieu du troisième siècle. Les savans en numismatique observent qu'après le règne de Gallien on avoit cessé de frapper de la monnoie d'argent en Grèce (3). Mais plus les médailles de ce tems sont médiocres, plus on y trouve répété le nom de la décsse Moneta; à peu-près, comme le mot d'honneneur se trouve très-fréquemment dans la bouche des personnes qui en ont le moins. La tête de bronze couronnée de laurier de l'empereur Gallien, à la villa Mattéi, n'a quelque prix que par sa rareté (4).

§. 11. L'histoire fait mention d'une statue de Calpurnie, femme de Titus, un de ces tyrans qui prit le nom d'empereur. Il y a

(1) Conf. Ficoroni, Oss. sopra il Diar. ital. di Monsf. p. 14. (2) V. Lips. Ant. loct. l. v, c. 8. durius, de Pellerin, d'Haym, de Pembrok, et dans les cabinets de Pisani et d'Arigoni. C. F.

(3) Jusqu'à Dioclétien au moins, la monnoie d'argent s'est battue dans la Grèce esiatique. On peut en volr quelques pièces dans les collections de Banç (4) Nous avons remarqué ci-dessus p. 99, note 5, que c'est la tête de Tribonianus Gallus, et qu'elle a passé dans le cabinet Clémentin. C. F.

grande

grande apparence qu'elle étoit mauvaise; du moins un mot obscur, dont l'explication embarrasse beaucoup les savans, ne sauroit contenir une particularité importante pour l'art, comme on l'a prétendu. Trebellius Pollion, qui rapporte le fait, dit: Ogius statumi in templo Veneria addue videmus argolicam, sed auratam (1). Baudelet a fait de grandes recherches sur le mot argolicam (2). Pour moi, je crois qu'on devroit lire argilluceam; d'où il résulteroit que la statue en question étoit de terre cuite, mais dorée. J'ai trouvé depuis que c'est la aussi le sentiment d'un savant qui fait honneur à l'Allenague (5).

 Il sembleroit que la barbarie se fût introduite tout-àcoup à Rome. C'est du moins ce que l'on pourroit conclure de la quantité de colonnes, de grands vases d'albâtre et de marbre , de piédestaux et de blocs de marbres étrangers , qu'on trouve dans l'endroit de l'ancien port du Tibre, au-dessous du mont Aventin. La maison Sforza-Césarine a une vigne dans cet endroit où l'on trouve encore des restes de ces anciens magasins. Il y a grande apparence que ces ouvrages et ces matériaux furent achetés hors de l'Italie; qu'ils furent transportés ensuite à Rome pour être placés et employés dans les bâtimens; et que la confusion et les troubles que l'invasion des peuples du Nord en Italie jetta dans l'esprit des Romains, suspendit tous ces travaux. On y a déterré une colonne d'albâtre fleuri de vingt-quatre palmes de hauteur : cette colonne, qu'on voit à la villa Albani, est la plus grande et la plus belle qu'on ait en cette substauce. Dans la même villa il y a de cet albâtre deux grands vases qui portent dix palmes de diamètre, et qui ont été trouvés brisés dans le même endroit, avec les fragmens de plus de dix autres. A l'un de ces vases on remarque au milieu la tête de Méduse, et à l'autre celle d'un triton ou d'un sleuve; et comme ils n'ont

Tome II. Qqq

<sup>(1)</sup> Vita Titi.

(2) Utilité des Voyages, t. I, p. 174. | leponn. t. II, p. 44) réfate Triller à (5) Triller. Obs. crit. lib. iv, c. 6, ce sujet.

point d'ouverture, il faut qu'ils ayent été destinés alors, de même qu'ils le sont aujourd'hui, à servir simplement de décoration aux édifices (1). Mais ce qui prouve sur-tout que ces ouvrages n'ont été déposés dans cet endroit que vers le tens dont non parlons, ce sont deux grands blocs d'un marbre brut nommé cipolliu, qui portent chacun une inscription composée de lettres dont la forme date de cette époque. L'une de ces inscriptions marque le consulat, et indique, à ce qui semble, celui qui a fait venir ces pierres, avec leur nombre. Au bout du premier bloc il y avoit:

RVLIANO COS EX RAT IALINTI V, LXXXIII

Au bout du second bloc on lisoit :

## SVBCVRAMTNICIS PRCRESCPNILLIBN,

Je laisse aux savans, habiles dans ce genre d'érudition, le soin d'expliquer ces inscriptions. Le consul Rulianus n'est pas connu. On sait qu'il y a eu plusieurs consuls de la famille des Fabius qui portoient le surnom de Rulianus, mais ils remontent au tems de la république. Pour ces inscriptions, qu'on a sciées de leurs blocs, elles se trouvent aujourd'hui à la villa Albani; et pour les blocs mêmes, on en a fait deux colonnes qui ont passé en Angleterre en 1767 (2).

de plasme d'éméraude, dont il a fait faire de très-belles petites tables. C. P. (2) Voyez les lettres de Winkelmann à Bianconi, lettre xv, dans le tom. VI de cette édition. J.

<sup>(1)</sup> On y a découvert aussi la superbe colonne d'albâtre oriental, qui se voit au cabinet du Capitolo. Voyez Ficoroni, Vetera monum. ecc. dans l'appendix des Gemma l'itteratæ. p. 115. Le duc Césarini y a trouvé un grand morceau

6. 15. Rien ne fait mieux connoître l'état des arts sous Cons- Comidérat tantin-le-Grand, que les statues de cet empereur, dont une se tionssor l'art voit sous le portail de l'église de Saint-Jean-de-Latran, et dont tanin. deux autres se trouvent au Capitole. A l'égard des bas - reliefs qui sont sur l'arc de Constantin, on sait que tout ce qui en est bon, fut enlevé de l'arc de Trajan (1). D'après cette observation, il n'est presque pas croyable que la peinture antique qui représente la déesse Roma, et qui est au palais Barberin, ait été fuite du tems de Constantin (2).

6. 14. Cependant on a des renseignemens sur la découverte Desprintsde quelques autres peintures qui représentent des ports et des compagnent vues de mer (3), et qui, suivant leurs inscriptions, pourfoient le Tomos bien être de ce tems-là (4). Quant aux peintures, elles n'existent du Vaicane plus, mais on en a fait des dessins coloriés qui se trouvent à la bibliothèque du cardinal Albani (5). Pour les peintures du plus ancien Virgile de la bibliothèque du Vatican, elles ne sont pas trop bonnes pour le règne de Constantin, comme l'a pensé Spence (6), qui ne se les rappelloit peut-être plus lorsqu'il en a

- mir. ant. Rom. tav. 10 15. (2) Voyez ci-dessus liv. iv, ch. 8, 6. 6.
- (1) S. Bertoli en donne la figure, Ad-(5) Et différentes figures de divinités. (4) Burmann Syllog. epist. tom. V, p. 527.
- Le célèbre Octave Falconieri, qui fit part de ces observations à Hensius, dit que certaines inscriptions des bâtimens où ces peintures ont été trouvées, lui faisoient conjecturer qu'elles n'étoient guère antérieures au tems de Constantin; mais que certainement elles ne pouvoient avoir été faites avant Antonin le Pieux, comme il paroissoit par une de ces inscriptions . conque en ces termes: BAL. FAVSTINAE. S. C. F.
  - (5) D'après les restes qui s'en trouvent

dans les souterrains du palais Rospigliosi, où étoient les thermes de Constantin, et d'après les morceaux qu'on en a coupés, lorsqu'an siècle passé, on ajouta uno alle à ce palais, dans lequel ces morceaux se conservoient alors, comme nous l'apprend Ficoroni, Le Vestigia di Roma ant. lib. j, c. 19, p. 128. Cameron en cite quatorzo dans sa Description des bains des Romains, pl. 40 - 55; et, en 1780, M. Carloni en a publié, à Rome. douze dessins coloriés. Mais il faut observer que ces écrivains ont beaucoup embelli ces peintures dans les copies qu'ils en ont données; les originaux n'étant nullement beaux, ni bien consor-

(6) Spence, Polymet. Dial. 8, p. 105; Qqqa

patié dans son ouvrage. Il paroit d'ailleurs que ce critique en a jugé d'après les gravures de Sante Bartoli, qui s'étoit attaché à faire paroitre toutes les productions médiocres comme venant des bons tems de l'art. Il a de plus ignoré, ce qu'on peut prover par une relation éctite dans ce livré et datant du même âge, que cette copie et ces figures furent faites du tems de Constantin (1). Les peintures antiques du Tèrence de la même bibliothèque paroissent être également de cette époque (2). Le célèbre

(1) Burmann loc. cit. epist. 176, p.

Buzmann rapporte . dans cet endroit, nn possage du jugement de Hensius, sur le célèbre manuscrit du Virgile conservé à Florence, dans la bibliothèque Medico-Laurentiana; où, d'après une inscription ou d'un avis qui se trouve à la fin des Bucoliques , par Turcius Rufius Apronianus Asterius, consul ordinaire, qui dit l'avoir reçu en présent de Macarius, et de l'avoir corrigé, Hensius croit qu'on peut en fixer l'antiquité au tems de Constantin. Cet écrivain parle aussi, pag. 193, du manuscrit du Vatican, cité par Winkelmann, et de deux autres manuscrits de la même bibliothéque, mais qui ne lui paroissoient pas d'une si haute antiquité; comme on ne peut pas non plus les croire aussi anciens; quoique Spence, ainsi que le père Musanzius (Tabula chronolog. ad sac. iii, sab. 40) placent le premier de ces manuscrits au trolsième siècle; et que même Scheistrate, dens ses notices manuscrites, iusérées dans le volume 3059 de la bibliothèque Ottobonsenne, au Vatican, à la pige 582, le regarde comme antérieur à Constantin, et croit qu'il faut peutêtre le placer su tems d'Alexandre-Sévère; alléguant pour preuves convain-

cantes les temples, les sacrifices, les victimes, les frises, les costumes, etc., que ce manuscrit renferme; comme si toutes ces choses n'avoient pu se peindre du tems de Constantin, faute de modèles antiques à imiter. Il allègue également, pour appuyer son idée, que le dessin de ces figures étoit plus élégant qu'on ne pouvoit l'attendre des artistes de ce tems; tandis qu'à les bien considérer, ces figures sont inférieures pour le goût et pour l'intelligence à tous les ouvrages de ce siècle. Cependant le jugement de Schelstrate a été répété et adopté par Bottari, dans une édition Lute à Rome, en 1741, de ce manuscrit de Virgile, dont les dessins out été gravés par Sante-Bartoli ; et de même encore dans la préface d'un recueil avec de courtes explications do ces mêmes peintures, publié également à Rome en 1782, par le libraire Venan-

zio Monaldini. C. F.

(a) A en i guer par l'exécution de ces peintures, on les croiroit d'un tems bien postérieur. A quelque différence près dans le destin, elles ont été publiées dans une édition its-folio de ce poète, p. Esté à Urbin en 1756, et se trouvent sinal répétées dans l'édition de Rome, de 276°. C. F. Peiresc, dans une de ses lettres manuscrites conservées dans la bibliothèque du cardinal Alexandre Albani, fait mention d'un autre manuscrit de Térence du tems de l'empereur Constance, fils de Constantin-le-Grand : il nous apprend que les figures peintes y étoient exécutées dans le même style que celles du manuscrit du Virgile.

6. 15. Ce qui nous fournit une preuve encore plus certaine Dumausolée de la décadence de la sculpture et de l'architecture sous Cons-ce, du sarcotantin, c'est le prétendu temple de Bacchus (1), à côté de l'église phage de porde Sainte-Agnès, hors de Rome; mais qui, suivant l'histoire et de la guse physe et de de Sainte-Agnès, hors de Rome; mais qui, suivant l'histoire et de la montique de la montique de la contraction de la contrac d'après la seule inspection , n'a jamais été que le temple nommé vent. aujourd'hui Sainte-Constance, bâti par cet empereur, à la prière de sainte Constance, sa fille; parce que c'est là qu'elle fut baptisée et qu'elle voulut être enterrée (2). Mais ce qui prouve en-

(1) Winkelmann, dans la préface de cet ouvrage, pag. xx, l'appelle simplement ainsi, suivant la dénomination vulgaire, sans cependant l'approuver.

(2) Je crois que l'on a confondu ici l'église de Sainte-Agnès, que Constantin fit bâtir à la prière de Ste. Constance (comme on l'apprend par les actes de cette sainte qui se trouvent dens les ouvrages de S. Ambroise, t. IV, col. 598, D., et per les Bollandistes die 21 januarii, t. II, p. 555, n. 16, et par Anastase dans la vie de S. Sylvestre, sect. 42, t. I. p. 46), avec un édifice qui lui est contigu, où elle fut bantisée, scion Anastase, et même ensévelie, comme on peut le voir dans les actes que nous venons de citer, et où, à cause de cela, on lui donne le nom de mausolée. D'après ces écrivains, il parolt que ce fut aussi Constantin qui fit bâtir ce monument ; et, si l'on doit regarder comme réels et authentiques les actes manuscrits de cette sainte.

que l'on peut voir en partie dans l'Aringhio, Roma subterr. , l. iv, c. 25, n. 14, p. 156, chez les Bollandistes die 18 februarii, t. 111, p. 70, et chez Ciampini De sacr. adif., c. 10, p. 154; ce bâtiment est non-seulement de Constantin, qui le fit décorer de mossiques, mais cet empereur le destina à l'usage d'une église consacrée à l'honneur et à la mémoire de sa fille, dont il y avolt placé le corps dans une urne de porphyre. Cependant, une inscription sur le marbre qui est au-dessus de la porte, comme le remarque Nardini (Roma antica, Liv, c. 4, p. 154) semble prouver que ce fut le pape Alexandre VI, qui en fit la consécration, en 1256. Comme dans ce temple avoit été enterrée aussi une autre fille de Constantin, nommée Constantine (voyez Ammien Marcellin, l. xx/, princ.), Henri Valois, dans une remarque sur ce passage, a prétendu en conclure que ce temple devoit porter le

core que ce temple ne peut pas être plus ancien, et qu'il date d'un tems où l'on dérmisoit les anciens édifices pour en employer les matériaux à la construction des nouveaux, ce sont les colonnes, dont les bases et les chapiteaux se trouvent tous inégaux; de sorte qu'aucune de ces parties ne correspond parfaitement à l'autre (1). Je ne conçois donc rien à l'aveugle prévention de Ciampini (2), qui avance exactement le contraire: il trouve une parfaite proportion dans toutes ces parties, parce qu'il veut démontrer que c'est un véritable temple antique de Bacchus, que constantin n'a fait que consacrer à un meilleur usage. Cet écrivain, d'ailleurs très-savant, montre si peu de connoissance de l'art, qu'il croit que les cinq beaux candelabres de marbre, dont deux se trouvent dans ces tombeaux, et les trois autres à l'église

nom de Constantine plurôt que celui de Constance. C'est montrer bien peu de connoissance dans l'histoire que de soutenir une pareille opinion, laquelle avoit déja été réfutée par l'Aringhio, L c. n. 8.

(1) Parmi les temples érigés à Rome par Constantin, et consacrés au culte du vrai Dieu, il ne L'ut point passer sous silence celui de Saint-Paul, hors les murs, sur le chemin d'Ostie, qui s'est conservé jusqu'à nos jours, et qui nous donne l'idée la plus juste de la décadence de l'art. Au rapport de Prudence ( Perist hymn. 12, 2. 45, seqq.), le dedans, chargé de peintures, avoit des lambris dorés, avec des fenêtres composés de verres ou de cristaux bigarrés de différentes couleurs . comme nous le prouverons mieux dans nos observations sur les lettres de Winkelmann, tom. VI de cette édition); et tout l'intérieur se trouvoit sontenu par quatre rangs de colonnes. Aggrandi et renouvellé à plusieurs reprises, ce temgle a éprouvé beaucoup de changemens.

Ses colonnes ne sont pas toutes de marbre de Paros, comme il paroft que Prudence voudroit le faire croire. Il y en a d'un très-beau violet, plus ou moins endommagées, et d'autres sont de cipollin, Un marbre blanc en compose les chapiteaux, d'ordre corinthien, qui sont d'une grande beauté. Les différens dégrés de style et d'exécution , qu'on remarque dans ces chapitaux et ces colonnes, pourroient faire croire qu'ils evoient déja servi à d'autres édifices, antérieurement an tems de Constantin. Mais comment peut-on dire que cet empereur les sit fatenlever du mausolée d'Adrien, comme, d'après la tradition vulgaire, l'assure Ficoroni, Le Vestigia di Roma antica, lib. j, c. 23; tandis que Procope, comme nous l'avons vu ci-desens pag. 455, note 4, nous assure que deux siècles après Constantin ce monument étoit encore intacre. C. F.

(a) Ciampini Vet. Monum. tom. I, p. 133. Do sacr. ædif. c. 10, p. 152. de Sainte-Agnès (1), ont été faits alors pour cette église même. Mais ces candelabres, de la hauteur de luit palmes, sont d'un si beau travail, qu'ils ne sauroient être attribués qu'aux meilleurs artistes du tems de Trajan ou d'Adrien. A l'égard de la grande urne de porphyre qui renfermoit le corps de sainte Constance, on y voit représenté une vendange et un pressurage de raisins; sujets qui se trouvent répétés en mosaïque sur le plafond de la galerie extérieure de cet édifice : sur l'urne on voit de petits génies ailés, occupés de ce travail; et sur le plafond ce sont des faunes. C'est à ces figures, en partie bacchiques, qu'il faut attribuer l'idée où l'on est, que cet édifice étoit anciennement un temple de Baccims; mais nous savons qu'alors la religion chrétienne n'étoit pas encore entièrement purgée des usages payens, et qu'on ne se faisoit point scrupule de mêler le sacré avec le profane (2). Quant à l'art même , il est tel qu'en doit l'attendre de l'esprit de ce siècle. On s'en convaincra mieux encore par la comparaison de ce sarcopliage avec un autre tout semblable, qui est placé dans le cloître de Saint-Jean-de-Latran (3). Ce dernier sarcophage, qui renfermoit le corps de sainte Hélène (4),

(1) In "est resté qu'un seul de ces candelabres dans l'église de Sainte-Agnès, les autres ont passé au cabinet Clémentin, ainsi que l'urae de porphyre dont Winkelmann va parler dans ce paragraphe. C. F.

(a) Les chrétiens, par exemple, ont adopté, comme symboles, un grand nombre de choses indifférentes par elles-mêmes, et les ont adaptées à leurs rits et à leurs coûtumes. Voyez Marangoni, Delle cote gentil. e prof. trasportate al uso, e ornam. delle chiese. c. 11 seq. C. F.

(3) Ciampini, dans son ouvrage déja cité, donne la figure de cette urne, comme l'Aringhio et Bosio l'avoient déja donnée dans sa véritable forme; ainsi que

celle de l'urne de sainte Constance, de son temple, de la mosaïque et des deux candelabres qui y étoient autrefois. C. F. (4) Ce sarcophage est actuellement au cabinet Clémentin (voyez ci-dessus p. 78, . note 5). Il ne paroît rien moins que certain que le corps de sainte Hélène y ait été véritablement renfermé; puisque plusieurs écrivains grecs disent que cette impératrice fut ensévelie dans l'église des Apôtres, à Constantinople; d'autres prétendent que ce fut hors de Rome, dans un lieu appellé Tor Pignatara, sur le chemin appellé via lavicana. Cependant on pourroit faire accorder ces opinions, en disant, avec Nicephore (Hist. ecclesiast. lib. viij, c. 31), que l'urne 496

mère de Constantin-le-Grand, est décoré de figures à cheval, qui combattent (1), et de prisonniers placés au-dessous.

Obtervation our l'architeme.

6. 16. Qu'on se rappelle cependant qu'en parlant de la décatecture de ce dence de l'art chez les anciens, j'entends principalement la sculpture et la peinture : car tandis que ces arts déclinoient , celui de l'architecture étoit , en quelque sorte , florissant, A Rome , on construisoit alors des ouvrages d'une telle magnificence, que la Grèce n'avoit rien vu de pareil, ni pour la grandeur ni pour la somptuosité, dans le tems même des beaux siècles de l'art, où Platon disoit qu'un bon architecte étoit une chose rare (2). Lors même qu'il y avoit peu d'artistes qui sussent dessiner passablement une figure, l'on vit Caracalla bâtir ces thermes (3) immenses dont les débris nous paroissent encore des prodiges (4). Dioclétien voulut même surpasser ceux de Caracalla dans la

> de porphyre, qui renfermoit le corps de sainte Hélène, fut véritablement déposée dans ce lien; et que deux ans après cette nrne, contenant encore le corps, fut transportée à Constantinople. Mais des auteurs romains, postérieurs au dixième siècle, font naure d'autres difficultés sur cet objet, en disant que l'urne de cette sainte se trouvoit, même de leur tems, dans l'endroit dont il est question. Vovez les Bollandistes die 18 augusti, t. III. p. 571 seq. p. 599 seq., et Marangoni, loc. cit. c. 58.

- (1) Il se pourroit que ce fut un triomplie. C. F.
- (2) Amator. Oper. t. I, p. 135. C.
- (3) Spartien Vie de Platon, chap. 9, p. 724.
- (4) Dans les fouilles faites du tems de Paul III, après l'année 1540, on a trouvé beaucoup de belles statues et principalement celles qui décorent le pulais Farnèse, telles que la prétenduc Flore, les

deux Hercules, dont parle Flaminius Vacca dans ses Mémoires, num. 23, le groupe du taureau, le prétenda Commode en gladisteur, dont on a parlé cidessus, et d'autres encore. J'aime assex la réflexion de Haym, Thes. Britann. t. I. Atene. num. 37, p. 183, gul croit qu'Antonin Carncalla fit transporter d'Athènes à Rome la statue d'Hercule pour la placer dans ses thermes; parce qu'avant lui on le vovoit représenté sur les monnoyes d'Athènes et d'autres villes grecques; et que depuis ce prince il a cessé d'y paroltre pour passer sur les siennes et sur celles de Gordien le Pieux, de Gallien, de Maximien l'Herculien. Vasari, dans la vie de Michel-Ange, tom. VI. p. 265, dit que le groupe du taureau y fut tronvé en 1546. Je ne sais d'où Bottari a pris que ce groupe avoit été restauré avec d'anciens morceaux, comme il l'avance pag. 264. Voyez cidessus liv. vj, ch. 4, 5, 17. C. F.

construction

construction des siens; et il faut convenir que ce qui s'est conservé de cet édifice suffit pour nous remplir d'étonnement par sa vaste étendue. Mais les entablemens des colonnes sont écrasés par les fleurons et les ornemens d'architecture; de même que les spectateurs, dans les jeux publics de cet empereur, étoient étouffés, pour ainsi dire, par les fleurs qu'il faisoit jetter avec profusion sur eux. D'après la dimension prise par M. Adams, chaque façade du palais de Dioclétien, à Spalatro, dans l'Illyrie, étoit longue de sept cent cinq pieds d'Angleterre. Cet édifice étonnant avoit quatre rues principales , larges de trente-cinq pieds. La rue, depuis l'entrée jusqu'à la place du milieu, avoit deux cent quarante-six pieds de longueur ; et la rue qui traverse celle-ci étoit longue de quatre cent vingt-quatre pieds. De chaque côté de ces rues, il y avoit des portiques de douze pieds de large, dont quelques - uns subsistent encore. Je dois à un mémoire manuscrit de M. Adams (1) cette notice sur les antiquités de Spalatro, qui ont para depuis dans un volume magnifiquement exécuté (2). Peu avant cette époque, on avoit élevé les palais et les temples de Palmyre (3), dont la grandeur et la magnificence surpassent tous les autres édifices échappés aux ravages du tems, et dont les moulures et les ornemens ont de quoi nous surprendre. Il n'y auroit donc pas tant de contradiction que Nardini se l'imagine (4), à dire que les deux morceaux d'un entablement orné de belles moulures, pourroient bien avoir appartenu à un temple du Soleil que l'empereur Aurélien fit construire dans cette contrée. Ces deux étonnans morceaux se voyent dans le jardin

(1) A quelque différence près dans les dimensions.

(2) L'abbé Alberto Fortis, dans son Viaggio in Dalmazia, com. II, p. 40, nous averit que l'élégance du crayon et da burin de M. Adams a beaucoup embelli ces ruines, comme il a coutume

Tome II.

de le faire dans tout ce qu'il traite; et qu'en général la rudesse du ciseau et le mauvais goût du siècle, contrastent grandement avec la magnificence de cet édifice. C. F.

(5) Voyez ci-dessus p. 443, note 34 (4) Rom. ant. pag. 187.

Rrr

du palais Colonna. Pour bien comprendre la raison de cetter supérioririé de l'architecture, il faut considérer que cet art, quis s'occupe principalement des règles, et qui peut tout déterminer par des mesures dounées, procède d'après des maximes mieux établics que l'art du dessin, et se trouve par conséquent moins sujet à s'altérer et à touber en décadence. Cependant Platon avoue que rien n'étoit plus rare qu'un bon architecte, même dans la Grèce (1). Malgré tout cela, il est presqu'inconcevable, quand on examine le portail du prétendu temple de la Concorde, que Constantia fit réparer, suivant une inscription qui réxiste plus (2), que dans des colonnes dont le fit étoit de deux pièces, on ait pu placer d'une manière inverse la partie supérieure sur l'inférieure; de sorte que le milieu des colonnes se trouvàb

De l'état de l'art en

- 6. 17. Constantin, ayant donné la paix à l'empire, s'appliqua
- Amator. p. 237, l. 7, edit. Basil.
   Marliani. Topogr. Rom. l. ij, c. 10,
   p. 28. Nardini en parle aussi l. ν, c. 6,
- (5) Winkelmann rejettant ici l'opinion commune, que ce temple est celui de la Concorde, auquel Constantin fit fire des réparations (opinion déja réfutée par Nardini dans l'endroit cité), ne prétend pas fixer le tems de cette restauration barbare, dont if ne parle que pour nous donner une preuve évidente du manyais goût qui a défiguré ce monument, sons respect pour les règles certaines et déterminées de l'architecture ; c'est à quoi Tiraboschi n'a pas fait attention (Storia della Lett. ital. t. II, l. iv, cap. uit 6. 4); mais il est probable que ces restaurations ont dû se faire vers le siècle de Constantin, on, au plus tard, au tems de Julien l'apostêt, ou du tyran

Magnence, ou d'Eugène second, qui permirent aux gentils de rouvrir leurs temples, et de rétablir le culte des idoles, malgré les défenses solemnelles qui en avoient été faites par Constantin, sur la fin de sa vie, ainsi que par ses fils. Constant et Constance, et par quelquesuns de leurs successeurs, comme on peut le voir dans le Codex Theodosiani, lib. xvj. tit. 10; si cependant ce temple n'a pas été re-tauré seulement comme un simple édifice qui servoit d'ornement à la ville de Rome, dans lestems dont il est question. L'inscription en est élégante et précise. La forme des lettres, qui sont de bronze; est d'un très-bon goût, quoique inférieure encore à celle des lettres des inscriptions de l'arc de Septime-Sévère, qui en est voisin, et du temple de Faustine. C. F.

à y faire fleurir les lettres. Athènes , où les maîtres de l'élo- Orient et à quence grecque rouvrirent leurs écoles avec le plus grand succès, devint encore le centre des études, et attira les amateurs des sciences de toutes les parties de l'empire romain (1). Si l'extirpation de l'idolâtrie n'avoit pas causé une révolution dans les esprits, il y a apparence que les belles-lettres auroient repris vigueur. On voit par quatre illustres pères de l'église, S. Grégoire de Naziance, S. Grégoire de Nysse, S. Basile et S. Jean Chrysostôme, que, même après Constantin, la nation grecque ne manquoit pas de talens éminens, et que les lettres fleurissoient jusque dans la Cappadoce. Il est certain que ces pères peuvent figurer avec honneur à côté des Platon et des Démosthène, et qu'ils éclipsent tous les auteurs payens de leur tems. Le succès des beaux arts fut plus foible ; mais le faux zèle ne déployoit pas encore sa rage contre leurs productions. Pour embellir Constantinople, ce nouveau siège de l'empire romain, on avoit fait venir des statues de différentes villes de la Grèce et de l'Asie mineure : Athènes et Rome en fournirent une quantité, de même que le fameux temple de Diane à Ephèse. Long-tems encore après cette époque, on voyoit dans le temple de Sainte-Sophie quatre cent vingt-sept statues, ouvrages pour la plupart d'anciens maitres grecs (2). L'auteur anonyme des antiquités

(1) Cresoll. Theorer. Riset, p. 5a. Voyez anual Empiries. De vicin pidtos. et spiditi. L'eloge que fit cet écrisuin [Law interpretation of the control of vanishing and proposition of the control dam Abbiers, sur-root per la resumpour ainst dire, for revier per le selent de son piacous le célèbre Euphranor, dont il et parlé c'elseus liv. iv, ch. a, 5,56 cet floge donne lieu de croire que le goût de la priature s'écté souten. dans cette ville avec quelque réputation. C. F.

(a) Cest là ce que dit l'auteur anopune de l'ouverge initiud Enarratio. chrange, chet Bandurius, Impre. Orica. ière ausig. Contentaringe, non. 1, lib. v., p. 84, C., et l'eutre anonyme, que Winkelmann cite ci. aprit, che le même Bandurius, fee ci. par 1, p. 14, D, et Codinus, De orig. Cons. p. 34, D. Voyes ci-après 5, 35. Constantin fit placer dans le palsi du sênst un grand nombre de nature, parmi lesquelles

Rrrz

byzantines , indique les endroits d'où l'on avoit fait venir les staines qui décoroient l'hippodrome de Constantinople : j'ai été surpris de ne pas trouver l'Elide parmi les endroits nommés par cet écrivain (1).

§. 18. Comme les pères de l'église dont je viens de parler, avoient donné un nouveau lustre à l'éloquence et à la pareté de la langue grecque, après une si grande décadence, il auroit été possible que l'art ett éprouvé la même révolution. Mais non la barbarie avoit pris le dessus. A Rome les choses en étoient venues an point que quand on commandoit des bustes ou des satuces. Pon prenoit, faute de capacité et manque de facultés, des têtes et des figures d'anciens maîtres, pour les adapter aux sujets qu'elles devoient représenter. C'est ainsi qu'on se servit d'anciennes inscriptions romaines pour les tombeaux chréchens (2): on gravoit l'inscription chréchena au revers de la payenne-flaminius Vacca parle de sept satuces de femmes sans draps-flaminius Vacca parle de sept satuces de femmes sans draps-flaminius Vacca parle de sept satuces de femmes sans draps-flaminius Vacca parle de sept satuces de femmes sans draps-

étoient un Jupiter qui se voyoit autrefois à Booine, la Minerre de Lind, dont il sera en Bois à Booine, la Minerre de Lind, dont il sera en parté clapris, et les Muses i editos. Except de adure, se un muse a de l'Africon. Except les daux permières de sex such qui se trouvoient parces devant la porte, toutes périrent dans l'incandis, qui set trouvoient parces devant la porte, toutes périrent dans l'incandis et de S. Jennet, vous périrent dans l'incandis et de S. Jennet, vous périrent dans l'incandis et de S. Jennet, vous perirent dans l'accession de l'ac

(1) Antip. Constant. p. 7, 8, 21. (2) Noyer Falret. Inscripta. c. 3, n. 293, p. 165, num. 5:8, p. 209. Mirzungoni, Delle core genült. eprof. c. 76. Un abus then plus remenquable s'étoit introduit dans le quatrième siècle, celui de Litre sevira aux monumens publice les inscriptions des empereurs et des autres personages précèdens y dont on ne faisoit

que changer le nom; comme l'a trèsbien remarqué Jacques Godefroy, en Lisant observer que les empereurs chrétiens n'ont jamais occupé la charge, ni porté le titre de grand pontife. Epist. de interdicta Christ, cum Gent, communione, deque Pontificatu Max. inter opera jurid. min. col. 576; objection que Lit également le père Pagi dans ses remarques sur Baronius, tom. III, ad ann. 312, num. 17 seq. p. 520. C'est à ce siècle, je crois, qu'il faut principalement attribuer l'usage dont parle saint Jérôme, Comment. in Abacuc. lib. ij, c. 3, op. tom, VI, col. 659, D; savoir, qu'à la mort ou à la défaite d'un tyran, le vainqueur faisoit ôter la téte du vaincu de tontes ses statues et de toutes ses images, pour y substituer la sienne propre, sans toucher au reste de la figure. C. F.

rie, découvertes de son tems, et retouchées toutes sept par une main barbare (1). Parmi les débris d'antiquités qu'on conserve à uvilla Albani, il y a une tête qui fut trouvée en 1757, dont il .ne reste que la moité, et qui offre le mélange d'un travail antique et celui d'une main barbare L'ouvier des derniers tems, voyant sans doute qu'il ne pouvoit pas réussir, laissa son ouvrage imparfait : l'oreille et le cou attestent le style de l'ancien arriste. 5- 19. Après le siècle de Contantin, l'histoire fait peu mention de l'art. Il est à présumer que, comme l'on commença vers ce tems-là à briser les statues des dieux, les ouvrages de l'art subirent le même sort en Crèce (2). Pour empédier un pareil

- Montfauc. Diar. Ital. c. 9, p. 159.
   dit que c'étoit pour les dégrader, et non pour autre chose. C. F.
- (2) Dans les tems, même postérieurs à Constantin, le bon goût ne devoit point s'être tout-à-fait perdu encore; car nous savons par Libanius, qui vivoit sous Julien l'apostât, neveu de cet empereur, que sous Théodose même, les artistes grecs alloient dessiner, avec la plus scrupuleuse exactitude, le Jupiter Olympien de Phidias, qui se trouvoit alors encore placé dans son temple, ainsi que la célèbre Minerve du même artiste. qui étoit à Athènes, comme nous l'apprend Julien Ini-même, Orat. 2, de Constantii imp. reb. gest. op. tom. I. p. 54, A; Epist. 8, p. 577, A, et Themistius, Orat. 25, pag. 310, A; Orat. 27, p. 557, B. Ce sophiste me porolt vouloir dire la même chose dans le passage sulvant, Epist. 1052, p. 497: Si igitur statuariis Pisam cuntibus persuaseris, ut in illo Jovis simulacro aliquid mutare audeant, et nos quoque adversus hanc Phidia orationem idem facere jube. Voyez cl-après §. 25. Uno

preuve du bon goût qu'il y avoit encore dans ces tems-là, et de la perfection l'art de graver les pierres fines, c'est le £moux saphir du poids de 53 carats, et d'une pureté incrovable, lequel, après avoir passé dans plusieurs cabinets, et même par le cabinet national de France, se trouve aujourd'hui entre les mains du marquis Rinuccini, à Florence, Le travail le plus parfait y a représenté une chasse de l'empereur Constance, à Césarée, en Cappadoce, où cette pierre a probablement été gravée, soit pour flatter l'empereur, soit pour satisfaire le goût de quelque particulier. Julien (Orat. cit. p. 53, B), nous apprend I'adresse de ce prince à la chasse des lions, des ours et des léopards. Sur cette pierre l'empereur est représenté tuant, d'une très-longue lance, un sanglier énorme, qui étoit certainement célèbre dans cetto contrée, comme on peut en juger par le nom ZIOIAC (Xiphias) qui s'y trouve gravé dessous. A côté de Constance, dont le nom est écrit en latin, il y a une autre figure quitient également une lance, et que Freherus a pris pour une Diane, désordre à Rome, on établit un inspecteur des statues sous le âtire de Centurio nitentium rerum. Cet officier préposé à la garde des monumens de la ville, faisoit faire la patrouille la nuit à ses soldats, pour empêcher qu'on ne mutilât les statues (1). La religion chrétienne, d'humble qui elle étoit, devint arroganto à son tour : poussés par un zele indiscret, des furieux pillèrent les temples des payens (2). Par un autre abus, les eunuques

sans cependant produire de raisons valables pour appuyer cette idée. Dans le fond parolt une figure couchée, comme un fleuve, tenant à sa droite une corne d'abondance, et au-dessous on lit ces mots grecs: KECAPIA KAHHAAOKIA. Le cliamp est parsemé de plantes. C'est ce même Freherus qui a donné l'explication de cette pierre, mise au jour par Ducange, à la fin de son Glossarium mediæ et infimæ latinitatis; et elle a été répétée, bien mieux dessinée, dans son ouvrage intitulé : De imperatorum Constantinopolitanorum, seu inferioris evi , vel imperii, uti vecant, numismatibus. Cet onvrage a été réimprimé séparement à Rome, in-4°., en 1755. (1) Vales. Not. ad Ammian. I. xvj. c. 6. G. Même avant ces tems-lá il v avoit à

Rome des loix pénales, et des magistrats pour emplcher qu'on n'endommagoàl les satues, et pour faire punir les coupables. Voyez Gusco, De l'usage des statues, II part. ch. 21, p. 582 et suiv. Cette remarque peut également servir de supplément à ce que dit Tiraboschi, loc, cit. §, 11, qui n'a pas su trouver les édits, faits par les princes antérieurs à ces tem-sla, pour la conservation des monumens publics. C. F.

(a) Du moment que le christianisme commença à dominer dans l'empire romain, on atsquu bien mioni les temples des gentils que lour idoles, dont entecoup furent tenvervées et déruites par les christiens (Sozomène, Hin. eccles, Hin. v, cap. 7, et S. lévime, Epista 107, ad Leatum, n. 1, 2, oper. et 7, col 673), qu'i doient trop interesté à Eine disprroltre aux yeux des gentils les principuux objets de leur idolitire. E. E.M.

Cependant Prudence (Contra Symm. Li, w. Soa) fixtdire à Constantin qu'il vouloit conserver les statues pour l'embellissement de Rome; parce qu'il falloit ne les regarder que comme de simples monumens de l'art, et non comme des objets d'un culte superstitieux. C. F.

Marmora tabenti respergine tincta lavate,
O Procerce: licest sastuss consistere puras,
Artificium magnorum opera. Hæ pucherrima nostræ
Ornamenta cluant patrio, nec docolor usus
In vitium versæ monumenta coinquinet artis.

Théodose le Grand qui, par une loi promulguée en 391, placée dans le code

qui, à la cour des Constantin, régnoient à la place de leurs maîtres, décorèrent leurs palais avec les marbres des temples (1). L'empereur Honorius, voulant réprimer ces désorties, porta une loi qui interdissoit les sacrifices, et qui enjoignoit la conservation des temples (2). Cependant on continua encore à dresser des statues aux honnues célèbres; honneur qui fut décernéau fimeux Stilicon et au poète Claudien (3), sous le même

théodosien , lib, xvi , tit. 10 , l. 10 , dont parle aussi S. Augustin , De civit. Dei , lib. v, cap. 26, défend d'une manière très-rigoureuse le culte des idoles, songes néanmoins à la conservation des plus belles, qu'il fit transporter à Constantinople, comme on le verra au 6, 25; et les temples furent souvent convertis en églisos. On lit dans Cedrenus, Comp. hist. tom. I, pag. 272, que Constantin publia un édit d'après lequel on fit Leaucoup de ces changemens. Il détruisit aussi quelques-uns de ces temples, dont il appliqua les revenus aux églises des chrétiens, et en fit fermer d'autres, qui depuis furent renversés par Théodose . pag. 527. B. Les chr/tiens en d'truisirent de même un grand nombre sans en avoir reçu aucna ordre, comme le dit Eusèbe dans la vie de ce prince, l. iv. e. So; et L ibanius ( Orat, pro templ. ad Theodos. inter op. jurid. min. Juc. Goshofr. col. 470 segg.) se plaint qu'ils en firent autant de plusieurs autres sous Théodose, qui, de son côté, n'en épargna pas beaucoup, comme nous l'apprend Théodoret , Eccl. hist. lib. v , cap. 21 , 22; parmi lesquels (toit le fameux temple de Sérapis, à Alexaudric, dont nous avona parlé 1. I, p. 95, not. 2, qui périt avec touter les statues qui l'embellissoient, comme l'atteste aussi Sozo-

(1) Voles. Not. ad Ammian. 1. xx:j, c. 4, p. 299, b.

(a) Cod. Theodor. de Pagen. I. xij. Cette loi, qu'Honorius fit pour l'Espegne, regardoit les statues des dieux, et non pas les temples; dont il avoit déja ordonné la conservation dans sa dix-huitième loi, Lite pour l'Afrique. Il parolt que Tiraboschi n'a pas bien xisi! le sens de cette loi. C. F.

(5) On peut le croire du moins d'après une inscription rapportée par Grute-rus, tom. II, pag. 591, num. 5. Une autre inscription 4 que cite le même autre utr. pag. 406, num. 1, nous-prenad que l'empereur Contance et Julieu l'apostat, qui alors étois césar, fireut étiper une statue à Elwin Eußane, et que

Honorius. Il y environ deux cents ans qu'on tronva encore la base de la statue de Stilicon (1). A Constantinople il s'étoit conservé jusqu'au commencement de ce siècle denx colonnes ornées de bas-reliefs, dans le goût de ceux de la colonne trajane à Rome : elles avoient été érigées l'une en l'honneur de Constantin, et l'autre en l'honneur d'Arcadius (2). Les bas-reliefs de cette dernière ont été gravés d'après les dessins de Gentil Bellino, peintre vénitien, que Mahomet II appela à Constantinople : mais il parott que l'artiste a infiniment embelli l'ouvrage dans ses dessins. Il est certain que le peu que nous connoissons de la colonne de Constantin, en donne une très mauvaise idée, et la met bien au-dessous de la dernière. A l'égard de la colonne d'Arcadius, on n'en voit plus aujourd'hui que la base de granit dans le quartier nommé Concajui; la colonne même ayant été déniolie par les Turcs au commencement de ce siècle, parce qu'elle avoit été ébranlée plus d'une fois dans les fréquens tremblemens de terre, et qu'on craignoit que sa chute ne causat un

Constance en fit aussi ériger une au rhéteur Victorin, comme on le sait par S. Jérôme, dans le supplément à la chronique d'Eusèbe, l'an So8, op. s. VIII, col. 799 , et par S. Augustin , Confess. 1. viii . c. 2 , op. t. I , col. 146. Pétrone-Maxime en obtint également une par l'ordre des empereurs Honorius, Théodose et Constance. Gruterus, pag. 449. num. 7. Il y en eut une infinité d'autres, dont cet écrivain n'est pas le seul qui en donne les inscriptions. Elles furent placées au forum de Trajan, dont il a été parlé ci-dessus, où, du tems d'Alexandre-Sévère, on mettoit les statues des hommes illustres, voyez Braschi, De trib. stat. cap. 10, pag. 90 et seqq. Themistius (Orat. iv , in Const. imp. pag. 54. B. ) dit que l'empereur Cons- ches qui séparent les colonnes. C. F. tance lui en fit ériger une de bronze,

pour un hymne qu'il avoit composé; mais il ne nous apprend pas où elle fut placée. Nous savons d'Ammien Marcellin, L. xiv, c. 6, qu'au tems de Constance les Romains avoient la passion de se Lire ériger des statues de bronze, et même de les dorer. Voyez ci-dessus nag. 522 , note 2. C. F. .

(1) Marlian. Topogr. Rom. I. ij, c. 10,

p. 29. (2) V. Bandur. Imp. Orient. etc. t. 11, p. 508.

Dans les deux premières planches de Bandurius sur cet objet, on voit deux édifices de thermes, élevés l'un par Arcadius . l'autre par Eudoxe , sa femme. Les dehors de ces bâtimens sont ornes de statues grecques, placées dans les ni-

grand

grand dommage à la ville. Pour la colonne de Constantin, nommée la colonne brûlée, elle est placée dans un quartier qu'on appelle Visirkham, et composée de sept grands cylindres de porpliyre, sans compter la base. Elle étoit surmontée de la statue de Constantin. Après avoir été endommagée plusieurs fois par le seu, elle fut réparée par l'empereur Alexis Comnène, comme l'indique une inscription grecque.

 Synésius nous apprend qu'environ soixante ans après De la décaque Byzance fut devenue le siège de l'empire romain, Athènes de perdit sou aucienne splendeur (1). Dépouillée de toute sa magni- la ruine de licence, elle n'offroit plus rieu de remarquable que son nom et les débris de ses anciens édifices. Quoique, avant Constantin. Valérien eût permis aux Athéniens de relever les murs de leur ville, qui étoient en ruines depuis le tems de Sylla, ils ne se trouverent pas en état de résister aux Goths qui inondérent la Grèce sous l'empereur Gallien : Athènes fut prise et pillée, Cedrénus (2) rapporte que les Goths amassèrent une quantité immense de livres dans l'intention de les brûler; mais qu'ayant fait réflexion qu'il valoit mieux que les Athéniens s'occupassent de ces jouets que des armes, ils les leur rendirent (3). Le sort

(1) Epit. 255, p. 272,

(2) Compend. Hist. t. I, p. 259. A. (3) Le dernier ravage qui désola toute la Grèce, arriva l'an 395 de l'ère vulgaire, lorsqu'Alaric, roi des Goths, la dépouilla de ce qu'il y trouva de plus précieux; et comme il étoit arien, il porta le dernier coup au paganisme, dont il rnina tous les temples qui lui restolent. Sozime (lib. v, c. 5, p. 511) dit que la ville de Thèbes fut exceptée de ce sac, à cause qu'elle étoit bien défendue, et parce que le roi barbire étoit pressé de se rendre à Athènes, qu'il dut également épargner, avec toute l'Attleque, d'apris une apparltion de Minerve

Tome II.

et d'Achille, qui s'étoient opposés à son expédition. Mais cotte vision de Sozime ou d'Aluric est contredite évidemment par tous les aujeurs contemporains, qui n'exceptent pas une seule ville , et qui comptent spécialement Athènes parmi celles qui furent alors ravagées. Voyez S. Jérôme dans sa lettre 60, écrite un an après à Héliodore, Oper. t. I. col. 545. num. 16; Claudien, In Rufin. lib. ij, v. 186 et soq., et Eunapius. De vit. philos. et soph., in Maximo pag. 543, La lettre de Sinèsius, que nous avons citée, et la 540, où se trouve la même relation, ont été écrites avant ce déses-

tre : elle n'en dit pas autant que Win-

de Rome qu' fut pas moins funeste. Cette ville fut prise et pillée plusienrs fois par les barbares, qui déruisirent les monumens de l'art. Les Romains mêmes, transportés d'une avengle fureur, anéantirent des chefs-d'œuvre que ni les siècles ni la main des artistes présens et à venir ne reproduiront peut-être jamais. Dès le tems de S. Jérôme le superbe temple de Jupiter Olympien fut détruit (1). Sous le règne de l'empereur Justinien , l'an 557, Théodatus, roi des Golis, avec Vitigès son général, étant venu assiéger Rome, fit donner un assaut au château de Saint-Ange, nommé alors Moles Hadrianti: les Romains s'y défendirent vigoureusement, et écartèrent les barbares en len langant des statues

kelmann lui en Lit dire; on y lit seulement qu'Athènes n'étoit plus le séjour de la philosophie, mais qu'on pouvoit encore y admirer de beaux monumens, tels que l'Académie, le Lycée et le Pœcile, dont le proconsul avoit cependant fait eulever les fameuses peintures de Polygnote dont il est parlé liv. lv. ch. 1. 6. 15; Inde translata philosophia restut ut oberrando Academiam, ac Lyscum mireris, atque etiam illam Porticum, a qua Chrysippi secta nomeu accepit; quæ quidem minime nunc varia est; nam proconsul tabulata sustulit, in quæ artem omnem suum Poly+ gnotus Thasius contulerat; comme le dit Sinésius dans sa lettre 155; et l'on pent consulter aussi sur cela le père Cellier, Hist. génér, des auteurs sacrés, tom. X, ch. 18, § 5, p, 497. Hest probable que le roi des Goths ne détruisit point ces beaux monumens, et qu'ils existolent encore, avec les peintures à ni les embellitagient, vers le milieu du siècle suivant; comme il parolt qu'on peut le juger par ce que raconte Sidonius Apollinaire, qui florissoit vers la fin du cin-

quième siècle. Cet auteur (lib. ix, ep. 9) parle de l'Aréopage et du Pritanée, où étoient les portraits des philosophes, avec demarques distinctives qui les caractérisoient et les faisoient reconnohre les uns des autres : Negne te satis hoc æmulari, quod per gymnasia pingantur Areopagitica.vel Pritaneum curva cervice Zeusippus Aratus panda Zenou fronte contracta, Epicurus cute distenta, Diogenes barba comante, Socrates coma candente, Aristoteks brackio exerto, Xenocrates crure collecto, Heraclitus fletu oculis clausis, Democritus risi labris apertis, Chrysippus digitis propter numerorum indicia constrictis, Euclides propter mensurarum spatia laxatis, Cleantes propter utrumque corrosis. Les restes magnifiques qu'on en voit encore aujourd'hui, et dont le Roy, Stuart et d'autres ont donné la description, prouvent que beaucoup de ces monumens se sont conservés en entier, ou . pour ainsi dire, en entier long-tems après Alaric. C. F.

(1) Contr. Jovian. lib. ij , in fine , oper. tom. II , col. 384. Saint Jérôme

du haut des murailles (1). Le Faune endormi, conservé au palais Barberin, est, selon toutes les apparences, une de ces statues; car elle fut trouvée sans cuisses, sans jambes et sans le bras gauche, lorsqu'on fit l'excavation du fossé de ce château, sous le pontificat d'Urbain VIII. Ainsi Breval (2) se trompe lorsqu'il dit que cette belle statue fut trouvée dans les fossés de Castel Gandolfo (3).

\$. 21. Les deux figures en mosaïque de Justinien et de Théodora sa femme, qu'on voit à Ravenne, et qui datent de cette

ne s'explique pas assez clairement lei pour faire croire qu'il parle du temple de Jupiter Capitolin, ou du moins qu'il veuille dire qu'il étoit détruit ; comme le prétend aussi sans raison le père Minutolo, Dissert. v, sect. 2, in suppl. Ant. Rom. Sallengre, tom. I, col. 122. En jouant sur le nom de Jovinianus, il dit que c'est un nom de mauvais augure, comme dérivant d'un mot latin qui signifie Jupiter : parce que le Capitole avoit perdu sa splendeur, et qu'on avoit vu disparoltre les temples et le culte de ce dieu. Cave Joviniani nomen, quod de idolo derivatum est. Squallet Capitolium, templa Jovis, et caremonia conciderant. Ce discours est bien général et peut s'appliquer à tout autre temple du père des . 22 , p. 202, edit. Grotii. dieux. Mais si on veut l'entendre de celui de Jupiter Capitolin, comme il est probable que S. Jérôme le pensoit luimême, lui qui regardoit le Capitole comme lo siège principal du paganisme, il faut dire avec Baronius, Annal. t. VI, ad. ann. 389, num. 56, que le saint docteur a voulu frire allusion à la spoliation des lames d'or qui en couvroient les portes, faites par Stilicon l'an 389,

comme nous l'apprend Sozime, lib. v, cap. 58 in fine, pag. 615. On voit en effet dans Claudien, De VI Consul, Honorii v. 44, 45 ct 375, que ce temple subsistoit encore en 404; et 66 ou 67 ans après que S. Jérôme eut écfit ce livre, c'est-à-dire, vers l'an 455, Genseric, roi des Vandales, lui en'eva tous ses ornemens précieux, et la moitié des lames de bronze doré qui le couvroient. Procope, De bello vandal. lib. j, cap. 5, oper. tom. I, pag. 18q. A. Cependant, d'après les renseignemens qui nous restent, il parolt que ce temple existoit encore au huitième et même au neuvième siècle. C. F.

- (1) Procop. De bello, goth, lib. i , c.
- (a) Remarks.
- (3) Ce que dit Winkelmann dans ce paragraphe méritoit, ce me semble, un plus mûr examen, ainsi que les autres assertions générales que l'on ne craint pas d'avancer sur les peuples qui ont détruit à Rome les monumens de l'art. Pour ne pas mettre ici une note troplongue, je me réserve d'en parler dans une dissertatin particulière. C. F.

époque (1), suffisent pour nous donner une idée de la statue équestre de cét empreur (3), et de celle de cette impératrice (5), toutes deux en bronze et autrefois exposées à Constantinople. Au reste, la statue de Justinien avoit, au rapport de Procope, des semelles attachées dessous le spieds, et les jambes nues, ainsi que les figures d'Achille: nous dirions qu'elle étoit représentée à la manière des hommes illastres des tems héroiques (4).

Des prétendues statues de Justinien et de Bélissi-

- § 22. Daus plusieurs livres on s'est attaché à faire passer pour une statue de l'empereur Justinien une figure de forme presque colossale, placée à la villa Ginstiniani. Ce qui a donné lieu à cette erreur, c'est la maison de Ginstiniani, qui pritend descendre de cet empereur, et qui a taché d'établir de nouveau cette filiatiou par une inscription mise depuis quelques années à la figure dont il s'agit : mais sa prétention est destutée de tout fondement. Cette statue, toute médicere qu'elle est, seroit un prodige de l'art ai elle étoit de ce tems. La tête est moderne, et faite d'après un Marc-Aurele jeune.
  - \$. 22. Une figure assise, moins grande que nature, qu'on
- Procop. De ædif. Jastin. lib. j,
   2, p. 10.

(2) Hid. c. 11, p. 25.

Procoje exogère besucoup dans cet endroit, quand il dit que les différentes statues qui ornoient l'entré des thermes d'Arcadius étoient si belles qu'on auroit pu les preudre pour des ouvrages de Phidias, de Lysique et de Praxitèle, si même elles n'tolent pas effectivement de ces anciens artistes. C. F.

(5) Aleman. not. in Procop. Hist. arcan. c. 8, p. 109, c. 10, p. 123.

(4) On ne peut qu'admirer la loi de cet empereur (§. Siguis in aliena 34 Instit. De rer. divis.), laquelle porte que si un peintre prignoit sur quelque planche ou ais qui ne lui appartenoit pas, il en devenoit le maître par le moyen de la peinture, à condition toutefois qu'il en payat la valeur; parce qu'il eut été ridicule que l'ouvrage d'un artiste célèbre, d'Anelle, par exemple, ou de Parrhasius cut été estimé au-dessous d'un objet vil; et que , d'un autre côté , il eut cié injuste que l'artiste fut devenu le maltre d'une chose qui ne lui appartenoit point, par cela seul qu'il y auroit Lit quelque peinture; comme cela s'obscrioit de même relativement à ceux qui écrivoient sur du parchemin ou sur. des tablettes dont ils n'étoient pas les possesseurs. Cette loi fait voir qu'on avoit encore, dans ces tems-là, quelque considération pour les arts. C. F.

voit à la villa Borghèse, et qu'on prend mal-à-propos pour un Bélisaire qui demande l'aumône, a été nommée ainsi à cause de la main droite posée ouverte sur son genou, comme pour recevoir quelque chose (1). On pourroit dire que cette statue offre une de ces personnes qui demandoient l'aumône pour Cybèle et qui avoient seules la permission, suivant les lois des douze tables, d'exercer cette fonction à Rome (2). Ces personnages s'appelloient Merpayigras, de Merre, mère des dieux, et Mesayigras, parce qu'ils avoient un jour par mois pour demander l'aumône (3). Mais il parolt que cette statue a une signification encore plus singulière. Nous apprenons qu'Auguste faisoit le mendiant un jour de chaque année, et qu'il tendoit la main (cavam manum) pour recevoir l'aumône. On se soumettoit à cette pratique afin de se concilier Némésis, qui, selon l'opinion vulgaire, se plaisoit à humilier les grands de la terre (4). C'est pour la même raison qu'on attachoit aux chars de triomphe des fonets et des crotales, qui étoient les attributs de Némésis, ainsi qu'on peut le voir à une belle statue de cette déesse placée dans les jardins du Vatican (5), pour rappeller aux triomphateurs que leur pompe étoit périssable, et que leur orgueil provoqueroit la vengeauce des dieux. C'est dans cette idée qu'on aura tenu la main onverte au prétendu Bélisaire, comme prête à recevoir l'aumône. C'est

(i) Il est faux que l'empereux Justinien ou Titécdors a yent fait crèver les yeux à Bélisaire, et qu'ils l'ayent réduit à lu mendicité. Voyes à ce unjet le cardinal Orsi, Istoria ecct. com. XIX, lib. xilj, §. 83;et l'abbéliuveminis, De rebus gestis Justinianis Magni, ilb. xi, §. 5. 5 Voyes la Pt. XII, à la fin de co volume. C. F. (c) Cicer. De Rg. lib. ije, si, 6, n. 40.

- (5) Suid. Messayipres.
  (4) Coul. Casault. Animady, in S
- (4) Conf. Casaub. Animadv. in Sueton. p. 115. S.
- (5) Cette statue a été mise au jour

dans le Cabinec Glémentin, e. I., pl. 40, avec une explication de l'abbé Vicconti, avec une explication de l'abbé Vicconti, qui l'a pies pour une Cybèle. Fue fiet, la description qui en donne Varron, d'après S. Augustin, De civit. Del, f. vij., c. 24, prouve qu'il ne s'est point trompé. Cente figure est assie, avec la major che appuyée sur une espèce de tumbouris on de tyrmpson, qu'elle tient sous le bras, pour signifier, suivant Codinus (De origine. Coursainnique, p. 15, ju facilité. De l'argine. Coursainnique, p. 15, que la terre renferme les vents dans on est. Sa tière se couronnée de tours. Con est

dans un sens contraire que l'expression des doigts courbés; comme pour prendre quelque chose, est employée par Aristophane pour signifier la friponnerie.

άγκολαις τοῦς χερείο ἀρπάζου βίρει (1)

Pernier sort

§. 23. Enfin, l'an 663, l'empereur Constant II, petit-fils de sucress d'Héraclius, et le prince le plus làche qui ent encore déshonoré le tròne impérial, alla à Rome dans la seule intention d'en enlever ce qui avoit échappé à la fureur des barbares, qui la désoloient depuis deux siècles. Après s'y être arrêté douze jours. il emporta de cette capitale le reste des ouvrages de bronze. jusqu'aux plaques d'airain qui couvroient le Panthéon (2), et fit passer le tout à Syracuse où il établit sa cour. A la mort de Constant, tous ces trésors tombèrent entre les mains des Sarasins, qui les transportèrent à Alexandrie (3). Cependant il y a lieu de croire que le tout n'a pas été enlevé par les barbares, et qu'il est resté en Sicile plusieurs ouvrages dispersés en différens endroits, comme je le conjecture par quatre grandes urnes de porphyre, qui ont la forme allongée des anciennes baignoires, placées dans l'église cathédrale de Palerme, où elles renferment les ossemens de quatre rois normands; et comme je le présume encore par deux autres urnes semblables, conservées au chapitre

> (1) Equit. v. 205. Uneis ungibus aufort, rapitque.

(2) Il y laissa copendant tout le bronze dont les grands poutres du portique toient garnis. Urbin VIII le fit enlever . ainsi que les grands clous, également de bronze; le tout pesant ensemble plus de quatre cents soixante mille livres, si l'on en peut croire Ficoroni, Le vestigia di Roma antica, L j, c. 20, p. 152. Co métal fut employé aux colonnes du confessionnal de S. Pierre au Vatican, et à la

sonte de quelques canons pour le chiteau de St.-Ange, comme on peut le voir par l'inscription placée au portique de ce même Panthéon, rapportée par le savant Borgia, Vaticana Consessio, ec. prerfat. p. lxr, et par Marangoni, Delle cose gentil, ec. c. 66. La bordure de ce métal doré, qui entoure l'œil de la voite, par lequel s'introduit la lumière. subsiste encore de nos jours, C. F.

(3) Anast. De Vit. SS. Vital. et Adeodati Paul. Diac. Hist. Long I v, c. 11, 15.

de la riche abbaye de Monréale, à quatre milles de Palerme, où elles servent à décorer les tombeaux de deux autres rois de race normande: l'un est Guillaume le Mauvais, et l'autre Guillaume le Bon. Il est plus que probable que ces vases, faits du plus beau porphyre, ont été apportés de Rome en Sicile (1); attendu que cette pierre, ainsi que je l'ai observé plus hant, n'a été exportée de l'Egypte que sous les empereurs. Alors la Sicile fut traitée comme la Grèce, et dépouillée en différens tems de ses monumens antiques (2): c'est ce qui fait qu'il n'est pas croyable qu'il s'y soit trouvé des personnes qui ayent fait venir à leurs fraix le porphyre d'Egypte, et qui en ayent fait fabriquer de pareils vases. Pour moi , je crois toujours que ces urnes servoient de cuves dans les thermes magnifiques des Romains.

5. 24. La senle ville de Constantinople offroit encore quelques Demir sort ouvrages de l'art, sauvés de la destruction générale en Grèce et de l'art à en Italie. Tout ce qui avoit échappé jusques-là en Grèce à la Gonstanticupidité des Romains et à la fureur des barbares, avoit été transporté en cette, ville. L'Italie même fut déponillée d'une infinité de monumens qui servirent à embellir cette nouvelle capitale de l'empire romain : on y voyoit jusqu'à la statue de l'ànier avec son ane de bronze (3), qu'Auguste avoit fait ériger à Naples, après la victoire qu'il remporta sur Antoine et Cléopâtre. An onzième siècle on voyoit encore à Constantinople la Pallas de l'île de Linde, de la main de Scyllis et de Dipœne, statuaires du tems de Cyrus. Cette ville possédoit à cette époque, entre autres chefs-d'œuvre de l'art , le Jupiter Olympien de Phidias ; la belle Vénus de Cnide de Praxitèle; la figure de l'Occasion de Lysippe, et la Junon de Samos du même artiste (4). Il est

<sup>(1)</sup> Les empereurs grecs Lisoient transporter de Rome à Constantinople le porphyre, tant travaillé que non travaillé; voilà pourquoi on l'appelloit alors marbre romain. Ils en firent cependant venir aussi d'Egypte. Voyez t. I, p. 188,

note 1. C. F. (2) Voyez ci-dessus, liv. vj, cl. 5, §, 5 et sniv.

<sup>(5)</sup> Glycas, Annal. par. iij, princ. p. 205. B.

<sup>(4)</sup> Cedren. Comp. hist. p. 322. D'après

vraisemblable que tous ces ouvrages de l'art furent détruits à la prise de Constantinople, sous Baudouin, au commencement du reteième siècle. Nous savons qu'on fondit alors les statues en bronze (1), pour en frapper de la monnoie; et un écrivain de

cet auteur, on peut conclure que Théodose-le-Grand avoit fait transporter ces statues à Constantinople. De tous les empereurs grecs, ce prince est celui qui montra le plus de considération pour les arts du dessin. Thémistius reconte (Orat. 18, p. 225. A.) que le grand nombre d'édifices qu'il fit élever et les ouwrages de l'art dont il les embellit , avolent attiré à Constantinople toute sorte d'artistes. Justinien fit également construire plusieurs grandes édifices, à la description desquels Procope a consacré un ouvrage entier, intitulé : De AEdificiis Justiniani. Paul Silenslarius, écrivaln contemporain, parle de l'église de Sainte-Sophie, rebâtie par ce prince, comme d'un édifice extraordinairement grand; et Pierre Belon (Observat. de plus. singular. ec. l. j, c. 85, p. 74) la cite comme le plus beau monument de l'antiquité qui existât de son tems, c'est-à-dire, au commencement du seizième siècle. Il ajoute, qu'après avoir vu cette grande fabrique, on n'est r.lns étonné à la vue du Panthéon d'Agripps, Les Turcs en ont fait une mosquée. Avant d'abattre l'ancien temple, Justinien fit enlever les statues qu'il renfermoit, comme il a été dit ci-dessus au §. 17, et il les fit distribuer dans la ville, d'après le rapport des écrivains. que j'ai cités à cet endroit dans la note 2, qui se sont copiés l'un l'autre. Et, s'il en Lut croire Codinus, le dernier d'entr'oux, il n'y en avoit encore beaucoup. au tema où il d'erivoit, c'est-à-dlre, vers le núlteu da quinnième siècle (comma le pense Fabricius. Bibl. greca, t. PI, dib. s. c. 5, p. 475); et celles qui étolem en brome, comme il est probable qu'il y en avoit, ont été suuvées dans la dévastation générale, qui eut liem dans les tema dont parle Winkelmann dans le même paragrapho. C. F.

(1) Il y a tout lieu de douter, si les ouvrages dont il est question ici, existoient, non pas au commencement du treizième siècle, mais même au onzième, tems où probablement vivoit Cedrénus. Pour indiquer (p. 522) la statue de Constantin et celle de sa mère. ainsi que les deux statues équestres de Trajan et d'Adrien, il se sert du tems présent, sunt; mais passant ensuite à la description d'un endroit de Constantinople appellé Lauso, et des statues qui l'embellissoient, comme la Pallas, la Vénus, le Jupiter Olympien, etc., il employe l'imparfait , stabat , icare : voulant dire probablement on'autrefois ces statues se trouvoient là; mais qu'elles n'y étoient plus de son tems. Il faut néanmoins en excepter la Pallas de Linde, que le même Cedrénus nous cite dans la suite de son onvrage, p. 523, comme existante encore dans une place de Constentinople, ainsi qu'une autre statue d'Amphitrite, qui avoit des pattes d'é-

crivisse sur les tempes. E. M.

Il n'est pas besoin de tant de conjectures pour savoir comment périrent toutes

ce tems nous apprend que la Junon de Samos, en particulier, eut un pareil sort (1). Je prends toutefois pour une hyperbole,

ces statues, quand ce même anteur nous dit clairement, p. 351, que toutes furent détruites dans l'incendie du palais Lausiacus, où Théodose les avoit rassemblées, comme nous l'avons vu dans la note précédeute. Cet incendie arriva vers l'an 475, sous l'empire de Basilisque Zonare (Annal. lib, xiv, p. 52 segg.) s'accorde avec Cedrénus, et comprend même la Pallas de Linde dans le nombre des statues qui périrent. On pourroit presqu'assurer d'après cela que la tête de la Vénus conservée à Madrid, que sa beauté pout faire regarder comme un original, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, dans la note de la page 237, n'est cependant autre chose qu'une copie; et outre ce qui a été observé t. I, p. 400, note a, ou pourroit assurer que la Vónus de Médicis n'est point celle de Praxitèle. Je suis surpris de ce que, parmi tant d'écrivains qui ont parlé de cette Vénns, aucun n'ait cité ces deux auteurs grecs; et que les plus récens, parmi lesquels est Dutens, Orig. des découv. ec. t. 11, part, 111 . c. 11 . 6. 280 . p. 250 . et Cameron. Description des bains des Romains, ec. p. 16, se sovent contentés de répéter ce qu'en dit ici Winkelmann, Bandurius scul, autant que je sache, nous apprend, d'après Cedrénus, que cette statne périt dans cet incendie (Imper. Orient, sive antia, Constantin, t. II. l.i. pug. 487); mais, se contredisant après, dans le même ouvrage, l. vij, p. 846, il assure qu'elle fut transportée ensuite à Florence. Théophile Sigebert Bayer, anteur d'une dissertation sur la Vénus de Praxitèle et sur son histoire, qui devoit.

Tome II.

ce semble, ne laisser rien ignorer snr cet obiet, se borne uniquement à réfuter cet écrivain, en citant deux médaillons frappés à Gnide, sur lesquels cette Vénus, si célèbre, est représentée dans une attitude bien différente de celle de la Vénus qui est à Florence : et en produisant aussi une statue transportée de Rome à Saint-Pétersbourg, où il se trouve dans le jardin impérial. Mais comme cette statue a été restaurée en partie, et cela même d'une manière assez mal-à-droite; il auroit mieux Lit de citer la célèbre Vénus, qui étoit autrefois au Belvédère du Vatican, et qui se voît aujourd'hui dans le cabinet Clémentin. J'en ai parlé à l'endroit cité; et Perrier nous en a donné la gravure en cnivre dans son Recueil de statues pl. 85. ainsi que Maffei dans sa Raccolta di statue, tav. 4. Elle ressemble beaucoup à la figure représentée sur la méd ülle en question; et plusieurs l'avoient deja reconnue pour une copie de l'ouvrage de Praxitele, ainsi que le remarque Falconnet : Discussion un peu pédantesque, cc. OEuv. tom. II, p. 530. La dissertation de Bayer se trouve dans les Mémoires de l'Académic des Sciences de Petersbourg, tom. IV, p. 259 et suiv. sous le titre : De Venere Cuidià in ery pta conchyliata horti imperatorii ad auinm estivam , et in duobus numis cuidiis. C. F.

(i) Niceta Choni na Ap. Fabric. Biblioth. grac. t. VI, L. v, c. 5, p. 406; et Bandurius, Imper. orient, siee unt. Constant. t. I, lib. vj, p. 108. Il ne dit pas précisément que ce fut la Junon de ce que le même écrivain nous dit, savoir, qu'il fallut quatre chariots pour transporter la seule tête de cette statue lorsqu'elle cut été brisée; mais, quoiqu'îl en soit, cela nous donne toujours l'idée d'un ouvrage excessivement grand.

§. 25. Lorsqu'on considère, non seulement le grand nombre de statues de bronze faites à Constantinople, sous les premiers empreuers de Byzance, jusqu'anx successeurs de Théodose, dont la mémoire s'est conservée dans plusieurs épigemunes grecques, ant à la loanage des statues qu'en Thonneur des personnes qu'elles représentent (1); mais sur- tout lorsqu'on se rappelle les deux colonnes dont il a été parlé au paragraphe 19, on ne peut nier que l'art étoit alors cultivé avec plus de succès chez les Grecs qu'à Rome; cette ville ayant déja été dévastée par les abrabras y, comme il vieut d'être dit. Une certaine élégance dans

Samos, et il ne pouvoit pas le dire, parce qu'elle n'existoit plus depuis longtems, comme on l'a vu dans la note précédente. Il assure ensuite, et avec raison, que l'on fondit slors la statue de l'ânier avec son âne, qu'Auguste avoit fait ériger à Nicopolis. C. F.

(1) On ne peut voir sans étonnement le nombre prodigieux de statues, pour la plupart en bronze, que les empercurs grecs firent ériger, sur-tout à Constantinople, à cux-mêmes, à leur famille, à leurs généraux et à leurs prédécesseurs. Il y en avoit beaucoup d'équestres ; et les auteurs que j'ai cités ci-dessus, page 400, note 2, en font la description d'un grand nombre, ainsi que d'autres écrivains de Byzance. De toutes celles qui ont été érigées en It-lie, et peut-être la seule statue au monde de ce geure , qui se soit con ervie, porte environ vingt palmes de hauteur. Elle se voit encore aujourd'hui dans la place publique de

la ville de Barletta, dans la Pouille. On dit que c'est un Constantin, et je le croirois assez, d'après la companison que i'ai faite d'un dessin de cette statue, que m'a donné M. Mola, président du collège royal et de l'académie de la ville voisine de Bari , avec les statues de Constantin, dont Winkelmann nous a donné la description ci - dessus au §. 13, Le baron Riedesel, dens son Voyage en Sicilo et dans la Grande-Grèce, imprimé d'abord en allemand, et traduit en françois , leure 2 , p. 2/1 , prétend que c'est un Jules-César; mis lorsqu'il a porté ce jugement, il ne s'est pas bien rappellé ni les tr. its de cet empereur, ni ceux de Constantin ; et il n'en avoit pas bien examiné non plus le costume, qui est du tems du Bas-Empire. Nous donnons la gravure de cette statue à la fin de ce volume, PL IX, ainsi que son explication, dans laquelle nous nous étendrons davantage sur cette matière. C. F. le dessin, formée sur le goût antique, s'est maintenue chez les Grecs jusqu'au règne de l'empereur Justin, comme le prouve le manuscrit grec peint en miniature par un certain Cosma, lequel se trouve à la bibliothèque du Vatican, no. 699, et qui a été publié par Montfaucon (1), qui cependant n'en donne pas tous les dessins. Parmi les figures qui ornent ce manuscrit, il y en a deux de femmes dansantes au pied du trône du roi David, et tenant chacune une draperie qui leur voltige au-dessus de la tête, avec l'épigraphe OPXHCIC, la danse (2). Ces figures sont rendues avec tant de légèreté qu'il y a tout lieu de croire qu'elles ont été copiées d'après quelque peinture antique du bon tems dans la Grèce (3). Ce Cosma étoit un marchand du tems de Justin, qui se fit ensuite moine, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans le second livre de son ouvrage, et comme cela se trouve confirmé par le patriarche Photius (4).

\$. 26. J'ai déja passé les bornes que je m'étois prescrites lors- Conclusion que je formai le plan de cet ouvrage. Quoiqu'en rélléchissant de l'Hittoire sur la destruction de l'art, j'aie ressenti le même déplaisir qu'éprouveroit un homme qui, en écrivant l'histoire de son pays,

- (1) Collect. script. greec. t. II, p. 115. (2) Il y a OPXHCHC.
- (3) Il y a de l'exagération dans cet eloge. C. F.
- (4) Biblioth. cod. xxxvj, p. 23. Photius donne l'extrait de ce livre de Cosma, qu'il regarde comme un auteur anonyme, ainsi que l'observe Fabricius , Biblioth. grac. tom. II, lib. 3, c. 25, p. 609; et c'est du manuscrit du Vatican que l'anteur n'est pas connu. Cosma peut déja avoir existé du tems de Justin , mais il n'a guère cerit que sous Justinien, vers l'année 555, et suivantes, comme on le voit chez Montfincon , à l'endroit cité , p. 2.

Nora. Pour ne laisser rien à désirer, j'ai intercallé ici ce paragraphe 25, que

l'ai pris en partie du Discours préliminaire de l'Explication de Monumens de l'antiquité, à la fin, et partie des Remarques de Winkelmann sur l'Histoire de Fart. Le savant et laborieux M. d'Agincourt doit donner, sous peu, dans un ouvrage que j'ai eu plusieurs fois occasion de citer, des notions plus exactes et plus étendues, avec des preuves qui auront pour base des monumens gravés en cuivre, tant sur l'époque de l'art dont Winkelmann parle dans ce chapitre, que sur la suite non interrompue de son histoire, jusqu'à ces derniers siècles, lorsqu'il a paru ressusciter, pour ainsi dire, avec un nouvel éclat. C. F.

Ttt 2

se verroit obligé de tracer le tableau de sa ruine, après en avoir été le témoin, je n'ai pu me défendre de suivre le sort des ouvrages de l'antiquité aussi loin que ma vue a pu s'étendre. Ainsi une amante éplorée reste immobile sur le rivage de la mer. et suit des yeux le vaisseau qui lui ravit son amant, sans espérance de le revoir : dans son illusion, elle croit appercevoir encore sur la voile qui s'éloigne l'image de cet objet chéri. Semblables à cette amante, nous n'avons plus, pour ainsi dire, que l'ombre de l'objet de nos vœux; mais sa perte accroît nos désirs, et nous contemplons les copies avec plus d'attention que nous n'aurions fait les originaux, s'ils eussent été en notre possession. Nous sommes souvent, à cet égard, dans le cas de ceux qui, persuadés de l'existance des spectres, s'imaginent voir quelque chose où il n'y a rien. On se prévient en faveur de tout ce qui est antique; cependant cette prévention n'est pas sans utilité. Figurons-nous toujours de pouvoir trouver beaucoup, afin qu'en cherchant nous trouvions du moins quelque chose. Si les anciens cussent été moins riches, ils auroient mieux écrit sur l'art. Nous sommes, par rapport à eux, comme les héritiers du laboureur de la fable (1); nous remuons chaque pierre pour trouver un trésor. A force de raisonner sur quelques monumens antiques isolés, nous parvenons à tirer des conséquences probables, et qui peuvent fournir plus d'instruction que les notices des anciens, dont la plupart ne sont qu'historiques, si l'on en excepte quelques-unes qui prouvent que leurs rédacteurs ont connu tous les mystères de l'art. Nons ne devons pas craindre de chercher la vérité, même aux dépens de notre amour-propre. Il faut que quelques-uns s'égarent, pour que le plus grand nombre trouve le bon chemin.

(1) La Fontaine, liv. v, Fabl. 9.

FIN DE L'HISTOIRE DE L'ART.

## OBSERVATIONS SUR L'ARCHITECTURE

DES ANCIENS,

Maggificas ades, operosaque visere templa Divitiis hominum, aut sacra marmora, reve vetustas, Traduce materia, aut teiris per proxima fatis Currimus: atque avidi veteris mendacia famae Erikmus; cuactasque libet percurrere gentes:

CORNELIUS SEVERUS, AE tms, vers. 565 et seq.

## PRÉFACE DE M. CARLO FÉA.

GOMME les Observations sur l'architecture des anciens forment, pour ainsi dire, une troisième partie de l'Histoire de l'art, nons avons cru bien faire de les mettre à la suite de cet ouvrage, afin de les rapprocher davantage de l'histoire des deux autres arts, la peinture et la sculpture.

Winkelmann composa ces observations en 176c; îl les augmenta ensuite et les publia à Dresde en un volume in-4°. Il
y fit de nouvelles additions en 176a, et les retravailla au point
qu'il les regardoit comme le meilleur ouvrage qu'îl cut fait jusqu'alors. Du moins c'est ainsi qu'il s'exprime dans une lettre
adressée à M. Usterí, le 15 octobre 176a. En effet, on ne peut
se dissimuler que ces observations sont de la plus grande importance, et remplies de ce riche fond d'érudition que l'auteur sut
mettre dans tous ses ouvrages. Il a su semer dans celuicci beaucoup de nouvelles recherches et de belles réllexions, qui ne se
trouvent dans aucun autre écrivain, et moins encore dans les
ouvrages des architectes, qui tous, en général, n'ont traité cette
matière que fort superficiellement.

J'ai procédé dans la publication de ces Observations sur l'architecture des anciens, de la même manière que dans celle de l'Histoire de l'art; c'est-à-dire, j'ai vérifié les passages des anteurs cités, et comparé les descriptions de Winkelmann avec les anciens monumens dont il est parlé et qui existent à Rome.

J'ai même pris sur moi de corriger, dans le texte, quelques erreurs qui paroissent être des fautes de copiste, et qui étoient faciles à rétablir. Quant aux notes, j'ai touché à celles qui, selon moi, en étoient susceptibles; ou bien, j'ai tâché de les éclaireir par des remarques qui ne m'ont point semblé hors de propos.

Parmi les monumens que Winkelmann prend pour objets de ses observations, se trouvent ceux de la ville de Posidonia, appellée depuis Pestum, située dans le golfe de Salerne; mais il me paroit que ce qu'il en dit, n'est fondé que sur une inspection faite à la hâte sur les lieux; où bien, il faut qu'il n'ait pas rédigé ces observations avec toute l'attention convenable. J'ai eu l'avantage inappréciable de pouvoir mettre à profit l'excellent ouvrage que le père Paoli a publié sur ces admirables monumens, et d'y puiser sur leur forme des éclaircissemens exacts et précis, que j'ai rapportés en note, et que j'accompague des planches nécessaires, qu'on trouvera à la fin de ce volume. Mais comme le savant auteur de cet ouvrage n'est pas du même avis que Winkelmann sur l'ordre d'architecture de ces édifices, que le premier regarde comme des ouvrages des Etrusques des plus anciens tems, et que le second prétend être des productions des Grecs, j'ai fait mention de cette opinion nouvelle du père Paoli dans mes notes au bas des pages; mais, en même tems, j'ai communiqué à ce célèbre écrivain quelques doutes

dontes qui s'étoient présentés à mon esprit à cet égard. Pour répondre à ces difficultés, il a bien voulu m'adresser une lettre que j'ai cru devoir insérer dans ce volume : il y supplée, avec l'éloquence qui lui est propre, à plusieurs choses qui se trouvent omises dans l'Histoire de l'art, pour ce qui regarde les peuples orientaux, et particulièrement les Hébreux et les Egyptiens. D'ailleurs, cette lettre est remplie d'une excellente érudition, et de quelques nouvelles vues qui semblent assez fondées. Cependant, comme le point principal de la question ne m'a point paru suffisamment décidé pour que j'abandonnasse les difficultés que j'ai cru y découvrir , je me suis livré à des recherches, qui m'ont fourni de nouvelles preuves de fait relativement à ces édifices, et de nouvelles lumières par rapport à l'histoire de l'art : preuves avec lesquelles je présume pouvoir étayer le sentiment de Winkelmann, qui est le plus généralement reçu; sans manquer néanmoins aux égards que je dois à un ami respectable, et à un écrivain dont la réputation se trouve établie sur plusieurs bons ouvrages.

C'est donc d'après cet exposé, que je prie le lecteur de juger tout ce que j'ai dit ailleurs des ouvrages attribués aux Etrusques.

l'ai fait précéder cette lettre des observations de Winkelmann sur le temple, dit vulgairement de la Concorde, et sur celui de Jupiter Olympien, situés l'un et l'autre à Girgenti; observations qu'il a puisées dans la relation de M. Robert Mylne, comme il nous l'apprend lui-même au commencement de ce morceau, qui pest être regardé comme un supplément à l'histoire de l'architecture.

Tome II.

## 522 PRÉFACE DE M. CARLO FÉA.

J'ai ajouté, en outre, une description beaucoup plus détaillée et assez intéressante, je pense, du premier de ces deux temples avec les planches nécessaires, qu'on trouvera à la fin de ce volume.



## PRÉFACE DE L'AUTEUR.

6. 1. JE dois au public quelques remarques sur l'Histoire de l'ait, particulièrement sur la partie de la sculpture des anciens, et nommément des Grecs, dout j'ai annoncé la publication il y a deux ans. J'aurois pu, à la vérité, donner ces remarques plutôt; mais le lecteur et moi-même, nous avons gagné tous deux par ce retard. Comme je me chargeai, dans le tems, de la description du cabinet des pierres gravées de M. Stosch, à Florence, je me vis obligé de faire plusieurs nouvelles recherches, auxquelles j'ai apporté plus d'attention que je n'avois fait jusqu'alors. Cet ouvrage, que j'ai écrit en françois, a été imprimé à Florence, mais la préface et la table des matières ont paru à Rome. Il contient, sans ces deux nouvelles parties, six cents pages in-4°. Lorsqu'après avoir fini ce travail, je revis mon Histoire de l'art, je m'appercus que j'y avois omis plusieurs choses nécessaires, et même quelques preuves essentielles; ce qui m'engagea à former un tout autre système de ce livre. J'ai de plus fait faire quelques nouveaux dessins, qu'on est occupé à graver; et voilà quelles sont les causes du retard qu'a éprouvé cette impression.

§. a. Les Remarques sur l'architecture des ancients, que jo présente aujourd'hui au public, so sont augmentées par les recherches que j'ai été à méme de faire pendant plus de cinq années, tant à Rome que dans d'autres villes d'Italie, sur tout ce qui a rapport aux arts; recherches dans lesquelles j'ai été singulèrement aidé par M. le cardinal Alexandre Albani, le plus grand antiquaire qu'il y ait jamais eu, et par les observations que m'a fournies Clérisseau, architecte, très-versé dans l'architecture des anciens (1).

- §. 5. Le savant qui a étudié l'antiquité, et qui s'est procuré les comoissances nécessaires, pourra aussi bien juger de ce que je vais dire sur l'architecture des anciens, qu'un architecte méme; et l'on peut appliquer à ce sujet ce qu'Aristote dit des Spartiates: « Ils ne comoissent point les principes de la musique, cependant » ils savent trèsbien en juger (2). Je veux parler ici des commoissances nécessaires aux maîtres de l'art. D'ailleurs, pour tirer quelque fruit de l'étude de l'antiquité, il est ansis essentiel d'avoir certaines notions de l'architecture, et d'avoir fait des recherches sur cet art, qu'il est nécessaire d'avoir des idées précises et exactes de la peinture et de la sculpture; et l'on sait que la vue des anciens édifices fait naître le désir de l'étudier plus particulièrement.
- §. 4. Il paroit étonnant que plusieurs anciens monumens d'architecture, tels que ceux de la ville de Posidonia, nommée aujourd'hui Pestum ou Pesto, sur le bord du golfe de Salerne, dont j'aurai occasion de purler plusieurs fois dans cet ouvrage; il paroit étonnant, dis-jr, que ces monumens n'ayent pas reveillé l'attention de ceux qui étoient faits pour les admirer et les décrire. Clavier, qui a fait le voyage de Pestum, ainsi que de toute l'Italie, et qui a tout examiné avec exactitude, ne dit cependant que peu de chose des ruines de cette ville (3); et tous les autres écrivains qui ont donné la description du royaume de Naples en parlent avec la uéme brieveté. Il y a environ dis aus

<sup>(</sup>i) Yoyee In correspondence de Winkelmann avec Civinseau, qui se trouvera danu le Laures Jamilières de Virio.

(5) Li S. Ed.

Weidod, 157-, 4

"Folded, 157-, 4

"Folded,

que quelques Anglois allèrent voir ces ruines; et c'est depuis ce tems-là qu'on a commencé à en parler. M. le comte de Gazoles. de Parme, commandant d'artillerie du roi des Deux-Siciles, a fait lever et dessiner avec beaucoup de soin, il y a quatre ans, les plans des édifices de Pestum, qu'on grave maintenant (1). En 1756, le baron Antonini (âgé de 80 ans, et frère de l'auteur de l'excellent dictionnaire italien et françois, en deux volumes in-40. ) publia, à Naples, une description de la Lucanie (2); et il se proposoit de parler des ruines de la ville de Pestum. qui se trouvoit dans cette contrée. Il s'étoit transporté pour cela plusieurs fois sur les lieux, ainsi qu'il me l'a dit lui-même, possédant quelques terres dans ce canton : mais ce qu'il avoit écrit sur ce sujet s'est trouvé si mal rédigé, qu'il n'a pas été possible d'en faire usage; et M. le marquis Galiani, de Naples, publia ensuite ce que M. Autonini s'étoit proposé de dire de Pestum. Il a néanmoins adopté une grande erreur : il prétend que Pestum avoit une forme circulaire, et c'est exactement le contraire, car les murs de clôture de cette ville formoient un carré (3). Si l'on prend la peine de comparer ce que je vais-

(1) C'est au comte de Gazoles scul que le public littéraire est redevable de la connoissance que nous avons des antiquités de la ville de Pestum. Cet illustre amateur des beaux-arts s'est livré à ce genre de travail bien plutôt que Winkelmann ne le suppose ici. M.zochi, qui fit imprimer, en 1754, ses observations sur Pestum . dans l'appendix qu'il joignit à son explication des tableaux d'Herculanum. p. 400, promit alors des dessins que ce même anateur avoit f it faire. Consultez le père Paoli, qui vient de les mettre au jour, avec de savantes dissertations, dont nous profiterons beaucoup dans la suite. M. Major a publié, en anglois, sur les mêmes antiquités, un

ouvrage qui a 4st traduit en même tems en françois, et imprimé in-folio à Londues, en 1763; mais les dimensions et les proportions des latimens sont, en général, bien éloignées de la vérile, et fort défectueures à besucoup d'égards; ainsi que les explications, qui m'ont paru peu saisfriaisate. C. F.

(a)Cet ouvraged Antonini fut imprimé en 1745, avec des gravures de Gestari. Il est vrai, qu'il l'augmenta beaucoup en 1756, mais sans en changer la date de l'impression. Quant à son âge, il naquit le 4 janvier 1635. Voyex Soria Mêm. storico-crit. delgi zeriat. napol. som. I, p. 42. C.F.

(3) Si le plan de le ville de Pestum ne

dire dans ces remarques sur les édifices de Pestum, avec ce qu'en dit M. le marquis Galiani, on s'appercevra facilement combien les descriptions de cet écrivain sont fautives et peu satisfaisantes.

§. 5. Tous les murs de clôture du carré de la ville de Pestum, située à un mille et demi d'Italie du bord du golfe de Salerne, avec les quatre portes, se sont conservés en entier (1); et ces murs sont bâtis de très-grandes pierres quadrangulaires ou oblongues (2), jointes ensemble sans ciment; de nansière que le coufé extérieur de ces pierres offre une surface taillée en forme de diamant. Ces murs sont couronnés, de distance en distance, par des tourelles rondes. En declars des murs, et au centre de l'ancienne ville, sont les restes de deux temples et d'un autre édifice public, qui a été ou une basilique, ou une palestre, ou ng gmnase 30. Ces délifices sont, sans contredit, les plus anciens monumens que nous ayons de l'architecture grecque (4); et ceux qui, avec le temple de Girgenii, en Sicile, et le Pantéon, à Rome, se sont lo mieux conservés (5); car l'un de ces

présente pas nne forme circulaire, on ne pout pas dire non plus qu'il en présente une carrée. Voyez-en la figure Pl. XIV, à la fin de co volume.

(i) Une grande partie des murs est combée en runie; et il est mêine des endroits où l'on cu voit à peine quefeques ventiges. Ce qu'il en rette, mérite d'être considéré et annonce une construction magnifique. Il n'en autheise plus qu'une seule potre, dont nous donnous la vue extérieure à la fin de ce volume, PI, XV. C. P.

(2) Ces pierres ont plus de huit et dix palmes de longneur, sur quatre à cinq de largeur et trois à quatre de hautuer. C. F. (3) Lieux d'exercice.

Le père Paoli , Dissert V , croit que

c'est un porsique ou un édifice loscan, destiné à traiter les affaires publiques, ou à l'usage du commerce. C. F.

(4) Le père Paoli prouve d'une mitter fut d'assilie, oun scridi acrations, que ces trais monumens sont des ouvrages des Etrospues, et d'un rens bien autrieur à tous les édifices de la Grèce, même sonal que l'architecture y est ponté se la mitter. Voyer aussi le lettre, ou plute la dissersation qu'il m'adresse, innérée durs co-volume, après hotservations de Wilackeinann sur le ionnisée durs con volume, après indice d'une contine de Girecuit. C. F.

(5) L'église de Sainle-Sophie à Constantisople, dont nous avons parlé cidessus, p. 511, n. 4, est peut-être des ancieus temples celui qui s'est le mieux temples a encore son frontispice entier par devant et par derrière, et la plus grande partie du frontispice de l'autre reste sur pied.

6. 6. Ces deux temples sont, de même que le troisième édifice, amphiprostyles, c'est-à-dire, qu'il y règne tout au tour un rang de colonnes isolées, et qu'ils ont un portique par devant et un par derrière (1). Le plus grand temple, qui est celui qui a le moins souffert, a six colonnes à chaque portique, avec quatorze colonnes sur les côtés, en comptant deux fois celles des angles (2), Le petit temple est décoré, comme le grand, de six colonnes par devant, de six par derrière, et de treize sur les côtés (3). La cella, ou le dedans du temple, étoit dans celui-ci, comme cela se pratiquoit ordinairement, fermé par un mur; et celui du grand temple avoit par devant et par par derrière un portique ou vestibule particulier de deux colonnes à l'entrée, avec les pilastres des angles; et il étoit de même décoré en dedans de deux rangs de sept colonnes chacun, dont plusieurs sont encore actuellement sur pied. La cella de l'autre temple n'a de portique particulier que par devant, avec le même nombre de colonnes que le précédent (4) ; et dans cette partie intérieure ,

conservé. Mais II est bien postérienr aux édifices dont nous parlons. On peut voir la description de l'état où il se trouve actuellement chez M. Miliria, Memorie degli architetti, tom. 1, pag. 103. seqq. v. Antemio. C. F.

(i) Cette distinction de portiques est absolmment inuitle, après avoir dit que ces trois édifices sont entourés d'un rang de colonnes isolées, é est-é-dire, à "un portique. Voye-en les plans dans les Pl. XVI, XX et XXIII, à la fin de co volume. Vitrue, [8, 46], é.d. a, ne fait pas cette distinction. On ne peut pas non plus les nommes amphignosyples, comme le fait aussi Major, pag. 27, 30, comme le fait aussi Major, pag. 27, 30, ce comme seekee partie minementre, 51, d'aprêt à la gamfielton in propre de ente expression clera Virture, locc. cit.; qui aprelle ampliprony-les les temples qui n'out que quatre colonnes ans facede devant et de derriter. Tout au plus, d'après ce même suteur, on pourroit el supplette perpybrèse, qui avoient six colonnes par devant , autent par desrière, et cons aur les côtés, y compris celles des angles. Voyes auxil les observations sur le temple de Girgent Sicile, qui est semblable à celui de Pestum. C.F.

- (2) Voyet la Pl. XVI. (3) Voyet Pl. XX.
- (4) Le nombre des colonnes varie. Il

il y a vers le fond une éminence en forme de grand carré long, qui paroit avoir servi d'autel (1).

- 6. 7. Dans le grand temple, il y avoit au-dessus des colonnes d'en bas, en-dedans de la cella, un second rang de colonnes plus d'en bas, en-dedans de la cella, un second rang de colonnes plus ces colonnes sont d'ordre dorique cannelé, et elles n'ont pas cinq diamètres d'élévation, ainsi que je le ferai voir dans ces observations (3). De plus, elles n'ont point de base. Celles du grand temple ont, vers lo chapiteau, deux gorgerins ou canaux renfoncés (collarini); au-dessus desquels viennent les cannelures qui ont deux pouces de large, et qui vont jusqu'au chapiteau.
- §. 8. La cella des deux temples est élevée de trois marches au-dessus de l'aire de la colonnade extérieure du temple; et ces marches, de même que celles qui règnent tout autour du temple, sont d'une laute ir «x-raordinaire, comme je le dirai plus au long dans cet ouvrage (4). C'est par ces marches qu'on se rend dans la cella; et les portiques, qui dans leur longueur ont deux colonnes et un pilastre, ainsi que nous l'avons observé, présentent trois colonnes sur leur profondeur (5). Les portiques de la cella du grand temple sont de quarante-deux palmes et

n'y en a que deux pour chaque vestibule du grand temple; et le seul vestibule du petit temple en a quatre entières, avec deux demi-colonnes anx deux pilistres ou angles de la cella, Noyez les Planctes XVI et XX. C. F.

Noye he Planches XVI et XX. C. F. (!) La forme et la manifre dont il ex extouré d'un mur, coume en la coult Pt. XX, me le fectoit pluthy prendre pour une discole on chapelle partier blre, destinée recrevoir l'image de dérindée, sinté, qu'on le pretisposit dans le temple de l'upiere Caplaille, auport de Nurbai, Rom. est. & F. v. c. 15, pag. of 7, et dans d'autras temples. La udant Etrans se vois dans las plans des temples dont la description se trouve, evec celle de l'ancienne Rome, dans unouvrage de Bellori, initiulé: Fragments vestigii veteris Rome ex lapidibus furnesianis, etc. La même chose est repetée par Piranesi: Le entieh. rom. tom.

- I, tur. 2, segg. C. P.
  (2) Voyes la Pl. XVII.
- (5) Voyez chap. 1, 5. 56. (4) Voyez ch. 1. 5. 74.
- (5) Je n'eatends pasce qu'a voulu dire Winkelmann ici. On il a confondu les vestibules de l'un de ces temples avec ceux de l'autre, ou il a cru y voir des colonnes qui ne s'y trouvent pas. Voves les plans de la cités, aux Pl. XVI et XX

demi de longueur, sur vingt-quatre palmes de largeur (1). Il faut remarquer au petit temple, comme une chose particulière, que dans le portique la troisième colonne porte de chaque côté de la profondeur ou de la largeur, comme on voudra l'appeller, sur la troisième des marches qui conduient à la cella, et ces deux colonnes ont au bas de leur fût un tambour, outre leur base ou plinthe; lequel néanmoins est d'une forme ronde (a). On voit donc que, dès les tems les plus reculés, il y avoit des colonnes doriques avec des bases; ce que personne n'avoit encore remarque jusqu'à présent (3).

 g. Les entre-colonnemens des temples ne sont pas d'un diamètre et demi des colonnes, comme Vitruve veut qu'ils le soyent (4);

- (1) Le vestibule, qu'on peut regarder comme le principal, ou l'antérienr, est plus long que l'autre. Il a quarante-deux pdanes de largeur, sur vingt-huit, ou un peu plus, de longueur. Le largeur du second est la même; seulement sa longueur, prise en dedans d'œuvre, ne porte que dis-sept palmes. C. F.
- (a) Les colonnes de ce vestibule, comme on la ves ci-deuss p. 5ay, n. 4, sont de chaque côté au nombre de deux, sont de chaque côté au nombre de deux, sent et deux demi-colonnes aux pilsatres, ou angles de la cella. La base, qui est la amérie pour toutes, est ronde, avec un tumbour. Aucune ne poocit, à propramen parler, sur les marches; mais les dans prespières senlement écoleur glean den prespières senlement écoleur glean cel sur un plan moins fleér que clea sur un plan moins fleér que des sur un plan moins fleér que nes verses par les marches; mais les des promoties de la calls, qui portoic les autres colonnes. Voyes la PL XX. C. F.
- (5) La rondeur de cette base fournit au père Paoli un argument, entre beauconp d'autres, pour pronver que l'architecture de ces édifices n'est point celle des Grees, mais plutôt l'ancienne architecture des Errusques. C'est le senti-

Tome II.

ment de Vitruve, liv. iv, ch. 7, que ce savant commentateur explique, et qui donne aux colonnes toscanes les mêmes bases que celles de ce temple, J'ajonterai , qu'en supposant l'antiquité des monumens de Pestum, antérieure aux ordres de l'architecture grecque, comme le soutient le père Paoli dans l'ouvrage cité et dans la lettre qui se trouve ci-après, Pline se seroit trompé en as surant (liv. xxxvj, ch. 23, sect. 56.) que le temple de Diane, à Ephèse, dont Winkelmann parle ci-après dans ses observations, fut le premier dont les colonnes eurent des bases et des chapiteaux. Ce seroit là une erreur de Pline, semblable à celle que nous releverons au 6. q ; si toutefois nous ne voulions pas tirer de-là la conjecture qu'il n'a entendu parler que de l'architecture grecque; et, comme on pourroit dire alors que l'usage des bases et des chapiteaux n'étoit pas encore introduit à cette époque en Grèce, ce seroit former un argument bien fort pour attribner ces édifices anx Etrusques. C. F.

(4) Pour l'espèce de temple appellée X x x car le diamètre des colonnes du grand temple est de sept palmes et.cinq lutitèmes; et les entre-colonnemens sont de luit palmes entiers (t). Il faut d'ailleurs remarquer, comme quelque chose de singulier, que les entre-colonnemens de la colonnade extérieure, qui règne autour du temple, ont un canal ou champ remforcé d'environ la largeur d'un doigt; l'equel renfoncement remplit toute l'espace entre les pieds des colonnes (2). Les colonnes d'en-bas de la cella de ce temple ont cinq palmes et un tiers de diamètre.

§, 10. La longueur du graud temple est de trois cent quatre-vingtsix palmes, sur une largeur de quatre-vingt-seize; la lergeur de la cella est de quarante-deux palmes et demi. La longueur du petit temple va à soixante-seize palmes sur cinquante-cinq de large; ct la largeur de la cella de ce même temple est de vingtbuit palmes (3).

§. 11. Le troisième édifice est décoré de neuf colonnes par devant, d'un même nombre par derrière, et de dix-luit sur les cotés, en comptant deux fois les colonnes des angles (4). Toures ces colonnes ont, au-dessous de leur chapiteau, des ornemens etroits enlacés les uns dans les autres, d'un travail supérieure.

pycnostyle, dont les colonnes sont serrées fort près à près, en sorte que les entre-colonnemens n'ont qu'un diamètre et demi de la colonne, voyez Vitruve, lib. iii, ch. 2. C. F.

(1) Cela a été beancoup changé dans les Planches XVIII et XIX, données d'après Major, dans sa description de Pestum, que nous avons d'ja citée. C. F.

(a) Ce canal est plus grand, et a quatre doigts de profondeur; mais il ne remplit pas tont l'espace qui sépare les colonnes. Le père Paoli, Dissert. iv, num. 12, 13, p. 118 et seq., dit, dans une explication fort ingénieuse qu'il on donne, qu'on y avoit placé une lame de marbre on de bronse d'une certaine épaiseur, pour, couvrir le pavé, et qui, on même tems, y servoid d'ornement; pour fournir, par ce moyen, un rélaursement aux colonnet, qui persionionit, en quelque sorte, porter sur une petite base carrée, produite par l'intervalle qui restoit entre elles et le carré postiche dont il est question. C.F.

(3) La longueur du grand temple est de deux cent trente palmes; et telle du petit temple est de cent vingt-sept palmes. Quant à la véritable largeur, Winkelmann ne s'en est pas bien éloigné. C. F. (4) \*Voyez la Pl. XXIII. ment beau, qui dans quelques-unes se ressemble, mais qui est différent dans la plus grande partic (1). La masse de ce bàtiment est de deux cent cinq palmes en longueur, sur quatre-vingt-douxe de largeur (a). Cet édifice a, comme les deux temples, une cella ou un endroit intérieur enclos, de quarante-trois palmes et demi de large, avec trois rangs de colonnes dans l'intérieur, dont les trois colonnes et les pilastres des angles se trouvent placés à l'entrée de ce bàtiment intérieur (3). Actuellement il y a encore trois colonnes sur pied du rang du milieu intérieur (4). Le diamètre des colonnes extérieures est de cinq palmes et trois quarts; et l'entre-colonnement a onze palmes et deux tiers (5); ce qui s'écarte par conséquent des règles de Vitruve. Tout le terrain de cet édifice a une douce pente en talus des deux côtés, afin de faciliter l'écoulement des caux de pluie (6).

(1) On peut en voir des exemples dans La Pl. XXIII, que je viens de citer. C. F. (2) Il y a une petite différence entre ces mesures et celles du père Paoli. C. F. (5) Winkelmann ne donne ici que des conjectures sur l'architecture de cet édifice; mais elles sont fausses et dénuées de vraisemblance. Voici ce qu'en dit le père Paoli, Dissert. v , num. 13, p. 140. » De la partie que nous appellons antérieure, ou découvre le vestibule qui est formé dans l'intérieur per deux pilastres et trois colonnes placées au milieu. Il se peut que la même chose ait existé dans la partie postérieure; mais cela n'est indiqué par aucune trace qui puisse le faire conjecturer. Les pilastres sont addostés contre les murs, qui ne se prolongent pas du tout; on qui du moins, s'ils avançoient davantage, ne dépassoient point la première des trois colonnes; lesquelles, placées en droite ligne, occupoient le milieu de tont cet endroit. Si

en avançan, on trouve encore quelques restes de murailles, leur foildesse nous prouve clairement, non pas l'existence d'une cella intérieure, comme il y en avoit dans les temples; mais la destination de ces murs à soutenir un plancler qui alloit un peu en montant vers le milleu du vestibule «Voyce PLXXIII (d) Voves PLXXIII et XXIV.

(2) Aux colonnes des deux côtés, l'espec du centre d'une colonne au centre de l'autre, est de onze palares et deux tiers; et aux colonnes des deux farades, il n'est que de dia palanes et cinq ixièmet. Le diamètre de chaque colonne et de oinq palanes et un tiers; ainsi l'entre-colonnement des côtés excèdo un peu ce diamètre; au lieu qu'il l'égale à peins sur le devant. C. F.

(6) Cette pente n'est que l'effet de quelques débris et de l'éboulement du terrain dans le milieu de l'édifice. Le père Paoli nous apprend (loc. cit. n. 14)

Xxx 2

- §. 12. Il faut remarquer que ces trois édifices ont encore les deux parties inférieures de l'entablement qui portent sur les colonnes, c'est-à-dire, la frise et l'architrave, bien conservées; mais la troisième partie de l'entablement, savoir la corniche, manque à tous les trois (1).
- §. 15. Je parlerai des caractères de l'ordre dorique de ces bluitmens dans mes observations. La longueur et la largeur de ces édifices ont été prises de la troisième des marches par lesquelles on y monte; et le palime dont on s'est servi est celui de Noiples, qui est plus grand que celui de Rome (a).
- §. 16. Outre les édifices dont nous venons de parler, il y avoit sur la place de la ville un amphithéatre, dont on voit encore les voîtes d'en-bus, et dix rangs de marches ou gradins. Suivant Autonini, sa longueur est de cent soixante-cinq palmes, sur cent vingt de largeur (5). On y trouve aussi les vestiges d'un châtre (4); et lors des murs il y a trois tombeaux de briques.
- §. 15. Volàl la description la plus exacte qu'on puisse donner des antiquités de la ville de Pestum, sans faire usage de planches. On ma assuré quà Vélia, qu'on appelloit anciennement Eléa (5) (ville dont l'école éléatique a pris son nom), à quinze milles d'Italie au-delà de Pestum, on voit énocre aujourd'hui les restes considérables d'anciens édifices et de temples à moitié

que cet endroit ayant été fouillé, on y a trouvé le plancher ou l'aire de l'édifice avec des fragmens couverts encore de mosaïques. C. F.

- (i) Winkelmann ne s'est pas rappellé de ce qu'il vient de dire ci-dessus, au paragraphé 5. Au surplus, les planches qui sout à la fin de ce volume nous offrent ce qui reste de ces édifices. C. F.
- (2) Le palme romain moderne a hult ponces, trois lignes et demie; le palme de Naples est de huit pouces, sept lignes.
- (3) D'après les mesures exactes don-

nées par le père Paoli, dans sa Pl. xliv, cet édifice a deux cent dix-huit palmes de Naples de longueur, sur cent trentedeux de largeur. C. F.

- (4) Ce que Winkelmann prend ici pour un liéâtre, n'étoit, comme on le voit par l'inspection, que des marches de forme circulaire, par lesquels on descendoit à une fontaine, qu'on avoit placée asset bas pour que les conduits s'en
- trouvessent au niveru du so! de la ville.

  (5) Voyez Cluvier, Ital. ant L II, Iib. iv, c. 5, p. 1259.

conservés. Je ne crois cependant pas qu'on en ait parlé jusqu'à présent.

§. 16. A Crotone, dans la Grande-Grèce, il subsiste aussi des ruines, auxquelles on donne aujourd'hui le nom d'Ecole de Pythagore. Mais, excepté les monumens dont nous venons de partie il s'en est pou conservé dans ces contrées, où se trouvoient anciennement de si grandes et de si célèbres villes; ainsi que je l'ai appris, entre autres, de mylord Brudnell, qui a parcouru, il y a environ trois ans, toute la côte de la Calabre, jusqu'à Tarente.

§. 17. Quant aux anciens monumens d'architecture en Sicile, c'est le père Pancara; qui en a donné les premiers dessins, il ty a que'ques années, dans as Sicilia illustrata; et j'ai rectifié, dans un petit écrit (1), sur de bons mémoires, la description à Agrigente, aujourd'hui Girgenti. Les autres monumens de l'architecture des apiciens dans cette lle, ont été entièrement déruits par la main du terus ou par la fureur des barbares (2).

§. 18. En 1759, M. Le Roy fit connoître la plus grande partie des temples de la Grèce, ou en donna des dessins plus corrects et des descriptions plus exactes (3). Au mois de mai de l'année

(1) Voyez ci-dessus, p. 525, note 1. (a) Si Winkelmann avoit été mienx instruit, ou s'il avoit été lui-même sur les lieux , il n'auroit pas evancé lei que le tems et les guerres ont détruit tous les anciens monument de la Sicile. Les voyages du baron Riedesel et de Brydone, qui ont paru depuis que ces remarques sur l'architecture des anciens ont été publiées, l'auroient déja eu partie détrompé sur son erreur à ce sujet; mais il en auroit encore été plus pleinement convaincu, s'il avoit pu voir le Voyage Pittoresque des tles de Malte, de Sicils et de Lipari. Le citoyen Houel, peintre, auteur de cet ouvrege, a passé quatre années à faire des recherches dans les différentes parties de la Sicile, sur tout ca qui peut intéresser les aristes et les amateurs. Il a tout inesuré, dessiné, peint et d'orit sur les lieux. De cette collection, il a formé un corps d'ouvergeaussi intéressant que carieux. Je

(5) Nons avons fait mention, dans le premier volume, p. 67, col. 1, de quelques voyageurs qui ont examiné les antiquités de la frèce, qui les ont décrites en partie, ct qui en ont donné les gravures, quoique, on général, avec peu d'exectitude. Ces descriptions sons anjourd'hai fort précieuses, perce que, depuis ce tema-là, quelque-sans de occidepuis ce tema-là, quelque-sans de occi-

1750 deux peintres anglois, MM. Jacques Stuart et Nicolas Revett, entreprirent le voyage de la Grèce, après avoir exercé pendant quelques années leur art à Rome. Leurs amis en Angleterre leur procurèrent un secours considérable pour cette entreprise, par forme de souscription pour l'ouvrage qu'ils devoient en publier ; quelques-uns en payèrent d'avance un grand nombre d'exemplaires, dont le prix fut porté à environ deux guinées. Ces voyageurs commencèrent, la première année, par visiter Pola et la Dalmatie, où ils firent dessiner avec soin tous les monumens qu'ils purent découvrir (1). L'année d'ensuite, ils se rendirent dans la Grèce, où ils restèrent près de quatre ans, et revinrent à Marseille au mois de décembre de l'année 1754. MM. Dawkins et Bovery, qui, à leurs propres fraix, avoient équipé un navire avec toutes les choses nécessaires pour faire leur dispendieux voyage au Levant, et à qui nous devons la description des ruines de Palmyre, trouvèrent leurs deux compatriotes à Athènes, et les engagèrent à poursuivre leur entreprise. Bovery, le compagnon de voyage de Dawkins, mourut d'une fièvre-chaude, dans la presqu'ile de Negrepont (2); cependant Dawkins continua son voyage avec M. Wood, qui publia l'ouvrage sur Palmyre (3). Dawkins étant de retour dans sa pa-

ddifices as trouvent divtuits, soit par la guerre, soit par d'autres accidens, soit enfin par la barbarie des hommes; comme Le Roy I; obtever de tans son ouvrage, part. I, p. 11, à l'occasion du temple de Minerce à Althènes, lequel asuts en l'air en 1677, dans la guerre des Venitiens contre les Tarce. Ces denisers en ayant. Est un magain à pour de comme de l'acce de vient de l'acce de vient de l'acce de vient de l'acce de vient de l'acce de l

1676. C. F.

(1) Le Roy commence aussi par Pola, et il donne la figure de deux temples de cette ville. Consultez son ouvrage, t. I, part. 2, pl. xxix, p. 46. C. F.

(2) Ou bien à Ephèse, comme le dit Piranesi, ou le rédacteur de son ouvrage intitulé: Della magnif. de Romani, num. 212, p. 191. C. F.

(5) Il le publia-à Londres en 1753; et la description des ruines de Balbec, écrito en anglois, parut dans la même ville en 1757. C. F. trie, ne cessa d'encourager les recherches sur les aujtiquités de la Grèce; et M. Stuart trouva dans sa maison tous les secours qu'il pouvoit désirer pour faire graver ses dessins, pour lesquels il employa deux artistes, MM. Strange et Bezaire. Il y a environ deux ans que Dawkins mourut à la fleur de son âge; et l'on doit regarder la mort de ce savant auteur comme une perte réelle pour les arts et les sciences. On a continué l'ouvrage sur les antiquités de la Grèce, dont on a publié le plan; et il ya deux ans que les planches du premier volume sont gravées. On attend avec impatience cet ouvrage qui doit être plus étendu et mieux détaillé que celui de M. Le Roy (1); car. le voyageur auglois a détaillé que Celui de M. Le Roy (1); car. le voyageur auglois a

(1) Cot ouvrage parat en 1762, infolio, à Londres, en anglois, Winkelmenn, en ayant vu dans la suite le premier volume, écrivit à son ami Feussli une lettre datée de Rome, le 22 septembre 1764, dans lequelle il dit : « Le premier » volume des Antiquities of Greece de » M. Stuart, vient d'arriver ici: mais il » est aussi peu goûté à Rome, qu'il l'a nété en Angleterre; car tout ce gros » volume ne contient que de petites cho-» ses telles que la tour des vents . dont » toutes les figures sont portées sur de » grandes feuilles; de manière qu'il est » ficilo de s'appercevoir qu'on a cherché » à faire un gros livre : Monstrum horn rendum ingens, cui lumen ademtum v. Je ne m'arrèterai pas à rappeller ici les jugemens qu'ont portés différens journaux sur cet ouvrage; cela m'éloigneroit trop do mon but. Le Roi, dans la nonvelle édition de son ouvrage, faite à Paris en 1770, y a corrigé beaucoup de choses, leur a donné un autre ordre, et s'est défendu des critiques de Stuart, particulièrement au sujet des mesures, en disant que son intention avoit été de

donner plutôt des vues pittoresques de ces antiquités, que de les mesurer; et de faire voir le rapport qu'il y avoit entre elles et les monumens décrits dans Vitrave, et ceux des peuples qui out précédé ou suivi les Grecs dans la connoissance de l'art. Belle raison, pour qui n'en vent aucnne. Mais Le Roy n'a pes songé à réfuter la critique qu'a faite de son ouvrage, le traducteur et commentateur florentin des Caractères do Théophraste, tom. 11, c. 5, num. 25, p. 24, an sujet de ce on'il dit de la lanterne de Démosthène. Il a onblié de même toutes celles qu'a faites Piranesi, ou le rédacteur, quel qu'il soit, Della magnificenza de' Romani, publié à Rome en 1761; ou bien n'en auroit-il pas eu connoissance? Parmi ces critiques il en est une très-juste, dont nous perlerons ci-après 6. 49 des observations, Winkelmann fait mention de ces critiques dans une lettre adressée à Usteri, le 28 inillet 1761; mais peut-être n'étois-il plus tems alors d'en parler dans cet ouvrage, non plus que de ce que dit Piranesi sur les anciens monumens. Voyez la lettre



avec laquelle ils ont bien voulu me rendre service, même sans me comolitre personnellement, fait honneur à l'humanité; mais leur modestie ne me permet point d'agir ici contre leur volonté, qui étoit de faire le bien sans étre connus. Je me mets sous les auspices de tous les amateurs des besux-arts, mes bienfaiteurs et mes amis, tant en Allemagne que dans d'autres pays.

Rome, le 1er décembre 1760 (1).

septième volume de cette (dition, il y en a quelques-unes adressées, de Rome, è Puessil : Winkelmann parle souvent de lui dans ses lettres à d'autres amis, et toujours avec des sentimens d'affection et d'estime. J.

(1) Quoique cet opuscule soit daté

de 1760, Winkelmann n'a pas laisté d'y fûre quelques additions l'année suivante; comme il le dit dans cet ouvrage même, ch. 2, 5, 15, ainsi que dans set lettres familières. Voyez à ce sujet ce que nous avons remerqué tom. I, dans notre préfice. C. F.



Tome II.

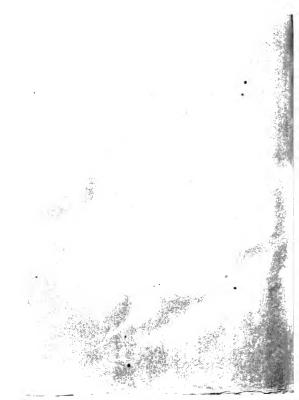

# PLAN DE L'OUVRAGE.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la partie matérielle des édifices en général.

ART. I. Les mat'riaux.

2. Les pierres.

5. Leciment, et particuliè-

rement la pouzzolane.

ART. II. L'art de bâtir.

z. Les fondemens.

Sur un terrein uni.
 A mi-côte, ou dans la

mer. 2. Les murs sur les fon-

demens.

2. De briques.
1. Le masse.
2. Le revêtement.

ART. III. La forme des édifices.

1. De la forme, particu-

lièrement des temples en général.

 Des édifices sur colonnes.

1. Des colonnes en général. 2. Des ordres des colon?

nes en particulier.

2. Du dorique. 5. De l'ionique.

4. Du corinthien.
5. Du romain ou com-

posite.

6. Des colonnes ovales.

 Réflexions générales sur la forme des édifices.

ART. IV. Des parties des édifices.

1. Extérieures.
1. Le toit.

2. Le comble ou le

frontispice.

3. La porte.

1. Portes doriques.
2. S'ouvrant en deborg.

Rideau de la porte.
 Les fenêtres.

 Intérieures.
 Le plafond ou les voûtes.

Yyya

#### PLAN DE L'OUVRAGE.

z. Les marches ou es-

 Les chambres ou appartemens,

#### CHAPITRE II.

#### Des ornemens en général.

ART. I. A l'extérieur des édifices. |

ART. 1. A la façade.

542

- 2. Aux colonnes, et en par-
- ticulier des caryatides.
- 3. A l'entablement des colonnes.
  - A la frise.
     A la corniche.
- 4. Aux fenêtres et niches. Art. II. Dans l'intérieur des
  - édifices.

    1. Dans le vestibule.
    - Aux plafondset voutes.
       Dans les appartemens
       en particulier.



## OBSERVATIONS

### L'ARCHITECTURE DES ANCIENS.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la partie matérielle des édifices en général. .

§. 1. Je me propose de communiquer, dans cet ouvrage, au public, quelques remarques et quelques observations sur l'architecture, que je dois, en grande partie, à mu propre expérience et à mes recherches. Elles auront pour objet les deux parties de l'architecture; savoir : la construction ou la partie matérielle des édifices en général, et les ornemens qui servent à les embellir.

- 6. 2. Dans la première partie, qui traite de la partie maté; rielle des édifices, je comprends tous les matériaux, et l'art de les employer ou de bâtir, ainsi que la forme des édifices et leurs principales parties.
- 6. 3. Les matériaux sont les briques, les pierres et le ciment (1); car nous ne parlerons point ici de la charpente, dont on se servoit néanmoins aussi dans la Grèce pour les édifices et pour les temples, tel qu'étoit celui qu'Agamèdes et Trophonius dédièrent à Neptune (2). Dans le principe, les briques n'étoient pas cuites au four, mais on les faisoit seulement sécher pendant quelques années au soleil : les Grecs, ainsi que les Romains, en faisoient un grand usage. C'est de pareilles briques qu'étoient faits les murs de Mantinée et ceux d'Eione, sur la rive ganche du fleuve Strymon dans la Thrace (3); un temple à Panopée (4), un autre temple de Cerès (5), tous les deux dans la Phocide; un péristyle à Epidaure (6), et un tombeau de la ville détruite de Lepréos en Elide (7), Il paroit, suivant Vitruve (8), que la plupart des maisons de Rome et des environs de cette ville étoient construites de pareilles briques; et cet écrivain traite fort au long de la manière de les faire; cependant Pausanias (a) nous apprend que ces briques se décomposoient par le soleil et par l'eau. A la terre destinée à faire des briques cuites, on méloit du tuf pilé (10), connu aujourd'hui sous le nom de sperone,
- (1) Je m'en rapporte sur l'usage que les anciens ont fait des différens matériaux, et particulièrement des briques. à ce que dit le père Paoli dans la lettre qu'il m'a adressée, et qu'on trouvera à la suite des observations de Winkelmann sur le temple de Girgenti. C. F.
- (a) Pausan. I. viij, p. 618, L. 28, ed. Kuhnii. .
  - (3) Idem , ibid. p. 614, L 25.
  - (4) Idem, lib. x, p. 806, L 10.
  - (5) Idem, ibid. p. 889, L 26.

- (6) Idem , lib. ij , p. 174 , l. 26. (7) Idem, lib. v, p. 386, L. 10. (8) Vitruv. lib. ij, c. 5.
- (9) Pausan. lib. viij, p. 614, L 29; et Vitruv. loc. cit.
- (10) Selon Vitruve, en pétrissant la terre dont on formoit ces briques, on y méloit de la paille pour mieux la lier. Voilà ce qu'ont voulu dire aussi Lucilius, Sat. lib. ix, princ.; Nonius, v. Aceratum; et c'est ainsi que le pratiquoient les Phéniciens, si l'on en croit

lequel est jaunêtre, mais qui devient rougeâtre au feu; couleur dont est encore le grain intérieur de la brique. Les briques qu'on employoit pour la construction des murs n'éoient pas épaisses, mais fort longues (1). Leur épaisseur n'alloit pas au delà d'un pouce, tandis qu'elles avoient jusqu'à trois et quatre palmes de superficie. Vitruve en parle; et elles servoient particulièrement pour les voussures (2).

5. 4. Les premières pierres dont ont se servit pour les édi-

Sanchoniston, chez Eusèbe, De prap. evang. lib. j, c. 10, p. 35. Il est probable que les Hébreux fabriquoient de la même manière leurs briques, comme le pense le père Bonfrerio dans son commentaire sur l'Exode, ch. 5, v. 7 et suir. Voyez Menochius, De republic. Hebr. 1. vij, c. 5, quæst. 5, col. 659; Nicolai , Dissert.ec. Lez. v , dell Esodo , tom. VIII, p. 124. Ceux qui prétendent que les Hébreux ne se servireut de paille que pour faire cuire leurs briques, ne réfléchissent pas qu'elles se cuisoient au soleil, comme le rapporte Sanchoniaton, loc. cit; ou bien se séchoient à l'ombre, comme le veut M. de la Faye, Mémoire pour servir de suite, etc. p.5, d'après les observations des voyageurs modernes, qui rapportent que la chaleur du soleil, an lieu de cuire les briques au degré convenable, les auroit calcinées de manière à ne pouvoir servir. Les Hébreux de la Palestine mêloient certainement de la paille à la terre de leurs briques, comme on pout le voir chez le prophète Ezéchiel, ch. 13, v. 102 et Chardin (Voyage ec. t. II, p. 178) nous apprend one les Persons d'aujourd'hui en usent encore de la sorte. C. F.

(1) Les briques des anciens édifices de Pouzzoles et de Baies, tant celles des muralles que des voutes, ont une trèibelle forme, comme on peut s'en convaincre par les exemples qu'en donne le père Paoli, Antih. di Pozzuolo, etc. tan, Ixvij. C. F.

(2) J'ai parlé de la différente grandeur des briques tom. I, pag. 50, note 1; mais, pour plus grande clarté, il fant remarquer , avec le marquis Galiani , sur le passage cité de Vitruve, que le palme dont parle cet auteur, étoit de quatre doigts, dont seize composoient le pied. On en trouve de bien plus grandes dans les anciens édifices. Celles que l'on employoit aux voûtes étoient, en général, faites en forme de coin. L'île do Rhodes fournissoit une certaine terre blanche, excellente pour faire des briques spongieuses et légères. C'est avec ces briques que fut bâtie la compole de l'église de Ste. Sophie, dont nous avons parlé ci-dessus pag. 511, note 4, et que des personnes pou instruites ont prises pour de la pierre-ponce. Voyez Codimis De orig. Constant. p. 70. Vitruve (1. ij. c. 5) fait mention de la propriété légère et spongieuse des briques qui se faisoient de son tems à Marseille, eu France, et a Pitane, en Asie, lesquelles étoient si légères quand elles étoient sèches qu'elles flottoient sur l'eau. C. F.

fices publics, tant dans la Grèce qu'à Rome, étoient une espèce de tuf, dont étoit bâti le temple de Jupiter à Elis (1). Un temple de Girgenti en Sicile, le temple et l'édifice de Pestum, sur le bord du golfe de Salerne, ainsi que les murs carrés de cette même ville (2), étoient tous construits avec de pareilles pierres. Cette concrétion pierreuse est de deux espèces : la première se forme d'une humidité lapidifique; elle est blanchâtre et verdâtre, d'une nature spongieuse, et par cette raison plus légère que les autres espèces de pierres, et que le marbre; cette pierre, connue sous le nom de travertin, se trouve près de Tivoli. La seconde espèce est une terre pétrifiée, qui quelquefois est d'un gris noirâtre, et quelquesois rougeatre : c'est celle qu'on appelle communément en Italie tufo, et en France tuf. Vitruve lui (3) donne le nom de pierre rouge, qu'on trouve aux environs de Rome; c'est ce que Perrault (4) a ignoré.

- §. 5. L'une de ces espèces est enlevée du roc au-dessus de la terre, l'autre se tire du sein de la terre même. Celle-là se trouve généralement dans les endroits où il y a des sources sulfureuses, comme celle de Tivoli et de Pestum ; c'est près de cette dernière ville que le ruisseau sulfureux, dont parle Strabon, se jette dans la mer (5).
- 6. 6. Le traverlin en particulier se forme des eaux de l'Anieno, aujourd'hui le Teverone, à qui on attribue une qualité pétrifiante;
- Noyez liv. I, ch. 2, 5. 12.
  - (2) Voyez ci-dessus pag. 525, note 5.
- (3) Vitruv. lib. ii. c. 7. (4) Ad Vitruv. p. 40, n. 1, édit. de
- (5) C'est le fleuve Silarus, dont parlent Strabon, tom. I, lib. v. p. 384. C., Pline, lib. ij, c. 105, sect. 106, Silius Italicus, De bello punico L viij, v. 582. Il avoit la vertu de pétrifier tout ce qu'on y jeuoit, Voyez aussi le père Paoli,

(1) Pautan. lib. v., pag. 597, lin. ult. Rovine della città di Pesta, Dissert. 1, num. 11, p. 10, où il observe que sous les murs de la partie septentrionale de cette ville, il tomboit dans la mer une fontsine dont le souffre qu'elle rouloit rendoit l'eau blanchâtre et fétide. Il en donne la représentation à la Pl. lxiv. Quant aux autres fontaines de ce genre qu'on trouve en Italie, on peut consulter Sénèque , Nat. quest. lib. iff , c. 20. C. F.

et des sources sulfureuses de Tivoli. Ces carrières reprennent en peu de tems; et l'on y a trouvé des instrumens de fèr des carriers qui prouvent ce fait. Le marbre crot de même de nouveau; car on a trouvé un pied de chèvre de fer dans un bloc de marbre de l'espèce appellée marbre d'Afrique, qu'on vouloit scier pour l'employer à l'égise Della-Motre, derirère le palais Farnèse à Rome. Cette croissance est néanmoins plus remarquable encore dans le porphyre, puisqu'on y trouva, il y a trente ans, une médaillé d'or d'Anguste (1).

5. 7. La seconde espèce de pierre, savoir le tuf, est d'une qualité terreuse, et beaucoup plus tendre que le travertin ; on en trouve près de Naples une espèce qu'on travaille avec la coignée. L'autre espèce de tuf se fouille aussi dans les environs de Naples, et s'appelle rapillo; mais peut-être faudroit-il dire la-pillo (3). C'est un moëllon plus lapidifié et plus noir, qui sert à faire le plancher dans plusieurs maisons, et à couvrir tous les toits horisontaux ou en terrasse. Ce moëllon se trouve aussi à Frascati, près de l'ancien Tusculum, où il est connu sous le nom de rapillo. C'est probablement une ancienne production volcanique des montagnes de ce canton, où l'on en voit une grande quantité par couches, en forme de petits carrés longs (3);

(i) Cest une chose très-certaine que le marbre crott dans les carrières; et c'est ce qu'attestent le jurisconsulte Giavoleno, l. ult. If: De fondo dot, Ultjeine. I. Francus 8 §. 53 viv. 13, If. 60.t matr. dos quemadam. pet. et Pausam. Ib. iij., c. a. 1, p. 26.5. Sut la manière dout se fait cet accroissement, on pent consulter Ginman, Della faica sotter. com. I, Ib. 7, c. 9. C. P.

(2) C'est sinsi qu'on l'appelle à Naples. C. F.

ples. C. F.

(3) Le père della Torre, Storia del Venvio, c. 1, n. 16, p. 10, croit que

Tome II.

tiroit des environs de Naples pour les bélienes, est une production naturelle; tandis que l'autre espèce en une production volcanique. Le père Bechetti, dans son couvrage proficient. Le prime prorie generale della Torra, faz: 21, 70, nic cette différence; illéquant pour raice de la companie de la companie de la companie de a fini dans la terra, con la contenta de la finitation de la companie de la companie de la contenta de la companie. On en trouve anual dans la territoire de Velleri, dont le docteur. Lapla a fait l'analyse. Il a troudocteur. Lapla a fait l'analyse. Il a trou-

l'espèce de tuf appellée rapillo, qu'on

Zzz

et lorsqu'on trouve dans l'ancienne histoire romaine, qu'on a quelquefois vu tomber à Albano des pluies de pierres (1), il faut sans doute attribuer ce phénomène à quelque éruption volcanique des montagnes voisines (2).

§. 8. Les anciens enlevoient le tuf par masses carrées, et l'employoient non-seulement pour les fondemens, mais ils en construisoient aussi des édifices entiers; et les aqueducs de Rome qui ne sont pas de briques (5), sont faits de ce tuf; l'intérieur des murs du Colisée est construit avec la méme pierre. Aujourd'hui, on tire le tuf des carrières, en petits blocs, tels que le hoyau les sépare de la masse, et on le fait servir pour les fondemens et les voûtes, ou pour garnir les murs, comme je le ferai voir plus bas.

 9. On employa aussi pour les premiers bâtimens, à Rome et dans les environs de cette ville, la pierre appellée peperin, qui

vé, comme le rapporte le pàre Rechetti, qui en est facilement itrée par l'aimant, avec un sel alcali qui fermente dans les ecides, le tout étroitement uni à une terre vitrifiée; que par conséquent ce tuf est de la mêmo nature que la pousroline. Consultea aussi le docteur Luji dans les ouvrages que nous allons citer dans les ouvrages que nous allons citer dans les ouvrages que nous allons citer dans les conde note d'-apper. C. F.

(1) Tite-Live, liv. j, ch. 12, n. 51; liv. xxv, ch. 6, n. 7. Voyez le père Bechetti à l'endroit cité, p. 551 et suiv.

(a) Il no resse plus aucun doute sur co anjet depuis los recherches qu'on a faites sur les anciens historiens, et sur les productions volcusiques, qui existent dans les environs do cette ville. Consultes lá -dessus Kippingius, Ant. rom. lib. j. e. 13, n. 10, p. 30 et 200; Freets, Reflexions un les prediges supportés dans les ance. Acad. des Inscripe. tom. IV, Mém. p. 4s4 et mir. De la Condamine, Extrait d'un journal de voyage en Italie, Academie des Sciences, année 1757, Mém. p. 556 et mir.; Luby, Giorande de Iesterait, non 1758, art. 8, p. 105, et Lexione, Accad. del des laghi albanese, e nemorese; Feriet, Miniral. d'Ital. lett. 11, et Minervino, Etimologia del volure, p. 229, Voyes aussi le pèro Belletti, p. 520,

(5) Il y en a amsi quelque-uns de pepcin, comme on le voli par los extes de condult de l'ancienne Anieno, re-trané dans les nuns de la ville (rope. Piranei, Le antich, run. ε. I, tor. 10, fg. 1), et pur le conduit de l'aquecho Marcis, comme l'oblever Giampin, Vet. nocaum. tom. I, ε. 8. Celui de l'aquecho L'expine et de traveriri dans quel quere scariotis, comme derrière le palai del Bafolo. Cel.

est une pierre d'un gris foncé, plus dure que le tuf et plus tendre que le travertin, par conséquent plus facile à travailler que cette dernière. Les anciens lui donnoient le nom de pierre d'Albano (1), parce qu'on en enlevoit beaucoup à Albano; ce que les traducteurs des écrivains que nous avons cités n'ont pas remarqué. Aujourd'hui on l'appelle à Rome peperin et à Naples piperno, ou pipierno, nom qui vient probablement de Piverno (Privernum), où cette pierre se trouvoit en grande abondance. C'est de cete pierre que sont faits les foudemens du Capitole, jettés l'an de Rome 367, dont on voit encore de nos jours cinq hauteurs de grosses pierres au-dessus de la terre, que Ficoroni a fait graver (2): la plupart de ces pierres ont cinq palmes et demi de longueur (3). La cloaca maxima (4), le plus ancien tombeau romain (5) qu'on connoisse, près d'Albano, et un autre des plus anciens monumens romains (6), de l'an 358 de la ville de Rome, savoir, un conduit pour l'écoulement des eaux du lac d'Albano, nommé maintenant Lago di Castello (7), sont tous construits de cette espèce de pierre.

(1) Vitruv. I. ij, c. 7. Plin. I. zzzuj, c. 48. Voyez ci-dessus p. 185, n. 1.

(2) Le vestig. di Roma ant. c. 9, p. 60. (3) Ficoroni, loc. cit. p. 42, a Liit graver les restes d'un autre édifice trèsancien de peperin, situé à peu de distance de la roche Tarpéienne, derrière les remises et les écuries du palais Caffirelli. Leur mesure porte cent et quatorze palmes de longueur, sur treize de hauteur. Les ruines des bâtisses Leites au Capitole l'année 367 de Rome, sont anssi de peperin; on les voit maintenant dans la cour de l'hôpital de la Consolation, et Piranesi en donne la figure, Della magnif. de' Romani, tav. 1. On a sussi employé le poperin pour la prison Tulbana, têtic par Ancus Martins, et aggrandie par Servius Tullius, ou, selon d'autres, per Tullius Hostifius. Depuis, sous les empresurs, on y a fait des réparations avec du travertin. On peut la vir aujourd'hui à l'endroit oit est l'églize de S.-Pierre-aux-Lions, veisine de l'arc de Septime -Sévère. Cousukes is desus Narillai, Roma aux. l'. y c. 13. Les haldaus de llome tirent mintenant cette pierre des carifrères de Marjano. L'.

(4) Voyez-en la figure dans Piranesi, Le antich. rom. tom. I, tur. 22, fig. 2, et Della magnif, de' Rom. tav. 5. C. F. (5) Bartoli, Sepulor.; Montfauc. Ant. expl. tom. V. pl. 117.

(6) Liv. lib. v, c. 11, n. 19.

(7) Voyez Piranesi, qui en a donné Li description et les figures en plusieurs Z z z z 5. 10. Il faut que le travertin n'ait pas été connu dans les premiers tems de Rome, car on ne gravoit alors les inscriptions que sur le peperin; temoin celle faite à l'honneur de L. Corn. Scipion Barbatus, le plus digne homme de son siscle (1). Cette inscription a été faite pendant la seconde guerre Punique, et se voit anjourd'hui dans la bibliothèque du palais Barberin; elle est du même âge que celle de Duillius, qui étoit sans doute gravée aussi sur la même espèce de pierre, et non pas sur le marbre (2), comme on a prétendu le prouver par un passage de Silius; carde fragmens de marbre qu'on en voit ne sont pas du même tems (5). Seflem (4), ainsi que plusieurs autres savans, n'auroient pas resté dans le doute sur la date de ce moument, s'ils avoient pu voir eux-

planches d'un ouvrage anquel ce conduit a donné lieu, sous le titre d'Antichità d'Albano, e di Castel Gandolfo, ec. qui fut publié à Rome en 1964. Il en parle aussi dans son autre ouvrage, Della magaif, de Rom. tar. 30. C.F.

(1) Jacq. Sirmond, Vetustissima Inscript, qua L. Corn. Scipionis elogium continetur. Rome, 1617, 4.

Winkelmann parle de cette inscription dans son Histoire de l'art, liv. v, ch. 1, p. 168, note 1; et liv. v, ch. 2, 6. 7. J'ai cité ensuite dans la note de la page 366 et suivante du tome II, les autres anciens monumens faits de peperin et trouvés depuis peu dans le tombeau des Scipion, où l'on découvrit, au siècle passé , l'inscription de Burberin , dont ils agit, Il y a entr'autres l'urne funéraire de Scipion Barbatus, père de Lucius Scipion, dont parle cette inscription, qui est d'un fort beau travail, avec son épitaphe. La seule conjecture que l'on puisse tirer, selon moi, de tous ces monumens, c'est que pour les inscriptions et les sculptures le peperin a été en

usuge avant le travortin , comme ie l'ai remarqué tom. I, pag. 58, note 1; non que ce dernier fut inconnu à Rome même dans les plus anciens tems, comme l'a orti Lapi, Ragionam. mineral. del selce rom. p. 23; puisqu'on s'en étoit servi pour la construction du grand closque (cloaca maxima ), ouvrage bien plus ancien que le tombeau des Scipion. comme le remarque Piranesi, Della magnif. de' Rom. tav. 5, p. xhij, n. 30. De la Condamine ( Extrait d'un journ. ec. Acad. des sciences, année 1757; Mém. p. 580 ) prétend que la prison bâtie par Ancus Martius, est faite de travertin; mais il s'est trompé, en prenant pour le bâtisse les réparations dont nous avons perié ci-dessus p. 549, n. 5, (2) Rycq. De Capit. c. 53, p. 124, ed.

Gandav, 1617, 4. Voyez ce que j'en ai dit ci-dessus, p. 179, note 2. C. F. (5) Ces fraguens se trouvent au Capitole, dans le palais des Conservateurs.

au bas de l'escalier, C. F.

(4) Marm. Arundoll. p. 103,

memes cette inscription. Ce n'est que fort tard que le marbre a été connu à Rome; mais il le fut cependant avant l'an 676 de cette ville (1), quoiqu'un écrivain l'ait nié (2). Car Pline (3)que l'on cite à ce sujet, parle du marbre de Numidie, et du premier seuil de porte qui en fut fait; mais il assure, au même endroit, que l'art de scier le marbre n'a pas été connu en Italie avant le tems d'Auguste; ce qui paroît à peine croyable (4).

- (1) Voyez tom. I, pag. 311, note 1; tom. II, pag. 185, note 1.
- (2) De Gozze, Inscript. della Col. rostr. di Dnillio (Rom. 1655, 4), p. 8.
- (3) I ib. zexvj, c. 6, sect. 8. (4) Pline dit de plus que l'usage de la scie n'étoit pas encore connu en Italie; nondum enim secti marmoris vesticia invenerat Italia. Je crois que Pline s'est trompé; mais ne peut-ou pas l'excuser. en supposant qu'il a seulement voulu dire que l'asage de la scie n'étoit pas fort eu vogue, soit à cause de la difficulté de n'en servir , soit pour d'autres raisons ; pulsque l'an de Rome 579, le censeur Ouintns Fulvius Flaccus fit enlever du fameux temple de Junon Lacinia, près de Crotone, dans la Grande-Grèce, les tuiles de marbre dont il étoit convert . et les fit porter à Rome, comme nous l'awons vu liv. v , ch. 2, 5, 17. Il est probable que ces tuiles de marbre avoient été mises sur ce temple quelque tems anparavaut; l'on peut donc en conclure que l'art de scier le marbre date de bien plus loin en Itelie, et peut-être même à Rome connuissoit-on deja slors la manière d'en £ilra des lames ou tulles propres à couvrir les maisons. La preuve est la même pour les Grecs. Pour couvrir le templo de Jupiter Olympien, deux cents ans et plus gvant Flaccus, on

se servit de tuiles de marbre penthélisien : et Pausonias, qui raconte le fiit, liv. v , ch. 10 , p. 598 , dit que cette contume d'employer des tables de marbre pour la converture dos toits fut introduite par Bisa de l'île de Naxos, comme cela étoit prouvé par les vers mis sous la statue que lui érigea sa petrie, et dont nous avous fait mention ci-dessus, p. 67, n. 1; et ce Bisa vivoit sous le règne d'Aliette. roi de Lydie, et sous celui d'Assyage, fils de Xiavare, roi de Médie; c'est-àdire, six cents ans avant Jésus-Christ, Or . qui sait de quelle plus haute antiquité encore date l'art de scier le marbre et les pierres qu'on employoit à d'autres usages dans les bâtimens? Mais je ne hasarde ici qu'une conjecture : car on pourroit croire plutôt que Pausmias a voula dire que Bisa fut l'inventeur de l'art de scier le marbre, et peut-être étoit-ce pour l'employer à la couverture des maisons? Effectivement, l'honneur d'éterniser sa mémoire par une statue semble annoncer un mérite plus grand et d'une plus haute importance; tel, per exemple, que celui d'avoir trouvé l'art de scier le marbre, au lieu de borner simplement à l'usage de Lire des tuiles do marbre propres à couvrir les maisons. Ceux qui sont versés dans l'antiquité, savent que les anciens écrivains ont souQuoiqu'il en soit, il est certain qu'on a employé le marbre sans so servir de la scie, à deux monumens de la république, qui sont le tombeau de Cécilia Métella, appellé aujourd'hui Capo di Bove (1), et la pyramide de Cestius (3).

§. 11. Le peperin, ou la pierre d'Albano, servit également aux principaux édifices publics, dans le mêmé tems qu'on employoit avec tant de profusion le marbre à Rome. Ceux qui so sont conservés du tens des empereurs sont le forum de Nerva, le temple de Pallas (3) au forum de cet empereur, et le temple d'Antonin et de Faustine (4). Un petit temple hors de Rôme.

vent confondu les premiers inventenrs d'un art avec ceux qui, dans la snite, ont su le perfectionner ou en étendre l'usage. Quoiqu'il en soit, Pline, loc. cit sect 6, ne cache point qu'il ignorolt ces faits, puisqu'il avoue clairement qu'il ne savoit qui étoit l'auteur de cette invention, et puisqu'il convient, n'en pouvoir rien dire, sinon que le tombeau dn roi Mausole, bâti dans la sixième olympiade, l'an de Rome 404, étoit orné de marbre travaillé avec la scie. Peut-ètre vout-il dire qu'il en étoit revêtu, pnisane le reste étoit en briques, Hardouin n'a pas remarqué cette réticence de Pline : mais de la Faye (Recherch, sur la prépar. ec. p. 57) a voulu abuser de ces mots, en lui feisant dire déserminement que l'art de scier le marbre ne remontoit pas jusqu'à la fondation de Rome, afin de ponvoir altérer plus aisément un autre passage de ce même auteur , ch. 15, sect. 19, en ne lui faisant parler que du seul labyrinthe d'Egypte, tandis qu'il parle également des trois autres labyrinthes, savoir, de ceux de Crète, de Lemnos et d'Italie; et en appliquant à une composition artificielle de chaux et d'autres

multiere, ees mots Japaile polite, qui mo significat i sarce obese qu'un premissant l'action de la complete de la complete de la cide dans le mêmes sens un peu saive avant, c'abo, 7, sucs. 10, c. 15, sect. 12; sect. 13; sect. 13; sect. 13; sect. 13; sect. 14; sect. 15; sect

- (a) Navdini en donne la figure. Rome antelo. l. lily, e. 5, p. 75, 100ntalucon, Antiq. explic. tom. V. pl. 11 s. et mire. Pramesi, 'Le anticle. som. tom. III., and 12 s. masse do on libilimente experience de traverinty et l'Inscription et en mattre dant que la fries qui tourne batiour, et qui estorne de traverint et de de traverint et de l'estorne de l'este de brend et de fettorne. C. F.
- (a) La figure en a été donnée, simi que la description; par Folconieri; dans un discours joint à l'ouvrage cité de Natthni. C. F.
- (5) Voyes liv. vi, ch. 6, 5. 59, 64 et
- " (4) Voyez ci-dessus , p. 473 ; n. 1. 20

près le lac Plantano, de soixante paluies de long, sur trente de large, dont les quatre murs sont encore sur pied, est peut-étre d'un tens plus reculé. Ces temples cependant étoient revétus de tables de marbre, ainsi qu'il paroit par les dévis qui nous en restent (1).

6. 12. La troisième espèce de matériaux, le ciment se préparoit chez les anciens Romains, ainsi qu'on le fait encore de nos. iours, avec de la pouzzolane. Cette terre avoit anciennement le même nom qu'on lui donne anjourd'hui, savoir, pulvis putcolanus, sans doute à cause qu'on l'a découverte pour la première fois à Patéoli, aujourd'hui Pozzuolo, près de Naples. La pouzzolane est ou noirâtre ou rougeâtre : celle qui est noirâtre est ferrugineuse, plus pesante et plus sèche que l'autre, et l'on s'en sert principalement pour les édifices exposés à l'eau : car, comme elle est aigre, elle se crevasse facilement à l'air; l'autre est plus terreuse, et vaut mieux pour les bâtimens sur terre. La première espèce se trouve dans les environs de Naples, et non pas la seconde ; mais on fouille l'une et l'autre à Rome et dans le voisinage de cette ville; il n'y en a point dans aucun autre endroit de l'Italie. Il faut observer cependant que les anciens ont fait peu d'usage de la pouzzolane rouge; tandis qu'on l'estime maintenant beaucoup plus à Rome que la noire. On ne trouve pas non plus la pouzzolane dans les terres de Rome sur le bord de la mer; et il faut que les anciens, qui l'ont employée à Antium , l'avent tirée de Naples , ainsi qu'on doit encore l'y aller chercher aujourd'hui; car il en coûte moins de faire venir

(4) L'édifice le plus considérable bein en perperin sous les empereurs, du moins à en juger par ce qui en reste, c'est le môle d'Adrien. La même pierre avoit servi eux colonnes du paisi d'Hortensius, sur le mont Palatin, où Auguste ne dédaigna pas de demouver tant qu'il vécut. Yous sisteme dans la vie de ce

prince, chap. 72. Dans quelques làtimens les colonnes faites de cette pierre, ou de tut, on de traverila, sont enduites d'un suc très-fort et telles sont, ente autres, les colonnes du temple de Cora, dont il sem purlé d'après, et celles du second temple de Pestum, dont la été question-cidenum, p. 58. C. F.

cette terre par mer de Naples, que de la transporter par volture de Rome (1). On la porte en Toscane par vaisseau jusqu'à Livourne, et on en fait même passer dans d'autres pays. Alberti(2),
dans ses ouvrages sur l'architecture, parle de la pouzzolane
comme d'une chose qu'il ne connoissoit que par oui-dire;
et, à la vénité, elle ne pouvoit pas lui étre connue autrement,
parce qu'il étoit Florentin (3). Il confond nuéme souvent cette
terre avec le rapillo (4). Il paroit d'ailleurs que la pouzzolane
ne s'est non plus jamais trouvée en Grèce, comme Vitruve le
remarque (5); et c'est faute d'avoic cette terre que les Greca
n'ont pu donner à leurs voûtes la même légèreté que les
Romains. Il faut néanmoins qu'ils ayent eu le secrete de faute
très-bon ciment (6), ainsi que nous le prouve encore le grand
réservoir de Sparte l'ait de cailloux, qui forment corps ensemble
par un ciment aussi dur que les cailloux mémes (7).

- (1) Ne pourroit-on pas les embarquer d'abord sur le Tibre et de la sur la mer? C. F.
- (a) L. ij, c. 9, p. 51; l. ij, c. 16, p. 95, ed. Firenz. 1550, foL
- (3) Alberti fin cependant à Rome et y remplit à place d'architect de Nicolas V, comme le raconst Vasari dans se vive des architects, p. c. com. II, p. 538. Lui-môme, à l'endroit cité, à la sote n'expéred avoir observé que dans cette ville les Romains firent suege de la pouz-solane rouge pour la construction de leurs édifices publica les plus consideras de la comme de la construction de leurs édifices que libre l'albeit que l'en raux. L. f. c. 1, fc. 10, préfère cette plerre à toute sutre pout route soute de la fine raux des l'entre de la figurat que. On peut conjecturer de là le grand ange que l'on devoit en faire. C. F.
- (4) Il parle du rapillo proprement dit qui est fort bon pour faire des pavés.
   (5) L. ij, c. 6.

- (6) Fontenu, Hist. de l'Ac. des Insc., t. XVI, Hist. p. 3, éd. de Paris.
- (7) On ne peut pas supposer que les anciens Romains avent employé la chaux mélée simplement avec de la pouzzolane sans y donner aucun autre apprêt. Ils apportoient principalement beaucoup de précaution dans le choix des pierres à faire leur chaux , à l'éteindre quand elle étoit cuite, et à la laisser reposer dans la fosse. Voyez de la Faye, qui a fuit sur cette manipulation et sur d'autres objets beaucoup de belles observations, dans deux petits ouvrages, dont le premier, déja cité, a pour titre : Recherches sur la préparation que les Romains donnoient à la chaux, Paris 1777, in-80; et le second, Mémoire pour servir de suite aux recherches, etc., 1778, in-8. Il y en a un extrait dans l'Antologia Romana, & IX, anno 1782, n. 22, p. 163 et seg. Pour rendre plus dure la chaux

- §. 13. Les deux espèces de pouzzolane se changent également en pierre (1); et l'on peut dire que le ciment en devient plus dur que la pierre même qu'il joint ensemble; c'est ce qu'on peut voir aux ruines des bâtimens placés sur le bord de la mer, et qu'elle baigne de ses eaux, tant à Pozzooles, qu'à Baies, et dans tout ce pays, ainsi qu'à Porto d'Anzio, qui est l'ancien Antium, dont les môles qui formoient le port et qui le fermoient, ainsi que les bâtimens dont nous venons de parler, étoient construits en briques. C'est aussi avec la pouzzolane que les anciens construiscient les rues de Rome, et les grands chemins de l'empire; méthode qu'on a conservé jusqu'à nos jours.
- §. 14. Les couches de pouzzolane s'étendent fort avant dans la terre, et quelquesois jusqu'à quatre vingts palmes de prosondeur. Tout le terrain autour de la ville de Rome est miné par la souille de cette terre, et les galeries ont plusieurs milles de long; c'est dans ces galeries que sont les catacembes (2). Lorsqu'on travailla aux sondemens du palais de la villa Albani, on trouva trois de ces galeries l'une au-dessus de l'autre; de sorte qu'on fut obligé de jetter les sondemens encore plus avant sous terre, c'est-à-dire, à plus de quatre-vingts palmes de prosundeur.
- §. 15. En passant à la seconde partie de la construction des édifices, il faut que nous commencions par les fondemens, qui étoient faits ou de grosses masses carrées de tuf, ainsi que je l'ai déja remarqué plus haut (3), ou bien de moëllons de ce

employée à l'église de Sainte-Sophie rebătie par Justinien, on y mêta de l'écorce d'orme broyée et de l'esu d'orge qu'on avoit fait bouillir. Voyez Codinus, De origin. Contant, p. 67. B. La chaux dont on crépisoit les dehors évoit mêtée d'huilo. Idem, p. 69. C. F.

- Puteolanus pulvis, si aquam attigit, saxum est. Seneca, Natur. quæst., L iij, c. 20.
  - (a) Les excavations des catacombes Tome II.

ont été faites pour en tirer de la pouzzolane et d'autres espèces de sable, ainsi que du tuf. Voyez Boldetti, Osserv. sopra i cemet. lib. j, cap. 1; Bottari,

Scult. et pitt. sagre, etc. tom. I, n. 1.

(3) Ces masses sont appellées pierres
carrées par Vitruve, l. j. c. 5, et ailleurs; par Tite-Live, l. vj. c. 3, n. 4;
par Sénèqué, Epist. 8G, et par le jurisconsulte Ulpien, l. Et si force, 6 5.
Modus 5, ff. Si serv. wind. Il leut re-

Aaaa

même tuf; ce qui étoit même la manière la plus ordinaire, comme elle l'est encore aujourd'hui. La platée de cette dernière manière se faisoit de la façon suivante, comme on le voit encore aux ruines : on jettoit le ciment, c'est-à-dire, la chaux et la pouzzolane mélées ensemble, par baquets dans la fosse, ce qu'on recouvroit ensuite de morceaux de tuf; manœuvre qu'on recommencoit jusqu'à ce que la fosse fut pleine: Ce fondement se consolidoit en deux jours de tems; il devenoit même si dur par le moyen de la pouzzolane, qu'on pouvoit bâtir dessus immédiatement après cette opération. Il faut aussi remarquer ici, pour ce qui regarde les murailles hors de terre, que les anciens, considérant la qualité solide de la pouzzol me, employoient toujours plus de ciment que de pierre; et c'est suivant cette méthode que sont faites toutes les anciennes voûtes (1). Quand le cintre ou la voîte avoit d'abord été couvert par des carreaux ou des ais, on viertoit, comme à la construction des fondemens, du ciment et de petites pierres de tuf, ou de briques pilées; et cela jusqu'à une certaine épaisseur, laquelle est de neuf palmes aux bains de Dioclétien; après quoi on y mettoit de nouveau une conche de ciment pour rendre la superficie de la voîte horisontale et unie. De cette manière un petit nombre d'hommes pouvoient finir une grande voûte en un seul jour. On peut remarquer cette méthode de bâtir aux ouvrages dont le revêtement est tombé, ainsi qu'aux voûtes qui se sont écroulées, telles, par exemple, que celles du Colisée, des bains de Titus, de Caracalla,

marquer cependant, avec Galiani, à l'endroit cité de Vitrue, n. 2, p. 5a, que cette dénomination n'indiquoit point une forme aboulment carrée ou culsique; mais désignoit seulement de grosses pierres avec des surfaces plates, quoiqu'elles fusent inégales entr'elles, et que nous appellos aujourd'hui, en termes généraux, pierres de suille, ou quadrangulaires. La forme des pierres carrées, ou presque carrées, peut se voir dans la vignette du liv. lv, ch. 7, pag. 60 de ce volume; et pour los autres on pent consulter la Pl. XXV, à la fin de ce volume. C. F.

(1) Voyez la Pl. XXV, citée dans la note précédente. de Dioclétien, et particulièrement des ruines considérables de la ville Adrieune, auxquelles on voit encore les couches des ais du cintre des voûtes.

§. 16. Cette manière prompte de construire les voîtes ne se pratique plus; on les fait aujourd'hui avec la main, mais on so sert cependant tonjours du tuf et de la pouzzolane; et le remplissage d'en-laut, jusqu'à ce que tout soit d'égalité avec la platée da voûte, se fait également encore par baquest (a sacco), à peu-près comme chez les anciens. Par le moyen de ce ciment, on peut donner aux voûtes la forme qu'on veut; et l'on fait encore actuellement à Rome des voîtes tout-b-fait plates; de sorte que ces ouvrages paroissent à peine avoir des voussures. On laisse ces voîtes pendant quelque tems sur le cintre, afin qu'elles puissent se consolider.

 17. Comme les anciens faisoient leurs voûtes extrêmement fortes, ils cherchoient à les rendre aussi légères qu'il étoit possible ; ce qu'ils obtenoient de deux manières différentes. La manière la plus ordinaire étoit de remplir les voûtes avec des scories du mont Vésuve, qui sont ou rougeatres, ou grisatres. On en trouve de noires près de Viterbe, dans un endroit où il y a des sources d'eau bouillante, dans laquelle les œufs se durcissent en un instant. Ce lieu s'appelle Bollicame, nom qui lui vient de bollire, bouillir. Ce feu souterrain, ainsi que les scories qu'on y tire de la terre, semblent prouver qu'il y a eu autrefois un volcan. Mais les scories de Viterbe ne sont pas trop bonnes pour la bâtisse des voûtes, parce qu'elles sont fort tendres. On remarque distinctement cette espèce de scories dans des édifices anciens, et on en trouva au Panthéon, lorsqu'on répara dernièrement ce temple. Cependant , ni Vitruve , ni ses commentateurs, n'ont point parlé de cette manière de construire les vontes; et ce n'est qu'en passant que cet écrivain fait mention des scories du mont Vésuve. Comme la nature de cette

Aaaa2

montagne étoit peu connue des anciens, ils n'ont pas beaucoup cherché à en découvrir les phénomènes.

§. 18. Les voltes couvertes de pareilles scories sont très-communes à Naples; mais le cardinal Albani a été le premier, et méme jusqui à présent le seul, qui en ait fait construire de semblables à Rome. Voici comment on procède à cette bâtisser après qu'on a dressé le cintre de la voîte, ou maçonne les jambages des deux côtés ( le coscie della volta), comme nous l'avons déja dit, jusqu'à la platée ou le milieu de la voête. Cette platée est couverte de scories et de ciment, qui s'amalgament et se consolident tellement ensemble, qu'il est, pour ainsi dire, impossible de détruire une pareille maconnerie.

§. 19. La seconde méthode de rendre les voûtes plus légères, étoit de se servir d'urnes, ou de pots de terre cuite vides, qu'on plaçoit l'ouverture par en haut, après quoi on jettoit dans ces urnes, et tout autour, de petites pierres et du ciment par baquets. On voit un grand nombre de ces urnes dans les voûtes du cirque de Caracalla, ou, comme d'autres (1) le prétendent, de Galien, hors de Rome (2). Aristote (3) dit qu'on s'est servi de potts vides dans la construction des bâtimens, pour augmenter la portée de la voix (4).

(1) Febret. De aquaduct. Diss. iii), p. 166, et De col. Proj. c. 6, p. 147, p. 166, et De col. Proj. c. 6, p. 147, (2) Les antiquaries sont nigorus'hui dans la permanion que c'est le cirque de Cercella, et cela avec beaucoup de fondement, d'après les alécouvertes qu'on y a Éties depuis l'h-brettij telles que les médailles de cit empereur sur les revers desprelles on voit ce cirque ple statute de Carcella même et de Julie sa mêre, trouverés dans les environs, sous le postificit de Clément XI, et que le duc d'abbannes, ambassadeur de Portugal Sentes, ambassadeur de Portugal de l'accellante de l'accell

cour de Rome, a achetées, et quelques autres monumens. Voyez Ficoroni, La west. di Roma antica, l. j. c. 24, p. 163; et Orlandi dans ses notes sur Nardini, Roma ant. l. iij, c. 3, p. 68, not. a. C. F.

(5) Probl. l. ij, p. 92, l. 5, ed. Opp. Sylburg.

(4) C'est pour le même effet, et pour obtenir plus d'harmonie, qu'on employoit ces pous vides aux théâtres. Voyez Vitruve, l. j. c. s, l. v, c. 5. La coupolo de l'église dédiée aujourd'hui à S. Vital 6. 20. Lorsque les fondemens des bătimens s'étoient consolidés, ce qui ne demandoit qu'environ deux jours, on commencoit à élever les murs: manœuvre que nous considérerons sous deux points de vue différens; savoir, d'abord la construction du nuur même, et ensuite son revêtement. Les murs de pierres carrées, soit de tuf, de peperin, de travertin, ou de marbre, se faisoient en posant simplement ces pierres les unes sur les autres sans ciment; de sorte qu'ils se soutenoirent par leur propre poids. Dans les tems les plus reculés, on prenoit, pour construire, les plus grosses pierres qu'on pouvoit trouver : ce qui a fait dire que c'étoient des ouvrages des Cyclopes (1). C'est par cette même raison que les gens du pays donnent encore aujound'hui le nom de palais des géans (2) aux ruines du temple de Jupiter à Girgenti, en Sicile. Les pierres sont, en général, d'une équerre si juste, et les arêtes si vives, que les joints

à Ravenne, mérite une attention particulière ; c'est un ouvrage du sixième siècle de l'ère chrétienne, du tems de Justinjen. Elle est faite toute entière de tubes creux, placés horizontalement, de manière qu'ils s'adaptent les uns dans les autres, et se joienent avec tant de justesse et de proportion, que la coupole est extrêmement légère et en même tems très-solide. M. d'Agincourt doit en donner une description exacte dans sa continuation de l'histoire des arts qui tiennent au dessin. On peut consulter aussi M. Séraphin Barozzi, dans la description qu'il en a publiée, avec les gravures de Bologna, in-4º., en 1782, p. 13, et l'Antologia Rom. t. X, anno 1784, num. 53, p. 258. Quelques voûtes des portiques qui environnent l'église de S. Etienne, sur le mont Celius, qui est du même tems, sont pareillement garnies de tubes dans les flancs , mais elles y

sont placées presque perpendiculairement. M. d'Agincourt doit en donner aussi la figure et la description. C. F. (1) Pausan. lib. ij, pag. 156, l. 26;

p. 169, l. 14.
(2) Fazell. De reb. sic. Dec. I. lib. vi.

p. 127, ed. Punorm. 1568.

Fazellus no dit point que ce fat pour cette raison qu'on leur donna ce non; mais parce que la goerre des géans contre Jupiter y foit prepérenté par autant de states placées dans le portique qui regadoit l'orient. Cest par cette même raison qu'on appelle emplé du géant prepare qu'on appelle emplé du géant un bidimente en drique à Cume, parco qu'on y a trouvé une natus gigantesque de Jupiter, qui se voit suipoutvis-à-vis le palsis du roi de Neples, ob celle fut placée en 1670. Voyes le père Psoij, Antichithà di Fozzuelo, etc. tar. 47, fot. 190, 190, 190.

6. 22. Les grosses pierres des murs des villes étoient de même iointes ensemble sans ciment. Un ouvrage singulier en ce genre, est, sans doute, une partie des murs de Fondi, dans le rovaurue de Naples. Cette muraille est faite de pierres blanches à paremens polis; mais ces pierres sont toutes d'une forme différente. car il y en a de pentagones, d'hexagones et d'heptagones; et c'est de cette manière qu'elles sont emboltées les unes dans les autres. On pourra s'en faire une idée par la troisième planche que le marquis Galiani a jointe à son Vitruve, et par le pan d'un ancien mer d'Albano, près du lac Fucino, que Fabretti (1) a fait graver en bois. C'est de cette manière qu'étoient construits les murs de Corinthe, et d'Eretria, en Eubée. Il y avoit aussi de pareils murs à Ostia, ville de l'Epire, dont San Gallo, ancien architecte, du tems duquel on en voyoit encore quelques restes, a donné le dessin sur vélin, avec la description, qui se trouvent dans la bibliothèque du palais Barberin, à Rome; et j'ai parlé, par occasion, de ces murs, dans la Description des pierres gravies de Stosch, cl.

pent s'en convaincre par un grand nomen d'ancient déficis et per beaucoup d'ancient auteurs dont Bergier en clier plutieurs, Hinciro des grands chemins de Iemps, rom, tom. I,  $\beta i$ , ij, ch, 6, ainti que d'uncestiur, De form apid, in prise, adif, in suppl, Air, Roman, Sallour, et au dif, in suppl, Air, Roman, Sallour, De re rent. ib,  $j_c$ ,  $c_i$ , 0 donné à ces lambel en lom d'ancrer, avec lesquelles clês ont, en Cfet, quelque resemblance. C, F.

(1) De columna Traj, c. 7, p. 20, C'est cette manière de bâtir que VItruve (liv. ij, ch. 8) appelle autica, inserta (gatique, ce litairo). Cette maçonnerie resemble besucoup an pavé des chemias, et particulièrement à c.lui des anciennes rues de Rome et des anciens grands chemia de l'empire, Le P.XXV.

lettre N en offre un exemple. Il reste en beaucoup d'endroits des preuves de cette ficon de bâtir des tems les plus reculés; comme, entr'autres, par exemple, quelques parties des murs de Rome . construits sous Aurélien : les anciennes murailles d'Alatri, dans l'endroit appellé anjourd'hui Civita; colles de Pelestrine . comme Fabretti l'a fait remarquer, loc. cit.; et celles de Cora, que le père Volpi (Latium vetus ec. tom. IV, lib. vij, c. 2, p. 128) a pris pour des fortifications construites par les Goths, Voyez Piranesi, Antichità di Cora ec. pag. 3, et seq.; et la Breve notizia delle più insigni antichità esistenti in alcuni luoghi del Lazio in vicinanza di Roma, insérée dans l'appendix de l'ouvrage de Nardini, intitulé : Roma ant. p. xxvij.

2, sect. 16, n. 979. On voit aussi représenté sur la colonne Trajano les murs d'une ville construits de semblables pierres.

6. 25. Pour les voîtes, les aqueducs, les ponts et les arcs de triomphe, on tailloit les pierres en forme de coin ; ce que Perrault auroit pu savoir sans aller à Rome, s'il n'avoit pas voulu. prouver que les anciens n'entendoient pas la coupe des pierres (1), et que, par cette raison, ils ne faisoient pas d'arcades en pierres , mais seulement en briques. Cet écrivain ne s'est pas rappellé que Vitruve même parle (2) d'arches construites en pierres de forme de coin. Il fait dire aussi aux abbés ses interlocuteurs, que cette ignorance des anciens a été cause qu'ils ont été obligés de faire des architraves qui alloient d'une colonne à une autre; et que, comme on ne trouvoit pas toujours des pierres d'une grandeur convenable, on étoit contraint de rapprocher d'avantage les colonnes; mais tout cela n'est pas moins faux que ce mi précède : car aux restes d'un des plus anciens édifices de Rome, au Capitole, qui étoit la demeure des sénateurs, on voit encore la partie d'en bas de l'architrave, à laquelle pendent ce qu'on appelle les gouttes, avec huit chapiteaux doriques : l'espace qui est entre deux de ces chapiteaux prouve qu'il en manque un; et, autant qu'on peut le voir par l'architrave, il doit y en avoir eu seize. Cette face est faite de petites pierres d'environ deux palmes chacune, lesquelles sont taillées de la même manière qu'on le feroit aujourd'hui en pareil cas.

(1) Farall, des anciens et des modernes, tom. I, p. 171.

(2) Lib. vj, c. 11, p. 249, l. 28, ed. Lugd. 1552, 4.

Vitruve parle d'arches construites avec des coins; mais il ne dit pas expressément si ces coins étolent de brique, comme ceux dont nous avons parlé cidessus pag. 545, note a, ou bien de pierre. Mais nous avons Strabon qui dit clairement (tom. I, I. iij, p. 360) qu'il

y avoit à Rome des égouts si larges et si direct qu'un chariot chargé de foin pouvoit y passer; et que les voites de ces égouts étoient de pherre; comme fet cella que nous veyous encrer de la chaca mazima, dont il a tér parlé plut haut, et comme on le voit à étant ruines. L'arc de la porte de Pestum dont nous donnous la regrétemation dans la PL XV, à la fin de ce volume, set de même contraite en pierre. C. F. §. 24. Los murailles de petites pierres étoient, en général, faites de morceaux de tuf en fonne de coin, dont la surface au parement étoit carrée, ou bien elles étoient garnies et couvertes de morceaux de tuf ainsi taillés (1); et cette espèce de maçonnerie s'appeloit chez les aucieus opus reticulatum, c'est-à-dire, ouvrage en réseau ou maillé, à cause des joints des pierres, dont la figure étoit semblable à un réseau. Ceux qui prétendent que octte espèce de maçonnerie (2) étoit faite de pierres taillées en parallélograntmes, se trompent. Vitruve (3) assure que cette sorte de muraille n'est pas solide; cependant on voit qu'il s'est conservé des bâtimens entiers, construits uniquement de cette façon; tels sont, entre autres, la maison de campagne dite de Mécène, à Tivoli; les ruines du temple du même endroit, les restes de la maison de Lucullus à Frascati, et de grands pans de murs de celle de Domitin à Castel Gandolfo,

(1) Ce parement n'étoit pas toujours de tuf; cela dépendoit des lieux; car quelquefois on employoit aussi le peperin, et d'autres fois le traverin, comme l'observe Ciampini, Vet. monum. t. I, c. & C. F.

(2) Alberti, Dell'archit. I. iij, c. 9, p. 77. C'est de ce livre que Perault a pris ce qu'il a dit.

Alberti ne r'est pos trompé au fond ; ce qu'il a di é ce suje, est bien différent de ce que lai stritune Winderman Ce passagé d'Alberti se réduit en subsance à nous apprendre que la macenna c'est jouve la macenna de la macenna d

Tome II.

tre; e che tutti, o almeno un ordine, fosse di pietre non più grosse que le altre, ma ben più lunghe e più larghe. Et la planche qu'il y joint démontre clairement ce qu'il avance. Dans beaucoup d'autres ouvrages maillés le même effet est produit par des couches de grandes pierres ou de longues briques, qui occupent jusqu'à six et sept rangs, comme on en voit encore aux amphishéâtres de Lucques et d'Arezzo, au témoignage de Guazzesi , Diss. intorno agli anfit. della Tosc. op. tom. I, p. 22. On a même porté jusqu'à onze ces rangs de briques ou de pierres, si l'on en croit Ciampini, à l'endroit cité, où il donne la représentation de cette manière de bâtir, avec celle de quelques autres, Voyez la Pl. XXV, lettres I et K, à la fin de ce volume.

(3) Lib. ij, c. 8; Pline, lib. xxxvj, c. 22, sect. 51.

Bbbb

où est aujourd'hui la villa Barberin (1). Dans d'autres pays hors l'Italie, on trouve un plus grand nombre d'ouvrages de maçonnerie de cette espèce (2).

§. 25. Four ce qui est des murs faits en briques, il faut les considérer dabord quant aux murs mêmes, et ensaite quant à leur rovêtement; ayant soin d'y comprendre aussi le plancher ou le pavé. L'es murs des grands édifices de Rome ne soit pas entièrement construits de briques, ils en sont seulement garnis pour former les assises, et c'est ce qu'on appelle muri a cortina. L'intérieur en est rempli de pierres, de morceaux de pots cassés, et d'autres choses semblables, avec du ciment, dont il y en avoit toujours un tiers plus que de pierres. Viruve appelle cette espéce de maçonnerie emplecton (3), a cause que l'intérieur en étoit garni de la manière que je viens de le dire (4); mais il n'y parle que de murs de pierres, et non pas de emurs

(1) Le marquis Galiani observe, avec raison, sur le passage cité de Vitruve, z. 3. que le plus grand nombre des monumens qui nous sont restés de l'antiquité sont bâtis de cette manière : quoique Perrault assure le contraire sans aucun fondement. Le commentateur italien croit que la facilité de se fendre, que Pline et Vitruve attribuent à cette espèce de muraille doit être attribuée à ce que les lits des pierres ne sont point horizontana : mais il pense cependant que . d'après la petitesse des pierres et la grande quantité de chanx, ces ouvrages doivent être très-sobdes, Les édifices de ce genre les plus étonnans sont les deux de Baies, dont parle le père Paoli dans sa lettre, qui se tronve dans ce volume, à la suite des observations sur le temple de Girgenti, §. 45. Une seule réflexion qui mè reste à faire ici, c'est que Vitruve attribue à la beauté du travail maillé le

grand usage que l'on en faisoit; ét je vois cenendant que les anciens l'ont enployé aussi dans les lieux où il ne ponvoit paroître, comme, par exemple, aux ruines de l'aqueduc alsiatin, dont parle Piranesi . Le untich rom. t. I. tav. 12. fig. 1. Cet aqueduc est construit d'une maconnerie réticulaire, non-seulement en dehors, mais il l'est également en dedans, où il est garni d'une crépissure de briques pilées. Ce même travail a été employé à la chambre sépulcrale de L. Arunzius et de ses affranchis, décrite et représentée par Piranesi, tom. II, pl. q, 10, et à une autre voûte sépulcrale, qu'il donne pl. 16. Ces voûtes sont d'un travail maillé revêtu d'un enduit. C. F.

(2) Burmann, Syll. epist. t. II, p. 191. (3) Lib. ii, c. 8.

(4) Voyez Pl. XXV, lettre G, à la fin de ce volume. de briques; ce qui est prouvé manifestement, puisqu'après cette description, il commence à traiter particulièrement des murs en briques, sans que ni lui, ni ses commentateurs fassent mention de cette méthode. C'est en se servant de cette pratique de bâtir, que les Romains sont parvenus à faite des murs si prodigieusement solides, qui avoient jusqu'à neuf'et treize palmes d'épaisseur (1). Les modernes, à la vérité, ont construit aussi de pareilles unratilles, et cela de briques seules, telles qu'est celle sur laquelle porte la coupole de l'église de Saint-Pierre à Rome, qui a quatorre palmes d'épaisseur.

§. a6. Il paroit que c'est d'une semblable maçonnerie qu'étoient faits les nurs de Babylone; car le mot aigni dont se sert Hérodote (2), à la place duquel d'autres (5) lisent aignie, indique cette espèce de maçonnerie, et non pas, comme le prétend Boulier (4), des murs faits de pierres jettées au hasral; mais ces murs auront été faits, comme chez les Romains, avec des assises de briques arrangées symmétriquement. Que les briques polies ayent été en usage, c'est ce qu'on ne peut pas affirmer (5); crependant on trouve aujourd'hui tous les murs extérieurs de quelques édifices faits de ces briques polies; tels sont, entre autres, les murs de l'église de la Notre Dame-du-Mont à Rome, et ceux du palais du duc Urbin (6). Les briques qu'on vouloit employer

(1) Pour mieux comprendre l'usage que les anciens Lisioirnt de la brique, et la manière dont se pratiquoi le remplisage, il tuftira d'examine les défines et la manière donne et de Bieles, dont le pire Proil nous donne un esmipage, d'en presentation de l'autorité de disance à autre de la répuse extraordinairement grandes, qui servolent comme de l'ais-

murs de Rome, bâtis sous Aurélien; dont nous avons parlé ci-dessus p. 562, note t, et dans beaucoup d'autres bâtimens. C. F.

(2) Lib. j, c. 180, p. 85. (3) Eustath. Ad Od. 6, p. 1851, L 25.

(4) Dissert Herodot. p. 45. (5) On peut l'assurer, et même aveccertitude, puisque l'édifice dont Win-

kelmann parle ci-après ch. 2, §. 19, est ainsi blati. C. F. (6) Memorie d'Urbino. Roma, 1724, fol. c. 5, p. 46.

B b b b 2

aux murs, et non aux pavés, étoient un peu plus larges aux deux boats qu'au milieu, afin de pouvoir les poser solidement les unes sur les autres, sans se servir de ciment; car on ne mettoit de ciment que dans l'endroit où les briques ne se touchoient point (1). Voilh pourquoi les joints de murs faits de briques polies sont, pour ainsi dire, imperceptibles."

§. 27. Lorsque l'on construisoit un bătiment à mi-côte, on bien près d'un terrain plus élevé, on cherchoit à se garantir de l'humidité par le moyen de doubles murs, entre lesquels on laissoit un bon palme d'intervalle; comme on le voit rés-distinctement aux cent voîtes (cento camere), conservées de la villa de l'empereur Adrien, près de Tivoli. Ces voîtes sont encore tellement à l'abri de toute humidité, que le foin peut s'y conserver pendant plusieurs années.

§ 28. L'intérieur de ces murs est fait avec tant de soin, et beur parement est si poli, qu'îl est facile de s'appercevoir qu'on a cherché à empécher, antant qu'îl étoit possible, que l'humidité ne pôt s'y attacher. Cette maçonnerie sert à nous expliquer ce qu'en rapporte Vitrux (e). Perranit (3) éset représenté sous ces doubles murs, Dien sait quel ouvrage, avec plusieurs canaux on égobts (4).

\$. 29. Une autre raison d'employer ces doubles murs, étoit de se garantir du vent auquel les Grecs donnoient le nom de

(1) Cals pent / centendre aussi des briggors qui prosionien reulières en debors; mois qui avolent une forme trinigulaire, mêten autre chose que le quart d'engrande brique; de manifre qu'en deleuns du mur elles formiente entre detens de la comparation de la comtrare de la comparation de la comtrare de la comparation de la comtrare vitte, aus unurs de Rome, dont il est pairé à la page précédente, note a.

lettre E, à la fin de ce volume. C. F.
(2) Lib. vij, c. 4.

(5) Ad Vitruwe, p. 250, édit. 1684, (4) La figure que donne Perranti à l'emdroit cité n'est pas tout-à-fait suffisante pour nous faire comprendre le passage de Vitrure; mais ce que dit Vinkelmann ne sert qu'à nous indiquer un des remèdes, et même le plus ficile de ceux que l'architecte român indique contre l'unimitaté; les autres étant beaucoup plus compliqués. C. F. Ait, les Romains, celui d'Africus, et qu'on appelle aujourd'hui Scirocco (1). Ce vent, comme on sait, vient d'Afrique, et règne anssi-bien sur les côtes de l'Italie, que sur celles de la Grèce. Il est également nuisible aux animaux, aux végétaux, et aux édifices : car il traine avec lui des vapeurs épaisses , lourdes et brûlantes, qui obscurcissent le ciel et causent un épuisement dans toute la nature. A Methana (2), dans la Grèce, deux hommes déchiroient en deux un coq tout vivant, et couroient, tenant chacun la moitié de cet animal, tout autour d'une vigne : puis revenoient au lieu dont ils étoient partis, où ils enterroient les restes du coq, dans la superstitieuse croyance que c'étoit un moven d'empécher le vent de scirocco de nuire à leurs vignes (3). Ce vent décompose le fer et les autres métaux , de sorte que les ouvrages en fer, aux maisons près de la mer, doivent être renouvellés de tems à autre ; à quoi le sel marin , qui circule dans l'atmosphère, contribue sans doute beaucoup. Le plomb de la coupole de l'église de Saint-Pierre à Rome, doit être renouvellé, et en partie réparé, tous les dix ans, parce qu'il se trouve corrodé par le vent dont nous parlons (4). Cétoit donc pour préve-

- (1) Winkelmann confond ici le nom des vents, comme il l'avoit déja Lit dans son Histoire de l'ars, liv. j, ch. 3, § 1. 3, où l'on peut voir ce que l'en ai dit. C. F. (2) Pausan. lib. ij, c. 54, pag. 191, L. 6.
- (3) Pausinias parle positivement du vent que les Greca spuellolent à til, les Latins africas, et que les Lidiers nomment libectio. Ce n'ex point du zer-recce qu'il s'agit, et dont Winkelmann rappelle let les mauvals effets, que f'à pareillement indiqués en note liv. j, ch. 5, §, 13, sinsi que ceux de l'auxier ou vent da midi, sur les inflamences malignes duquel, dans la campagne de Rome et dans toute l'Italie, on peut

consulter Donlet, De retti. taluler, agri rom. in supplem. Autig. Rom. Sal-langer, tom. 1, col. 950. Si, connec le dil Paussniss, lo libercio brâloit les rejectons de la vigne à Methana; les effets de l'auter, en Italie, ne leur sont pas moiss mutibles, comme on peut le voir par co passage de Sace, Sylvar. Ilb. v, vers. 145.

Assaure vineta noto.

(4) Ce n'est pas le vent seul qui nuit à la converture de cet édifice; la grande chaleur du soleil l'échauffe quelquefois au point d'en fondre le plomb dans quelnir ces désagréables et nuisibles effets, que les anciens donnoient souvent à leurs maisons de doubles murs du côté du midi; mais l'espace entre les deux murs étoit alors plus grand que celui qu'on y pratiquoit pour se garantir de l'humidité. Cet intervalle étoit de quelques pieds de large; pratique de maçonnerie que le cardinal Alexandre Albani a fuit employer à l'une de ses magnifiques maisons de campagne, situé à Castel-Gandolfo.

- §. 50. Pour élever de grandes masses de pierre pour la bâtisse, on se servoit d'une roue, dans laquelle couroient quelques hommes, comme on peut le voir sur un bas-relief qui est encastré dans un mur sur le marché de Capoue (1).
- §. 51. Quant au revêrement des murs, il fant remarquer que colui des grands édifices publics se faisoit avec la même attention et avec la même propreté, soit qu'on voulût les enduire ou non; de sorte que dans les endroits où le revêrement en est tombé, les murailles paroissent aussi propres que si elles avoient été faites pour rester à nu. L'enduit des murailles se faisoit avec beaucoup plus de soin qu'on ne le fait aujourd'hui; car on en mettoti jusqu'à sept couches différentes, ainsi que Vitruve (2) Penseigne; chaque couche étoit bien battne et bien repoussée, et le tout étoit enfin couvert de marbre pilé et passé au tumis. Cejendant un pareil revêtement n'avoit pas au-delà d'un doigt d'émisseur (5). Les murs enduits de cette sorte acquéroient une

ques endroits, et de le faire couler. Les gélées ne contribuent pas moins à sa dégradation. C. P.

- (1) Mazochi, Amphith. Campaniæ. Voyez la Pl. XIII, à la fin de ce volume.
- (3) Liv. vij, ch. 4.
  (5) La manière de procéder dont Vitruve nous donne les détails est bien plus compliquée et bien plus faiguante que Winhelmann ne voudroit le fure croire. Ceux qui liront ce passage de l'architecto romain, comprendront facilement qu'il

parle ici d'un enduit sur lequud on vouloi peindre; et c'est ce qu'll explique ensuite plus clairement, quand il dis, qu'il no faut pag que cet estudit soit trop lèger, mais qu'il doit, au contraire, être le plus for positible. Si le lieu oil rouveut peindre est humide, il indique séouron dont nous avons parlé ci-deuvu p. 564, and chair le chapitre misurant, les prévantes dont nous avons parlé ci-deuvu p. 564, not. 4, Quand aux poists et réservoirs d'aux il dit seulement (liv. viij, ch. 7) qu'il faut prendre du bon suble net et dureté, une blancheur et un poli qui les rendoient luisans comme des miroirs; et l'on faisoit avec des morceaux de pareils murs des dessus de table. Il n'est pas possible d'abattre le revêtement des murs et des piliers de ce qu'on appelle le sette sale des bains des Titus à Rome, et de la piscina mirabile, proche de Baies; le revêtement en étant aussi dur que le fer même, et aussi poli qu'un miroir (1). Aux bâtimens ordinaires et aux tombeaux, dont le côté intérieur du mur n'étoit pas fait avec la même propreté, le revêtement a deux doigts d'épaisseur. Rien n'est plus singulier que la description que Sante Bartoli (2) a donnée de certaines chambres, dont les murs étoient revêtus de plaques de cuivre fort minces; ces chambres furent découvertes du tems de cet

livre chacun, et de la plus forte chaux qu'on pourra trouver, dont on mélèra deux parties dans un mortier avec cinq de sable. Parmi ce mortier de chaux et de sable, on mêlèra les cailloux; et de tout cela jetté dans une tranchée qui sera de la profondeur que doit avoir la citerne, et bâtu avec de gros leviers ferrés par le bout, on fera les quatre murailles. On ne s'apperçoit pas qu'on ait Lut usage de cette méthode dans les acqueducs et les réservoirs des anciens, dont Winkelmann parle ci-après. L'enduit des voûtes des apportemens où l'on ne vouloit point appliquer de peintures étoit composé de trois couches de chaux. dont la dernière avec du marbre pilé. Palladio, De re Rustica, l. i. c. 15, 15; et lorsqu'on vouloit y donner un plus grand poli et plus de brillant, on en mettoit deux couches avec du marbre pilé, Pline , liv. xxxvj, ch. 25, sect. 55. C. F. (1) Le père Paoli, Antich. di Pozzuolo, ec. sav. 6, fol. 34, décrit la so-

fort Apre, des cailloux cassés de telle

grosseur qu'ils ne pèsent pas plus d'une

lidité extraordinaire de cet enduit , qui tient du marbre, qu'on voit dans cette piscine de Baies. Il pense cependant qu'il ne faut pas attribuer cela à la perfection de l'ouvrage, mais à la déposition que l'eau y fait de ses parties salines; en assurant qu'il a toujours trouvé cette solidité d'enduit dans les réservoirs d'eau et non ailleurs. Ce crépi est rude à l'extérienr. et même, pour ainsi dire, globuleux. Il faut prendre le côté qui étoit attaché au mur, pour l'avoir lisse, et on doit le polir par le frottement pour le faire briller. L'enduit des sette sale, qui (au témoignage de Nardinl, Roma ant. I. iij, c. 10, p. 100, ainsi que de notre auteur, liv. vj, c. 3, 6. 10) étolent destinées à recevoir et à garder l'eau, étoit fait avec un soin particulier, et composé de trois épaisseurs ou conches différentes. Voyez Ficoronl, Osser. ec. p. 27. C. F.

(2) Dans sa Notizia delle Antichità scoperte, qui se trouve à la suite de l'ouvrage intitulé, Roma antica e moderna.

écrivain, c'est-è-dire, vers la fin du siècle dernier, à peu de distance de Marino, près de Rome, dans un endroit appellé Le Frattocchie (1), où l'on avoit trouvé autrefois la famense Apothéose d'Homère qui se voit au palais Colonna; et où l'on croit que l'empercur Claude avoit une maison de campagne (2).

9. 5a. Lo pavé des bains et d'autres bâtimens étoit quelquefois fait de petites briques qu'on posoit verticalement sur leur côté étroit, de manière qu'elles formoient un angle entre elles, ainsi qu'on le pratique encore aujourd'hui: les rues de Sienne, et celles de toutes les villes de l'état d'Urbin, sont pavées de pareilles briques. Cette espèce d'ouvrage s'appelle spina pesce, à cause de sa ressemblance avec la disposition des arctres de poissou (5). Les anciens lui avoient donné le nom d'opus spicatum, parce que les briques en sont posées comme les grains de bled dans l'épi; ce que Perrault n'a pas compris, ainsi qu'on l'avoit d'ja remarqué (4). Ce pavé étoit couvert d'un ciment mélé avec de la brique pilée, et souvent même on couvroit ce ciment d'un

(1) Winkelmann a problablement écrit ce passage do mémoire, puisqu'il a confondu Sante Bartoli avec Flaminius Vacca. Le premier étoit excellent dessinateur, et célèbre graveur, mais je ne sache pas qu'il ait (crit. L'autre a composé en 1594 ses Memorie di varie antichità trovate in diversi bioghi, della città di Roma, qu'Andréoli a mis à la suite de La Roma antica de Nardini, réimprimée à Rome en 1704. Flaminius Vacca donne (Memorie n. 101) la description d'une de ces chambres et de l'endroit où elle fut trouvée sur le mont Aventin, vis àvis l'église de Saint-Sabo. Voici ce qu'îl en dit : « Flaminius Galganus , possesseur d'une vigne près Saint-Savo, d'où l'on tiroit du tuf pour faire les murs de la ville, m'a raconté qu'en creusant au

pied de la montagne, on a trouvé dans le tuf une peite cleamber bien oraçue à pavée en ague et en corradies, dont les musulles (robent revêues de place) de cuivre doré dans lesquelles écient aux des crantesedes medalles. Il y voix aux des crantes et des puelles, instrumens propres aux sercifices; mais le tout sevie de en dommegé par le feu. Cette chambres n'aveit in pore a ficatre; on y aln'aveit in pore a ficatre; on y etcendoit pur une cuaverture praiquée dans le bauts e C.F.

- (2) Voyez liv. iv, ch. 2, §. 51. (3) Voyez-en un exemple dans la plan-
- che XXV, lettre D, à la fin de ce volume.

  (4) De la Bastie, Remarques sur quelques inscriptions antiques, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XIV. p. 420, édit. de Paris.

ouvrage

ouvrage en mosaïque. On voit encore un pareil ouvrage à la villa Adrienne, à Tivoli. Les anciens avoient parmi leurs esclaves des personnes appellées pavimentarii (1), qui savoient faire toute sorte de pavés.

\$. 33. La troisième partie de ce chapitre, qui traite de la forme des édifices et de leurs différentes parties, se divise naturellement en deux articles : le premier , qui concerne la forme, regarde principalement les temples, qui, à un très-petit nombre près, étoient tous chez les Grecs d'une forme carrée, de manière que leur largeur faisoit ordinairement la moitié de leur longueur : voilà pourquoi Vitruvè (2) dit qu'un temple, qui par-devant a cinq entre-colonnemens et six colonnes, doit avoir le double des entre-colonnemens sur les côtés. C'est cette proportion qu'avoit le temple de Jupiter à Girgenti en Sicile, ainsi que je le ferai voir dans des observations particulières sur cet édifice (3); car, par une mesure exacte de la place qu'a occupée ce temple, et de ses ruines, on a trouvé que sa largeur étoit de cent soixantecinq pieds; ainsi, au lieu de soixante pieds qu'on lit dans Diodore de Sicile, pour la largeur de ce temple, il faut lire cent soixante pieds. On trouve cette même proportion aux temples carrés des Romains. Un petit temple bâti de peperin, près du lac Pantano, sur le chemin de Tivoli à Frascati, dont il a été parlé plus haut, porte soixante palmes de longueur, sur trente de largeur. Il ne paroit cependant pas que cette proportion ait été déterminée dans la haute antiquité; puisque l'ancien temple de Jupiter à Elis (4) avoit quatre-vingt-quinze pieds de large, sur deux cents trente de long; le temple de Jupiter que Tarquin fit bâtir au Capitole (5), étoit à-peu-près aussi large qu'il étoit long : il n'y avoit qu'une différence d'environ quinze pieds.

5. 34. Quand aux édifices ronds avec des voltes ou des cou-

<sup>(1)</sup> Vulpii , Tabula Antiata , p. 16. (2) Lib. iij , c. 3.

<sup>(4)</sup> Pausan. lib. v. p. 508, l. 5. (5) Dionis. Halycarn. Ant. rom. t. I,

<sup>(3)</sup> Voyez ci-dessus pog. 525, note. 1. 1. iv, c. 61, p. 246, l. 22, ed. Hudson. Tome II. Cccc

poles, on n'en trouve que six indiqués par Pausanias. L'un étoit à côté du Pritanée à Athènes (1); un autre se voyoit à Epidaure (2), près du temple d'Esculape, bâti par le célèbre sculpteur Polyckte, et que Pausisis orna de peintures : on lui avoit donné le non de Tholus (3), à cause de sa voête; le troisième de ces édifices se trouvoit à Sparte, et c'étoit dans ce temple qu'étoient placées les statues de Jupiter et de Vénus (4); le quatrième étoit un édifice profane à Elis (5); le cinquième à Mantinée (6), s'appelloit de commun foyer ( \*\*ré: \*\*\*in'). Il y avoit aussi dans d'autres endroits des édifices qui portoine le mêune mon, tels que celui de Rhode (7) et celui de Caunus (8) dans la Carie. Enfin, le sixième de ces édifices étoit le trêsor de Mynia à Orchomène (9). Mais quoique sur les pierres gravées un lesquelles est représenté le corps d'Hector trainé autour des murs

Pausan. lib. j, c. 5, p. 12, l. 27.
 Idem, lib. ij, c. 27, p. 173, l. 6.

(5) Pausanias dit que le premier de ces édifices, sitné à Athènes, s'appelloit aussi Tholus Gine, Vitruve (lie. vij, préface) che un édifice de Delphes, également appellé Tholus; et, liv. iv, ch. 7, il donne des règles pour faire des temples ronds. Selon Aristote, ou selon l'écrivain, quel qu'il soit, qui a fait l'ouvrage De mirab, auscult, oper, tom, II, p. 726, les bâtimens à coupole devoient être fort en usage chez les Grecs; et cet auteur en cite plusieurs semblables de l'île de Sardaigne, construits dans les toms les plus reculés. Toutes ces coupoles étoient fort basses, ou plutét c'étoient des voûtes rondes, qui avoient la forme et la hauteur des coupoles que l'on a élevées dans les tems modernes, telle que celle de Saint-Pierre au Vatican. La suite historique des coupoles de ce dernier genre ne peut être que très-intéressante, écrite

sur-tont par M. d'Agincourt, qui te propose de la joindre à sa Continuation de
Histoire des arres qui tiennent au dertin. Voye aunsi le Roi, Ruisee ce. Exsai sur Histoire de Larchitecture, p. 16
et suris. Cet auteur observe (t. H. p. 79,
Age esth). Que les monument enpe de gestion de la bithema de forme
encore existums, qui peuvent nous donen quedique lide des bithimens des forme
circulaire, sont la Tour des vents, dont
il donne la figure nou. H. p. 15, et le
monument érigé à Lysicrate, tous le
deux à Albihema. On en volt la figure
tone. I. p. pl. 10, 54 et 35 de son ouvages. C. F.

- (4) Pausan. lib. iii, c. 14, p. 257, l. 37.
   (5) Idem, lib. v, c. 20, p. 429, l. 15.
- (6) Idem, lib. viij, c. 9, p. 6:6, l. 40. (7) Excerpt. Polyb. l. xxviij, p. 138.
- (8) Appian. De bello mithrid. p. 122, L 10, ed. Rob. Steph.
  - (9) Pausan. L ix, c. 58, p. 786, L 26.

de Troye, on voye des temples rouds, ce n'est pas une raison pour en conclure que ces temples avoient réellement cette forme. Sur le vaisseau, d'une grandeur extraordinaire que Ptolémée Philopator, roi d'Egypte, fit construire, il y avoit, entr'autres, un temple consacré à Vénus (1); et l'on sait que sur les vaisseaux des anciens (2) il y avoit des tourelles rondes avec des toits en voûte ou en coupole (3), ainsi que des tours carrées d'une forte maçonnerie (4). L'architecte San Gallo parle, dans son livre de dessins sur vélin, qui est à la bibliothèque du palais Barberin, d'un temple circulaire de Delphes cousacré à Apollon. On ne peut pas assurer que le temple que Périclès fit construire à Eleusis (5) ait eu cette forme ronde; mais quand il auroit été d'une forme carrée, il n'est pas moins certain qu'il étoit couronné par une coupole et une espèce de lanterne (6). On voit cette lanterne et une coupole sur le tambour d'un temple carré, représenté sur le plus grand sarcophage qu'on ait conservé de l'antiquité, qui se trouvoit jadis dans la villa Moirani. près la porte de Saint-Sébastien (7). Le tambour ou dôme. n'est donc point d'une invention moderne. Les temples ronds étoient plus communs chez les Romains que chez les Grecs : quelques - uns devoient cette forme à un motif allégorique. tel que le temple de Vesta (8), bâti par Numa Pompilius;

(1) Athen. Deipnos. 1. v, p. 205. E. (2) Description des pierres gravées du cabin. de Stosch, class. vj. n. 66 et suiv. (3) Voyez le recueil d'antiquités de

Borioni, expliqué par Venuti, où, dans la pl. 73, il y a une pierre gravée sur laquelle on voit un vaisseau chargé de pareilles tourelles. C. F. (4) Description des pierres gravées du

cabines de Stosch, class. 6, num. 65. (5) Plutarch. in Pericl. p. 290, 291,

ed. Opp. H. Steph.

(6) Winkelmann a sans donte confondu

avec quelqu'autre ce temple dont Plutarque ne dit rien de semblable; mais immédistement après, en parlant de l'Odéum, que Périclès fit de même construire à Athènes, comme il a été remarqué liv. vj. ch. 2, 6. 5, 11 nous apprend que ce bâtimeni étoit rond, et en forme de pavillon royal. Le Roi, Ruines, etc. & I, pars. 2, donne la figure de ce qui en reste, pl. q, et la description à la p. 19. C. P.

(7) Meintenant au cabinet Clémentin. (8) Festus , v. Rotunda ædes.

Kipping. Antiq. rom. lib. j, c. 8, Cccca

celui de Mantinée semble avoir dû le sien au foyer du feu; et un temple circulaire de la Thrace, dédié au soleil, avoit pour objet le symbole du disque de cet astre (1).

6. 35. A la forme des édifices publics, ainsi que des temples, appartiennent les colonnes, qui, dans les siècles les plus reculés, étoient de bois. Du tems de Pausanias (2) on voyoit encore un temple à Elis, dont le toit sans murs portoit sur des piliers de bois de chêne; et sur le même lieu, il y avoit aussi alors au portique de derrière du temple de Junon (3) une colonne du même bois. La plus ancienne proportion, ou mesure de la hauteur des colonnes, étoit le tiers de la largeur d'un temple (il faut entendre le tiers de toute la masse, y compris les colonnes du pourtour), comme Vitruve (4) l'enseigne pour l'ordre toscan; et comme cela se trouve indiqué, en général, chez Pline (5). Cette proportion n'est pas tout-à-fait d'accord avec celle des deux très-anciens temples de Pestum, dont la hauteur est un peu plus grande (6). Les colonnes alloient en diminuant vers le haut, imitant en cela les troncs des arbres; et le renflement, que Vitruve appelle entasis, et sur lequel il s'étend beaucoup (7), ne se voit à aucune colonne des grands édifices, mais bien à quelques petits, de tems moins reculés. Il faut convenir aussi que ce renflement n'ajoute pas la moindre grace aux colonnes (8). Pour ce

3, n. 22 ot suiv. C. F.

n. 5, p. 163, croît le voir représenté sur une médaille de la famille Cassia, dont il nous donne la figure d'après Guterus, De jure pontif. Lib. xj, c. 10. C. F.

<sup>(1)</sup> Macrob. Sapirn. lib. j, cap. 18, p. 257. ed. Pontan.

<sup>257.</sup> cd. Pontan. (2) Lib. vj, c. 24, p. 515, l. 17.

<sup>(3)</sup> Lib. v, c. 16, p. 417, l. z. Les anciens temples des Grecs étoient construits entièrement en bois. Voyez

au ch. 2, 5. 14. C. F.

<sup>(4)</sup> Lib. iv, c. 7.

<sup>(5)</sup> Lib. xxxvij. e. 25, sect. 56.
(6) Pour connoître la différence qu'il y a entre les temples de Pestum et ceux de l'entique étrusque dont parle Viruve, on peut consuiter l'ouvrage du père Paoli sur les autiquités de cette ville. Dissert.

<sup>(7)</sup> A peine en fait-il mention, liv. iij, ch. a, et liv. iv, ch. 5. Il en donnoit, à la vérité, la figure à la fin de son ouvrage, mais elle s'est perdue. C. F.

<sup>(8)</sup> Piranesi a trouvé l'entasis à nne colonne étrusque des ruines d'un ancien

qui est des cannelures, les plus anciennes colonnes en avoient déja (1). Les Grecs donnoient à cet ornement (2) le nom de j'asurus alons, ou bien (3) datropa. Quand les colonnes étoient fort grandes, les Grecs les faisoient de plusieurs blocs de différentes grandeurs, maconnés ensemble, ainsi que je le ferai voir des colonnes du temple de Jupiter Olympien, à Girgenti. Dans la prétendue maison de campagne de Mécène, à Tivoli, les colonnes à demi engagées dans le mur, sont, de même que tout le bâtiment, faites de pierres taillées en forme de coin. Les colonnes de marbre penthélisien du temple de Jupiter Olympien, que l'empereur Domitien (4) fit travailler à Athènes, et finir ensuite à Rome, étoient plus grandes que toutes les autres colonnes de marbre et de granit qui nous restent de l'antiquité; car Pirro Ligorio, qui avoit vu des fragmens de ces colonnes, dit, dans ses antiquités, qui n'ont pas encore été imprimées, et dont le manuscrit est au Vatican, que le diamètre de ces colonnes étoit de dix pieds; de manière qu'elles devoient avoir au moins quatrevingts pieds de hauteur, ainsi que cet écrivain le remarque aussi lui-même (5).

temple d'Albe, près le lac Fucino (dont Winkelmann parle au paragraphe suivant), et il en donne la figure dans son ouvrage Della magnif. de' Rom., tav. 31, fig. 6. Piranesi a vu ce même renflement à quatre pilastres de l'antique tombeau de C. Publicius, proche du forum de Mars, au pied du Capitole, et il en donne la figure au même endroit, fig. 7. Comme le père Paoli a également remarqué cette particularité aux colonnes du troisième édifice de Pestum, c'està-dire, du portique étrusque dont il a été . parlé, ci-dessus, pag. 526, n. 4, et dont nous donnons la figure à la fin de ce volume, Pl. XXII, nous nous réservons d'en perler plus au long dans l'explica-

tion des planches, au numéro indiqué. C. F.

Les colonnes du temple de Salomon, bien plus ancien que les édifices grees, étpient de même cannelées. Voyez les Livres des Rois, liv. iij, ch. 7, v. 24.
 Aristot. Eth. ad Nicom. lib. ix,

(2) Aristot. Eth. ad Nicom. lib. ix, c. 4, p. 177, l. 10, ed. Wechel, 4. (3) Diod. Sic. lib. xiij, p. 205, l. 41,

ed. 1604.

(4) Plutarch. In Poplic. p. 190, ed.

Henr. Steph. Voyez ci-dessus Histoire
de Iart, liv. vi. ch. 6, §. 58.

(5) Pirro Ligorio, au dix-huitième livre de ses antiquités qui se trouvent dans cette bibliothèque, parmi les manuscrits d'Ottobonius, num. 3376, au §. 36. Je ne m'engagerai pas ici dans des recherches sur l'origine et le motif des différentes parties des colonnes; je ne ferai

autre chose sinon que les colonnes de marbre penthélisien de ce temple avoient neuf pelmes au plus bes du fût (imus scapus); mais il ne donne ancune preuve de ce qu'il avance. Il me paroît incroyable que des colonnes de cette grosseur ayent pu trouver place dans ce temple; car il faut observer que lorsqu'on le rétablit du tems de Vespasien, pour se conformer à la réponse des aruspices, ou put bien ajouter à sa hauteur, comme In dit Tacite, Histor, L iv, c. 53, mais non à son étendue. La même chose aura eu lieu quand ou le rebâtit de fond en comble sous Domitien. C'est peut-être pour ne point s'écurter de l'ancien plan . qu'on aura été obligé de travailler ces colonnes de marbre penthélisien venues d'Athènes, et de diminuer leur diamétre. Eu effet, on ne peut guère adopter l'opinion de Nardini, Roma, ant lib. v. c. 15, reg. viij, p. 267, du père Minutolo, Dissert v, de Templ. sect. 2. in Supplem. Ant Rom. Sallengre, t. I, col. 124, et des autres écrivains, qui prétendent que ces colonnes sont les mêmes que l'on voit dans l'église d'Araceli; parce que, comme le remarque le père Casimir, dans l'histoire qu'il a donnée de cette église, elles sont toutes inégales en hauteur et en grosseur; et que, de plus, les unes sont de granit blanc, les autres de granit rouge, de cipollin, de marbre violet, et d'autres pierres. Mais le père Casimir prouve ensuite qu'il n'a pas lu Plutarque, en ajoutant que cet écrivain ne dit pas à quel usage, et à quel bâtiment furent employées ces

mot Tempio, p. 51 au verso, ue dit . colonnes de marbre ponthélisien, que autre chose sinon que les colonnes de Domigien avoit fait venir.

> Des colonnes plus grandes encore que celles dont parle Ligorio, seroient sans contredit celles que le père Minutolo ( Dissert. vij de ædific. judic., loc. cit; col. 15g) assure avoir été déterrées, de son tems (c'est-à-dire, après le milieu du dernier siècle), dans le monastère de Sainte-Euphémie (c'est par erreur qu'il dit Sainte-Susanne), près la colonne de Trajan, dont elles égaloient presque la hauteur. Il y a certainement de l'exagération dans ce récit, si ces colonnes apparteuoient au forum de Trainn , et si elles accompagnolent celle de granit que l'on a trouvée en 1765 dans la partie opposée à ce monsstère, comme le rapporte Winkelmann, Histoire de Tart, liv. vj , ch. 7 , 5. 5 , et Orlandi dans ses notes sur Nardini , L v , c. 9 , p. 235, n. a. Cette dernière colonne avoit seulement huit palmes et demi de diamètre, et faisoit nombre avec d'autres colonnes que l'on voit dans les caves des environs. Winkelmann, dans une lettre au baron Riedesel , datée du 9 novembre 1763, dit qu'on avoit trouvé à cette époque, sur le chemin d'Albano, une colonne de granit d'un si fort diamètre que quatre hommes pouvoient à pelue l'embrasser; et qu'on svoit fait aussi la déconverte d'une pareille colonne dans les fondemens du palais de Sancta Croce, à Rome, mais qu'on a laissé cette dernière à l'endroit où elle étoit, à cause de son énorme grosseur. On a encore trouvé d'autres colonnes en jettant les fondemens des maisons que, par la même rai

que quelques observations générales sur ce sujet, ainsi que sur les différens ordres des colonnes. Il y a cinq ordres de polonnes dans l'architecture grecque et xonsiné, qui sont le toscan; le dorique, lo corinthien, et le zonani ce le composite. De l'ancien ordre toscan, il en s'est contrevé qu'un-seule colonne au conduit d'eau du lac Eucino, et nous n'en savons que ce que Vitrive en a dit (1). On voit des colonnes toscanes avec des bases sur une ancienne patère desurque (2), d'un ouvrage ciselé, représentant Méléagre-assis entre Castor et Polux ; avec le berger Paris.

\$. 37. Mais il nous reste des modèles des colonnes de l'ordre dorique du tems de leur première origine, aux trois anciens édifices de Pestune, dont nous avons parlé plus haut (3), à un

son, on n'a point tirées des lieux qu'elles occupoient. Anastase, dans la vie de S. Hilaire, sect. 69, tom. I, p. 76, parle de certaines colonnes d'un triple portique proche la Sainte-Croix à Jérusalem, appellées Hecaton penta (ou peda), c'est-à-dire . de cent pieds ; mais peutêtre cette expression est-elle un peu exagérée, pour indiquer par le nombre cent une grandeur extraordinaire et indéterminée, comme l'observe Bianchini, a III, p. 167; lequel d'ailleurs s'est trompé en disant que ces colonnes étoient de porphyre, et en les confondant avec d'autres qui étoient véritablement de cette substance, et dont parle le même Anastase. Flaminius Vacca, dans ses Mem. no. 78, rapporte que, de son tems, on avoit trouvé une colonnade en marbre salin, composée de colonnes dont il n'avoit jamais vu les pareilles pour la grosseur (il a cependant écrit après Pirro Logorio ). Ces colonnes avoient neuf palmes de diamètre. Une de leurs bases a servi à faire le bassin de la fontaine du peuple, et

d'une autre on a fait celui de la place Julie.

Les colonnes les plus grandes qui se voyent encore hors de Rome, sont, autant qu'on peut le croire, une colonne sans base de l'ancien ordre dorique ou peut - être étrusque, à Tarente, dans l'église de la Trinité des pellerins; laquelle, au rapport du baron Riedesel (Voyage en Sicile, ec. lett. 2, p. 205) a trente deux palmes et demi de circonférence, et les colonnes du temple de Jupiter é Girgenti, qui surpessent en grandeur toutes celles qui ayent jamais existé, comme on le verra dans les observations de Winkelmann snr ce temple. Les colonnes du temple de Cyzique, dont nous perlerons dans une note au §. 48, étoient de même extraordinairement grandes, C. F.

(1) Lib. iv, c. 7. (2) Dempst. De Etrur. reg. tom. I, tab. 7.

(5) Page 526, où, dans la note 4, on a remarqué qu'il falloit regarder ces cotemple de Girgeni (1), et à un autre temple (a) de Corinthe. Il ny a, pour ainsi dire, aucune différeuce entre ces colonnes; elles sont cainnelées, et d'une forme conique, c'està-dire, qu'elles vont en diminuant vers le haut; celles de Pestam sont composées de quatre pièces; et de même cannelées. Le chapiteau ne consiste qu'en un grand quart de rond uni et fort allongé à l'endroit mème où, dans les trues postérieurs, les colonnes doriques ont ca qu'on appelle oves; et sur cette partie porte immédiatement le tailloirou l'absque, appellé aussi le traptèze, qui a plus de saillie au dessus du quart de rond que cela nes es trouve aux plus anciens temples de la Grèce. Cette sorte de saillie donne un grandiose extraordinaire au chapiteau (5). La hauteur des colonnes, qui devroit être de six diamètres en bas du fût, n'en a pas cinq; et au temple de Corinthe en question (4), les colonnes n'ont que quatre de c'es diamètres, y compris les chapiteaux.

6. 38. Les propriétés de l'ordre dorique sont d'avoir des triglyphes à la partie du milieu, ou la plus large de l'entablement, appellée la frise; des goutres à l'architrave, et des denticules à la partie inférieure de la cornicho (5). A l'un des temples de

lonnes comme des ouvrages des anciens Etrusques. C. P. (1) Pancrazi, Antich, sicil. tom. II,

par. 2, tav. 11, 12, 13. Piranesi, Della magnif. de' Rom. tav. 22, fig. 5. (2) Le Roy, Ruines des plus beaux

(2) Le Roy, Ruines des plus beaux monumens de la Grèce, & II, part. 2, pl. 17, p. 44.

(5) Voyez les Planches à la fin de ce volume.

(4) Le Roy, Ruines des plus beaux monumens de la Grèce, t. I, part. 2,

(5) Vitruve (Eir. iv, ch. 2) prétend que les triglyphes appartiennent à l'ordre dorique, et les denticules à l'ordre ionique. Et Euripide, dans son Oreste, v. 1372, donne aux triglyphes l'épithète de doriques; expression que le traducteur latin a fort mal rendu par dorica pinnacola. Mais nous avons un exemple de denticules dans l'ordre dorique, au tombeau de Scipion Barbatus, ouvrage du cinquième siècle de Rome, dont nous avons perlé ci-dessus p. 548, note 1, et qu'on peut considérer comme une espèce d'entablement, puisqu'il y a an haut une corniche avec ses denticules ; au-dessous de laquelle est la frise avec les triglyphes et les métopes, qui ont chacun leur rosette. L'endroit inférieur, bien poli, qui porte l'inscription, peut être considéré comme l'architrave. Voyez-en la figure à la fin de Pestum,

Pestum, les triglyphes n'étoient pas travaillés dans la frise même, mais ils s'y trouvoient encastrés; et ils en sont tous tombés, à un seul près (t). L'extrémité de leurs canaux est obtuse, forme que n'ont point les autres triglyphes. Au lieu des gouttes au bas des mutules, il y a à ce temple des gravures rondes, savoir, trois rangées de sit gravures dans chaque mutule (2). Au temple de Thésée, à Athènes, les gravures des mutules sont carrées et fort profondes, et à chaque mutule il y en a deux rangées (3).

6. 59. Les triglyphes sont placés à l'endroit où, dans les plus anciens tems, les pourres du plafond intérieur des temples passoient en-dehors, et reposoient pareillement sur une poutre de bois, laquelle portoit immédiatement sur les colonnes. Suivant toutes es apparences, l'entablement reposoit encore, du tems de Pindare, sur des colonnes de bois, ainsi que ce poète semble le faire entendre clairement dans ce qu'il appelle son Enigme (á). Vitruve (5) dit qu'on clouoit, comine un ornement, les trigly-

ce volume Pl. XXVI et XXVII. Le temple de Cora, qui est d'ordre dorique, et dent nous parlerons su §. 41, offre des denticules à la corniche, au-dessus de la porte de la cella. C. F.

(1) Il y avoit des triglyphes an petit temple suelement, et non aux nutre délifies de Pettum, comme l'observe le délifies de Pettum, comme l'observe lucides les figures qu'il en a doinnée, no en ait mis usual au grand temple, avec des gouttes au-dessons, donn îl ne reste auxunes trace, pas même au triglyphe que l'on a trouvé au petit temple. Cas sortes de gouttes au-dessons des triglyphes conservés d'à sutres monumentaires, aux nommentaires, dont franchetture est épuip-phes conservés d'à sutres monumentaires, dont frachetture est épuip-phe conservés de putte des édifices de Postum, sont roudes, pour insider les gouttes d'aux not roudes, pour insider les gouttes d'aux not roudes, pour insider les gouttes d'aux nes moutes d'aux ne des la conserve de la conserv

Tome II.

qu'elles représentent. Le baron Riedesel, Voyage en Sicile, etc. lett. 1, p. 27, a retrouvé ces mêmes gouttes à un temple de l'ancienne Selinunte, à douze milles de Mazara, en Sicile, et à un tombeau que l'on croît être celui du tyran

Théron, à Girgenti, loc. cit. p. 45. C. F. (a) C'est là leur disposition au grand temple; mala cela est différent au petit Voyez les Pl. XVIII et XXII, è la fin de ce volume. C. F.

(5) Le Roy, Ruines, etc. tom. I, pl. 18. Vitruve, liv. iv, ch. 3, veut qu'on place les gouttes sur trois rangs, chacun de six gouttes. C. F.

(i) P<sub>3</sub> th. iv, v. 475 - 477. Pindare purle dn palais d'un prince et non d'un temple. C. F. (5) Liv. iv, ch. 2.

Dddd

phes sur la partie saillante des poutres : mais ce n'est là qu'une pure conjecture; car il ne subsistoit plus de son tems de ces anciens temples; et il ne donne aucune mison de cette espice d'ornement. Il semble qu'on faisoit des entailles au bout des poutres, afin de préveuir qu'elles ne se fendissent (4). L'intervalle qui restoit entre deux bouts de poutres et leurs triglyphes, appellé métope, étoit revêtu d'une maçonnerie, comme le remarque l'architecte romain; mais il paroit que, dans les plus anciens tems, cet espace restoit vide; ce qui donnoit du jour à l'entablement. C'est un passage d'Euriphe qu'in es sugère cette idée; car au moment où Oreste et Pylade concertent ensemble, pour en enlever la statue de cette déesse, Pylade propose à son ami de passer entre les triglyphes, à l'endroit où il y avoit ouveture, ainsi que je crois devoir interpréter ces mots:

'Ομα δί γ' δευ τριγλόφων, έποι κτών Δίμαν καθιώνει (2).

Guillaume Canter a traduit ce passage, contre toute règle de bon sens, de cette manière:

Specta vero intra columnarum cælaturas, quo inane, ac expeditum

Corpus oportet demittere.

- 5. 40. Comment se peut-il qu'un homme aussi savant, qui avoit
- (1) Ou plutôt pour Imiter les canaux que l'eux devoit former en tombant de l'entablement; et c'est ann doute pur cette même raison que l'on a mis les goutes sous les trigly phes à l'endroit où ces canaux viennent et terminer. Il me emble d'villeurs que de pareilles entsilles n'étoient guère propres à empêcher.

que le bois ne se fendit, puisqu'elles n'avoient certainement que peu de profondeur. C. F.

(2) Euripide, Iphig. in Tour. v. 115. Winkelmann a répété ces réflexions dans son Explication de Monumens de l'antiquité, part. iv, ch. 14, num. 206. vu l'Italie, ait pu penser qu'on ait cherché à entrer dans le temple par les cannelures des colonnes (1), et que cela ait été possible? D'ailleurs, ici le mot vide (um) n'est point relatif à celui de corps ( dines ), ainsi que Canter l'a supposé; et il ne s'agit nullement de se rendre svelte et léger : car inane et vacuum sont deux mots d'une signification différente : le premier veut dire vide, quand quelque chose devroit être plein, et l'autre ne suppose pas qu'il est toujours plein (2). le mot son est pris ici dans un sens absolu , et doit aller avec in : où il est vide. Barnès n'a pas mieux compris ce passage : il croit que Pylade a proposé d'entrer par les entre-colonnemens (intercolumnia); comme si l'espace entre les colonnes ent été fermé, ou qu'on ent pu entrer dans l'intérieur du temple, c'est-à-dire, dans la cella , lorsqu'on étoit en dedans de la colonnade qui régnoit extérieurement autour du temple. Suivant le sens le plus vraisemblable de ce passage, les métopes des plus anciens temples, dont Euripide nous donne ici l'idée, étoient sans doute ouverts, et offroient par conséquent le seul chemin qu'il y ent pour entrer dans le temple fermé. Le mot setion (demittere), indique aussi qu'il falloit se laisser descendre ; ce qui devoit se faire dans l'intérieur du temple. Le père Brumoi n'a pas trouvé, dans tout ceci, la moindre difficulté; mais aussi nous dit-il, à cette occasion, dans une note, ce que c'est qu'un triglyphe (3).

(1) Cedature ne signifie point camnedures; mais des ornemens en gravure ou en bas-relief, comme je l'ai déja remarqué ci-dessus peg. 254, note 4; si d'ailleurs Canter n'a pas voulu dire columnas cedutars. C. F.

(2) Ti mor zër irstruit sarquerus Quidquid est vacuum desiderat repleri. Clément d'Alexandrie, Pædag. t. I, t ij, c. 10, p. 225, l. 25. Selon ce même Clément, Cobort. ad Gent. n. 5, p. 57, Leucippe de Milet et Méthrodore de Chio

admettolent pour deux principes và xxique, 15 và mir, plenum et inane. C. F.

(5) L'explication que donne Winkel-mann aux deux vers cités me parolt trèsjuste. Il faur remarquer cependant ce que dit Euripide en vers 126, asvoir, que cortemple étoit orné de belles colonnes, et qu'au vers 1150. Iphigénie fait dire à Thoas de ne point entrer dans le temple, mais de s'arrêter dans le vestibule.

'Anat, iz' dorod nifu eie ie nagazaru. D d d d 2 §. 41. M. le Roy, dans la description qu'il donne des anciens monumens de la Grèce, indique trois époques différentes des

Le traducteur latin a probablement interprété ce vers sans le comprendre, quand il l'a rendu ainsi:

O rex, siste tuum pedem ubi astas, vol in porticu.

Les mots is superion doivent s'entendre, ce me semble, d'un temple à antes ; c'est-à-dire, qui n'avoit que deux colonnes à la ficade de devant, entre deux antes des murs qui formoient la cella; forme que, suivant Vitruve (1. iij, ch. 1, p. 98) les Grecs appelloient is majararo, et qui officit nne espèce de vestibule. C'est probablement de ces deux colunnes, ou de quelques autres placées dans l'intérieur du temple que le poëte veut parler, et non d'un portique ou d'une colonnade qui y régnoit tout autonr. Sans cela, comment pourrolt-on entendre qu'il fut possible de pénétrer dans le temple par les ouvertures qui se trouvoient entre les triglyphes; pendant que ces ouvertures devoient donner dans le portique? En supposant au temple la forme dicrite, on peut dire que le même ordre d'architecture régnoit tout autour sur le mur; et que les métopes de la frise étoient ouverts, soit pour donner du jour au temple, soit qu'on ignorat encore l'usage de les fermer, soit enfin pour d'autres raisons. Mais Vitruve (liv. ip, ch. 2) Lit natire une question sur Liquelle aucun de ses interprêtes ne paroit avoir réfléchi. Cet écrivain y rejette l'opinion de ceux qui soutehoient que les triglyphes avoient servi à représenter des fo-

nêtres. Comment peut-on avoir concu une pareille idée? absurde non-sculement parce que les triglyphes se pl. cent dans les encoignures et sur le milieu des colonnes, qui est un lieu où il répugne au bon sens de mettre des fenétres, comme Vitruve le dit lui-même; mais encore perce que les triglyphes sont sur les extrémités des poutres, qui nécessairement out été, dès les premiers tems, placées dans ort endroit pour soutenir le toit, ou pour former un plancher, ainsi qu'il l'observe un pen auparavant. Seroit-ce une erreur de Vitruve? Auroit-il employé ici le mot triglyphes au lien de celui de métopos? Suivant Euripide, les métopes étoient ouverts; et cela est plus, naturel que de le dire des triglyphes. En parlant de la construction des murs, Vitruve venoit d'avancer une les angiens architectes remplissoient de maconnerie les entrevoux des poutres; c'est-à-dire, les métopes: preuve évidente, que cet espace pouvoit rester vide; et cela aura eu lieu, dans les plus anciens tems, aux édifices en bois. Vitruve continue par dire que les Greca appelloient arer, les espaces où les pontres sont logées; tandis que les Romains leur donnoient le nom de columburia (trous du colombier, trous pour les pigeons): Opas Graci tignorum cubilia, et asserum appellant, uti nostri ca cava, columbaria (Galiani a mal traduit, selon moi, ces dernières paroles, en réunissant ensemble cava columbaria; tandis que l'épithète cara doit se repporter à ea, c'est-à-dire, à ces espaces occupés par les postres); et que les Grecs

colonnes de l'ordre dorique; savoir, le plus ancien tens, dont les colonnes de l'ordre disripue; au della de quatre dismètres de hauteur, comme celles du temple de Corinthe, dont il a été parlé ci-dessus; celles du second tens, telles que celles du temple de l'Ibésée, et de celui de Pallas, à Athènes; et celles du troisième, telles que celles du temple d'Auguste de la méme ville, qui ont six dismètres de hauteur. Ce sont là les modèles qu'il cite de ces diffirens styles, et qui uls servent d'objes de comparaison pour tout ce qu'il a vu et

appelloient métope l'espace qui sépare ce logement des pourres. Il a voulu faire dériver la signification du mot métope des deux espaces occupés par les poutres, entre lesquels se tronvoient les métopes; comme si métope étoit la même chose que inter opas (entre les boulins); sans réfléchir à le manière primitive indiquée par Euripide, dans laquelle on avoit tenu ouvert les entrevoux de deux poutres qui formoient les triglyphes; et c'est de ce vide ou de cet intervalle que doit venir le mot métope, et non pas des espaces de deux poutres, qui n'itoient point vides. Mira isi, dont Henri Etienne n'a pu donner la signification, vouloit plutôt dire in foramine (dans le boulin); ou bien on pourroit interpréter, avec jus de probabilité er per , par foramen inter; c'est-à-dire, ouverture entre les poutres; tournure dont on se sert souvent on latin; comme, par exemple, intervallum, interstitium, intermedium, au lieu de vallum inter, stitium futer, medium inter; mots ainsi composés pour indiquer une chose qui occupe un milieu. De même chez les architectes, parari, n'est autre chose que la matière ou l'ornement qui occupe un intervelle ou un vide, comme les entrevoux des poutres dans la frise de l'entablement ou de la corniche d'un édifice : espace que les Latins appelloient intertignium. Par conséquent, columbaria ne doit pas signifier les trous des poutres, employées actuellement dans le bâtiment mais plutôt les véritables trous que laissoient les perches ou soliveaux qui avoient servi é £ire les échafands, et qui étoient enlevés après la bâtisse f.ite; ou bien les vides qui restoient entre les bouts des poutres on les triglyphes, entre lesquels on evoit coutume de leisser, dans la partie la plus élevée de la meison et des tours, une ouverture pour servir de nisls aux pigeons, ou pour donner passage à ces objeaux dans les combles, où ils se tenoient ordinairement, comme ils le font encore de nos jours. Voyez Varron, De re rustica, lib. iii, c. 7: Columella. De re rustica . l. viii. c. 8; Palladius, De re rustica, lib. 1, c. 24. Au reste, tout ce que je viens do dire ne doit être considéré que comme de simples conjectures, euxquelles il faut nécessairement préférer l'eutorité de Vitruve, qui a écrit sur un art qu'il professoit, et qui employoit des termes en usage de son tems, dont la véritable signification ne pouvoit manquer d'être suisie. C. F.

connu de monumens et de colonnes de l'ordre dorique en Italie. On peut néanmoins y ajouter un quartième tems de cet ordre, qu'on trouve à un portail de quatre colonnes de travertin (1) d'un temple de Cora, dans la campagne de Rouse, à huit milled d'Italie de Velletri. Il existe un dessin très-incorrect de ce temple dans la description de la ville de Cora, par Finy; et c'est de ce livre qu'a été prise la planche que Volpi (2) en a donnée dans on Latium (3). Mais j'ai d'earant les yeux des dessins de cet cidifice, faits par le grand Raphaël, qui l'a dessiné et caactement mesuré, lorsqu'il avoit moins souffert qu'aujourd'hui (4). Les colonnes doriques de cet diffice, dont le diamètre, au pied de la colonne, a trois palmes et un quart, et qui, au haut du flat, est de deux palmes huit pouces; ces colonnes, dis-je, ont se diamètres de hauteur, sans compter la base et le chapiteau; et

(1) Ces colonnes sont au nombre de huit, quatre à la façade et deux autres de chaque côté. Elles sont revêtues de stuc, comme il acté dit plus haut p. 551, note col. 2. C. F.

(2) Tom. ij , tav. 13, p. 140.

(5) C'est exactement le contraire qu'il falloit dire. Volpi à le premier donné cette descrigion en 1972, en y sjoutant la planche à l'endroit cité. Finy a extrait de cet ouveage les observations qui regurdoint Cora, sa patrie, et les a publice sin-q. en 1952 mis sans y joindre de figure, du moins autant que je le suche. C. F.

(4) Ces dessins, ainti que quelques surtres d'anciens éditices, se trouvoient dans le cabinet du célèbre baron de Stosch, et formoient un volume de vingt et quet morceaux. Un autre volume de pareils dessins de Raphaël se trouve dans le bibliothèque de feu Thomas Coke, lord Leciester, qui s'est fié connotire dans le monde avant pir son Étruvia regalit.

Dempsteri. Raphaël fit ces dessins, lorsqu'il fut nommé par le pape pour être l'architecte de l'église de Saint-Pierre, à Rome. Ils devoient servir au grand projet de rétablir Rome sur son ancien plan, dont Léon X l'avoit chargé. On trouve des détails sur cette entreprise dans une lettre de Celio Calcagnini à Jacques Zieglern, contemporains de Raphaël : cette lettre est jointe à deux épltres de S. Clément , Intitulées : S. Clementis epistola due ad Corinthios. His subnexa sunt uliquot singulares vel nunc primum edita, vel non ita facile obvia. Londini, 1687. 12. Cette lettre est placée à la pag. 251.

Nous donnerons l'extrait de cette lettre, pour ce qui concerne Rephaël, dans l'explication des planches du tome I, n. 3. qui est un ornement sculpté en bois dans le chœur des bénédictins de Péruge, exécuté d'après le dessin de Raphaël. C. F. toute leur hauteur est de vingt-sept palmes et dix pouces (1). Elles ont des cannelures en renfoncement, qui commencent au tiers de

(1) Si Winkelmann avoit bien in Le Roy, il auroit vu que cet écrivain a attribué même aux autres ordres l'usage de donner aux colonnes sept diamétres de bauteur, qui semble appartenir au seul ordre dorigne. Le résultat de son sentiment est que les colonnes de l'ordre dorique étoient d'abord fort basses , c'est-àdire, qu'elles n'avoient que quatre diamètres de hauteur, ou guère plus (il cite pour exemple le temple de Corinthe, et celui d'Athènes, dédié à Thésée); qu'on leur donna ensuite jusqu'a six diamètres, comme le dit Vitruve, et quienfin leur élevation fut portée jusqu'à sept diamètres du tems d'Auguste. Vovez cet écrivain, tom. I, part. 2, p. 55 e. suiv. et tom. II , part. 2 , p. 43 et suiv. Le père Paoii s'est élevé contre ce système dans sa lettre que nous donnons dans ce volume. Quant à la proportion de sept diamètres, Winkelmann, sans recourir, comme il l'a Lit dans ses observations sur le temple de Girgenti, à l'architecture du temple de Cora , et Le Roy, sans citer le temple d'Athènes dédié à Auguste, pouvoient tronver cette proportion indiquée chez Vitruve, liv. iv. ch. 1, p. 150, où il dit qu'elle étoit deja en usage avant ann tems, c'est-à-dire, avant le règne d'Auguste. Vitruve n'admet point de proportion plus basse et plus aucienne dans l'ordre dorique que celle de six diamètres, du moins comme ayant été en usage dans la Grèce; peut-être parce qu'il n'avoit auenne connoissance des temples dont parle Le Roy; on bien parce qu'il les regardoit comme des édifices de l'ordre étrusque, ou d'un autre

ordre quelconque; car il ne dit point quel étoit l'ordre qui , dans les plus anciens tems, existoit chez les Dorieus; il avoue même qu'il ignore , sinsi que les Grecs l'ignoroient eux-mêmes, à quelle époque ils avoient adopté l'ordre dorique; soit parce qu'en voyant nn temple de ce style dans l'Achaie, ils n'ayeut pas fut attention aux justes proportions dé ses colunnes, soit que es temple n'en ent point ; ce que je serois fort tenté de croire . d'après le discours de Vitruve , qui est afsez obscur dans cet endroit. Ce qu'on peut néanmoins conclure de ce passage, c'est que la proportion de six diamètres a été inventée par les Grocs eux-mêmes, et qu'ils n'ont pris des Doriens que l'idée générale de leur ordre. Mais pour en revenir an temple de Cora, nous dirons que la proportion de ses coionnes, est non pas de neuf diamètres, comme le prétend Piranesi, mais de huit diamètres seulement, en y comprenant la base et le chapitean, comme le dit aussi Vitrave. Je n'avance cette assertion que d'après les mesures exactes qu'en a prises plusieurs fois M. Jean Antolini, excellent architecte, qui se propose de mettre au jour les plans et les dimensions de ce temple avec des observations où il entrera dans les plus grands détails à ce sujet. Or, en supposant cette proportion de huit diamètres, même en y comprenant la base et le chapiteau, on peut conjecturer que la bitisse de ce temple est postérieure au tems de Vitruve, qui sans cela auroit dù nécessairement en avoir connoissance. L'orthographe de l'inscription que Winkelmann a cité, et leur hauteur; le tiers d'en-bas étant uni et sans cannelures (1). Elles pottent sur une base, ce qu'on ne trouve point à d'autres anciennes colonnes doriques, sice n'est à deux colonnes qui sont à Pestum (2); d'ailleurs, le claspiteau est différent de celui des autres colonnes doriques, et ressemble davantage au chapiteau toscan. Cette singularité a été cause que, malgré les autres caractères de l'ordre dorique de ce temple, Raphael l'a pris pour un édifice de l'ordre toscen, comme on le voit par ce qu'il a écrit dessous ce dessin. Du point central d'une colonne jusqu'au centre de l'autre, il y a dix paltues; ce qui donne naturellement à connotire la graudeur des entire-colonnemens (3).

§. 42. Sous le portail, au-dessus de la porte de la cella de ce temple, qui est actuellement murée, on lit l'inscription sur deux

la forme des lettres, ne sont assurément pas du tems de Manijus, où la langue latine étoit beaucoup plus barbare, et la forme des lettres bien plus grossière, comme on peut s'en convaincre en comparant cette inscription avec celles du tombeau de Scinion , dont il a été perlé ci-dessus, p. 366, col. 2. Pour peu que l'on soit familier avec les inscriptions donuées par Gruser, Muratori et d'autres, on ne sera nullement étonné de trouver dans celle de Manlius, le caraverunt, le duumvires et l'aisdemaue : cat le premier de ces mots se rencontre même souvent dans les inscriptions du tems des empereurs, ainsi que d'autres plus anal écrits encore. On sait d'ailleurs que dans les lieux hors de Rome on n'apportoit point tous les soins possibles à l'exactitude des inscriptions, quoiqu'elles fussent desinées pour des monumens publics; soins qu'on avoit cependant coutume de prendre dans cette ville. C. F.

(1) Les cannelures du tiers de ces co-

lonnes ont été détruites par le tems; celles du reste de leur fût sont peu ressenties, et n'ont plus de faces plattes. C. F.

(a) Non pas à deux colonnes, mais à ix. Voyez ci-dessus pag. 529, note z. Li base ou le tore dutemple de Cora ex singuiser par un profit qu'on ne reno contre pus alleurs, et qui est fait avec beaucoup d'art, afin qu'une partie des colonnes ne fat point dérobre à la vue; ce qui seroit arrivé suns cels, à cause que le temple est placé sur un soubsasement un pue haut. C. F.

(3) On pourra voir les plans et les mesures qu'un doit publier M. Antolini, et en Litre la comparison avec les dessins de Raphaël. On peut consuler auui la description et les figures qu'en donne Piraneil dans un ouvrage particulier, indituité: Antichis di Corra, quoqu'u-elles ne soyent pas de la plus grande exactitude. C. F.

lignes,



lignes, qu'on a placée, en la copiant, sur plusieurs (1) lignes, et qu'on a d'ailleurs mal rendue (2); la voici:

M. MANLIVS M. F. L. TVRPILIUS. DVOMVIRES DE SENATVS SENTENTIA AEDEM. FACIENDAM COERAVERVNT EISDEMOVE PROBAVERE.

§. 43. Il faut d'abord remarquer qu'il y a ici deux mots écrits d'une manière singulière ; promyires , au lieu de premetri ; et eis-DEMOVE, au lieu de EIDEMOVE ou IIDEMOUE. De plus, il y auroit quelque chose à dire sur le titre de duumviri. M. Manlius n'est pas connu; et il paroit cependant ici que le pronom de Marcus a été repris par la famille de Manlius (3), quoique le crime de M. Manlius , surnommé Capitolinus, l'eut fait rejetter comme étant de mauvais augure; ce qui se trouve confirmé par la lecon recue, de Tacite (4), chez qui le Manlius qui fut battu par les Germains, a le pronom de Marcus. Il y a des écrivains (5) qui doutent de la justesse de cette leçon, à cause que ce Manlius porte ailleurs le nom de Cnejus (6). Mais Lucius Turpilius est probablement

- (1) Volp. loc. eit. Murator. Inscript. p. 147, n. 4. (a) Apian. Inscript. pag. 184. Grut.
- Inscript. tom. 1, p. 128, n. 7. (3) Tit. Liv. lib. vj, c. 12, n. 20.
  - (4) De morib. Germ. c. 57. (5) Freinshem, ad h. L. Taciti.
  - (6) Epit. Livil. lib. kevij, c. 5. Il y a une autre raison contre la le-
- con reçue de Tacite, que ni les commentateurs ni les interprêtes n'ont pas remarquée, en faveur de l'opinion de Freinshemius; c'est que Festus, qui a écrit après Tacite, répète au mot Manliæ, ce décret de la famille Manlia, rapporté par Tite-Live, comme étant encore en usage de son tems, ou da moins comme n'ayant pas encore été transgresse jusqu'alors : Mantia gentis pa-Tome II.

tricia decreto nemo ex ea Marcus, appellatur, quod Marcus Manlius qui Canitolium a Gallis desenderat, cum regnum affectasset, damnatus, necatusque est. Cette autorité, réunie à celle de l'epitôme de Tite-Live, semble devoir prévaloir; mais, d'un autre côté, l'inscription du temple mérite, comme monument public, qu'on y ajoute foi; et je ne saurois croire que cette inscription soit antérieure à Marcus Manlius Capitolinus; je la regarde, au contraire, comme bien plus récente, sinsi que je l'ai dit ci-dessus. Mais peut-être objectera-t-on que Manlius, étant de la famille Manlie, domiciliée à Cora, ou bien lui étant allié, comme je le remarquerai ci-après; il n'a pas cru devoir se conformer au décret de la famille Manlia,

Eeee

le même que celui qui fit élever une statue à Germanicus (); car le pronom du père étoit le même que celui du fils. Ce temple doit donc avoir été bâti du tems de Tibère; et les deux personnages désignés dans l'inscription ont sans doute été nommés dumm'irs pour veiller à la construction, et vaisemblallement aussi à l'inauguration de ce temple; car on sait que le sénat de Rome créoit souvent des duumvirs (2) pour présider aux choese sacrées (3). Volpi n'a pass osé déterminer l'époque où ce temple

à Rome. Sigonius, dans ses commentaires sur le pasage en question de l'épitôme de Tite-Live, prétend que, sur la foi des anciennes inscriptions, il faut lire Cn. Manlius. C. F.

(1) Grut. Inscript. p. 256, n. 3. (2) Tit. Liv. l. vj, c. 5; l. vij, c. 28, Conf. Pighius Annal. a. 764, pag. 540. Voyez ci-dessus liv. vi, ch. 6, 6, 21.

(5) On pouvoit donter encore, que, comme Cora, étoit une colonie éloignée de Rome, les duumvirs, chargés de veiller à la construction de ce temple, eussent été choisis tous deux parmi les magistrats de ce même pays; sur-tout quand on sait que dans les colonies et dans les municipalités on donnoit le nom de sénat à la réunion des décurions qui formoient une cour de justice (curia); comme on le voit aussi per une inscription que cite Martorelli , De regia theca calam. lib. ij, c. 5, par. 2, p. 452, et par beaucoup d'autres que l'on trouve chez Gruter et Muratori, ainsi que per Pline, Epist. lib. x, epist. 85 et 115, et par d'autres autorités, que rapporte le cardinal Noris, Cenotaph. Pis. Diss. 1, c. 3, et Mazochi, Comment. in reg. Hercul. Mus. an. tab. par. 3, c. 5, pag. 404 L'on apprend d'ailleurs par les Pandectes, I. Cura 4, De muner, et honor. L

Curator 1, De oper. publ., que dans les municipalités et les colonies on choisissoit un membre du conseil pour veiller à la conservation des monumens et des ouvrages publics. Tel étoit le duumvir Lucius Annins Mammianus Rufus. qui présida et qui contribua à la construction du théêtre d'Herculanum, d'après l'inscription qu'on y a trouvée et que citent le marquis Marcello Venuti, Descr. delle prime scop. ec.; Seigneux de Correvon, Lettres sur la découverte de la ville d'Herculanum, tom. I, lett. 4, p. 108; Gori, Symbol. litter. tom. I, p. 120, et tant d'autres écrivains qui ont parlé des antiquités de la ville d'Herculanum : et tel étoit aussi Publius Celsus Mnrinus, sur-intendant des bâtimens de Pestum, nommé dans une inscription de cette même ville, que rapportent le baron Antonini dans sa Lucania illustrata, par. 2, disc. 3, p. 251, et le père Paoli, Rovine della città di Pesto, Diss. 2, n. 40, p. 55. Quelquefois il y avoit deux présidens ou intendans des bâtimens. On en voit un exemple bien clair dans une inscription que l'on a trouvée dans la cour du paleis Farnèse, rapportée par Brissonius, De form. 1. vj, c. 72, p. 492; par Fleetwood, Inscr. p. 67, n. 1; mais plus correctement par Piranesi, Della à été bàli; on peut cependant assurer, d'après le style de son architecture, que ce n'est pas un ouvrage du tems de la république.

\$. 44. Je remarquerai ici que le beau reste d'un entablement dorique qui étoit autrefois à Albano, et que Chambray (1) a cité, ne se trouve plus nulle part. Je ne puis pas me ressouvenir non plus du tombeau d'ordre dorique que ce même écrivain prétend avoir vu à Terracine (2).

 45. Le second ordre de colonnes, savoir, l'ionique, a été employé pour la première fois, à ce qu'on croit, au temple de Diane à Ephèse (3). Plusieurs années après que ce temple eut été consumé par les flammes, il fut rebâti magnitiquement par l'architecte Chersiphron (4). Parmi le grand nombre de colonnes qui ornoient ce

magnif. de' Rom. tav. 37. On peut conclure de-la que i'on prit dans le conseil de Pozzuoles les duumvirs qui présiderent à un bâtiment soit porte, soit chantier, qui devoit avoir lieu avec d'autres travaux devant le temple de Sérapis. Dire que les noms des duumvirs nommés dans l'inscription de Cora (ou du moins celui de Manlius), étoient des noms de familles romaines; ce n'est point faire disparoftre le doute dont il est question : parce qu'il est généralement connu qu'un grand nombre de fimilles romaines ont passé dans les colonies, comme on peut en juger par les médailles principalement, et pur les inscriptions; et que d'ailleurs les affranchis, les officiers, les soldats et tous ceux qui se mettoient sous la protection de quelque personnage ou famille illustre, en prenoient souvent les noms et surnoms. Voyez les Mém. de Trévoux, année 1702, art. 5.

Après avoir écrit ces réflexions, une observation nouvelle n'a pas peu contri-

bué à me confirmer dans mon idée. C'est que Joseph Scaliger, dans une table bistorique de faits mémorables, ajoutée à l'ouvrage de Gruter que nous avons cité, au mot Senatus, tom. IV, p. 81, se sert de l'expression Senatus municipalis (sénat municipal), qui est précisement la denomination qu'on lui a donnée dans cette inscription. C. F.

(1) Parall. de l'archit. anc. et mod.

p. 19-(2) Ibid. p. 35.

(3) Vitruve, lib. iv, c. 1 , p. 126.

(4) Selon Strabon (lib. xiv, p. 949, princ. ), Chersiphron fut le premier architecte de ce temple, qu'un antre aggrandit ensuite en le rebâtissant. Ayant été brûlé enfin par Frostrate, comme il a été dit ci-dessus pag. 254, note a, il fut reconstruit par l'architecte Cheiromate, le même qui bâtit Alexandrie, et qui offrit à Alexandre de faire une statue du mont Athos. C. F.

Eeee 2

temple, il y en avoit trente-six, dont le fut étoit d'un seul bloc. C'est de cette manière, et non autrement, je pense, qu'il faut entendre un passage de Pline(1); et au lieu de la lecon suivante dans toutes les éditions de cet écrivain : « ex iis xxxvi cœlatæ uno « (d'autres lisent una ) a Scopa , » je lis , en changeant seulement deux lettres : uno e scapo , d'un seul fat. Sans cette correction ce passage n'a point de sens, et ne peut rester par plusieurs raisons. Scopas étoit un des plus grands statuaires du tems de Phidias; qu'avoit-il donc de commun avec le travail des colonnes, qui ne pouvoit regarder qu'un tailleur de pierre? Scopas, qui en même tems étoit un grand architecte, bâtit le temple de Pallas à Tegée, auquel on employa, pour la première fois, des colonnes de l'ordre corinthien; et cela eut lieu dans la quatre-vingt-seizième olympiade (2); mais le temple de Diane ne fut rebâti que dans la cent et sixième olympiade : il y a eu par conséquent entre la construction de l'un et la réédification de l'autre de ces édifices un intervalle de plus de quatre-vingt-dix ans (3). Saumaise (4) a formé cette difficulté sur le passage de Pline; et Polenus (5) l'a répétée sans en donner une meilleure solution que Saumaise. D'autres, qui ont touché le même point, parlent toujours de trente-six colonnes (6) sculptées par Scopas. Il faut remarquer ici qu'Appien fait mention de colonnes ioniques, qui décoroient l'arsenal du port de Carthage (7).

Pline, lib. xxxvj, c. 14, sect. 21.
 C'étoit la première année de la

quatre - vingt - dix - septième olympiade.
Pausanias, l. viij, c. 45, p. 695. C. F.

(5) L'intervalle ne seroit que d'envi-

ron quarante ans, puisque chaque olymplade n'est composée que de quatre aunées. Voyez ce que Winkelmann dit liv. vj. ch. 2, 5, 19 es suiv., où il avance cette même opinion sur le passage en question de Pline. C. F.

(4) Pline, Exercit. in Solin. p. 813, B.

ed. Paris. 1629.

(5) Dissert sopra al tempio della Diana d'Efesa, fra le dissert dell'Accademia di Cortona, tom. I, part 2, §, 9, p. 14,

(6) Monthucon, Ant expliq. tom. II, liv. 2, ch. 11, p. 84.

Montflucon ne dit pas cela; il assure seulement que de trente-six colonnes ornées de sculptures, il y en avoit une de la main de Scopas; ainsi que Pline a véritablement voulu le Liire entendre. C. F.

(7) Libyc. p. 45, lib. viij, ed. cit.

S. 46. Je me rappelle ici ce que fai remarqué à l'un des plus beaux chapiteaux de toute l'antiquité, qui ac trouve dans l'église de Saint-Laureut, hors de Rome, dont toutes les colonnes, ainsique leurs chapiteaux sont différent se uns des autres. Au milieu d'une des volutes, il y a, dans ce qu'on appelle l'œil, au lieu de la rosette qui y est ordinairement, une grenouille étende sur le dos je et dans l'autre on voit un lézard qui est tourné autour de la rosette (1). Comme les chapiteaux qui sont dans cette église y ont été portés de différens endroits de Rome, j'ai lieu de penser que le chapiteau dont nous parlons a appartenu au temple de Jupiter et de Junon, que Métellus fit bâtir dans son portique per Saurus et Battachus de Sparte (2). On sait que

 Voyez la Planche XXVIII à la fin de ce volume.

(2) Winkelmann, dans son Explication de Monumens de l'antiq. n. 206, donne ce même chapitean, avec une explication, part. IV, chap. 14. Mais quant aux deux temples, il a fiit à ce sujet de plus mures réflexions, que nous allons rapporter dans ses propres termes. « Des deux temples du portique de Métellus l'un étoit dédié à Jupiter Stator et l'autre à Junon ; Bellori , Fragm. vet. Romæ, tab. 2; et quoique Pline prétende qu'ils ont tous deux été bâtis par ces architectes, je crois devoir préférer l'autorité de Vitruve, qui, liv. iij. ch. 1. donne le nom d'Hermodore à l'artiste qui bâtit le temple de Jupiter; de sorte que l'on peut dire que Sourus et Batrachus ont concourru ensemble à bătir celui de Junon ; lequel, selon l'idée qu'on peut se former d'après les fragmens de l'ancien plan de Rome, étoit un simple prostyle, c'est-à-dire, qu'il n'avoit des colonnes qu'au pronacs on portique de devant, sans avoir de péristyle ou de coIonnade qui l'environnat sur les côtés. Le temple de Jupiter, selon Vitruve, avoit son pronaos et son posticum; c'est-àdire, un portique par devant et un par derrière: mais, suivant l'ancien plan de Rome, il étoit prostyle et péristyle, c'est-àdire , qu'il avoit un portique sur le devant avec des portiques sur les côtés, mais sans posticum ou portique par derrière. Or, cette différence entre le rapport de Vitruve et le plan de Rome, dont nous parlons, pourroit se concilier par une inscription mutilée qui se conserve au palais Albani, et qu'on a déconverte en fouillant dans les endroits mêmes où ces temples avolent été bâtis antrefols. Bellori, I. c. p. 10. Cette inscription porte qu'Adrien fit réparer ces temples (has ades), endommagés par un incendie; et, supposé que cette inscription parle des temples de Jupiter et de Junon renfermés dans le portique de Métellus . comme le prétend Bellori, on pourroit dire, quant an temple de Jupiter, que le portique de derrière, endommagé par le feu, a été démoli lors de la répara-

- Donnaby Googl

Pline (1) rapporte que ces deux architectes n'ayant osé placer leurs noms à ce temple, les ont indiqués par la grenouille et le · lézard qui en sont la signification en grec , et qu'ils ont placés , dit-il . in columnarum spiris. Hardouin (2) croit que ces animaux étoient sculptés sur la base des colonnes, c'est-à-dire, sur le tore, parce que Pline donne ailleurs à cette partie le nom de spira (3); mais cet écrivain ne s'est sans doute pas ressouvenu que Vitruve (4) donne le même nom aux volutes. Je crois néanmoins que Pline s'est servi, dans ce passage, du mot spira, dans sa signification propre et naturelle, quand il veut dire une spirale telle que celle que forme le serpent en se roulant sur luimême; d'autant plus que sur un sarcophage qui est dans le palais dit la Farnesine, il y a au-dessus de l'inscription (5) un chapiteau ionique du travail le plus délicat, dont les volutes sont réellement formées de serpens entortillés l'un dans l'autre. Pline parle également ici de la spirale des volutes ioniques ; par conséquent les figures allégoriques des nons des artistes sont représentées dans des volutes, comme nous le voyons (6) dans le

tion de ce temple ; de manière qu'Adrien, en y ajoutant des portiques sur les côtés, en avoit £it un péristyle; état où ce bâtiment se sera trouvé dn tems de Septime-Sévère, quand on dressa l'ancien plan de Rome. Je ne dirai pas si les deux temples en question furent les premiers ou on bâtit en marbre à Rome». Ces réflexious sont, je peuse, suffisantes pour réfuter l'erreur du père Hardouin dans sa note sur le passage de Pline que nous allons citer, note 2 de cette page, cù il prétend que les deux temples, construits par Saurus et Batrachus, étoient, selon Pline, ceux de Junon et d'Apollon: tandis que cette erreur est combattue par le texte mêma de Pline, qui continue à parler du temple de Jupiter et de celui Junon. C. F.

(1) Lib. xxxvj, c. 5, sect. 4, \$. 14. (2) Not. ad. Plin. lib. xxxvj, c. 24, sect. 56, n. 7.

(3) Loc. cit.

(4) Lib. iij, c. 3, init.

Vitrue se sert du mot spira pour exprimer le tore de la base, et la base entière de la colonne, dans le même sens que Pline. C'est ce que Winkelmann s'est rappellé dans son Explicación de Monumens de l'antiquité, loc. cit. C. F.

(5) Gruter. Inscript. p. 593, n. 2.

(6) Il ne fut pas supposer ce qui est en question, savoir, que Pline ait voulu parler des volutes ioniques et de leurs spirales. Je suis porté à croire exactement le contraire; car il me paroît évident qu'il parle du tore de la base et non pas du chapiteau : 10. parce que dans chapiteau dont il est question. Ce seroit une folie de vouloir

ce même livre ch. 24, sect. 56, il en fait une distinction précise, en appellant spira le tore ou la base, ponr na pas le confondre avec le chapiteau, primum columnis spiræ sabditæ, et capitula addita; 20. parce que le terme de spira est appliqué à cette même partie par Vitruve, loc. cit ; par Pollux, lib. vij. cap. 27, segm. 121; par Flave-Joseph Antiq, lib, xv , cap, 11 , n. 5 , et par Festus, v. Spira; tandis qu'au contraire la volute est appellée voluta par Vitruve môme. Avec quel front maintenant, et sur quel fondement pourroit-on soutenir, contre le sentiment universel des auteurs qui ont parlé de ces matières, que dans l'origine on a voulu désigner une volute par le mot spira? Pourquoi ne pas faire une réflexion beaucoup plus juste, et poser que spira s'est dit d'abord du tore, parce que cette partie ressemble à un cercle qui tourne autour du fût de la colonne ou bien de la base; comme il peroft que l'a voulu faire entendre Festus à l'endroit cité : Spira dicitur et basis columnæ unius tori, aut duorum, et genus operis pistorii, et funis nauticus in orbem convolutus; ab eadem omnes similitudine? ou bien, parce qu'on y avoit exécuté quelqu'ouvrage en tortillis, comme on en trouve de diverses manières aux bases, dont on peut voir des exemples chez Piranesi. Della magnif. de' Romani , tav. 9 et segq. Qui sait, si ce n'est point pour courir moins de risque d'être détruit par la main du tems, que Saurus et Batrachus ont place, dans cet endroit, les emblémes de leurs noms; en suppossnt, ce qui parolt invraisemblable à Winkelmann,

que le tore étoit unl et lisse. Sans cela, il faudra croire, d'après le récit de Pline même, que le Lit dont il s'agit, n'étoit fondé que sur un conte populaire; ou du moins on ponrra supposer que ces deux artistes plaçolent le lézard et la grenouille sur tous leurs ouvrages indistinctement, comme des emblémes de leurs noms: et cela simplement ponr satisfaire leur caprice, et non parce qu'il leur avoit été défenda de les mettre en lettres sur quelque partie de ces deux temples. Car, outre le tore dont parle Pline, et le chapiteau de S. Laurent, on voit ces mêmes emblémes sur une grande rose tronvée, il y a quelques années, dans les fouilles de la maison de campagne de Cassins, à Tivoli, et qui se vois maintenant au cabinet Clémentin. Cette rose a été mise au jour par l'abbé Visconti, tom. I, tav. A. n. 10. de qui nous l'avons empruntée pour la donner à la page 522 de ce volume. Il faut observer néanmoins quo sur cette même rose il v a aussi une abeille ou quelqu'entre insecte, que l'on ne peut pas bien distinguer, perce que le corpt en est mutilé en partie. On peut donc conjecturer que Sanrus et Batracus avoient pour associé dans la bâtisse de l'édifice auquel cette rose servoit d'ornement (si toutefois ils en ont été les auteurs) un autre artiste dont le nom pouvoit être représenté par une abeille ; on bien , que ces emblémes avoient quelqu'antre signification qui nous est inconnue, comme on peut le dire avec beançonp de probebilité des figures posées sur les chapiteaux, dont il sera parlé ci-après ch. II. 5. 12. Ou enfin que c'étoit un pur jeu prétendre qu'au lieu de columnarum, il faudroit lire capitulo-

d'imagination de ces artistes, comme unt d'autres ornement dont on no sutrois donner des raisons misfaisantes. Paseri (Theo. genom. autr): aub 169 incie una glerre sur Lequello no vois plasieurs récolles avec une grenonille, un lexard et une écretase; ce qui evoit ans doute pour objet quelque signification relative al l'extromosie, comme le gente cet auteur, ou bien offroit quelqu'autre seus paytériex què sous ne comositions pass.

Mais tous ces raisonnemens, et tous geux qu'on pourroit faire, seront réduits à bien peu de chose par la réflexion qu'il auroit fallu d'abord exeminer si le chapiteau de S. Laurent, par sa forme et par le style dont il est, peut étre conaidéré comme un ouvrage du siècle d'Auguste? Quant à moi, je le regarde comme bien postérieur, et c'est là eussi le sentiment de quelques bons erchitectes qui ont considéré cet ouvrage avec attention, comme le remarque l'ebbé Baffei . Sacgio di osservaz, sopra un basso ril, della villa Alb. n. 6, p, 29; quoiqu'il semble pencher pour l'opinion de Winkelmann sur le passage en question de Pline, Cependant en supposant même que ce chapiteau soit d'un tems postérieur, on pourra oroire que les animaux étoient les symboles des noms des artistes qui l'ont fait , ou bien du possesseur de l'édifice auquel ils avoient été adaptés , suivant l'usige de ces tems, sinsi que l'abbé Raffei le prouve par un bon nombre d'exemples, cités en partie per Fabretti. Inscript. cap. 3, num. 37, pag. 186, et par Buonarruotti , Osservaz. sopra alc. framus. ec. tav. 9, fig. 4, p. 74; exemples par lesquels il paroft qu'on mettoit

sur les monnoyes, sur les tombesux et sur d'autres monumens des symboles qui faisoient allusion à ceux qui en étoient les possesseurs.

C'est ici, ie pense, nne occasion Esvorable pour examiner si les Grecs et les Romains avoient véritablement une loi qui défendoit aux architectes de mettre lenrs noms sur les édifices publics à la construction desquels ils présidoisot? Seigneux de Correvon (Leures sur Herculanum, t. I, lett. 4, p. 109) essure, en traitant cette question, qu'une pareille loi fut faite du tems d'Adrien , et il cite le petit nombre d'architectes qui ont mis leurs noms sur les édifices dont il nous reste encore quelques parties. J'ajouterai à ces noms celui d'un certain ...anius Dion, dont il est feit mention dans un architrave du temple de Cérès, parmi les ruines de l'encienne Capène, appellée meintenant Civitucula. Ce Dion Horisseit dans les plus beaux tems de l'art, comme on le voit par les restes de ce temple. Consulter Galletti, Capena munic. de' Rom. pag. 11. Mais j'aurois désiré qu'on eut donné quelque preuve de l'aurenticité de la loi d'Adrien dont il s'agit; car je ne trouve pas qu'aucun écrivain en ait parlé dans la vie de cet empereur; et cette loi, ni aucune outre sur le même sujet, ne se rencontre parmi les loix romaines; car on ne peut pas appliquer aux architectes les loix des Pendectes au livre L, titre : De operibus publicis. D'après ce que dit Pline, il paroît que la défense feite à Saurus et à Betrachus leur fut particulière dans cette occasion, et qu'elle étoit bien antérieure au tems de l'empe : reur Adrien. C. F.

nim

rum (1). Le temple du portique de Métellus auroit donc été l'ordre ionique (2). Qu'on ait placé dans l'autres volutes des figures allégoriques, c'est ce qu'on ne sauroit mettre en doute; et nousen avons une preuve manifeste dans les sept chapitenux de l'église de Sainte-Marie de Trassevére, dont la rostet de l'uil est remplacé par le buste d'Idarpocrate, tenant le doigt sur la bouche. Dans l'église de Sainte-Marie dans les partiques de Métellus ou d'Octavie, il y avoit encore du tens de Bellori (3), des colonnes avec des chapitenux ioniques; et probablement y en a-t il eu de parcils à cenx dont nous venons de parler; mais aujourd lui il y a des pliers au lieu de colonnes; et ces piliers on tét maconnés, d'un goft barbare, au milieu de ces colonnes de même qu'on l'a fait de nos jours dans l'église de Sainte-Croix de Jérusalem.

§. 47. Dans les anciens chapiteaux ioniques, les volutes sont placées dans une ligne droite horisontale, et sont quelquefois tournées en-dehors aux colonnes des angles; comme cela se voit

(1) Winkelmann, dans son Explication de Monum. de l'antiquité, avance, par forme de question, co même sentiment, en paroissant approuver une pareille correction; il est impossible de l'admettre, al l'on foir réllexion à ce qui a été dit dans la note précédente, relativement sur-tout à la distinction que Pline établit entre les mots spirae et capitelleme. C. P.

(a) D'après ce qui a été dit on ne surroit tirer cette conséquence du passage de Pline, et moins encore conclure que le chapiteau da S. Laurent ait appartenu au temple ou aux temples qu'il cite. Il ne s'exprime point à cet égard comme il l'auroit sûrement Est s'il eux vu ces figu-

Tome II.

res symboliques aux chapiteuss. On pourrol plutôt tiere picto conséquence d'après Pollas, qui, à l'endroit ciré, le 49, c. ay, regen, 11a, apelle exisio, 39,70a, la base des colonnes ioniques, pour la distingue sainsi de la base des colonnes doriques, qu'il appelle exvaluire, 1970-dutes. Mais Virurey, L'19, c. 5, ne fait aucune distinction de l'ordre auquel la syirie convouis spécialement; et au covyons encore à l'ordre coriantiène et au comptosite des bases avoir de l'archive l'avent de la virure P. LXIXI, à la fin de ce volume.

C. F.

(3) Notæ ad fragm. vestig. vet. Rom.
tab. 2, pag. 10.

Ffff

au temple d'Erecthie (1). Dans les derniers tems de l'antiquité, on commença néanmoins à retourner toutes les volutes en dehors, comme on peut le voir, entr'autres, au temple dit de la Concorde, et comme fout, en général, les modernes. C'est une erreur de croire que Michel Ange (3) ait été le premier à les placer de cette manière. Ce n'est pas lui non plus qui le premier a donné plus d'élévation aux chapiteaux ioniques; car îls avoient d'in cette hauteur aux bains de Dioclétien; ils étoient même d'in plus hauts que ne l'enseigne Vitruve, savoir, du tiers du diamètre des colonnes (3).

- §. 48. Rien n'est plus singulier que les chapiteaux ioniques que Raphaël a trouvés sur les colonnes du portail d'un temple, près l'égise de Saint-Nicolas in carcere à Rome, dont les côtés (fustellini), et non pas le devant (i cartocci) des volutes sont tournés en devant, ainsi que Raphaël l'a remarqué au bas de ses dessins.
- §. 49. Après l'ordre ionique, vient l'ordre corinthien, dont, suivant Vitruve (4), le sculpteur Callimaque conçut la première idée, en voyant un panier couvert d'une tuile, et entouré d'une plante d'acanthe. Le torse d'une très-belle caryatide dans le jardin intérieur du palais Farnèse, porte sur la tête une corbeille, autour de laquelle on apperçoit encore les restes des fenilles d'acanthe qui ombægeoient la corbeille, et qui ont donné an sculpteur l'idée du Lupiteau corinthien. Il n'est pas possible de bien déterminer le tems auquel vécut Callimaque (5); il parolt bien déterminer le tems auquel vécut Callimaque (5); il parolt

<sup>(1)</sup> Le Roy, Monum. de la Grèce, tom. I, part. II, p. 51, Voyez ci-après ch. 2, 6, 12,

<sup>(2)</sup> Domenichi, Vite de' pittori nap. som. I, p. 48.

<sup>(5)</sup> Vitruve (liv. iif, ch. 3, p. 116) veut que l'abaque ou le tailloir de ce chapiteau ait en carré le diamètre du

bas de la colonne, en y ajontant une dix-huitième partie; et que sa hauteur, en y comprenant les volutes, soit de la

moitié de sa largeur. C. F.

(4) Lie. in, ch. 1. Voyez la lettre du
père Paoli ci-après, au §. 40.

<sup>(5)</sup> Voyez liv. iv, ch. 6, 6. 12, où Winkelmann fait plusieurs observations

cependant qu'il doit avoir fleuri avant Scopas : car celui-ci rebâtit (1), dans la quatre-vingt-scizième olympiade, un temple de Pallas à Tegée (2), dans lequel il y avoit au-dessus du premier rang de colonnes d'ordre dorique, un second rang de colonnes d'ordre corintliien; et on voit à la Niobé (morceau qui, selon toute probabilité, est de la main de cet artiste (3) ), ainsi qu'au Laocoon, qu'on y a travaille avec le trépan, dont ce même Callimaque a été, à ce qu'on prétend, l'inventeur (4).

\$. 50. Les colonnes corinthiennes doivent avoir, comme on sait, neuf diamètres de hauteur; cependant les colonnes du temple de Vesta ont onze diamètres d'élévation, en y comprenant le chapiteau; ce qui nous prouve que ce temple a été bâti dans le tems qu'on se permettoit déja de grandes licences dans l'architecture, et que les longues colonnes en fuscau étoient déjà à la mode (5).

sur l'époque où Callimaque a vécu, à l'occasion d'un bas-relief du cabinet du Capitole, que quelques-uns croyent être celui de Callimaque dont parle Pline. lequel étoit en bronze et non pas en marbre. C. F.

- (1) Voyez ci-dessus pag. 588, note 2. (2) Pausan. I. viij, c. 45, p. 693, I. 19.
- (3) Voyez liv. vi, ch. a, 6. 20. (4) Voyez liv. Iv, ch. 6, 5, 12.
- (5) La proporsion des colonnes du temple de Cyzique, ville de la Mysie, étoit blen plus grande. Au rapport de Xiphilin, dans la vie d'Antonin le Pieux, pag. 26q, cité aussi par Dion Cassius, tom. II, lib. lxx, c. 4, p. 1173, et par Zonare, Annal. tom. I, lib. xij, princ. p. 593, D., ces colonnes, d'un seul bloc. avoient de hauteur cinquante coudées ou soixante-quinze pieds grecs, qui font soixante - onze pieds de Paris (comme le remarque Caylus, Rec. d'Ant. t. II,

Antiq. grec. pl. 66, p. 251), sur quatre coudées de diamètre; c'est-à-dire, que leur hauteur étoit de douze diamètres et demi. On peut conclure de cette proportion qu'elles étoient de l'ordre corinthien, quoique cela ne soit dit nulle part. Les écrivains ne s'accordent pas aur l'époque précise de la construction de cet édifice; mais je crois qu'on peut les concilier, en disant qu'il fat commencé sous l'empereur Adrien, en expliquant de la sorte Jean d'Antioche, surnommé Malala, qui (Hist. chronol. lib. ij, in fine, p. 119, A) dit que ce temple fut bâti par ce même empereur, ainsi que le disent aussi la Chronique Alexandrine, la Chronique Paschale et Winkelmann liv. vj, ch. 7, 5. 11; mais qu'il fut schevé par Marc-Aurèle et Lucius Vérus, comme le rapporte expressement Aristide, Panegyr. Cyzic. oper. tom. I, p. 241, qui se trouva pré-

Ffff2

§. 51. C'est sans doute sous les empereurs romains que l'on commença à employer d'une manière particulière les colonnes de l'ordre corinthien. L'entablement même ne portoit pas immédiatement sur les colonnes s'est-duire, de pierre ou de marbre ); et ces poutres écoient soutennes par les colonnes, ainsi qu'on le voit au temple de Pallas du fornm de Nerva, et à l'arc de Constantin. C'est de la même manière qu'est bâti le portail du temple de Castor et Pollux à Naples, aujourd'hui l'église de Saint-Paul, appartenant à l'ordre des théatins; et que l'étoit aussi le temple de Jupiter Olympien à Athènes (1), que l'empereur Adrien fit achever, où l'entablement profile même sur les colonnes de côté; les poutres y saillissant au-dessus des colonnes, comme au portail dont nous venons de parler.

§. 52. Le dernier ordre que les anciens ayent trouvé, c'est l'ordre composite ou romain; lequel ne consiste qu'en une colonne avec un chapiteau corinthien, auquel on a ajouté les vo-

sent à sa dédicace et qui prononca le panégyrique qu'il avoit f.it pour cette occasion. Nous devons remarquer ici que Xiplulin et Zonare, on l'anteur qu'ils ont copié, s'est trompé en disant qu'un horrible tremblement de terre a renversé cet édifice sous le règne d'Antonin le Pieux. On peut consulter aussi Jebb . dans la collection historique qui se trouve à la tête d'Aristide, où, à l'année de Rome 922, n. 12, il a traité cette question; mais il ne me semble pas qu'il ait songé à Lire ce rapprochement. Quoiqu'il en soit relativement à la différence du tems de la construction de ce temple à celui des empereurs sous lesquels l'art n'étoit pas encore tout à f'it declu, on peut dire que ces colonnes ont été Lites à une époque antérieure à celle que Winkelmann voudroit fixer par la pro-

portion de onze diamètres ; c'est-á-dire, à celle où les architectes prenoient déja de grandes licences en s'écartant des règles. Que ce temple ait été achevé de bâtir, voilà ce que je ne puis assurer. On trouve seulement chez Codinus, Do oric. Constantinop, p. 65. B. que ses colonnes furent portées de Cyzique à Constantinople, pour servir au temple de Sainte-Sophie, réédifié par Justinien; et il est fort probable qu'on avoit enlevé. ces colonnes de ce temple, lequel, au rapport de Malala et de Xiphilin, étoit le plus grand qui fut au moude, desorte qu'on l'auroit pris pour une ville, selon le temoignage d'Aristide. Voyez aussi les observations de Winkelmann sur le temple de Girgenti, §. 26. C.F.

(1) Le Roy, à l'endroit indiqué. Po-cocke, tom. II, part. 2, c. 26, pl. 78.

lutes de l'ordre ionique. L'arc de Titus est le plus ancien édifice qui nous reste de cet ordre.

- §. 55. Nous devons remarquer ici touchant les colonnes en général, que le seul édifice des anciens que l'on connoisse en Italie, auquel chaque colonne ait son stylobate particulier, c'est un ancien temple à Assisi, dans l'Ombrie (1). Cette même particularité se voit à deux édifices de Palmyre (2), et à un temple représenté sur l'ancienne mossique de Palestrine (5).
- §. 5.4: Il faut observer encore, comme une chose singulière, que les anciens employaient aussi des colonnes ovales : il s'en trouve de semblables dans l'île de Delos. M. le Roy (4), qui en parle, remarque à cette occasion, qu'il y a un chapiteau d'une pareille colonne ovale à la Trinité du Mont, à Rome; mais il n'a pas observé que, vis-à-vis de cette colonne, il y en a une autre qui lui ressemble exactement. Il y a encore à Rome deux autres colonnes ovales, et qui sont de grant blanc, dans la cont du palais Massimi alle colonne; et, suivant les apparences, les chapiteaux de marbre doint avons parlé appariennent à ces colonnes, ou à d'autres de la même espèce (5).
  - Pallad. Archit. lib. rv., c. 26.
     Palladio l'a fait plus élevé qu'il n'est effectivement. C. F.
  - (a) Wood, Ruin, de Palmyres pl. 4.
    (5) Voyer liv, vj. ch. 5, §, 14, et suiv.
    Cest ce qu'on voit à un temple sur un bas-reilef de la villa Médicis, maintenut dans la galerie du grand dut à Florence. Nous le donnons à la fin de co volume Pl. XXIX, d'après Piranesi, Della magnif, de Rom. taw. 53, §, §, 1.
    - (4) Le Roy, t. II, part. 2, p. 51, pl. 26.
  - (5) Le Roy donne, à l'endroit cité, la figure de ce chapiteau de la Trinité du Mont, qu'on regarde comme l'unique de cette espèce, mais lo dessin en est peu correct (v. Piranesi, Della magnif.

de Rom n. 67, p. 109, où il en donne une gravure plus exacte), tant parce qu'il y a changé les feuilles de chêne en feuilles d'olivier que parce qu'il y a joint, d'aprèsses idées, un modèle du pilastre, ou des faces plates, dont il ne reste pas le moindre vestige. LeRoy prétend que ce chapiteau adurapport avec les colonnes de Délos, dont Winkelmann parle ici. En effet, il ne seroit pas impossible que ce chapiteau fut venu de certe île; puisqu'on sait que le chevalier Gualdo de Rinimi a fait venir de Grèce à Rome deux de crs colonnes, dont il fit présent aux pères de la Trinité du Mont, en 1652, L'inscription gravée sur la petite base, fait mention de cette donation et de l'année qu'elle §. 55. Je dois joindre à ces remarques, sur la forme des édifices des anciens, deux réflexions qui viennent se présenter à mon esprit: la première a pour objet une idée de M. le marquis Galiani, à Naples, qui, dans sa traduction de Vitruve (1), croît que les maisons des personnes riches, de même que les palais (à la campagne, ainsi qu'il à a sans doute voulu dire (2); car on sait

eut lieu. Le Roy pense qu'on employoit cette forme ovale pour donner une plus grando solidité aux colonnes des angles des péristyles. Les colonnes du palais Massimi peuvent être considérées comme formées chacune de deux demi colonnes, qui se trouvoient adossées contre de minces pilastres du même macceau de granit qui compose leur intérieur. D'après leur travail inégal et grossier, il me semble qu'on doit les considérer comme des productions de ces derniers siècles; peut-étre même du tems où a été láti le pulais auquel elles sont employées actuellement; du moins peut-on le soupconner par le grand nombre d'autres ouvrages de sculpture dont cet édifice est chargé. Cependant je ne prétends point contredire ceux qui veulent les regarder comme antiques. C. F.

(1) Lish y, e. 8, pag, 76, num. 1.

(2) Cess spéciment de missions de ville et de cumpagne qu'il vent padre, comme il s'en explique plus clairement libr. wij, e.h. 4, p. 376, n. 21 flauroit di hover, e.h. 4, p. 376, n. 21 flauroit di hover, e.h. 4, p. 376, n. 21 flauroit di hover appuyer coste idée si bien déstremalec Ce qu'il y a de certain d'ultre qui d'il su ville, aussi bien qu'i à compagne, il y avoit des missions à différens desgre, unt pour les patriciens, que pour les phéticiens et pour les parour les productions de comment d

de loix romaines qui défendoient d'élever les maisons au-delà d'une certaine hauteur déterminée, pour éviter los écroulemens et les autres accidens auxquels elles peuvent être sujettes, sinsi que l'observe Sénèque le rhéteur , Controv. lib. ij; controv. 9, et par beaucoup d'autres loix encore qui forçoient les architectes à élever ou à ne pas élever leurs bâtimens , afin de ne point ôter aux maisons voisines leur jonr et la vue dont elles pouvoient jouir : je parlerai plus au long de toutes ces loix dans un ouvrage Intitulé : Vindicia , et observationes jurit . vol. II. Les loix de cette dernière espèce avoient lieu non-seulement à la ville, mais aussi à la campagne, comme on neut le voir chez le jurisconsulte Nerasius, I. Rusticorum 2 princ. ff. Do servit, præd. Rust. Varron ( de ling. lat. liv. iv, ch. 53), nous apprend que les cénacles, ou appartemens d'en haut, étoient ainsi appellés, parce qu'on y mangeoit, tandis qu'on habitoit le rezde chausée : ubi canabant canaculum vocitabant. Posteaquam in superiors parte canitare caperunt, superioris domus universa ca nacula dicta; et Sénèque le philosophe dit la même chose , Epist. 00. On lous ensuite ces cénacles aux personnes peu aisées; voilá pourquoi Juvenal dit : In canacula rarus venit miles; ou bien les maitres les donnoient

que le contraire avoit lieu dans les villes) n'étoient, en général, que d'un seul étage, sans avoir aucune chambre au dessus du rez-de-chaussée. Il a raison pour ce qui regarde la description des maisons de campagne de Pline; mais quant à celle d'Andrien, il parott visiblement qu'il y e un des appartemens les uns de-sans des autres, ainsi qu'on le voit aussi aux bains d'Antonia et de Dioclétien; tels ils évoient encore il y a deux cents ans. Quelques parties de ces édifices surprenans avoient jusqu'à trois galeries ou corps d'appartemens l'un au-dessus de l'autre (1). Dans les ruines d'une très grande maison de campagne, sou l'ancien Tusculum, où est aujourd'hui la villa des jésuites, appellée la Ruffinella, il y avoit des chambres au-dessus des appartemens ordinaires da rez-de-chaussée : ces chambres néamoins téoient busses et vilaines, et semblent n'avoir été destimées que pour les domestiques (2).

56. La seconde réflexion est pour les amateurs de l'anti-

à leurs affranchis, comme on le voit chez Plutarque, In Sylla, princ, oper, tom. I, p. 451, ainsi que chez plusieurs autres écrivains que nous pourrions citer. Les deux maisons de campagne de Pline avoient, l'une et l'autre, plus d'un étage; c'est à quoi n'a pas songé Galiani , et Winkelmann ne s'en est pas non plus ressouvenu. A celle du Laurentin (ainsi que Pline le dit lui-même, liv. ij, ch. 17) il y avoit un pavillon composé d'un seul étage; mais d'un autre côté il y avoit une tour qui étoit élevée de quatre étages. La seconde maison de campagne de Pline, située en Toscane, avoit un bâtiment de deux et trois étages, mais sans tour, comme nous l'apprend son possesseur, L v, epist 6. Juvenal, Sat 14. pers, 88 et suiv, parle de maisons de campagne très-élevées qui appartenoient à Centronius, à Twoli, à Palestrine, et à Gafte, Sidonius (Carm. 22, vers. 209 et suir.) dit la même chose du bourg ou de la maison de campague de Pontius Léonius. Voyes Sénèque le philosopie, e Epis. 29, et Consol. ad Hebr. c. 9, et autres. Consultez aussi George Greenius, De villar, antiqui, surate. c. 6. C. F.

(1/6) Le elibbre cardinal Perenco de Granvelle a fair lever et dustiner exactences, aives frais, par S'bautien de Oya, architecte du roi d'Espagne úlnus les Paya-Bas, le plan des bains de Diccivlies; et ces dessins out réé gravés avec un arsupérieur, et une grande propreté, en vingésis feuilles în fal. par Jacques Gock d'Auvers. Get ouvre, avec une courte explication, parut en 1558 : il est devenn fort rare.

(a) Voyez le dernier 6. de ce chapitre.

quité, qui veulent juger en partie d'après les gravures, ou qui, en voyant les monumens anciens mêmes, n'ont pas assez de tems on assez de connoissances pour distinguer ce qui en est véritablement ancien de ce qu'on n'a fait qu'y ajouter on restaurer. Il faut remarquer que les temples et les fabriques des deux bas-reliefs de la villa Médicis , que Sante-Bartoll a placés dans son Admiranda antiquitatum Romanorum (1), sont, en grande partie, d'un ouvrage moderne, et qu'ils ne sont même exécutés qu'en platre; car on pourroit par-là se former de fausses idées de la forme des anciens édifices. Je m'apperçois même qu'un écrivain éclairé de notre siècle a été induit en erreur par ces gravures. L'endroit du bes-relief, qui représente le taureau qui est conduit au sacrifice par deux figures, n'a rien d'antique que les jambes des figures et une partie du toit; et celui où se fait le sacrifice du taureau, n'a d'ancien travail qu'une partie de la figure agenouillée qui tient ce taureau, et une autre figure du fond : tout le reste est restauré (2). Il en est de même du portail d'un temple sur un bas-relief de plusieurs figures dans la cour intérieure du palais Mattéi (3); sur la frise du portique on lit : 10VI CAPITOLINO. Ce temple est entièrement d'un travail moderne, et n'a été fait que pour donner à ce bas-relief la grandeur nécessaire pour remplir l'espace qu'il devoit occuper.

§. 57. Le second point du troisième article de ce chapitre, concernant les parties essenti-lles des édifices, regarde, en premier liue, leurs parties intérieures, et secondement les parties qui sont à l'extérieur.

(1) Pl. 44 et 43, selon le rang que Winkelmann leur donne ici.

(2) Le premier de cos bas-reliefs ext maintenant dans la galerie du grand duc à Florence. Il y a dans ce morceau plus d'antique que ne le dit Winkelmann; si toutefois il nes est pastrompé en voulant peut-être indiquer un autre bas-relief ettaché, àvec le second dont il parle, à la façade du palais, mais que Sante Bartoli n'a pas publié. Cependant l'un et l'autre de ces bas-rellefs offrent aussi beaucoup plus d'antique que ne le veur

(5) Montfauc. Antig. explig. Suppl. tom. IV, oprit la pl. 13.

notre auteur. C. F.

§. 57.

- 6. 58. Les principales parties extérieures sont le toit, le comble, les portes, les fenetres. Le toit étoit regardé par les anciens (qui, à ce qu'on prétend, ont pris les proportions de l'architecture de la forme du corps humain) (1) comme la tête du bâtiment. et y avoit le même rapport que la tête a avec le corps. Il ne faisoit pas, comme on le voit souvent au delà des Alpes, même à des maisons royales, la troisième partie de toute la liauteur de l'édifice : mais il étoit tout-à fait plat, on bien avoit le plus souvent un comble plat, ou eu terrasse, comme en ont encore aujourd'hui les maisons d'Italie. La supposition que les toits en talus ou pointe sont nécessaires dans les pays où il tombe beaucoup de neige, est destituée de tout fondement; car dans le Tyrol, où la neige ne manque point, tous les toits sont bas (2). Aux maisons des particuliers, toute la corniche, sur laquelle le toit portoit aussi en partie, étoit quelquefois faite de terre cuite, et de façon que les caux pouvoient descendre par-là. Pour cet effet, on y plaçoit, à certaines distances données, des mufles de lion avec la gueule ouverte, par lesquels la pluie s'écouloit, ainsi que Vitruve (3) l'enseigne pour les temples. On a trouvé plusieurs morceaux de semblables corniches à Herculanum, qu'on peut voir dans le cabinet du roi de Naples, à Portici. A. Rome, les conduits des gouttières aux maisons des particuliers se faisoient, en général, avec des ais.
- 5. 59. Le comble s'appelloit en grec sirée, ou bien sirens, et devoit nécessairement se trouver aux bâtimens et aux temples des anciens, dont le toit, avec la couverture, formoit un triangle; car il est certain que les maisons n'étoient pas toutes en terrasse et sans comble, comme le prétend Saumaise (4), ainsi qu'on peut

S 11 6

<sup>(1)</sup> Voyez liv. iv. ch. 3, 6, 54et suiv.

<sup>(2)</sup> Il faut remarquer aussi que dans plusieurs pays de l'Allemagne les mai-

sons sont couvertes de planches, ce qui demande plus de pente, tant pour faciliter l'écoulement des neiges, que pour

empêcher que ces ais ne se pourrissent par l'humidité. C. F.

<sup>(3)</sup> Liv. iij , ch. S , à la fin. (4) Plin. Exercit. in Solin. tom. I, c. 55, p. 853. E.

s'en convaincre par d'anciens tableaux (1). Si l'on a regardé le comble du palais de César (2) comme un pronostic de sa future apothéses, il ne faut pas entendre par-là le comble seul, mais les ouvrages en bas-reiler, ou plutôt les figures entières, qui ornoient est édites, auivant la manière d'en décorer les temples. Pompée avoit fait orner le comble de sa maison avec des prones de vaisseaux; ce qui, selon Casaubon (3), est indiqué par ces mets, roitrata domas:

- 60. La hauteur des temples se comptoit jusqu'à la pointe du comble; par conséquent la hauteur du temple de Jupiter, à Girgenti, étoit de cent vingt pieds (4).
- §. 61. On a tiré de fort loin l'étymologie du mot grec qui signifie comble, et l'on a cherché à y trouver la ressemblance d'un aigle dont les ailes sont étendues (5). Mon sentiment seroit plutôt que, dans le commencement on a placé un aigle sur le comble des temples, parce que les plus anciens étoient consacrés à Jupiter; et que de la set venue cette dénomination (6).
- §. 6a. Les pottes destanciéns temples doriques étoient plus étroites par le haut que le bas (?)", ainsi que le sont quelques portes égyptiennes, que Pocockée appéller, à cause de cela (8), portes pyramidales. Dans des tems plus modernes, on a em-
- (1) Et pir beaucoup de bas-reließ.
- (2) Livius, apud Plat. In Casare, oper. tom. I, p. 758 princ.
- (5) In Capitol, Gordianos tres, p. 189, B. ed. Script. Hist, Aug. Pur. 1620;
- (4) Voyca les observations de Winkelmann sur ce temple.
- (5) S Imas. Note in Spart, p. 155, A, B. Gedorn, Behaircissiemens zur gniehmen difficultes générales quis ce troireme tians les unteurs gracs. Histoiré de l'Actubimin des Inscript. tom. VII., pag. 210, edit. de Paris.
- (6) Begerus, Spicil antiquit. n. 3,

p, 6, 7, raire fort au long de ceite étymilogie, qu'il croit, renir, de l'algle que l'on mettoit sur le fronton, ou intérieurement dans le tympen'; comme ou voit plusleurs evemplés de l'une et de l'autre

plusleurs even plus de Fune et de l'autritmanière, princip-lemeng sur les médaisles. Voyez ci-sprès ch. 23 § 11. C. F. (7) Voyez Dempst. De Eaux, reg. t. I, 245-51; p. 266, où il donné un prétendu

Las.33 (pt. 200, on a domain a pertundar vaste ferraque, sur lequel on voit une do ces parties rétrocies par le haut. C. F... in (8) Descript. of the Lust. t. 1, p. 107, Conf. Descript. des pierres gravées du cab. de Stotch; cl. 1, 2 cct. 2, n. 59.

P Something (500)

ployé ces portes à dès ouvrages de fortification , et aux châteaux dont les murs vont en talus (a scarpa ) } tels quie ceux de l'entrée du château de Saint-Ange. Le Beruin a l'aix albre en rérécissant la porte d'un mur du jardin du pape à Castel-Gimbollo, le quel va en biaisant comme les ouvrages extrieurs; mais il est faux que Vignole ait fait deux portes pareilles au palais Farnese, et quelques unes à la Chancellerie (1) Vignole n'à parais mis la main à ces bâtimens (a). Cette espèce de porte parolt avoir été particulière aux temples d'ordre dorique; cur la porte du temple de Cora (3) est faite de cette manière; cependant ce temple n'est pas fort ancien. Eufin, on a employé ces-portes aux temples d'ordre confrible, n'et que cette de Trioli.

- §. 63. Les portes des Grees ne s'ouvroient pas comme les nôtres en dedans, nuis en dehors voilà pourquoi les personnages des comédies de Plaute (4) et de Térence (5), qui veulent sortir des maisons, donnent en-dedans un signe à la porte, comme un grand critique (6) nous l'a fait observer; car il faut te respouvenir que
- (1) Daviler, Cours & Architecture.
- (2) J'aurois désiré quelque preuve de l'assertion que Winkelmann avance ici, vu que , suivant l'opinion générale et d'après le dire de beaucoup d'écrivains, Vignole est l'auteur de la porte corinthienne de saints Laurent et Domas, à la chancellerie; que de plus il a donné le dessin d'une porte dorique pour cette même chaucetterie, mais qui n'a pas été mi-e en œuvre; qu'il a construit cette partie du palais Farnèse, où est la galerie peinte par les Caraches; et qu'il a fait beaucoup d'ornemens de portes, de fenêtres et de cheminées. Voyez Milizia, Le vite de' più celebri arch. t. II . dans la vie de Vignole, p. 23. C. F. (5) Voyez Piranesi, Antich. di Cora,
- tav. g.
  - (4) Amphitr. act. 1, sc. 2; v. 35; Aul.

- act 4, so. 5, v. 5; Cas. act, 2, sc. 1, v. 15; Curc. act. 4, sc. 1, v. 25; Bacch. act. 2, sc. 2, v. 56, etc.
- (5) Andria, act. 4, sc. 1, v.59. Térence a traduit cette pièce du gr.c, sur l'original de Ménandre; le lieu de la scène est à Athènes. C. F.
- (6) Muret. Var. ket. l. j, c. 17, p. 9,
   cd. 1559, 49. Conf. Turnels. Advers.
   l. iv, c. 15, p. 116.
   Voyez aussi G. Sagittarius, De jan.

sec. c. az. Fastcirollus (Rev. memorab. L. j. jit. 23, p. 70) assure que besue sup de citoyens svoient, àcet effet, une sonnette à leur purte; mais il n'ea doume aucune preuve. Sightairus, à l'endroit cité, croit que Sénèque (De îra, j. ii), c. 55) est le seul auteur ancien qui le Esse conjecturer, quand il dit: Quid migre expanecti ad clamora seri, ad

Gggga

les comédies de ces auteurs latins sont, pour la plus grande partie , imitées ou traduites du grec. La cause du signe qu'on donnoit en-dedans des maisons, avant que d'en sortir, étoit pour avertir ceux qui, dans la rur, passoient le long des maisons, afin qu'ils eussent à éviter d'être lieurêts par la porte qu'on vouloit ouvrir. Dans les premiers tems de la république, M. Marcus Valerius, frère de Publicola, obtint, comme une marque singuliire d'honneur, la permission d'ouvrir sa porte en-delors, comme celle des Grees; et l'on assure (1) que c'étôt la seule porte à Rome qu'il fat faite de cette manière. On voit cependant, sur quelques urnes fanéraires de marbre qui sont à la villa Matté' (a), et à la villa Ludovisi, que la porte qui y indique l'entrée des chanips-clysées s'ouvre en-dehors (5); mais dans le

tinnitum eris, ad janua impulsum? Je croirois plutôt qu'on ne peut tirer ile ce passage ancnne preuve anr la question dont il s'agit. Il me semble d'abord que Sénèque à voulu parler de celui qui, étant deliors, frappoit à la porte pour entrer, ou qui tiroit la sonnette, comme on le pratique encore aujourd'hui; et nullement de celtii qui vouloit ouvrir la porte ou sortir de la maison. Dans ce dernier cas, le bruit de la sonuette ne des oit nullement effrayer le moître de la maison qui se trouvoit en-dedans; et il n'aura pas non plus été nécessaire de f. ire du bruit pour éloigner celui qui vouloit entrer. Il me paroft aussi que, d'après la manière vague de parler de Sénèque , il Liudroit, pour donner à ce passage le sens que veut y trouver Sogittarius, qu'on suppositi que c'eût été à Rome l'usage universel d'ouvrir les portes en-dehors, dans un tems où les Grecs mêmes ne le pratiquoient plus, et où il devoit être fort rare parmi les Romains ; comme on peut le conclure d'après une réponse faite par

le jurisconsulte Scevola, dont nous parlerons ci-après. C. F. (1) Dionys. Hel. Antiq. Rom., lib. v.

Dionys. Hal. Antiq. Rom., lib. v,
 39, p. 295, l. 1. — Plutarch. in Public.
 pag. 195, l. 24, ed. H. Steph.

Dans la suite on n'aura plus eu besoin, pas même à Rome, d'un privilège pour faire ouvrir les portes en-deltors; comme nous l'apprend le jurisconsuite Scevola, contemporain de Cleéron. C. F.

(a) Montl. Ant. explip. L V ph. 12. (3) Anndurst. Montm. Marthesp. L III, sub. 55, fig. s. On voil Is include close in temple are un to ba-reliante den la close in temple are un to ba-reliante den la collection of the collection of the collection of the colleciante den la collection of the collection of the collection par Gord, Inter. ant. in Etc. unit, part. 4 s. 1, et al. united of the collection of the collection part Gord, Inter. ant. in Etc. unit, part. 4 st. 1, etc. united of the collection of the collection of the trover inplumified data las galerie du grand-duc, et public par Firancei, Della magneti, del Rom tor. 28, fig. 1 unit, voil yellous qui nous Tavons pris pour le donner à la find ec ev olume, Pl. XXIX.

Vitruve (1. iv. c. 6 à la fin) donne

Virgile du Vatican, la porte d'un temple y est faite comme celle de la boutique des marchands ou des artisans. Les pottes qui s'ouvrent ainsi en-debros, ne peuvent pas étre forcées, ni enfoncées aussi facilement que les autres; et, comme elles ne prennent point de place dans les maisons, elles y génent moins que celles qui s'ouvrent en-dedans. On tovue méanmoins des 'exemples de portes qui s'ouvrent en-dedans: il y en a une partille représentée sur un des plus beaux bas-reliefs de l'antiquité, qui est à la villa Négroni (141 Négroni

\$. 64. Ceux qui cherchent à épiloguer, prétendent et soutieunent que les portes de brouze de la Rotonde (2) n'ont pas été

pour règle générale que les portes des temples, dans tous les ordres d'architecsure, doivent s'ouvrir en-dehors. C. F. (1) Voyez la Planche XXX à la fin de ce volume, et celle chez Gruter, A I. p. 198, Boissard, par. 3, tgv. 126. Selon Plutarque, à l'endroit cité, il parolt que de son tems l'usage d'ouvrir ainsi les portes, n'avoit absolument plus lien parmi les Grecs : Gracas (januas) ajunt apud veteres omnes fuisse ad eum modum factas , argumento a comadis sumpto, quod qui in publicum sunt prodituri, januas suas intus pulsent, et strepitum edant : quo foris qui progrediuntur, vel pro ostio stant, caveant ubi andiunt, ne fores in vicum expunsa illidantur in ipsos. Elladins de Byzance, ou de la ville d'Autinoia, en Egypte, dans sa Chrestomathia, dont Photins donne l'extrait, Cod. CCLXXIX, col. 1595, et qu'explique Meursins, Op. tom. VI, col. 331, dit la même chose de son tems, c'est-à-dire, du commencement du quatrième siècle de l'ère chrétienne, sous Licinius et Maximien, où il semble n'avoir fut que copier le passage de Plutar-

que que nous venons de citer : Ideo, inquit, apud comicos exeuntes pulsant fores, quia non, us apud nos uuno ostia olim aperichantur inverius, sed adverso modo. Foras enim trudentes exibant, manu pulsantes prius, nt audirent si qui ad fores essent, et caverent no inscii læderentur, foribus repente in viam protrusis. D'après cela, on pourroit supposer que la plus grande partie sculement des portes ne s'ouvroient plus en dehors à ces époques ; car il me paroît prouvé que ces portes se trouvoient encore à quelques maisons du règne de Justinien, savoir, vers le milieu du sixième siècle, comme on peut le voir par un fragment du jurisconsulte Scevola, în fré par cet empereur dans les Pandectes, lib. viij, tit. 2, parmi les loix qui doivent avoir été encore en vigueur alors, et même dans la suite. Les portes des boutiques se sont probablement toujours ouvertes en dehors, comme elles s'ouvreut ençore à présent. C. F. \*

(2) Ficoroni (Le vest, di Roma ant. lib. j, c. 20, p. 132) raconte, comme

faites pour ce temple, mais qu'on les a enlevées d'ailleurs; et c'est ce que Keyssler s'est laissé persuader aussi, sans dire pourquoi il y a une grille au dessus de cette porte. Suivant eux, cette porte devoit aller jusqu'à l'architrave (1). Les personnes qui ont sous la main les peintures d'Herculanum , verront dans le tableau de la mort de Didon (2), une pareille porte, au haut de laquelle cette grille est attachée. Elle y sert pour donner du jour à l'intérieur de l'édifice. Aux maisons des particuliers il y avoit. au-dessus de la porte, une plate-forme en saillie, que les Italiens appellent ringhiera, et à laquelle les François ont donné le nom de balcon. Cette partie du bâtiment est appellée en grec main (3). Dans quelques temples il y avoit pendu devant la porte un épais rideau, lequel dans le temple de Diane à l'phèse se levoit de bas en haut (4); mais dans le temple de Jupiter à Elis, on le

un feit très-connu, que Genséric, roi des Goths, fit enlever toutes ces anciennes portes de brouze; mais il ne cite aucun auteur ancien qui vienne à l'appui de cette assertion. L'abbé Venuti adopte ce sentiment, Accur. e succ. descr. topogr. di Roma, par. 2, c. 5, pag. 73. Procope, dans le récit des spoliations de Genséric, ne fait pas mention de ces portes. Nardini (Roma antica , lib. vy. c. 4, p. 295) fest borné à douter que ce fussent les premières portes dont il s'agit ici? Venuti, à l'endroit cité, sjoute que ces deux portes ont été posées sur une crapaudine dans des tems modernes; et qu'anciennement elles tournoient sur des gonds avec leurs pentures. C. P.

(1) Cette porte auroit alors été sans \* proportion, en passant la hauteur préscrite par les règles. C. F.

(a) Pitt. d'Ercol. t. I. tav. 13, p. 73. J'en ai parlé tom. I, p. 507, note 7.

(3) Moschop. h. v.

En latin menianum on mænianum,

comme chez Vitruve, lie. v, ch, s: chez Ulpien, I. Prator ait 2 5. Cum quidam 6 ff. Ne quid in loco publ.; chez Giavolenus, I. Maium 242, 6. Inter. 1, ff. De verbor. signif ; chez Fessus, v. Maniunum, et chez Dicier, à cet endroit. C'est de-la que vient le mot populaire, italien mignano. On l'appelloit aussi Solarium. Voyez S. Isidore, Orig L. xv, c. 5. Selon St. Jérôme (Epist. 106, ad Sunniam et Freteiam, oper. t. I, col. 661) solarium et menianum se disoit du tolt horizontal, ou de la terrasse qu'on pratiquoit sur le faite des maisons, comme on l'a vu ci-dessus 6. 59. Mais c'est dans le premier sens que l'a entendu S. Jérôme, In Ezechiel, t. V, lib. xij, c. 41, col. 504; ce que les commentateurs n'out point compris. Il dit que cette partie de la maison s'appelloit en grec intires, et itérper, selon la leçon des éditeurs de Vérone. C.F.

(4) Buonarruotti (Osserv. istor. sopra alc. medagl. ant. tar. 1, n. 6, p. 20) a faisoit descendre de haut en bas (1). Pendant l'été, les portes des maisons étoient ferinées avec un voile ou rideau (2).

§. 65. Nous remarquerons encore ici que les portes des anciens ne rouloient point sur des gonds et des pentures, mais qu'elles se mouvoient par le bas dans le seuil, et par le laut dans le linteau, sur ce que nous nommons un pivot de porte; mot qui ne donne pas une idée nette de la close, dont aucun langue molerne ne présente un terme significatif (3). L'imposte principale do la porte mobile, placé près du mur, portoit à ses deux extrémités une emboture de bronze, qu'i y étoit encastrée, et à laquelle étoit appliqué en dedans une pointe saillante pour l'arrêter et la fixer sur le bois. Cette emboture étoit ordinairement de forne cylindrique; mais on en trouvoit aussi de carrées (4), d'où naissoient, sur chaque côté, des bandes de fer allongées, qui s'avançoient, et qui fortificient, dans toute leur longueur, les ais dont les portes étoient construites; sur quoi

ern trouver quelque trace de ce voile ou rideav nur une môdille d'Adrien, où en représenté ce tomple de Diane, on en représenté ce tomple de Diane, on juide l'Ideline, on le sanctuarde de cute décise. Il auroit d'a remarquer ceptant qu'il semble que ce rideau nes levoits pas en lusis, comme Pausamis (il goron le Listos), mais qu'il se titouil côté. Los printures d'Herculnum nous officant (non. 1, pl. 1) un exemple de ce rideau levé en haut pri le moyen de trois fils ou circhon. C. F. .

(1) Pausin, life vo, c. 124, pt. 465, f. 21, ..., (2) Cassibon, Jn Vopise, p. 225, B. Sumaise (tôid, pag. 485, B.) parle, ainti que Casarbon, à l'endroit cité, des cogres-portes qui, en tont tens, étoient placés aux portes. Sérièque en Lai également mention, Epéti. 80, de même que beaucoup d'autres écrivians.

cités par Saumales, Casaulton et Sigliteires, De jún, soc. c. 4, On los gaterios, De jún, soc. c. 4, On los gapellois tade; et c'est d'après ce vulle que l'in donnoit, comme nous le remiser, cons en son lieu, aux appartemens on ant-chambres, le mon de promier de second, primum et secondom volves, comme le di Annassa dans la vie du pape Silvestre j. III, secc. 101, p. 25. Voyes auxile les remarques d'Alanerza, sur l'auge générale des course-portes.

( ) On a en manque ceiu de crapament dins; c'est ce qu'ignoroti apparement Winkelmann; et en italien celui de bilico. Mais si Winkelmann avoit connu ces mots, il lei auroit sans doute regardés comme insuffissus.

(4) Voyez la Pl. XXV, lettre A, et l'explication de cette planche à la fin de ce volume. i'observerai que ces postes, extrémement épaisses, étoient intérieurement creuses.

6. 66. L'embolture étoit établie , tant par le haut que par le bas , sur une lame épaisse de bronze en forme de coin [7] soudée en plomb, et c'étoit sur cette lame qu'elle rouloit : de manière que, quand l'embolture présentoit un mamelon A, il y avoit dans la lame un creux on renfoncement, dans lequel ce mamelon rouloit, comme on le voit à la porte du Panthéon; et, lorsque ce renfoncement se trouvoit dans l'embolture, alors la lame portoit le mamelon saillant qui s'ajustoit exactement dans l'ouverture de l'embolture. Cette embolture, avec sa lame, se nommoit cardo. On en trouve quelques-unes dans le cabinet du roi de Naples, à Portici, dont le diamètre est d'un palme; ce qui fait juger de la grandeur que devoient avoir les portes. Leur poids est de vingt', trente, jusqu'à quarante livres. Cette notice peut servir à expliquer plusieurs passages des anciens auteurs qu'on avoit de la difliculté à comprendre, parce qu'on s'étoit fait une idée fausse ou obscure de cette partie des portes. Lorsque les portes des anciens étoient à deux battans (bivalvæ), alors les deux impostes principales étoient armées comme je viens de le dire, ainsi qu'ou le voit au Panthéon à Rome; mais lorsque les deux battans, pliés en deux, formoient ce qu'on nomme une porte brisée, qui ne tourne que sur un des côtés, ils étoient liés ensemble par le moyen de gonds de bronze, avec pentures. dont les charnières étoient emboltées dans l'épaisseur du bois ; et quoique placées en-deliors, on ne pouvoit voir les deux mainelons de ces gonds, qui étoient couverts des deux côtés par les battans de la porte. Ces observations sont prouvées clairement par un gond de cette espèce, sur les deux côtés duquel on voit encore du bois que le tems a pétrifié (1).

précédent de la lettre de Winkelmann sur qui , à l'endroit cité, dit que son intenles découvertes d'Herculanum, adressée tion étoit d'en parler dans une seconde en allemand au comte de Brühl , afin de édition de cet ouvrage. J.

(1) Nous avons tiré ce paragraphe et le satisfaire par-la à l'idée de notresuteur.

§. 67. Les temples carrés n'avoient, en général, print de fenértes, et ne recevoient le jour que par la porte, et cela pour leur donner un air plus auguste en les éclairant par des lam; pes (1). Lucien dit, (2) d'une manière expresse, que les temples n'étoient éclairés que par la porte. Les plus anciennes églises n'étoiennes sont de même très-foilblement éclairées; et dans celle de Saint-Miniatus, à Florence, il y a, au lieu de vitrages, de minces lames de marbre de différentes couleurs, au travers desquelles passe une foible lumière (3). Quêdques temples cir

(1) Le baron Riedesel (Progages as Seile, ec. lett. 1, pt. 60 joberer qu'i l'ancien templa de la Concorde, en Sicile, on ne trouvoit aucune trase de fenéres; et il conclud de-la que ce temple ne tiroit le jour que pur la porte. Mais, à la pag. 5 y, il dit qu'au couvent de S. hicolas, de la même ville, il y a un posit temple domestique asset bien conservé, aquel on voit une fenérre autique errets. C.F.

(2) De Domo. tom. III, p. 195, Op. ed. Reitz.

Winkelmann n'a pas lu ici avec attention Lucien; sans quoi il suroit vu qu'en fajsant l'éloge d'une maison, il dit , entr'autres , que , dès le lever du bolell, elle étoit très-bien éclairée par la porte, qui étoit tournée vars l'orient, à l'exemple des anciens temples : Quod enim pulcherrimam diei partem spectat fest autem pulcherrima et amplissima pars principium), et tollentem statim caput solem excipit; quod valvis apertis luce ad satistatem repletur; one positu templa facicbant antiqui. Ceci ne peut pas regarder les fenêtres, puisqu'il continue à dire que ce bâtiment étoit percé de tous les côtés.

Porphyre s'accorde avec Lucien, chez Tome II. Celius Rodiginus , Lect. antiq. lib. xij , c. 1. Mais Clément d'Alexandrie dit le contraire, Strom. lib. vij, n. 7, oper. tom. II, p. 856 et seq. Hygin. (De limit. agror, lib. f) dit la même chose que Lucien : et il ajoute qu'ensuite on avoit muré les portes au couchant, sinsi que Vitruve (liv. iv, ch.5) le préscrit comme une règle pratiquée de son tems. Les chrétiens d'orient aut conservé l'usage le plus ancien, et ceux d'occident ont adopté l'usage romain, autant que la situation du lieu pouvoit le permettre. Vovez Bellarmin . De cultu Sanct. I. iii . c. 5; Calmet, Dissert. de templ. veter. in Comment litter, in Sacr. Script t. II, p. 628; Nicolai , Il Daniele , par. 1 , dissert. xii . p. 288 et seq. ; Schöpflin , Alsat. ill. tom. I, lib. ij, sect. 6, 5. 125, p. 505, et les notes de Clément d'Alexan. drie, à l'endroit cité. Une observation assez particulière du baron Riedesel (Vorago, etc. lett. 1, p. 40) au sujet du temple de la Concorde, à Girgenti, c'est qu'on entroit par le côté oriental dans le portique, sous lequel ou tournoit autour de la nef, pour trouver l'entrée qui étoit placée dans le côté occidental. C. F.

(3) Il est faux que les plus anciennes H h h h culaires, tel que le Panthéon, à Rome, recevoient le jour d'enfhaut par une ouverture-ronde (1), laquelle n'y a pas été percée par les chrétiens, comme le prétendent quelques écrivains ignorans; car le contraire est prouvé par le rebord ou l'enchassure curieuse de métal qu'on y voit encore actuellement, et qui n'est par un ouvrage des teuns burbares. Lorsque, sous le pape Urboin VIII, on pratiqua un grand cloaque pour l'écoulement des inunondices jusqu'an Tibre, on trouva, à quinze palmes audessous du pavé intérieur de la Rotonde, une grande ouverture ricculaire pour l'écoulement des eaux qui pouvoient se rassem-

églises chrétiennes étoient peu éclairées . comme l'a déja remarqué fort au long Ciampini, Vet. mon. tom. I, c. 7, par les anciens édifices, et par l'autorité des anciens écrivains. Il observe que dans quantité d'églises de Rome, par exemple, les fenêtres ont été retrécies par ceux qui y ont présidé aux réparations, soit pour se garantir du froid, ou bien à la réquisition des moines, pour que l'endroit moins éclairé Livorisat davantage le recueillement de leurs méditations. Jean-Christophe Harenberg, De specular, vet. c. 1, n. 2, in Thes. novo theolog. philol. Ikenii, tom. II, p. 850, croit que les anciens Américains, les Chinois et les Abissiniens , d'après le récit des voyageurs, laissoient entrer peur de lumière dans leurs temples, pour leur donner un air plus majestueux. Mais, en général, dans les derniers tems cet nsage ne s'est pratiqué en Europe que pour se défendre contre le froid. Voilà du moins, autant que je puis le croire, la raison qui a fait ainsi bâtir quelques

églises anciennes de Pigna, ma patrie, dans le comté de Nice, en Provence, La plus ancienne de ces églises, savoir, celle de Saint - Thomas l'apôtre , date au moins de huit à neuf siècles. Ouoique le vaisseau en soit fort grand, il n'y a qu'un œil assez petit à la façade, et sur les côtés des fentes en forme de meurtrières, dont quelques-unes sont larges d'environ deux pelmes et hautes de quatre; d'autres, de la même hauteur, n'ont guère qu'un demi palme de largeur. Il n'y a aucun indice qu'on y ait placé des verres ou d'autres choses pour se garantir des intempéries de l'air. C. F. (1) Le temple du dieu Therme, ren-

formé dans celui de Jupiter Capitolin, avoit probablement une pareille ouverture au tois, afin qu'on peut appercovoir le ciel, pour satisfaire à la coutume of l'ou étoit de n'adore ce d'ein que dans un lien découvert. Voyes Lactance Firmins, Dénis, int. 11b. j. c. 3.6 Ovide a dit, Fastor, lib. ij, vers. 671 et seg.

Nunc quoque, se supra ne quid nisi sidera cernat, Exiguum templi tecta foramen habent. bler dans le temple par l'œil du comble. Il y avoit cependant des temples ronds qui n'avoient pas cette ouv-iture (1).

5. 68. Si l'on peut en juger par les anciens édifices qui nous restent, et particulièrement par ceux de la villa Adrienne, à l'Ivoli, il est à croire que les anciens préféroient les ténèbres à la lumière; car on n'y trouve aucune voîte, ni aucune chambre qui ait des ouvertures pour servir de fenêtres; et il parolt que le jour y entroit de même par une ouverture pratiquée au centro de la voîte; mais, comme les voîtes se sont écroulées versal'endroit de la clef ou du point central, il n'est pas possible de s'en convaincre parfaitement. Qui qu'il en soit (3), il est certain

(1) Plusieurs édifices que l'on a pris pour des temples, n'étpient que des bains. Voyez le père Paoli, Antich. di Pozzuolo, tav. 54, segg. fol. 52. C. F.

(2) Je ne vois pas que l'on puisse tirer aucune conséquence sur ce sujet des ruines de la maison de campagne d'Adrien, tant qu'on ignorera à quel usage ces bàtimens étoient destinés. La plupart des écrivains assurent le contraire. Palladio ( De re rust. lib. j, c. 12) veut que les maisons de campagne soyent fort éclalrées. Vitruve (lib. vj., c. 9) prescrit la même chose tant pour la ville que pour la campagne; les maisons de Pline, dont on a parlé ci-dessus pag. 508, note 2, ètoient très-éclairées : ainsi que l'étoit celle dont Lucien fait la description, Tel étoit aussi le bain de Claude l'Etrusque, décrit par Stace, Sylv. lib. j, c. 5. Il y a plusieurs loix romaines qui prouvent la grande attention que l'on avoit à ce que des voisins incommodes ne vinssent pas dérober la vue des maisons de la ville et de la campagne; comme on peut le voir dans les Pandectes, dans le Code et dans les Institutions. Lugas de Holstein . Marcilius Cagnutus , et d'autres , qui étoient du sentiment de Winkelmann sur le petit nombre et sur l'exéguité des fenêtres, ont été réfutés par Donius , De restit. salubr. agri rom. in suppl. Ant. Rom. Sallengre, tom. I, col. 010: par le père Minutolus, Diss. 4, de Dom. sect. 2. loc. cit. col. 93, et par d'autres écrivains que nous avons cités. Cependant je ne veux pas nier absolument qu'il n'y ait eu de petites fenêtres à quelques bâtimens. Cicéron nous apprend (ad Auic. lib. ij, epist. 3) que l'architecte Cyrus les Lúsoit de cette manière. Peut-être cet architecte étoit-il de la secte des académiciens, qui croyofent que la vision se faisoit per le moyen de l'émission des rayons visuels des yeux de celui qui regarde, et que ces rayons sont d'autant mieux concentrés et vont frapper d'autant plus directement l'objet proposé, que le jour qui éclaire cet objet est plus modéré et moins considérable ; sentiment bien contraire à colui des Epicuriens, qui, faisant partir l'apparence des objets mêmes, prétendoient qu'elle venoit se peindre plus

Hhhha

du moins, que de tris-longs corridors, ou de longues galeries, de plus de cent pas de long, ne tiroient le jour qu'aux deux bouts, par des espèces d'embrasures ou de creneaux, par lesquels à l'unière tomboit d'en-haut. On a placé à l'extérieur, devant ces ouvertures, un morceau de marbre avec plusieurs fentes, par lesquelles le jour passe maintenant. Cest dans une pareille galerie (1), très-peu éclairée, que se tenoit, dans sa maison, M. Livius Drusus, et qu'il écoutoit, comme tribun, le peuple de Rôme, pour déclière de se différends. Les galeries de cette espèce du Laurentin de Pline (2), avoient des femètres des deux ôctés. La mollesse des Romains, du tens des empereurs, étôt devenue si grande, que, pendant la guerre, on formoit de semblables galeries souterraines dans les camps; ce que l'empereur Adrien lit défendre (3).

\$. 69. Dans les bains, ainsi que dans les appartemens, les fenetres étoient placées fort haut (4), comme elles le sont dans

perfisiement sur la rétine, quand les fenêtres étoient spocieuses et donnoient un libre passage à la lumière. Voyez George Greenius. De villar. antiquit. truct. c. 5, et Lambinus, à l'endroit de Cicéron, que nous venons d'indiquer. C. F.

- (1) Appian. De bell. civ. l. j, p. 372, l. 5e. Conf. Supplem. Liv. l. txxj, c. 53. (2) Lib. ij, ep. 17, p. 135.
- (5) Sputian. in Adrianus, p. 5, D. ed. Par. 1620. Conf. Cassub, adh. l. p. 20, D.
- (4) Pour ne pas laiser d'obscurité ici, nous dirons qu'il y avoit dans les bains quelques pièces, telles, que celles où étoit la cuve, selon Vitrave, hir. », ch. 13, et que ques autres, qui avoient des fenêtres placées de cette monière. Quant aux autres parties, il en étoit dif-

féremment. Sénèque (Epist. 86), en parlant du grand bain de Scipion l'Africain. l'ainé, à Liternum, dit qu'il étoit trèsobscur, selon l'usage des bains antiques; qu'il y avoit de petites fentes, plutôt que des fenétres, pratiquées dans un mur de pierre, pour introduire la lumière sans nuire à la solidité. Aujourd'hui, ajoutet-il, on se croiroit dans un cachot, si la salle de bain n'ésoit pas assez ouverte pour recevoir par d'immenses fenêtres le soleil pendant toute la journée, si l'on ne se haloit en même tems qu'on se baigne, et si de la cuve on n'appercevoit les campagnes et la mer. In hou balneo Scipionis minima sunt rima maeis . quam fenestre , muro lapideo exsecue, ut sine inmria munimenti lamen admitterent. At nunc blatturia vocant balaca, si qua non non ita aptata sunt, les atteliers de nos sculpteurs; aînsi qu'on l'a aur-tout remarqué aux maisons des villes ensevelles par le Vésuve. On peut s'en convaincre aussi par quelques tableaux d'Herculanum (1). Ces maisons n'avoient aucune fenètre sur la rue. Cette manière de bâtir n'étoit sans doute pas propre à contenter la curiosité et l'oisiveté; mais elle procuroit un bien meilleur jour aux appartemens, c'est-à-dire, le jour d'en-haut. Qu'on se figure combien cette lumière est favorable à la beauté, puisque les jeunes filles de Rome, qui ont été promises eu mariage, ne se font voir, dit-on, pour la première fois en public à leurs époux, que dans la Rotonde. Les fenêtres hautes de cette espèce mettoient aussi les appartemens à l'abri du vent et de l'air; voilà pourquoi les anciens ne fermoient les cuvertures de leurs fenêtres qu'avec un rideau (3). D'ailleurs, ces fenêtres avoient plutôt une forme

ut totius dici solem fenestris amplissimis recipiant, nisi et lavantur simul, et colorantur; nisi ex solio agros, et maria prospiciunt. Ce passage de Sénèque nous apprend qu'on suivoit le précepte de Vitruve. Tel étoit peut-être le bain de Claude l'Etrusque, que nous avons cité ci-dessus, et celui de Faustine, dont nons parlerons ci-après. Ce dernier avoit des fenétres si grandes, qu'elles alloient presque du parquet au plafond. Dans les thermes de Diocktien et dans quelques autres on a suivi la règle de Vitruve, comme on peut le voir par les figures chez Cameron, Description des bains, des Romains. La lettre citée de Sénèque sert aussi à nous faire connoltre le luxe qui régnoit de son tems, en nous apprennant que dans les bains l'eau couloit par des robinets d'argent : argentea epistomia. Ceci diminne la singularité que paroît offrir la remarque de Winkelmann à ce sujet, Histoire de l'art, liv. vi, ch. 7, 5. 36, C. F.

(1) Pitt. d'Ercol. tom. I, p. 171-229. Virgil. vatic. num. 29.

(a) Digest. lib. xxxiij, tit. 6, l. Quasitum est 12 5. Si domus 16.

Ulpien ne dit pas cela dans la loi qui a occasionné tant de débats parmi les interorêtes, comme le remarque Salmuth à Pancirollus, Rer. memor. I. j, tit. 6, p. 21 es seq. Il me semble que, s'il a voulu parler de la courtine ou du rideau que l'on mettoit aux fenétres, ce qui ne manque pas de probabilité, quand il dit que l'on s'en servoit au dedans des maisons, et qu'il fait remarquer la différence de ce ridean avec une antre espèce de voile, ressemblant à de la toile cirée, appellée velum cilicium (faite de poil de chèvre) que l'on employoit au dehors des maisons pour se mettre à l'abri de la pluie ou du vent; il me semble, disje, qu'Ulpien vouloit parler des rideaux qui servoient dans les apportemens à intercepter le soleil , lozsqu'on vouloit y avoir moins de lumière, comme on le fait

carrée que longue, comme on peut s'en convaincre par d'anciens tableaux, principalement aux temples et aux palais. Le peu de lumière qui, par ces f nêtres, 'omboi, dans les chambres, n'y donnoit encore qu'un bien foible reflet, les murs des appartemens étant peints d'un gris roux ou rembrumi. Il n'est cependant pas vraisemblable que les maisons des grandes villes n'ayent' pas eu de fenétres sur la rue. Plusieurs passages des pôctes indiquent même le contraire, tel, par exemple que celui-ci:

Et flenti dominæ patefiunt nocte fenestræ.

Si toutes les fenétres anciennement avoient été à Rome de cette forme carrée, et placées à une pareille hauteur, la jeune fille dont parle Tibulle (liv. ij, eleg. 7), ne seroit pas tombée dans la rue, en regardant par la fenétre:

> Qualis ab excelsa pracceps delapsa fenestra, Venit ad infernos sanguinolenta lacus.

encore aujourd'hui; tandis que, selon le même auteur, c'étoit pour se garanthr du froid que l'on se servoit aux fonêtres de la pierre spéculaire, comme le dit aussi Sénèque . De provid. c. 4. et Natur. quæst. lib. iv, cap. ult., et Pline, le jeune, Epist. lib. ij, ep. 17. Neque specularia, dtt Ulpien, neque vela, quæ frigoris causa, vel umbræ in domo sunt. Qu'on ne dise point que cette pierre servoit à donner de l'ombre en interceptant la lumière, puisque sa propriété et le but de ceux qui l'employoient, étoient de transmettre ou de laisser passer par ses pores une lumière' claire et abondante. C'est ce que dit Scheque, Epist, oo ; « Il y a des arts » que nous savons n'avoir été décou-» verts que de nos jours; tel est l'usage - de ces vitres faites avec des pierres e transparentes, qui laiment un passage

» libre à la lumière; speculariorum cla-» rum transmittentium lumen». Martial. Epigr. lib. viij, epigr. 14, v. 5, 4, ed. Radori 1627:

Hybernis objecta notis specularia puros
Admittunt soles . et sine lece diem:

Les fenètres des anciens n'étoient pas, comme les nôtres, garnies de burreaux de fer, mais seulement d'un treillis de métal, appells clathra, fait de barreaux de fonte, disposés en croix, et pendus dans des gonds, afin de pouvoir l'ouvrir et le fermer à volonté. On voit de pareils treillis à plusieurs (·) anciens onvrages; et il s'en est trouvé un entièrement conservé à Hecculanum. A l'un des temples d'un bas-relief de la villa Négroni, dont nous avons parlé, il y a des barreaux au lieu de fenêtres aux deux côtés de la porte, depuis la corniche jusqu'à terre (a); do la même manière que cela se trouve vers le haut, au temple d'un autre bas-relief (3). Il y avoit aussi, chez les anciens, des chambres dont les grandes et hautes fenêtres descendoient depuis le plafond jusqu'à terre (4).

§ 70. Que les Romains ayent déja connu, sous les premiers empereurs, les vitrages, c'est ce qui est clairement prouvé par les morceaux de verte en lames qu'on a trouvés à Herculanum. Philon parle aussi de fendtres de verre dans l'ambassade à l'empereur Claude (5); par conséquent Lactance n'est pas le pre-

- (1) Pitt. d'Ercol. tom. I, p. 229-261. (2) Voyez les Pl. XXIX et XXX, à la fin de ce volume.
- (5) Montf. Ant. expl. t. V, pl. 151.
  (4) Virray, lib. vi., c. 6.
- Ges funites s'appelloient en hein vadire, ou blein forentre verbuere. Pline (Epita lib. ijs. 92. 17), en parfant de amison de campage au Luverentin, dit: Undipue vadous, aux fonestra nota minoura vasirà luder. Mathieu Genner, dans tutte note de surveyer la différence de vadore of forentra nota de vadore of forentra in mis la pouvoit conclurer, sans autre édilicitientement, que Pline entendolip par la des fonetres qui descendolent jusqu'au plancher, qui descendolent jusqu'au plancher, comme les portes, appellées par Viturue,

à l'endroit cité, lumina fenestrarum valvata; paroles que Galiani a bien traduites en italien par finestre a guisa di porte, fenêtres en forme de portes, C.F.

(5) Oper. com. II, p. 599, l. 16, ed. Mangey. Winkelmann paroit ne pas adopter

dans co sen le passage de Philon, dont il 1 right, A l'endrois oil parle dans si quatrième letter è Bianconi, sur les viltiges des anciens; void comme il s'expriere: « In assurant de Rome me montra un jour un passage de Philon, qui procuro, disoit-il, que le verre a rêtre unaugo ches les anciens; et j'en si lu un autre qui devoit nieux le constate encore (De légatione et Calmin); mais après avoit les or passages, jui trouvé exactement le

mier écrivain qui en ait fait mention (1), comine le précend M. Nixon, dans une lettre imprimée, adressée de Londres à M. Venuti en 1759. Je rappelleral ici l'avis qu'Octave Falconieri donne, dans une lettre (2) écrite de Rome à Nicolas I seinsus, d'un ancien tableau représentant certains édifices et un port, avec leurs noms écrits au bas, tels que ceux de Portex Neptuni, Forum Boarius, Balnea Faustines. Il croit que cette peinture est du tems de Constantin. On en voit des dessins coloriés dans le cabinet du cardinal Alexandre Albani. Si ces dessins sont authentiques, ils peuvent servir à nous prouver l'existence des fenètres à vitrages; car on voit à ces édifices un grand nombre de fenètres à deux parties, placées les unes à côté des autres (3). Ce tableau est encastré dans le mur du casin de la villa Cesi; mais le prince Pamilii, possesseur actuel de cette villa, y a tout fait blanchir à neuf (4 esorte qu'il rèes plus possible

contraire de ce qu'on m'avoit dit. Philon parle d'une de stambres dans lesquelles on introdutist le d'eputé juif d'Alexandite chez l'emperent, es dit: Obambulansque justicircumquaque feneutras odduci (ou, ce qui vaut mieux, levre et tiere de bas en hau! japielbus haud minu pellucidis quam vitro candido. J.

(1) De Opific. Dei, tom. II, c. 8, p. 93. Manifestus est, montem esse, quæ per oculos ea, quæ sunt opposita, transpiciat, quasi per fenestras lucente vitro, aut speculari lapide obductas.

(2) Burman. Syllog. epist. 458, s. V, p. 527. Voyez ci-dessus liv. vj, ch. 8, §. 14.

(3) Plusieurs passages d'anciens auteurs nous prouvent, dit M. Dassdorf, que le phengite, lapit specularis a été anciennement en usage. Suétone, ch. 14, dit en parlant de Domitien: Porsicum.

in quilou spatiari consumerat, parieter phengia lapide distinati, e cuivas pidencia lapide distinati, e cuivas pidencia lapide distinati, e cuivas pidencia provideres. Pline dia sunsi (for. 227, e consumerate producera provideres. Pline dia sunsi (for. 227, e consumerate pidentiale dia providere producera pidentiale question de carceaux de verre dans les question de carceaux de verre dans les questions de carceaux de verre dans les passaga suivant de Pline (for. 2222), e d. 163), 0ú, après avoir parté de la ville de Sidon, cellèbre par ses fabriques de verre, il ejoute ; 51 quidon estion special excepçiament. Sumulsia la-limbéne (Excer. Plin. in Solitum, nom. 11, p. 105) est dans la permandion que le

(Exerc. Plin. in Solinum, tom. II, p. 105) est dans la pertunión que le mot specularie est générique, et que par conséquent il peut signifier toute sorte de feuéres, est, entre antiere, celles de phengies, ou de toute autre matière disphane, propre à laisser un libre pasage à la lumière. J.

de rien voir de ce tableau. Bellori l'a fait réduire en petit et graver en cuivre (1).

(1) In Fragment, vet. Rome, p. 1. Winkelmann a donné depuis, dans son Explication de Monumens de l'antiquité, num. 204, ce morceau de peinture, sous lequel on lit : BAL. FAVSTI-NES, qu'on peut regarder comme un bain de l'impératrice Faustine. Il y remarque que les fenétres étoient si grandes qu'elles descendoient jusqu'au parquet, comme on le voit aussi dans cette peinture, où elles ressemblent à celles dont j'ai parlé ci-dessus. Dans ce même endroit il revient à une question qu'il avoit de la faite dans une lettro adressée à Fuessli, sur les nouvelles découvertes d'Herculanum, que nous donnerous dans le tonie VI de cette édition ; question que je crois convenable de présenter ici , parce qu'elle me semble rentrer parfaitement dans le sujet dont il s'agit. a En rassemblant, dit-il, tout ce qu'il m'a été possible sur les fenêtres des anciens, il m'est venu le doute s'ils ont connn les volets on contrevents dont on se sert aujourd'hul pour exclure le jour des appartement, quand on le juge nécessaire, comme quand on yeut dormir, par exemple. Ce doute s'est fortifié, en lisant dans différens auteurs l'usace des chasse-monches, dont se servoient ceux qui en avoient le moyen pour écarter les mouches quand ils vouloient dormir pendant le jour ; car on sait que ces insectes se tiennent tranquilles dans l'obscurité. Voyez Térence, Eunuch. act. iii. sc. 5, v. 47 - 55. On sait aussi qu'Auguste avoit coutume de se tenir la main devant les yeux quand il vouloit prendre du repos pendant l'après-midi, co

Tome II.

qui auroit été inutile si les fenêtres avoient été garnies de volets. Enfin, on n'ignore pas que quand il s'agit chea les anciens d'écarter la lumière du jour, il n'est question pour cela que de voiles (nessa) qu'on mettoti devant les fenêtres. Juvens (Sat. iz, v. 105) parle expressément de car jideaux;

Vela tegant rimas, jungo ostia, tollite lumen;

et Ovide; en parlant de la lumière de sa chambre; quand Corine vint pour le voir, dit (Amor. lib. j, eleg. 5, princ.):

Pars adaperta fuit, pars altera clausa fenestræ.

C'est suus doute d'un rideux à motiles très qu'il a voule parler. Cependant il y a un passage un peu obscur d'Appol. louis de Rhode (Argon. Ibb. il), 18. 81 y qui semble fitre comprendre le contraire de la companie de la companie de la contraire parise d'amour pour Jason, il dit que la muit avant le jour fist pour leur preindre entretien, elle se leve pulsaire de son lis pour voir si l'autorer ne commençois pas à sonidere se.

Breed d'éed uneides les néures bepares Crebro forium suarum claustra reserat;

c'est-à-dire, qu'elle étoit obligée d'onvrir la porte de sa chambre pour appercevoir le jour, paros qu'il n'y avoit point

· ·

6, 71, Voilà ce que nous avions à dire des parties extérieures des anciens bâtimens : les parties intérieures sont, en général, les plafonds et les voûtes, les escaliers, et particulièrement les apparteurens.

6. 72. Le plafond des temples carrés étoit ordinairement de bois, sant dans les plus ancieus tems (tel que le plafond de cyprès (1) du temple d'Apollon, à Delphes), que dans des tems moins reculés. Les temples de Sainte-Sophie et des apôtres, à Constantinople (2), avoient de pareils plafonds. Le traducteur françois de Pausanias s'est trompé, lorsqu'entr'autres il donne au temple d'Apollon, à Phigalie, un plafond voûté; il a pris pour le plafond le mot ingir, lequel signifie ici le toit (3), comme il le fait ordinairement (4). Le toit de ce temple étoit carrelé de dalles de pierre : quelquefois , à la vérité , ce mot signifie aussi , chez Pausanias, le plafond; mais ce n'est que lorsqu'il s'en sert pour exprimer, en même tems, le plafond et le toit, comme dans les grottes (5). Il est vrai de même que les écrivains grecs des derniers tems ont employé ce mot dans un double sens; et les derniers écrivains romains ont changé également et confondu ensemble les mots (6) qui significat un plafond de bois, et une

de fenètres, non plus qu'aux maisons de Pompéia. L'endroit où couchoient ses femmes no pouvoit pas être par consequent une antichambre, ainsi qu'on pourroit le croire; mais devoit être placé à côté de celle qu'occupoit Médée même. (1) Pind. Pyth. 5. vers. 52.

- (2) Codin. De orig. Constant. p. 25, 27, ed. Lugd. 1597, 80.
  - (5) Pausin. lib. viij, c. 41, p. 684. (4) Pausan. lib. v, c. 10, p. 308, l. 7.
- (5) Idem. lib. ix, c. 33, p. 776, 4 51. Je crois que Pausanias ne parle sun-

plement que du toit dans cet endroit, aussi bien que dans un autre, fir. j. ch. 40, p. 97 à la fin, où il est question du temple de Jupiter poudreux Kośc; et pour exprimer le tolt ou la converture d'une simple chaumière , Strabon employe la même expression, lib. iv, p. 301, l. 15. Je ne nierai point cependant qu'éscrie ne signific aussi quelquefols lacunar, c'est-à-dire, un plafond uni, comme le remarque Sylburg sur un passage de Pausanias, l. j, c. 19, p. 44; signification que donne aussi Winkelmann au mot appraés, employé par Heychius. Voyca liv. vj, ch. 6, 6, 65.

(6) Conf. Salmas. in Vopisc. p. 593, A.

volte. Ces plafonds des temples étoient quelquefois faits de bois de cèdre. Les plafonds de l'église de Saint-Jean-de-Latran et de Saint-Marie-Aliquire peuvent nous donner une idée des plafonds des anciens temples. Je ne veux cependant pas nier qu'îl y ait eu des temples carrés avec des voûtes ; telles, par exemple, que celles du temple de Pallas, à Athènes (1). Des temples de cette espèce avoient trois nefs, comme on le voit au temple dont nous parlons ici, au temple de la Paix, à Rome, et à celui de Balbec. L'intérieur de ces temples étoit appellé le vaisseau, à cause des voûtes que les anciens comparoient (a) à la carène d'un navire; et c'est pourquoi l'on dit encore le vaisseau ou la nef du milieu et des côtés (3). Le temple de Jupiter Capitolin, à Rome, avoit aussi trois nefs (4), et cependant un plafond bois, qui fut doré après la destruction de Cartlage (5).

§. 75. Les appartemens avoient des plafonds horizontux de bois , comme ils le sont encore aujourd'hui généralement en Italie, lorsqu'ils ne sont pas voûtés. Quand ces plafonds n'étoient formés que par des ais dont on revétissoit les solives, ils s'appelloint (6), chez les Gress, senéraers; lamis quand ils avoient quelques ornemens, qui consistoient en des compartimens carrés, renfoncés, comme cenx qui sont encore en usage en Italie, on leur donnoit le nom de laquearia; car cette espèce de compartiment s'appelloit Lacus. Les chambres auxquelles on ne donnoit point de plafond, avoient des voûtes faites de cannes grocques battues et écachées (volte a canna), dont Vitruve (7) et Palladio (8) cuseignent la construction.
§. 74. On donnoit la forme aux voûtes avec du bois et des ais,

- (1) Spon , Relat. d'Atliène , pag. 27 , (4)
- Lyon, 1674, in-120.
  - (2) Salmas, in Solin. p. 1215.
- (3) Dans les constitutions apostoliques, l. ij, c. 57, il est dit que la nef de l'église doit avoir la forme d'un vaisseau. C. F.
- (4) Ryck. De Capit. c. 15.
- Pline, L xxxiij, c. 3, sect. 18.
   Salmas. in Solin, p. 1215, E. Pol-
- lux, Onom. l. vij, c. 27, segm. 123.
  (7) Vitruve, L. vij, c. 3.
- (8) De re rust. L. J., c. 13.

aur lesquels ou lioit des cannes écachées, qui, en général, sont plus longues et plus fortes en Italie qu'en Allemagne. Sur ces cannes on plaçoit des soories du Vésuve; et sur ces soories on mettoit du cinnent renforcé de pouzzolane); enfin, la dernière couche se finisit avec du mabre et du platre pilés. Dans quelques maisons des villes ensevelies par le Vésuve, on a trouvé de semblables plafonds, lesquels néanmoins étoient abattus et comprimés ensemble.

§ 75. Les secaliers des temples qui conduisent dans l'épisseur des murs sur letoir, étoient des secaliers à vis oue ne climaçon, tels que ceux du temple de Jupiter Olympien (1), dans l'Elide, ceux du Panthéon (2), du temple de la Paix (3) et des bains de Diochéme (4). Dans les autres édifices publics, on n'a point trouvé d'excaliers, si l'on en excepte les marches des théâtres; car on avoit déja enlevé anciennement ces marches, sinsis qu'on l'a fait de note tems à celui de la villa Adrienne, et à un autre qu'on a trouvé à peu de distance du palais de Santa-Croce à Rome. Le premier conduisoit à une galerie ouverte soutenue par des colonnes magnifiques; il montoit tout droit avec ses paliers, mais il n'avoit que luit pelaimes de large; ce qui n'est guêve convenable pour la maisou de plaisance d'un empereux. Les degrés de la prétendue maison de campagne de M. Scaurus, sur le mont l'alalin, étoient de la même largeur, comme l'irro Ligorio lo

église charésienne, comme Mamachi, DD' cont. de primit. Crist. Rom. I. lib. j. c. 4, 5, 2, n. a. p. 500; l'a Coloure d'après G. Care et quelque autorité d'après G. Care et quelque autorité require de parcille caudiers au temple de Scionnes, comme le vois au troitière des Rois, c. 6, 5, 8, 2; c. f. c. Rois Coloure d'après D. Antip, Induite. Rom. I, I. wij. Lougeb. Antip, Induite. Rom. I, I. viij. c. 5, n. a. p. 4, 35. C'écité de cette d'après G. S. n. a. p. 4, 35. C'écité de cette d'après G. S. n. a. p. 4, 35. C'écité de cette cellers dérôché, C. F.

Pausan. L v, c. 10, p. 400, L 51.
 Les plans en sont triangulaires.

<sup>(5)</sup> Voyez Histoire de l'art, liv. vj,

<sup>(4)</sup> On voit un parell escalier aux ruines d'un temple proche de Girgenti, qui est un chefd'ouvre en ce geare, comme l'observe le buron Riedesel, Forgage en Scilie, sei. de. 1, 1-p. 4, 1-r févoit celui d'une maison cu d'un temple dont parle Lucien, In Philippatr. som. III, §. 25, p. 611-qui thoit vraisemilublement une

fait voir dans le plan qu'il en a donné dans son ouvrage (1).

6. 76. Les marches étoient, en général, plus hautes chez les anciens qu'on ne les fait aujourd'hui dans les palais et dans les grandes maisons; et celles qui sont autour d'un des temples de Pestum (car à l'autre on ne peut plus les voir ), sont d'une hauteur extraordinaire. Elles out trois palmes romains de hant, sur deux palmes et trois quarts de large; desorte que ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on y monte. Les marches qui règnent autour de l'ancien temple qui s'est conservé à Girgenti, sont de cette même élévation (2); et celles du temple de Thésée, à Athènes, ne semblent pas être plus basses (3). On voit une pareille espèce de marches à un temple représenté dans le Virgile du Vatican. Quelques marches de la plus grande pyramide d'Egypte (4) ont deux pieds et demi de hauteur; d'autres en ont jusqu'à quatre d'élévation. Ces marches autour des temples. étoient difficiles à monter ; mais elles servoient en même tems de gradins au peuple pour s'y asseoir; car, à la plupart des anciens temples, il y avoit trop peu d'espace pour contenir une grande multitude; de sorte que le peuple s'asseyoit sur ces marches des temples, comme cela est prouvé par quelques passages des anciens écrivains. Pausanias (5) dit qu'à un palais qui

(1) Je croirois asses voloniters que, dans la quantité de arraches en martre de l'escaliter d'Arraceli, il peut y en avoiroi d'antiques peus marbres ayant été en dédición d'ancient édifices, coumes, entrautres, du temple de Quitonians, sinsi que les dite père Casimir, Sarsina d'Aracell, c. 27; quoique Piro Ligorio, an dis-initionibier de ses antiquités, à l'endroit cité ciclessus peu, 575, note 5, sarson es anon en donner aucune preuve, que ce temple étôt de peperin. C. F.

(2) Il s'en manque d'un tiers environ que les marches du temple de Girgenti et

de celni de Pestum ayent la hauteur que Winkelmann leur suppose lei, comme on peut le voir par la gravure que nous en donnons. Mais quand même ces marches ne seroient que de deux palmes de hauteur, il paroltroit toujours incroyalile, et même impossible, qu'elles ayent servi à monter à ces temples. C. F.

(3) Le Roy, Ruines des plus beaux monumens de la Grèce, tom. I, pl. 8. Il y a quatre marches.

(4) Pocock's Descr. of the East. t. I, p. 45.

(5) Lib. x, p. 808, l. 10,

se trouvoit à pen de distance de Delphes, où les députés de la Phocide tenoient leurs assemblées, il y avoit des marches sur lesquelles ces députés prenoient séance. Ciéron (1) parie aussi d'un temple près de la porte Capene, sur les marches duquel peuple s'asseyoit. C'est ainsi qu'on voit aur la table llique, qui est au Capitole (2), la mère, les sœurs et les parens d'Hector assis et pleurant sur les marches qui entourent le tombeau de ce héros (3). Cependant, lorsqu'il ne régnoit point de mar-

(1) Ad Auic. lib. iv, ep. 1.

(2) Tab. II, Pabret. num. 110. Conf. Gori Mus. Guarnacc, p. 17. Foggini Mus. Capit. tom. IV, tav. 68.

(5) Ouoique les interprêtes de Vitruve s'accordent peu sur la manière dont il faut entendre ce qu'il dit L iii, c. 5 et l. ix, c. 2, il parolt certain cependant que, d'après les règles que donne cet'architecte, les marches ne devoient pas être fort hautes; car il dit clairement, au premier endroit cité, qu'il ne faut pas qu'elles puissent fitiguer ceux qui y montent. On peut tirer la même conclusion de Dion, qui raconte (l. xliij, c. 21, t. 1, p. 355) que Jules César, dans son premier triomphe, monta à genoux les marches du temple de Jupiter Capitolin (c'est du moins de ces marches scules qu'il est question suivant Nardini, Roma ant. L. v., c. 15, reg. viij, p. 271 . col. 1); et (t. 11, lib. lx, c. 23, p. 960) il assure la même chose de l'empereur Claude. Il n'eut été ni commode ni facile de monter ainsi un assez grand nombre de marches pour peu qu'elles eussent été élevées. Aux temples dont le pourtonr étoit garni de marches, je pense qu'il faut distinguer celles par lesquelles on y montoit, d'avec celles qui servoient de sous-bassement. Les premières

devoient être plus basses pour la commodité de ceux qui y montoient, et les autres plus hantes pour répondre à la majesté de l'édifice, comme on le pratiquoit à-peu-près aux théâtres, dont les marches, qui servoient de sièges, étoient plus élevées que celles qui servoient à monter. Je trouve effectivement au temple de la Concorde, à Girgenti, que, du côté qui regarde l'orient, les degrés per lesquels on montoit au portique. étoient assez bas, comme on le voit encore par six de ces marches, qui n'ont qu'un demi palme de hauteur, au témoignage du baron Riedesel, Foyage en Sicile , ec. lett. 1, p. 41, Le grand temple de Pestum étoit entouré de degrés fort hauts; mais pour en diminuer la hauteur et les rendre plus ficiles à monter, on avoit adopté des degrés postiches entre les uns et les autres ;'mais ces degrés postiches n'y ont pas resté; peut-être parce qu'elles étoient de bronze ou de quelqu'autre matière précieuse, ou bien parce qu'ils n'ont pa résister aux injures du tems. La preuve de ce que l'avance me paroît évidente par les entailles qui se trouvent entre les degrés qui restent, et qui semblent avoir été destinées à retenir un troisième corps placé entre ces degrés pour les unir ensemble,

ches tout autour de l'édifice, ainsi qu'aux temples ronds, alors il n' yen avoit qu'à l'entrée; car ces temples portoient toujours sur une base élevée, principalement quand il y avoit des pilastres. Et comme, dans les derniers tems de l'ambiquité, on doniei aux colonnes des bases fort hautes, cela fisioi nécessairment que l'entrée s'en trouvoit fort exhaussée: voilà pourquoi il y a au temple en question de la villa Négroni, dix marches qui conduisent à a porte (1).

5. 77. Nous observerons encore que les marches ou degrés des anciens n'avoient point de congé (a), comme on leur en donne aujourd'hui, mais que leur giron formoit un angle droit et aign. Les marches de la villa Adrienne étoient faites de deux tables égales de marbre, unies ensemble, à angle droit. Les marches qui règnent autour du portique du Panthéon, ne peuvent par conséquent être d'une haute antiquité (5).

§, 78. Je ne ferai point ici des recherches sur les chambres des anciens, et je ne citerai point ce qu'on en trouve dans les écrivains de l'antiquité; parce que cela a déja été dit en grande partie, et qu'on ne peut en donner une idée exacte sans planches. Je me contenterai donc de parler de ce que j'ai vu moi-même.

C'est ainsi qu'en ornant la partie extérioure du temple, on en rendoit les degrés pius faciles, en formant cinq marches de trois, comme l'a très-bien observé le père Paoll. Rovine della città di Pestro, Dissert. 3, n. 49, p. 104. C. F. (1) Voyes la Pl. XXX ci-après.

(2) Je ne sais pourquoi Galinni les a représentés ainsi dans la pl. xj. fig. 5, qu'il a ajoutée à sa traduction de Vitruve? C. F.

(5) Ce seroit se tromper lourdement que de le croire. Dans le bas-relief que nous avons cité, qu'on voyoit autrefois à la villa Médicis, muis qui se trouve maintenant dans la galerie du grand duo & Norence, mis au jour par Pitzneig.

Della mage, de Rom. tor. S. g. p. g.

et que nous domous à la fin da ce vomue PL XML, Se sege digré du tenme PL XML, Se sege digré du tenper de la composition de la particular de la composition de la c Les clambres des anciens et particulièrement celles où ils couchoient, étoient, pour la plupart, voûtées par le haut, ainsi que Varron nous l'apprend (1): c'étoit de cette manière qu'étoit faite celle que Pline (2) décrit dans son Laureatin; et l'on soupçoune que de pareilles chambres, qu'on a trouvées au second étage de la villa Adrienne, étoient des chambres à coucher, parce qu'il y avoit une grande niche qui servoit d'alcove, et dans laquelle étoit placé le lit. Les chambres de Pline avoient des fenêtres tout autour; dans l'une cependant, le jour tomboit d'en la courant de la courant de la courant le jour tomboit d'anne de la courant de la courant le jour tomboit d'anne que la courant le jour tomboit d'anne que la courant le jour tomboit d'anne la nuit.

§. 79. Il paroit, par les ruines de la maison de campagne en question de l'ancien Tusculum, ainsi que par les chambres d'une magnifique maison de campagne, près la ville d'Herculanum, oi Fon a trouvé la plus grande partie des bustes de marbre et de bronze qui sont dans le cabinet de Portici; il paroit, dis-je, par ces chambres, que celles des anciens étoient fort petites (3). Celle dans laquelle s'est trouvée, à Herculanum, la bibliothèque, composée de plus de mille rouleaux de livres (4), étoit si petite, qu'en étendant les deux bras, on pouvoit, pour ainsi dire, toucher l'une et l'autre muraille. Dans la maison de caupagne de Tusculum, il y avoit une petite chambre, avec une chambre particulière faite de cette manière;

ce qui feroit croire que c'étoit dans la division extérieure que se tenoient les domestiques. A étoit la porte de la chambre, et s la porte d'entrée de la division intérieure qui étoit faite avec

1669, in-8°. (4) Ibid. lett. j.

<sup>(1)</sup> Conf. Scalig. Conject. in Varron.

Eb. vij, p. 173.

(2) Lib. ij, ep. 17, p. 150, ed. Lugd.

(3) Voyez les lettres de Winkelmann

EBianconi, lett iv, tom. VI de cette

une muraille fort mince. On n'a apperçu aucune trace de cheminées dans ces chambres; mais dans quelques chambres de la ville d'Herculanum il s'est trouvé des charbons de bois : d'où l'on peut conclure qu'on s'y chauffoit avec cette espèce de combustible. Encore même, de nos jours, n'y a-t-il point de cheminées dans les maisons bourgeoises de Naples : et les personnes riches, qui cherchent à conserver leur santé, tant à Naples qu'à Rome, habitent des chambres sans cheminée, et ne font point usage de charbon : mais, dans les maisons de campagne, hors de Rome, sur des lieux élevés, où l'air est plus pur et plus froid, les hypocaustes, ou poëles, étoient sans doute plus connus que dans la ville. Il y avoit plusieurs chambres à poêle dans la maison de campagne de Tusculum, dont nous avons parlé, qu'on a découvertes en faisant des fouilles pour le bâtiment qu'on y voit aujourd'hui. Au-dessous de ces chambres, il y avoit sous terre des petites chambres basses de la hauteur d'une table, et toujours deux à deux sous chaque chambre, sans aucune entrée. Le plasond horizontal supérieur de ces chambres, étoit fait de fort grosses briques, et soutenu par deux piliers pareillement de briques, maçonnées sans chaux, mais seulement avec de l'argille, afin qu'elles ne se gersassent point par la chaleur. Dans le plafond supérieur de ces chambres, il y avoit des tuyaux carrés d'argille, qui y étoient maçonnés, et qui descendoient jusqu'à la moitié de la hauteur des chambrettes, où ils avoient leurs ouvertures dans la chambre qui étoit au-dessus. Ces tuyaux étoient prolongés dans les murailles des chambres, et avoient, dans une autre chambre au-dessus de celles-ci, c'est-à-dire, au second étage, leur ouverture, par le moyen d'un musse de lion de terre cuite. On se rendoit à ces chambrettes souterraines par une allée d'environ deux pieds de large; et l'on y jettoit, par une ouverture carrée, des charbons dont la chaleur montoit par les tuyaux en question, jusques dans la chambre qui se trouvoit immédiatement au - dessus, dont le pavé étoit fait d'une mo-

Tome II.

Kkkk

saïque grossière, et dont les murs étoient revêtus de marbre, Cette chambre étoit ce qu'on appelloit l'étuve (sudatorium). La chaleur de cette chambre se communiquoit à celle au-dessus, par le moyen de tuyaux qui montoient dans le mur, et qui avoient une ouverture dans l'une et dans l'autre de ces chambres, pour recevoir et pour laisser passer la chaleur, laquelle étoit tempérée dans la chambre d'en-haut, et qu'on pouvoit y augmenter ou diminuer à volonté. On peut se faire une idée exacte de cette espèce d'étuve et des chambres à tuyaux, par la découverte qu'on a faite en Alsace de pareilles chambres, que M. Schepflin a fait examiner et dessiner avec le plus grand soin (1); et qui, pour ce qui regarde le plan général, ne disserent point des chambres de Tusculum (2).

(1) Aluat. illustr. t. I, tab. 15.

explication, où nous parlerons plus au (a) Voyez les Pl. XXXV, XXXVI et long des cheminées et des poëles des an-XXXVII, à la fin de ce volume, et leur ciens, J.





## CHAPITRE IL

## Des ornemens de l'architecture.

- 5. 1. Araha qu'on eut inventé toutes les parties essentielles de l'architecture, on songea aux ornemens qui pouvoéme tervir à l'embellissement des édifices; sur lesquelles nœus allons d'abord jetter un coup-d'œil général, pour parler ensuite de chacun en particulier.
- §. a. Un diffice sans ornemens peut être comparé à la santé du corps dans l'indigence, qu'on ne regarde pas comme pouvant faire seule lo bonheur de l'homme, ainsi que le remarque Aristote (1); et la monotonie peut devenir aussi vicieuse dans Tarchitecture que dans le style d'un livre, et dans toutes les au:

(1) Reth. lib. j, c. 5, p. 16, ed. Lond.

Kkkka

tres productions de l'art. C'est la variété qui est la source de l'agrément : dans le discours, comme dans l'architecture, elle sert à flatter l'esprit et les yeux; et lorsque l'élégance se trouve jointe à la simplicité, il en résulte la beauté; car une chose est parfaite quand elle reunit toutes les parties qui lui sont essentielles. Voilà pourquoi il faut que les ornemens d'un édifice soyent conformes et proportionnés, tant à leur objet général qu'à leur objet particulier. Considérés sous ce premier rapport, ils doivent être regardés comme accessoires; et, suivant le second, ils ne doivent apporter aucun changement à la nature du local et à sa destination : on j'eut les comparer à un vêtement qui ne sert qu'à couvrir le nud; et plus un édifice est grand dans son plan, moins il exige d'ornemens : semblable à une pierre précieuse qui ne doit être enchassée, pour ainsi dire, que dans un fil d'or, afin de mieux conserver tout son éclat (1).

§. 3. Dans les premiers tems de l'art les ornemens étoient aussi rares aux édifices qu'aux statues ; et on ne voit à ces bâtimens aucunes moulures saillantes ou rentrentes, non plus qu'aux anciens antels; mais les parties auxquelles on a, dans la suite, donné ces ornemens, y sont tout-à fait lisses, ou du moins peu saillantes ou peu rentrantes. Quelque tems avant Auguste, on ajouta, sous le consulat de Dolabella, une arcade à l'aqueduc, sur le mont Celius, à Rome, dont la corniche de travertin, qui saillit au-dessus de l'inscription (2), est inclinée en simple ligne droite; ce qui , dans la suite , n'a pas été fait d'une manière aussi simple.

bien ordonnés d'un édifice , à ceux défauts. C. F. qu'employe avec réserve une fille belle à faire ressortir sa beauté naturelle; il pag. 148.

(1) Lucien, qui fut sculpteur jusqu'e compare, au contraire, un édifice chargé l'age de trente ans, où il se livra à la d'une quantité superflue d'embellissephilosophie, compare (De doyso t. III . meas, à une femme qui, è force d'a-. 6. 7, p. 194) les ornemens simples et tours, cherche à couvrir et à cacher ses

(a) Gruter. Inscript. tom. I, p. 176, et modeste, de manière qu'ils servent nuns 2 Montfine. Diar. Ital. c. 10,

- 6. 4. Mais lorsque l'on commença à chercher la variété dans l'architecture , laquelle consiste dans le mouvement et la diversité des plans, on interrompit les membres droits pour y substituer les profils. Cette variété cependant, que chaque ordre d'architecture s'appropria, et qui en fit l'agrément, ne fut pas regardée comme une nécessité absolue, et faisoit si peu l'objet des recherches des anciens, que le mot qui servoit à l'exprimer (1) n'étoit employé, par les Romains, que pour ce qui regardoit la parure des vêtemens. Dans des tems postérieurs. on n'appliqua d'abord le mot latin, que nous traduisons par celui d'élégance, qu'aux productions de l'esprit; car, lorsque le bon goût commença à se perdre, et qu'on s'occupa plus de l'anparence que de la réalité, on ne regarda plus les ornemens comme de simples accessoires, mais on en chargea les endroits qui jusqu'alors étoient restés nus : c'est ce qui produisit le goût mesquin dans l'architecture; car, lorsque chaque partie est petite, le tout doit être de même petit, comme l'a dit Aristote. Il en fut de l'architecture comme des langues anciennes, qui devinrent plus riches à mesure qu'elles perdirent de leur énergie et de leur beauté, ainsi qu'il est facile de le pronver pour la langue grecque et pour la langue latine ; et comme les architectes virent qu'ils ne pouvoient ni surpasser, ni même égaler leurs prédécesseurs en beauté, ils cherchèrent à y suppléer par la rishesse et la profusion.
- §. 5. C'est sans doute sous Néron que l'on commença à faire sage des ornemens inutiles; car ce goût régnoit déja du tems de Titus, comme on peut le voir à son arc; et on l'adopta de plus en plus sous les empereurs suivans. On voit au temple et up lais de Pallury le style de l'architecture du tems d'Aurélien; car ce qui nous reste de ces édifices, a sans doute été fait immédiatement avant le tems de ce prince, ou peurêtre sous on règue même; puisque tous les édifices de cet endroit sont

<sup>(1)</sup> Aul. Gell. Not attic. I. ij, c. 2.

du même style (1). Mais il n'est pas possible de décider si le morceau énorme d'une architrave de marbre qu'on voit dans le jardin du palais Colonna, est du temple du Solcil (2), bâti sous cet empereur (3).

§. 6. Les pieds-droitet le liateau des portes, tant grandes que petites, ainsi que les portes mêmes, étoient, pour ainsi dire, entièrement chargés de fésions, de fleurset de feuillages, comme on le voit au temple de Balbec (4); et il y a encore plusieurs pareilles portes à Rome (5): les colonnes n'en évoient pas moins charchies.

(1) Voyez Wood, Ruines de Palmyre, p. 15 et suir., où il soutient cette opinion fort su long. C. F.

(2) Hist de l'art , liv. vj , ch, 8 , 5. 16. Les colonnes de ce temple, ou du moins huit d'entr'elles , étoient en porpliyre, et avoient déja été enlevées de cet édifice elu tems de Justinien, c'est-à-dire, vers le commencement du sixième siècle de l'ère vulgaire. Comme ces colonnes existent encore au temple de Ste. Sophie, rebâti par cet empereur à Constantinople, on pourroit en prendre les mesures, pour conclure de-là sur les proportions et l'ordre du temple du Soleil auquel ces colonnes avoient servi d'abord; et en confronter les proportions avec celles du morceau d'entablement dont parle ici Winkelmann. C. F.

(3) Ce morcaus, que Palladio (Arekis, h. c., 21) nous alomáe, a été desiate pluste d'après l'imagination que d'après la vérile; a cui fais tourir de riperba le de son carquois en obie il fian d'après de son carquois en obie il fian de son carquois en obie il fian de son carquois pour faire ha la bestarde de la chupelle Colomas, dans l'églies des aptères, et le porté de la glacin d'après d'apresent de la public Colomas. Chamberry (Paralli du public Colomas. Chamberry (Paralli

de l'archit. ancien. et moder. ch. 28), qui a copié ce morceau d'après Palladio, l'a de nouveau changé é sa fantaisie : an lieu d'un amour, il y a mis un enfant effrayé d'un lion , qui semble sortir d'un feuillage de laurier.. Les deux parties d'en bas de l'architrave qui portent sur les colonnes, et qui, avec la frise qui est au-dessus, sont d'une seule pièce, ont ensemble treize palmes quatre pouces de hauteur; et ce morceau a vingtdeux palmes quatre pouces de long; l'autre morceau, savoir, une partie de la corniche de cette architrave, sur lequel commence aussi le frontispice d'une seule pièce, a à-peu-près la même hauteur et la même longneur.

(4) Pocock's, Description of the East, tom. II, part. I, p. 109; Wood, The rules of Balbec, pl. 22.

(5) C'est probablement aux portes que l'on a fint cet ouvrage en sculţieure, pasco qu'on avoit ancienmenent coutume de les enner ainsi de Reulles de Isurier ou d'autres plantes, dant diverse circonstances, sur-tout pour exprimer laidgresse; comme on peut le voir dans Stace, Syfr. Mh. iv, cap. 8, serr. 38. Helladius, cher Photius, Cod. cetziz, col. 159; si façe, Tertillien, Apologlantes de la companya de la companya de la face, la contra de la companya de la contra de la face, la contra de la companya de la companya de la face, la companya de la c gées. La base entière, avec toutes ses parties, étoit entourée de festons, ainsi qu'on peut le remarquer aux bases (1) des colonnes de porphyre de ce qu'on appelle le Baptistère de Constantin à Rome ; de même qu'à une autre base d'une grandeur extraordinaire dans l'église de Saint-Paul, hors des murs, laquelle a neuf palmes de diamètre. C'est aussi de cette manière qu'étoient sculptées celles qu'on a trouvées, de notre tems, sur le mont Palatin (2). On commença à donner aux colonnes meines des cannelures, qui montoient jusqu'au tiers du l'ût : on interrompit les baguettes ou faces-plates entre les cannelures, en les divisant en trois, et même jusqu'en cinq parties ou plus petites baguettes. Ensuite, on donna aux cannelures de ces colonnes une forme spirale ou torse (3); ce qui fit qu'on les appella in Appearing sime, volutiles columnae (4). Les plus fortes colonnes antiques de cette espèce ont été employées à un autel de l'église de Saint-Pierre, à Rome (5) ; et c'est ainsi qu'est faite celle d'al-

c. 55, et le père de la Cerda, et d'autres anteurc liét en grand nombres de Sigitatains, De jon. vet. e. 50; Dona 1, De 'dincie degli ann. t. ij', e. 1, post et sep. Selon le schollaise d'Aristoplaine, In Equit. verz. 725, on supendôri de bandelette de laline aux rameaux d'ofivier ou autres , que l'on attachôt sinit. aux portes à l'occion de certaine fêtes. Voyes aussi sur cela la note de Cissubon. C. F.

Pallad. Archit. lib. iv, cap. 16.
 Piranesi, Della magnif. de' Romani, tav. 9.
 Bianchini, Palaz. de' Cesari, tab. 3.

(3) Hish de l'art, liv. vi, ch. 6, §. 11.
(4) Salmas. Not. in Vopisc. p. 593, E.
Anastaso, dans la vio du pape Grégoire III, tom. I, sect. 194, p. 176, les
appelle volubites columna, d'après la
leçon de l'édition romaine, faite par

Bianchini, qui n'a pas observé comme benecoup d'autres oni pareillement négligé de le faire, que Saumaise, à l'endroit cité, veut qu'on lise volutiles, simi qu'on le lit en effet dans différens menuscrits, dont Bianchini fait ici mention. C. F.

(6) Il vest parler des deux colonnes qui sont dans la chapile du Secrement, sont dans la chapile du Secrement, buit colonnes qui embellissem les quatres. In la colonnes qui embellissem les quatres qui me autre qui con est con la ja, ainsi qui me autre qui con autre qui me autre qui con atte qui me autre qui me autre qui con este par Piranest, Deile magnif, de' Rom. ser, 6, 6, 6, 5. Il y en avoit autrefois douve qui ennoient le confessional de 8 Perrer. On en a cassé une en les relevant de cette place, Les crivaius qui ont donné la description de la basilique, s'eccordent, avec la traction y ulgicia; e, ditre que Contantin, de la contantin, de la contantin, de la contantin de la

bâtre oriental qu'on voit dans la bibliothèque du Vatican (1). Enfin, on imagina de donner aux colonnes des piédestaux en saillie, ou des espèces de modillons qui portoient de petites figures, comme il y en a aux colonnes de Palmyre (2), et a deux colonnes de porphyre de l'autel de la chapelle Pauline au Vatican. Ces saillies sont placées de façon que les deux petites figures d'empereur qu'elles portent touchent presqu'au tore d'enhaut des colonnes. Ces figures ont l'accoutrement des successeurs de Gallien, qui, toutes en général, portent le globe à la main, et se tiennent embrassées (3). La hauteur de ces figures est de deux palmes et demi, et la tête seule a sept pouces ; ce qui fait le quart de la figure entière; d'où il est facile de se former une idée du style de ce travail. On a fait aussi des bustes tout-à-fait saillans, pris sur le bloc même du fût de la colonne, comme on peut le voir à deux colonnes qui sont au palais d'Altemps, à Rome (4). Le travail de ces bustes est le même que celui des figures dont nous venons de parler. Dans le jardin du marquis Belloni, à Rome, il y a des pilastres triangulaires isolés qui sont cannelés (5). Lorsqu'on ne sut plus rien imaginer de nouveau en ornement, on fit des colonnes d'une seule pièce avec

les avoit fait venir de la Grèce pour cet usage; mais je crois que ce sont ces mêmes colonnes, au nombre de douze, dont Anastase prétend, à l'endroit cité dans la note précédente, que six ont été placées en ce lieu par le pape Grégoire III, qui commença à gouverner l'église en 751 , et qui les tenoit de l'exarque Eutichius : tandis que les six autres y étoient deia. Elles sont torses en forme spirale. comme celles de métal, que le Bernin leur a substituées, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus pag. 399, note 4. Il n'a dono pas commis une nouveauté aussi extravagante et aussi désordonnée que le prétendent faire croire ceux qui ont

ignoré ces faits. C. F.

ples cannelures spirales de la cime à la base. C. F.

- (2) Wood, Ruines de Palmyre, pl. 14,
- (5) Ces deux colonnes sont maintenant au cabinet Clémentin; nous donnons la figure d'une de ces colonnes à la fin du liv. vj. ch. 7, à la pag. 432 de co volume.
  - (4) Elles n'y sont plus.
- (5) Voyez-en la figure ches Piranesi.

  Della magnificenza de' Romani sas. 18,

  fig. A.

le chspiteau : il y a deux pareilles colonnes du plus dur serpentin au palais Giustiniani.

- 5. 7. Les bains de Dioclétien, qui subsistoient encore en grande partie il y a deux siècles, quand l'architecture prit une forme nouvelle, étoient alors la principale école des architectes pour la partie de l'élégance. Chambray (1) en a représenté deux niorceaux. C'est d'après les niches avec les colonnes des deux côtés, et la corniche au-dessus, que San Gallo fit le premier des ornemens pareils à ceux des anciens aux fenêtres du palais Farnèse. La corniche coupée au dessus des hautes arcades de ces thermes (2), engagea Michel-Ange à s'écarter de la même règle, et à interrompre la corniche de la grande fenétre qui est au-dessus de l'entrée du palais des conservateurs au Capitole, ainsi qu'à faire sortir cette fenétre par un arceau au-dessus de cette corniche. C'est de ce même édifice (lequel seul avoit cette espèce d'arcade) que les architectes ont pris l'idée des colonnes sans entablement, et avec un cintre qui sert à les lier ensemble, comme on en voit dans la cour du palais de Dioclétien, à Spalatro, en Dalmatie. Le portail sémi-circulaire de l'église della Pace, celui du Noviciat des iésuites, à Rome, et celui de l'église d'Ariccia, furent imaginés par le Bernin, d'après les planches des bains en question. On pourroit encore citer un plus grand nombre d'imitations qu'on a faites d'après ces bains.
- 5. 8. Quant à ce qui régarde les ornemens en particulier, ils sont placés en partie à l'extérieur, et en partie dans l'intérieur des édifices. Nous devons d'abord remarquer ceux qui servoient à décorer les temples et les édifices publics, en commençant par le toit.
- 9. Dès les plus anciens tems on plaçoit, et dans Rome même, des statues sur le fronton des temples; et Tarquinius

<sup>(1)</sup> Loc. cii. ch. 16 et 29. ples de Balbec. Voyer Wood, The
(2) On voit la même chose aux tem
Tome II.

L 111

Priscus (1) fit couronner le fronton du temple de Jupiter Olympien, à Rome, par un quadrige en terre cuite, à la place du quel on en mit ensuite un d'or (2), on peut-être doré seulement. Sur le haut du fronton du temple de Jupiter Olympien, à Elis (3), il y avoit une Victoire dorée, et de chaque côté, c'est-à-dire, sur les acrotères ou amortissemens du fronton, étoit placé un vase parvillement doré. Macrobe (4) parie d'un temple de Saturne, sur le fronton daque li y avoit des Tritons qui sonnoient de la conque marine. Sur les acrotères du fronton du temple de Jupiter Capitolin, on avoit placé des Victoirers volantes (5).

§- 10. Les corniches des frontons qui s'amontissent en pointe, etcient décorées de petits ornemens qui resembloient aux boucliers des amazones, comme on le voit à un remple dans le Virgile (6) du Vatican; et souvent d'une espèce de fenillage et de fleuts, ainsi que nous en présentent des bas-reliefs. Ces orne-

Plin lib. xxxu, c. 12, sect. 45.
 Voyez Hist de l'art, liv. v, ch. 2, 5. 5.
 Tit. Liv. lib. xxix, c. 25, n. 58.

Tite-Live, qui purle de plusieurs quadriges d'or, ne dit pes qu'ils furent substitués à ceux de terre cuite; mais seulement qu'on les placa au Capitole. Il parolt qu'à ceux de terre cuite on en substitua d'autres, probablement en bronze, l'année de Rome 457, lorsque l'on fondit de ce même métal la louve dont il a été perlé liv. iii, ch. 2, 4. 54. Voici les paroles de Tite-Livé à ce sniet, lib. x. c. 16, n. 23 : Eodem anno Cn. et Q. Ogulati adiles curules aliquet faneratoribus diem dixerunt; autorum bonis multatis, ex eo, quod in publicum redactum est, anca in Capitolio limina, et trium mensarum argentea vata in cella Jovis, Jovenique in culmine cum guadrigit, et ad Fixum Ruminalom timularez infontium conditurum urbit mularez infontium conditurum urbit au haeriban hope pouserunt. In en creis pas que l'on puisse soupçonner que Titetive ait vouls perire it da frontain de de l'édicule ou de le chapelle intérieuro plutó que du termiple mêmes tur-tout al l'on Lit réflexion qu'il dit, en termediférent et claire (L. 2220, e. 52, n. 4.1), qu'on mit des quadriges dorés sur le baut de l'édicule: De multa domantarum quadriges insurante in Capitalo parie in cella l'oris upuya l'aprim ne dicuel, et duodecim chyen insurante. P. (5) Paussus, the v, e. 10, p. 38, 1.5.

(3) Pausan. tib. v, c. 10, p. 558, L 5.
(4) Saturn. tib. j, c. 8, p. 184, edit.
Lugd. 1597, in-8°.

(5) Ryck. De Capit. c. 15, p. 60. (6) Num. 44.

mens étoient communément de terre cuite : on on a conservé quelques morceaux ; quelquefois le comble étoit doré (1)...

\$. 11. Les frontons mêmes étoient déja , des les premiers tems de Rome, ornés d'ouvrages en bas-relief (2), pareillement de terre cuite. Aux temples grecs et aux édifices publics , il y avoit des ouvrages riches en figures. Au temple de Jupiter, à Elis, dont nous venons de parler, on voyoit la course de chevaux de Pelops et d'Oenomaus (3). Le fronton de la façade de devant du temple de Pallas (4), à Athènes, étoit orué de figures qui représentoient la naissance de cette déesse ; et sur celui de derrière étoit représentée la dispute de cette même déesse avec Neptune. Sur le fronton du trésor public de Mégare, on voyoit le combat des dieux contre les géans, et sa pointe étoit conronnée par un bouclier (5). Les plus grands artistes ont cherché à se distinguer par cette espèce d'ouvrages; et Praxitèle (6) représenta plusieurs des douze travaux d'Hercule sur le fronton d'un temple de ce dieu, à Thèbes. C'est ce que n'out compris, ni le traducteur latin, ni le traducteur françois de Pausanias; car ils ont pensé que cet ouvrage en bas-relief ornoit une coupole qu'ils ont imaginé de placer sur ce temple. Cependant, Pausanias dit expressément is roit diroit, sur le fronton (7). Sur un temple

Lllla

<sup>(1)</sup> Smetius, Inscript. fol 6, num. 7. (2) Plin. 46, xxxv, c. 12, sect. 43 et 46; lib. xxxvj , c. 2, sect. 2. (5) Lucian. De Domo, p. 195. Pausan.

lib. cit. p. 399, 1. 10 et seq.

<sup>(4)</sup> Pausan. lib. j, c. 24, p. 57, l. 28. (5) Idem, lib. vj, c. 19, p. 500, 1. 23.

<sup>(6)</sup> Idem, L ix, c. 11, p. 732, L 31. (7) Winkelmann répète cette même

critique dans son Histoire de l'art, liv. vi.

ch. 2, 5. 8, en disant que les traducteurs ont rendu le mot erres par celui de vonta. J'y ai observé que par laqueare, ils entendent une voute pleine ou un

plafond uni , comme il y en avolt commnnément aux temples carrés. Il est évident que ces traducteurs n'ont pas compris ce mot dans le vrai sens que lui donnent les architectes, en le traduisant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et avec des circoriocutions impropres; mais il est sur, d'un autre côté, que Winkelmann, en voulant les critiquer, est tombé lui-même dans deux fautes très-sensibles. La première de traduire sirès simplement par fronton; et la seconde, de vouloir rendre les paroles de Pausanias à reis sixes, par la

d'Athènes, probablement consacré à Castor et Pollux, il y avoit des vases, l'esquels avoient sans doute pour objet les athlètes (1); car, dans les premiers tenns, le prix qu'on accordait à Athènes aux athlètes, vainqueurs au pugilat (2), consistoit en des vases remplis de l'huile sacrée qu'on recueilloit des oliviers plantés dans l'Acropole de cette ville; de même qu'on voit ces vases,

fronton ou le sommet d'un édifice seulement. Le fronton (fastigium) est l'ornement qui couronne la face ou le frontispice d'un édifice, et qui ordinairement est d'une forme triangulaire au-dessus des colonnes qui la soutiennent. L'Asrès est le tambour ou tympan, c'est a dire, l'espace le plus souvent triangulaire qui se trouve au dedans dn fronton, sympanum, quod est in fastigio, comme le dit Vitruve, liv. iij, ch. 3. Cette partie est ainsi appellée à cause de l'aigle (en grec series) que l'on sculptoit au dedans, comme on l'a vu ci-dessus ch. 1 , 6.61, Que Pausanias ait voulu perler ici du tympan, c'est ce qui est évident, puisqu'il y est question de groupes en basrelief, qui ne pouvoient se mettre sur aucune autre partie du frontou, ni audessus, ni audessous; et nous en voyons la preuve dans les ruines des temples de la Grèce publiées par le Roy, Stuart et autres, où l'on trouve les bas-reliefs placés exactement sur le sympan. Vovez le fronton du temple du bas-relief que nous donnons à la fin du liv. iv., ch. 7. de l'His. de l'art, p. 114 de ce volume. Quant à l'autre faute de Winkelmann. qui prétend, que per les mots à res aireite on doit entendre un seul fronton (et que nous avons rendu par le mot tympan au singulier , quoiqu'il faille le prendre au pluriel), il n'a pas réfléchi que Pausanias, dans les deux endroits cités,

savoir, L j, c. 24, p. 57, et l. v, c. 10, pog. 500, parle de deux temples, qui avoient, l'un et l'autre, deux frontons, l'un par devant et l'autre par derrière. comme il l'a remarqué ci-dessus dans su. préface 6, 6, pag. 527; et qu'en conséquence, après avoir dit qu'il y avoit des bas-reliefs dans les deux tympans ( à reit sirvir), il décrit ceux qui ornoient le tympan de devant interpostir; et ceux qu'on vovoit dans celui de derrière sureto: peroles dont se sert aussi le scholiaste de Pindare, pour signifier ces mêmes parties, et pour les distinguer l'une de l'autre. On doit expliquer de cette même manière ces mots : is reit dirit (lib. x, c. 19, p. 842, à la fin), où Pausanies parle du temple de Delphes. C. F.

(1) Cultim. in fragm. 113, 111, 12-360.

Jui rasporte, tome I, page 500, note col. 1, le fragment cité de Cultimaque, et ja loberré, en passual, que cas vases pouvojent, être en terre cuite, purce qu'on étic d'una l'unage d'en donner de semblables pour récompense sui qu'it out été de bronre; à en juger d'aprèt ceux du temple de Jupiter Olympien, en Elide, qui étoleus de ce métal doré, et qui me paraisonent y avoir été placés comme sune marque symbolique des jeux qu'on y exerçoit. C. F.

(2) Description des pierres gravées du cabinet de Stosch, class, v, n. 25, comme un embléme de la lutte (1), sur les médailles et les pierres gravées où sont représentés des lutteurs (2).

6. 12. On ornoit de différentes mamères les chapiteaux des colonnes; mais les nouvelles inventions de cette espèce n'ont jamais été généralement reçues, et n'ont point fait règle. Ptolémée Philopator, pour la fête magnifique dont Athénée nous a donné la description, fit construire une salle à manger dont les chapiteaux des colonnes (3) étoient composés de roses, de lotus et d'autres fleurs. Au temple du forum de Nerva, il v avoit des chapiteaux, des quatre coins desquels sortoit un Pegase (4). Le comte Fède possède, à sa maison de campagne, dans la villa Adrienne, près de Tivoli, deux chapiteaux avec des dauphins, lesquels ont probablement appartenu au temple de Neptune de cette maison de campagne, et l'on voit de semblables chapiteaux dans le temple de Nocera de' Pagani, à peu de distance de Naples. En parlant des chapiteaux de cette espèce, on dit figurément qu'ils vomissent des dauphins (5) ( delphinos vomere). Dans l'église de Saint-Laurent; hors de Rome, il y a deux colonnes avec des chapiteaux, sur les quatre coins desquels il y a autant de Victoires, avec des trophées placées entre deux; et deux pareils chapiteaux, mais plus grands, sont dans la cour du palais Massimi alle colonne (6).

ch. 3, 4, 33 et suiv. Dans les jeux funèbres, institués par Achille, en l'honneur de Patrocle, Ajax obtint pour prix un vase d'or. Hygin. Fab. 273.

(5) Athen. Deipnos. l. v, p. 205, l. 2. Il dit cepeudant qu'ils étolent faits dans le goût égyptien. Dans le palais de Salomon il y avoit des chapiteaux ornés de lys. Voyez les livres des Rois, liv. iij, ch. 7, vers. 19; et il y en avoit aussi au

(1) Spanheim. De præst. et usu num. temple même, suivant Flave-Joseph, Antiq. judaic. tom. I, lib. viij, c. 3, n. 4. 424. Peut-être les avoit-on Leits ainsi à l'imitation des Egyptiens. C. F. (4) Labac. Archit. fig. 15.

(5) Salmas. Plin. exercit. in Solin. tom. II, c. 45, p. 640.

(6) Voyez Piranesi , Della magnif. de' Rom. tav. 7, es segq., où il a rassemblé un grand nombre de chapiteaux de toutes les formes avec toute sorte de fignres d'hommes, d'animaux et de fleurs, même les plus extravagautes. C. P.

<sup>4. 1,</sup> Dissort iij, 6. 1, p. 134. (2) Voyez Histoire de l'art, liv. lij,

§. 15. Quant aux caryatides auxquelles on a aussi donnó le nom d'allantes (1) et de télamones (2), et dont on se servoit au lieu de colonnes, on en voit à un temple représenté sur une médaille (3); et, à Athènes, il y a des figures de femmes avec de longues tresses de cheveux, qui soultennent l'entablement d'un portique ouvert du temple dit d'Erecthée (4); mais aucon des voyageurs connus ne nous a encore donné une description exacte de ces figures, d'après laquelle on puisse dire avec certitude de quel tems elles sont. Pausanias n'en parle point. La figure persique (5) du pelais Farnèse a été trouvée, à ce qu'on prétend, près du Panthéon: il est à croire que c'est une de celles faites par Diogènes d'Athènes, et qui étécient placées sur la colonnade d'en-bas du temple; c'est-à-dire, qu'elles servoient de second ordre de colonnes, à la place de l'attique qu'on y voit actuellement (5). Les corniches actuelles des colones d'en-

(1) Athen. lib. v, c. 11, p. 208. (2) Vitruv. lib. vj, c. 10. Voyez cidessus pag. 211, note 1.

(3) Havercamp. Numism. Reg. Christ. tab. 19. (4) Pocock's. Descript. of the Bast.

pom. II, part. II, p. 163. Le Roy, Ruines des plus beaux monumens, etc. tom. I, pl. 5 et 32. Cet auteur dit, p. 11, que dans la première édition de cet ouvrage il avoit pris ce temple pour celui d'Erecthée; mais que dans la suite il a changé d'opinion à cet égard, et qu'il croit que c'est plutôt le temple de Minerve Poliade, d'après l'autorité de Pausanias, qui cependant ne me parolt pes lui être bien favorable. Si I'on vouloit admettre cette opinion on pourroit croire que ces carvatides représentolent les vierges cistophores ou capéphores, qui, selon Pausanias (lib. j, c. 27, p. 64), étoient attachées à ce teinple de Minerve. Mais je ne saurois me le persuader : premièrement parce qu'au rapport de Pausanias même, les vierges canéphores n'étoient qu'au nombre de deux : et que Polyclète n'en a foit aussi que deux en bronze, comme on l'a vn dans l'Histoire de l'art, liv. vi, ch. a , 5. 17. Secondement, il n'eut point été convenable de faire des carvatides de ces canéphores, et de leur faire soutenir un portique. Polyclète les avoit représentées avec un simple panier sur la tôte; et c'est ainsi qu'on les voit toutes deux sur un bas-relief de terre cuite, que Winkelmann donne dans son Explication de Monument de l'antiquité, num, 182; et qu'il croit (part. IV, oh. 2) avoir été modélées sur les originaux de ce célèbre artiste. C. F.

(5) Il a été parlé de cette figure cidessus ch. 1, §. 49.

(6) Cette figure persique, ou ce téla-

bas n'ont pas la saillie nécessaire pour servir de base à de pareilles figures ; mais il faut se rappeller que ce temple a été rebâti par Marc-Aurèle, et par Septime-Sévère; que par conséquent il doit avoir éprouvé de grands changemens dans l'intérieur. Il faut, entr'autres, que le feu v ait détruit (1) les chapiteaux syracusains de bronze, ou plutôt de bronze de Syracuse. lequel doit avoir été une espèce particulière de bronze composé de la combinaison de différens métaux : le temple de Vesta (2) étoit couvert de ce bronze de Syracuse. L'ordre attique placé sur les colonnes d'en bas, qui étoit un onvrage composé d'un petit nombre de pilastres saillans, et qu'on a enlevé, il y a deux ans . d'une facon barbare (3) , n'étoit pas sans doute analogue à la grandeur de ce temple; et c'est à la place de ces pilastres que doivent s'être trouvées anciennement les caryatides; du moins la grandeur de la figure du palais Farnèse s'accorde-t-elle avec la hauteur de cette attique, laquelle est de près de dix-neuf palmes. Cette demi-figure a environ huit palmes, et la corbeille qu'elle porte sur sa tête en a deux et demi (4). Ce que quelques écrivains (5) ont pris jusqu'à présent pour de semblables caryatides, sert à prouver leur grande ignorance. Il y avoit une espèce singulière de caryatides (6) dans le tombeau des affranchis de Sextus-Pompejus, où des figures nues d'hommes portoient un chapiteau sur la tête, et tenoient des deux mains une colonne droite, laquelle cependant ne soutenoit rien. 6. 14. Les ornemens de l'entablement qui porte sur les co-

mone, est actuellement à Naples. Voyez Hist. de Fart, liv. vj, ch. 6, \$. 9. (1) Plin. lib. xxxiv, c. 3, sect. 7; lib.

xxxvi, c. 5, p. 2. (a) Idem , lib. xxxiv , c. 5 , sect. 7.

(5) Conf. Stuckely's. Account of a roman temple, in the Philos. Transact. ann. 1720 , Dec.

(4) Le Panthéon ayant été restanré par les empereurs cités, et les caryati- pl. 16, p. 54.

des conséquemment, d'après le dire de Vitruve, en avant été enlevées, pour v substituer l'attique, comment peut-on s'imaginer que la caryatide en question v soit restée seule, et brisée de cette manière? C. F.

(5) Demontios. Gallus Rome hosp. 12. Nardini , Roma ant. p. 583, ed. 1704. (6) Montfauc. Ant. expliq. tom. V.

lonnes étoient différens, auivant l'ordre d'architecture de l'édifice. J'ai parlé plus haut d'une copjecture, que m'a donné lieu de faire un passage d'Euripide, sur l'espace ouvert eutre les triglyphes des temples doriques des premiers tems. Lorsque, dans la suite, on ferma ces espaces, qu'on nomme métopes, on songea à leur donner quelques ornemens : ces ornemens dûrent leur origine aux boucliers dont on décoroit la frise de frankbement, et qu'on suspendoit, selon toute apparence, aux métopes (1).

(1) Je crois qu'il fint attribuer à cet ornement une origine plus encienne et plus naturelle, et qu'il doit se naissance à l'us ge de suspendre aux portes des maisons, ou á d'autres parties des plus apparentes, le signe de quelque action de valeur, on de quelque autre f.it iliusare de le part du propriétaire, pour en conserver la mémoire par cette espèce de trophée. Il paroit probable qu'on commença par y attacher la tête, les cornes ou d'autres parties d'animaux sauvages pris à la chasse. Cette coutume se trouve rapportée chez tous les anciens écrivains, dont Spanheim en cate un grand numbre dans ses notes sur Callimagne . Hymn, in Dian, pers. 104. p. 205; ainsi que Casaubon, dans ses notes sur Strabon , tom. I, L iv, p. 302; Wesseling, sur Diodore de Sicile, & I, 7. ip, 6, 22, p. 268, et Sagittarlus, De jan. vot. c. 29. Ensuite on y attacha les dépouilles des ennamis vaincus, dont le bouclier étoit l'erme le plus distinguée, et celle dont les soldats devoient Lire le plus de cas, d'après l'observation de Masslen . Dissert, sur les boucliers votifs; Académie des Inscriptions Mém. tom. I, p. 177 et suiv., et celle du traductent florentin des caractères de Théophraste, tom. IV, c. 25, n. 6, p. 228 et

seq. Sulvant le rapport de Diodore de Sicile et de Strabon, aux endroits cités, les enciens Gaulois ou Celtes avoient contume d'ettacher aux portes de leurs majsons les têtes de leurs ennemis. Ceux, dit Théophraste, ch. s1, qui s'arrêteat anx minuties, quand ils out immolé un bœuf, appendent le pesu de la tête entourée d'une grande couronne vis-à-vis la porte da leur maison. Comme des lieux publics , les temples furent ensuite substitués aux demeures des particuliers, pour y appendre les trophées qui servolent à attester et à rappeller les hauta faits des dieux, on hien des têtes et des peaux de bœufs, pour indiquer les sacrifices qu'on y faisoit. Mais je ne saurois dire dans quel tems ces objets furent attachés oux métopes; et je ne vois, pour éclaireir ce fait . d'autre autorité que celle d'Euripide, qui (In Bacch. 2. 1210 es seq.) dit qu'Agavé, reine de Thèbes, appellait son fils Penthée, pour loi dira d'appendre aux triglyphes de sa maison, ou du palais de Cadmus, son père, une tête de lion qu'elle avoit tné de ses propres mains à la chasse; et c'étoit Penthée même qu'elle venoit de massacrer dans un excès de fureur, inspiré per la vengeance de Bacchus :

Au temple d'Apollon, à Delphes, on y avoit appendu des boucliers d'or, faits des dépouilles des Perses, après la bataille de Marathon (1); et ceux que le consul romain Mummius fit attacher à la fiise du temple dorique de Jupiter, à Elis (2), étoient dorés. Les armes du poête Alcée, qu'il abandonna en fuyant, et que les Athéniens pendirent au temple de Pallas, au promon-

> Πιοδιός τ' έριδε παΐε πὰ 'çιο ; αιρίσδει λαθώτι Плито прос обкат плинити протирование, 'Os marcadelog apara recyde@ais riess Alores, is xapupu tapierar' iyi.

Et ubi est meut filius Pentheus? surgat corripiens Ex ædibus compactarum scalarum gradus, Ut clavis affigat triglyphis caput hoc Leonis, quem in venatione captum huc ego fero.

Euripide appelle probablement triglyphes les tôtes des poutres (insuffisamment indiquées par les mots sculpta laquearia du traducteur latin) qui répondent à la frise; et dans le palais d'Agavé, qui étoit peut-être bâti en bois, selon l'ancien usage des Grecs (dont nous avons parlé ci-dessus, pag. 572, note 3, et sur lequel le père Paoli donnera de plus grands éclaircissemens au 6. 41 de sa lettre, qu'on trouvera ci-après), les poutres auront soutenu le toit , auquel on pouvoit atteindre par le moyen d'une échelle, pour attacher à leur partie saillante ce qu'on vouloit exposer aux regards du public; et la hauteur à laquelle on attachoit ces trophées les mettoit à l'abri des voleurs et d'autres gens mal-intentionnés. Quand, dans la suite, on eut introduit l'architecture régulière en bétissant en pierre, on ferme, du moins aux temples, les entrevoux qui auparavant étoient ouverts entre les poutres ou les pierres qui les représentoient, selon que le dit

Tome II.

aussi Euripide, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, à l'endroit que Winkelmann vient de citer. Quant aux métopes qui fermoient ces entrevoux, pour interrompre par quelque ornement leur longueur peu proportionnée à leur hauteur, on y suspendit ces mêmes trophées ou enseignes, qui s'attachoient auparavant aux têtes des poutres. Ces têtes des poutres ayant ensuite été taillées de niveau avec le reste de l'ouvrage, on les orna de canaux avec des gouttes au-dessons , pour représenter l'écoulement des eaux qui tomboient de la corniche, comme il a été dit pag. 578, note 1. Il Liut observer qu'avant de se livrer à la poésie. Euripide cultivoit l'art de la peinture, comme nous l'apprennent Suidas et Moscopole, dans la vie de cet auteur, qui se trouve à la tête de ses tragédies. C. F. (1) Pausan. lib. x, cap. 19, pag. 843,

(2) Idem. lih. v , c. 10, pag. 399 , L 5, Voyez ci-dessus, page 346, note 10.

M m m m

toire de Sigée (1), étoient probablement placées au même endroit de l'entablement. Dans le premier passage de Pausanias, que nous venons de citer. le traducteur latin et d'autres ont lu le chapiteau, au lieu de l'entablement ou de la frise, contre le vrai sens du mot imeione, lequel signifie bien réellement une partie de l'entablement (2) qui va d'une colonne à l'autre ; mais ici, comme ailleurs, il est pris pour l'entablement entier, ou bien pour la frise en particulier (3). Au temple d'Elis , la frise est nonmée , par circonfocution, i say ros mines suptuies Con; c'est-à-dire, la ceinture ou le lien qui passe autour du bâtiment au-dessus des colonnes (4). Dans un autre passage, où ce même écrivain parle de l'ouvrage de la frise du temple de Junon, proche de Mycènes, il dit : ce qui est travaillé en relief au-dessus des colonnes (5), ixira el i sie rois alora isio ripporprise. D'autres écrivains ont donné à la frise le nom de Fulturpa (6). Domenichi, le traducteur italien de Plutarque, a entendu de même le chapiteau par le mot inservium, à l'endroit où l'auteur grec parle du temple que Périclès fit bâtir à Eleusis (7). Quoi qu'il en soit, il y avoit aussi des boucliers (7) Domenichi, Le vite di Plutar-

(1) Herodot. Hb. v , p. 205, L 4, ed. H. Steph. (2) Vitrave , liv. 4, ch. 5.

(3) Vitruve (liv. j, chap. 2, he. iij, chap. 1, hv. x, chap. 6), comme le remarque G.diani (p. 18, n. 2, p. 100, n. 1, p. 598, n. 1), le prend pour l'entablement tout entier; mais, au lie. vj, ch, v, il n'entend par - la que l'architrave, comme cela se pratiquoit genéralement, ainsi que l'observe de même G disni aux endroits indiqués. J'ignore qui a pu le prendre pour la frise; mais ce qu'il y a de certain , c'est que les citations de Winkelmann ne prouvent point que ce soit Pausanias. C. P.

(A) Pausan. loc. cit.

(5) Pansan. L 2, c. 17, p. 148, L 1. (6) Athen. Deipnes. lib. v, cap. 9, p. 205, C.

fier l'architrave, en ajoutant que ce fut anr l'épistyle que Xiphésius plaça le Autome, ou, comme croit devoir le lire Costantini dans son Lexicon, le dia wenn, c'est à dire, le frise, qui n'étoit ainsi appelice que dans les ordres ionique et corinthien, où cette partie n'avoit ni triglyphes ni métopes; de sorte qu'elle ressembloit à une ceinture appellée en gree Zain et Julynn. Il est probable par conséquent que l'édifice dont parle Plutarque étoit de l'un ou de l'antre de ces ordres. La frisc de l'ordre dorique étois appellée en grec megaiges, triglyphe;

co, etc. in Pericle, par. I, p. 258, G.

Plutarque dans cet endroit à la fin de

pag. 150 de l'édition grecque et latine,

vouloit certainement par épistyle signi-

appendus aux colonnes du temple de Jupiter, à Rome (1).

- §. 15. Ces boucliers réels donnérent, dans la suite, lieu à placer des boucliers en bas-relief dans les métopes ; et cet ortement a été employé aussi par les architectes des tems postérieurs, dans l'ordre dorique, comme on peut le voir à plusieurs palais de Rome, qu'on a décorés pareilleuvent d'autres atmes et de traphées militaires, tels qu'au temple de Jupiter Capitolin (2).
- §. 16. Sur les métopes de la frise du temple dorique de Pal-las, à Athènes, sont représentés des combats contre des centaures, des lions, etc. (3); et sur ceux du temple de Thésée, on voyoit les combats do ce héros (4). Vitruve propose d'y metter des carreaux de foudre (5). Les frises de l'ordre corinthieu étoient ornées de tétes de taureaux et de béliers, ainsi qu'on le voyoit au temple de Mélasse, dans la Carie (6); ou bien on y plaçoit des ustensiles de sacrifice, comme à la frise des trois colonnes au bas du Capitole (7). A la frise du temple de l'empereur Antonin et de Faustine, il y a des griffons qui tienneni des lus-tes (8). C'est de ces mêmes ormemes au viest técorée la frise res (8). C'est de ces mêmes ormemes au viest técorée la frise

du moins c'est ainsi que la nomme Euripide dans son Oreste, v. 1372, où il donne à la frise de cet ordre l'épithète de dorique, triglyphi dorici; de même qu'Aristote, Ethic. ad Nicom. lib. x, c. 5, op. tom. III, p. 174, où il désigne le sons-bassement et le triglyphe . comme deux parties dissécentes du temple : n di' vie unnaides ni reë resylopes ainthése On aura continué à donner à cette partie le nom de triglyphe même après qu'on y eut ajouté les métopes, si l'on pout croire que les auteurs que nous venors de citer ici, se soyent servis des termes techniques convenables de l'art : car c'est-là sins doute le nom que la frise portoit dans les premiers tems, lorsqu'il n'y avoit encore que les seules poutres,

- (1) Liv. lib. xl, c. 28, n. 51.
- (2) Idem, lib. xxxv, c. 10, n. 10. (3) Pocock's, Descript. of the East,
- tom. II, p. II, pl. 67, p. 162. (4) Id. ibid. pl. 69, page 169.
- (5) Vitrave dit (liv. iv, ch. 3) qu'il feut placer ces foudres dessous le larmier, dans les vides qui restent entre les triglyphes et les gouttes. C. F.

(6) Pocok's, Descript, of the East.

L. II, p. II, pl. 55, p. 61.

Voyez le fleuron à la fin du livre iv,
ch. 7, p. 114 de ce volume, où, sur la

frise d'un temple, est représenté une course de chars. (7) Ces ornemens y sont en effet, et il y a de plus une tête de bœuf.

(8) Desgodets, pag. 48, 49, 60, M m m m 2

Mmmma

d'un joil petit temple (1) ou d'une chapelle , à une lieue de Science, du cété de Florance, laquelle est de terre cuite, ainsi que le sont les chapiteaux corinthiens des pilastres. De la même manière sont décorés quelques anciens tombeaux dans les environs de Rome. Vers le tens de Pâques, de Fannée p761, on trouva, à Rome, six morceaux d'une pareille frise, de deux palmes de laux, laquelle étoit attachée au mur avec des clous de plomp, dont l'un avoit plus d'un demi palme de long. L'ouvrage en relief de ces morceaux de frise est d'un beau dessin, et bien exécuté. Sur l'un de ces morceaux ovoit Bacchus, et une bacchante qui danse en frappant ses crotales; entre ces deux figures se trouve placé un jeune astyre qui porte sur l'épaule

(1) Je ne décideral rion sur l'antiquité de cet édifice. La conservation si parfiite d'un ouvrage du tems des Romains, en cet endroit, me paroît un peu problématique, poisqu'il ne s'est rien conservé d'entier des anciens édifices en Toscane: car le Baptistère de Florence, que les Florentins prétendent avoir été un temple de Mars, ne peut parokre un monument de l'antiquité qu'à ceux qui n'ont appris à la connokre qu'en passant. Tous les autres baptistères sont, comme celui-ci, octogones : tels sont, par exemple, ceux de Rome et de Nocera de' Pagani entre Naples et Selerne. Il ne m'a pas été possible d'avoir d'autres remeignemens sur l'édifice près de Sienne, sinon qu'il subsistoit déja lors d'une visite des églises, faite en 1520. Gori avoit médité et élauché l'histoire

du baptistère de Florence en particulier, et celle des baptistères anciens en général, qu'il n'a pes achevée. Zaccharia nous en donne le titre dans l'éloge qu'il a £it de ce savant antiquaire : Asnali letterari d'Italia, vol. II, l. 5, c. 4,

n. 8, p. 479; voici ses termes : De forma, cultu, ornatuque veterum Baptisteriorum apud Christianos, qua occasione Baptisterium Florentinum illustratur, adjecta ejus historiæ synopsi. Il en a donné une idée dans une note placée sous la quatorzième lettre du père Lupi; qui se trouve parmi ses Dissertacioni. e lettere filologiche antiquarie, imprimées à Arezzo, en 1753, où il dit, p. 75: « Gori possède un gros volume avec quantité de manuscrits, qu'il a rassemblés avec beaucoup de peine, pour composer l'histoire du baptistère de Florence; étant dens l'opinion que, dès son origine, cet édifice a été construit pour cet usage, et que c'est pour cet effet qu'on lui a donné une forme octogone. Comme il avoit communiqué son idéo au père Lupi, avec lequel il étoit trèslié, en le priant de Lire des recherches sur l'orlgine des baptistères sacrés de l'antiquité, celui-ci lui communiqua plusieurs doctes observations. Ce travail du père Lupi est imprimé dans le t. I. de ses œuvres. C. F.

une urne funéraire d'une forme longue et conique, avec deux anses; de l'autre main il tient une torche allumée et renversée. Cette figure est un embléme de l'emploi qu'il faut faire de la vie et de sa jouissance, avant que le flambeau ne s'en éteigne, et qu'on ne rassemble nos cendres pour les déposer dans le tonbeau. Sur deux autres morceaux de cette frise est représenté Silène qui embrasse un jeune génie allé de Bacchus, et qui s'approche de lui pour le baisser (1). J'ai parlé de ce génie dais la description des pierres gravées du cabinet de Stosch (2). Ces bas-reiles étoient peints, comme il est facile de le remarquer encore à quelques-uns (3).

- §. 17. La corniche de l'entablement étoit, en génécal, ornée de mules de lions, à des distances données; soit pour servir à l'écoulement des eaux, ou pour en indiquer la place. A l'entablement des trois colonnes de Campo Vaccino, à Rome, la corniche avec de pareilles tites s'est bien conservée (4).
- 18. Aux ouvertures rondes qui, aux temples et autres édifices, tenoient lieu de fenêtres, on sculptoit des festons à ru-
- Race. di Status, tom. 111, tav. 46. Il parolt que c'est un génie qui soutient Silène. C. F.

  (2) Classe 11, sect. 15, n. 1657 et suiv.
- (2) Classe II, sect. 15, n. 1457 et suiv.
  Ce que Winkelmann dit au sujet de ce génie, ne paroît p a trop fondé. C. F.
- (5) Il a été parié de ces frises au liv. ; ch. a, §. 3, et dans la note. La vignette à la téte du liv. j. ch. 3, pag. 56 du t. I, représente un morceau de ces frises, lequel en peint, comme je l'ad dit tom. I pg. 135, note col. a. On volt à la tôte du liv. iij, ch. a, 10m. 1, prg. 355, le fregment d'un ouvrage voluque, d'couvert dernièrement à Velletri, oà on l'a placé au cabinet Borgien. Nous en pag-

(1) Cavaceppi en donne la figure, lerons dans l'explication des planches à acc. di Statue, tom. III, tav. 46. It la fin de ce volume. C. F.

(6) Une paralle corriche v'est égaplement conservée au vinheu de Pales, pl. 5, et à 18. Il resta saus une parais de sembiable coraiche au temple de la Fortune, près du Tibre, dont Desgoletz nous donné la figure à l'endroit est, pou a donné la figure de l'endroit est, pou a donné la figure de l'endroit est, pou a forme qu'au fronten du temple de servoid d'ourement, on nôme tema qu'el le servoid d'ourement, on nôme tema qu'el me l'entre de l'égite de St. L'auxeux, lors des mu els fonce. C.F.

bans ou à feuillages (1). Au fronton du temple de Jupiter tonnant, au Capitole, pendoient de petites cloches (2).

5. 19. Les archivoltes des niches étoient ornés d'une espèce de coquille : le plus ancien ouvrage auquel cet ornement se soit conservé, est un bâtinent circulaire en forme de théâtre, lequel a probablement appartenu au forum de Trajan (3). Cette coquille se trouve aussi dans les niches de Palmyre (4), et au temple de Roma, auquel on a faussement donné la nom de temple de Janus.

§ 20. Dans le pronaos ou portique du temple, le mur, à l'entrée, ctoit souvent peint, ainsi qu'il l'étoit au temple de Pallas, à Platée, sur lequel on avoit représenté Ulysse vainqueur des amans de l'éndope (5) : quelques édifices étoient enduits en rouge (6), d'autres en verd.

§. al. Les ornemens de l'intérieur des édifices qui appartiennent au second article de ce chapitre, devroient principalement faire l'objet de nos recherches, si le tems ne les avoit pas tous détruits. Je ne parlerai pas ici du Panthéon, parce que l'intérieur de ce temple est connu par plusieurs gravures qu'on en a faites. Le vestibule des maisons, ou cette partie qui, en entrant,

 Scalig, Conject in Varron. de ling. lat. lib. vj., p. 109, 110.
 Suet. in Aug. 91.

- (5) Ce bătiment est appellé communément les bains de Paul Emile. Piranesi en donne la figure, Lo Antich. rom. tom. I, tav. 29, fig. 1.
- (4) Wood, Ruin. de Palm. pl. 4, 6, 9.
  (5) Pausan. lib. ix, c. 4, 718, L. 18.
- Fausnias parle des tableaux de Polygnote et d'Onates; mais il ne dit, ni de ceux-ci ni d'autres, qu'ils ayont été peints sur le mur, comme le prétend Seigneux de Correvon, Lette, sur la découv. de

fame, tills of Hercule en. 1, 1 im. 15, 29, 255, Cant. de Polygone, cités cidesust p-g. 556, 5, note 5, et ceux des 
autres pélintres nommés à la pag. 27, 1 coutume des anciens peintres collèbres 
coutume des anciens peintres collèbres 
choit de prindres sur des si de bois de 
sapin, comme ou l'a dici-dessus p. 152, 1 mone; et ce ne fat que 5-rt tord que s'introduisit l'usage général de peindre les unes des maiones et des tembers. Voues 
mors des maiones et des tembers. Voues

Pline, liv. xxxv, ch. 10. sect. 37. G. F. (6) Pausan. lib. j, c. 28, p. 69, l. 15. s'offre la première à la vue, et à laquelle on avoit donné le nom de wina (1), étoit particulièrement orné; voilà pourquoi Homère l'appelle vient appriniera (2), la partie qui, de tous côtés, brille et reluit.

§ 22. Les plafonds qui n'avoient point de compartimens ou panmeaux renfoncés, dont j'ai parlé plus laut (3), étoient, en général, ornés d'ouvrages en stuc, comme on en voit encore, entrautres, au plafond d'un bain à Baires, proche de Naples, où est représentée, dune manère admirable. Vénus Anadyomène avec des tritons, des néréides, etc.; ouvrage qui s'est bien conservé jurqu'à nos jours; ce qu'il faut sans doute attribuer au poet de ruil de ce travait; et comme, dans des tems plus modernes, on a donné plus de reliet à cette espèce d'ouvrage, ils out, en général, beaucoup plus souffert. À l'église de Sait Pierre, à Rome, dont les rosettes de stuc out trois palmes d'épaisseur, ce dégât a, pour ainsi dire, été immenquable.

§. 25. On doroit anciennement, comme on le fait encore de nos jours, les figures et les panneaux des plafonds et des vodtes; et l'or d'une voite écroulée du palais doss empreurs s'est construé, malgré l'humidité du lieu, aussi, frais que s'il ne venoit que d'étre employé. Il Eust en cherche la cusse dans l'épaisseur de l'or battu des anciens; car, pour leur dorure au fou, leur or étoit en épaisseur aux feuilles qu'on employe aujourd'hai pour cet nasge, comme sis sont à un, et pour les autres dorures, comme viagt-deux à un, ainsi que Buonarrotti nous l'a prouvé (à).

(1) Casaub. Comment. in Theophrast. c. 21, p. 152, ed. Needham.

(2) Iliad. lib. viij, v. 435. (3) On en trouve un leger exemple

dans les peintures d'Herculinum, t. IV, tav. 57, 58, 61. C. F. (4) Os. sop. alle. Medagl. tav. 50, p.370,

571. Voyez ci-dessus peg. 90, note 4,

où nous avons remarqué que les anciens donnoient plus d'épaisseur à leurs feuilles d'or bottu; non parce qu'ils no avoient pu les rendre que sninces, comme le prétend Nardini, Roma ancica, l. v., c. 15, p. 270; mais pour que l'ouvrage eut plus de solidité et plus de beauté. §. 24, On avoit pu déja se former une idée des décorations des chambres, par ce qu'on avoir vu dans les tombeaux, dont l'intérieur (1) s'est, trouvé ressembler à l'intérieur des maisons d'Hecculanum, de Resina, de Stabia, de Pompéia (2). L'ornement ordinaire des clambres y consiste dans l'enduit des murs, et dans de petits tableaux qui y sont peints, représentant des prayaçage, des figures d'hommes, des animax, des fruits et des grotesques; car anciennement cos peintures tenoient lieu de tapisseries (3). Les peintres de cette espèce s'appelloient, chez les anciens (4), resprése, c'est-dire, peintres de petites choses:

(1) Voyes liv. Iij, ch. a. j. 5. a. Dans Le chambro sipherche de L. Arrastius et de ses offeranchis, muis particulièrence, at la vostie, a l'y a des ornemens de stue, avec des figures dans des compertinems, des rabenquen, des groissquase d'autres choses travaill es avec beaucoup de soin et d'ilégence, sur un fond qui repétance d'autres de leure Voyes-en la figure c'hes Piranesi, Le anticla, rom, nom. Il, au. 12. C. F.

(a) Une grande partie de ces peintres ont été déja publiées dans les quatres premiers volumes immenses des peintures d'Hércolonam, que Wiskelmann e cités turt de fois dans son Histoire de Fars, où il en décrit et en explique plusieurs morcaux, comme il le Lit également dans ses Leitres sur Hérculanam, que nous donnerons dans le tom. VI, de octo édition. C. F.

(3) Conf. Plutarch. In Alcib. p. 362, L. at, ed. H. Steph.

Plutarque ne parle pas de ces peintures, más il dit seulement qu'Alcibiade se proposant de Lire une expédition contre la Sicile et l'Afrique, un grand nombre d'Athéniens assis dans les palestres et dans les hémieycles, probablement pour parler nouvelles, dessinèrent la figure de la Sicile, avec la position de l'Afrique et de Carthage (mais sans dire si ce dessin eut lien sur la terre, contre un mur, sur une toile on sur toute autre chose, comme nous le faisons encore aujourd'hni dans l'occasion, en consultant au moins les cartes géographiques. C'est ainsi qu'Aristagoras, voulant engager Cléomène à faire une expédition, lui présenta une carte avec la description de la terre, sejon Hérodote, L v, c. 49, p. 594; et Pénélope, dans sa lettre à Ulysse, qui est la première des Héroïdes d'Ovide, vers. Si et suiv. fait tracer avec du vin sur la table à manger les divers endroits célèbres de Trove détruite, et où s'étoient signalés lesgénéraux grocs, qui avoient pris cette ville. Cela n'a donc absolument rien de particulier avec le sujet pour lequel Winkelmann cite Plutarque, dont voici les paroles: Senes audichant mira do ea expeditione memorantes, ut multi in palestris, ac hemicyclis sudentes, figuram insulæ, situm Africæ et Carthaginis depingerent, C. F.

(4) Salmas, None in Spartian. p. 25, A.

§. 25.

 25. Sons la voîte des chambres (d'autres avoient des plafonds de bois ) régnoit une petite corniche en stuc, laquelle s'avançoit en saillie de deux ou trois doigts, et qui étoit ou unie. ou bien ornée de feuillages. Cette corniclie coupoit la partie supérieure de la porte, laquelle, suivant les règles de l'architecture, devoit avoir trois cinquièmes de la hauteur de la chambre ; et de cette manière , la chambre se trouvoit coupée tont autour en deux parties. La partie supérieure, laquelle servoit comme de frise à la partie d'en-bas, étoit à celle-ci comme deux sont à trois. L'espace au-dessus et au dessous de la corniche étoit partagé en compartimens ou panneaux, lesquels étoient plus hauts que larges, et avoient ordinairement la largeur de la porte, laquelle formoit elle-même un de ces compartimens, qui étoient encadrés de listeaux de différentes couleurs. Il y en avoit d'autres plus petits, ronds ou carrés, dans lesquels on peignoit une figure ou un paysage. Au-dessus de la corniche il y avoit la même division, mais de manière cependant que les compartimens en étoient plus larges que longs : on y peignoit également des paysages, des marines ou d'autres sujets semblables (1).

(1) Pent-être étoit-ce de cette manière qu'étoit peinte la partie de la maison ou de la salle de festin décrite par Lucien ( De domo , § . 9 , oper. tom. III , p. 195), où il dit que les peintures des munilles pouvoient se comparer à un prés fleuri, ou à un printems perpétuel, tant pour la beauté des couleurs, que pour la vérité avec laquelle les objets y étoient renrésentés. Ornatum vero reliauum, et pioturas parietum, es colorum pulchritudinem, et evidentiam uniuscujusque, accurationemque et veritatem, aspectui veris, et prato florido comparare rectum fuerit. Il y a avoit aussi de ces peintures dont les sujets étoient tirés de la mytho-

Tome II.

logie; Lucien en clie une, entre autres (§. a3, page 205), qu'il croyoit avoir été pris d'Euripide ou de Sophocle; et 6. 31, p. 207, il parle d'une autre laquelle représentoit Médée qui , transportée de rage et de jalousie, tonoit un poignard à la main, et jettoit un œil égaré sur ses enfans qui lui sourioient d'un air innocent. C'est probablement de cette peinture qu'a voulu parler Winkelmann liv. iv, ch. 3, 6. 24; mais Lucien ne prend pas Timomaque pour l'auteur de ce tableau. Winkelmann, liv. vij. ch. 8, 6.38, traite au long de cette manière de peindre sur les murs, soit sur la chaux encore toute humide on bien sur le mur

Nnnn

- 6. 26. On voit une muraille divisée et décorée de cette mani re dans la galerie de tableaux à Portici. C'est un morceau de plus de vingt palmes de long, sur quatorze de large. Cette muraille a , comme nous l'avons dit , des panneaux au-dessous et au-dessus de la corniche, laquelle est enrichie de feuillages. Des trois compartimens d'en-bas, celui du milieu est plus large que celui des côtés, dont le premier est encadré en jaune, et le second en rouge. Entre ces panneaux il y a des raies noires avec des grotesques peintes avec élégance. Au milien des panneaux on voit des paysages sur des fonds rouges ou jaunes. Audessus de la corniche il y a quatre autres panneaux plus petits, dont deux tombent perpendiculairement sur le panneau du milieu d'en-bas : sur l'un est représenté un an as de médailles sur une table, avec du papier, des tablettes, une écritoire et une plume (1); sur l'autre on voit des poissons et d'autres comestibles.
- § 29. En 1724, on découvrit, sur le mont Plalatin, une grande salle de quarante pieds de long, lorquelle étôte entièrement peinte. Les colonnes de ces peintures étoient aussi grêles, et aussi extraordinairement longues que celles des tableaux de Portici. Les figures et les autres objets représentés aur les murs de cette salle furent enlevés et envoyés à Parme, et ces tableaux passèrent eussuite à Naples avec les autres arretés du cabinet Farnèse. Mais, comme tous ces objets restêrent en caissés et renfermés pendant vingt-quatre ans, toutes les peintures ont été gatées par la moissisure; et l'on ne voit plus aujourd'hui, à

déja sec. On prignoit aussi à l'encaustique, comme le remarquent les éditeurs de Milan şus rout les portes, sur lesquelleson représentoit divers sujets, ainsi quo nous l'apprend une épigrammed Ausone, dont il est perlé à l'endroit cité, Quant à la peinture à l'encaustique et aux autres manières de peindre des Greces et des Romains, on peut consulter l'ouvrage publié, il y a quelque tems, par l'abbé Requeno, initudé: Saggi sul ristablimento dell'antica arte de Greci e de Romane pitrori, l'enezia, 1784. C. F.

(1) Nous en donnons la figure à la tèle du premier chapitre de ces observations, pag. 545. Capo di monte, à Naples, où se trouve ce cabinet, que les morceaux nuds des murs sur lesquels ces objets étoient peints. Il ne s'est conservé qu'une seule herma ou caryatide, moitié grande comme nature (1).

§. 28. On pourroit faire une comparaison entre l'art de décorer des anciens et celui des modernes, et y employer, pour se faire comprendre plus facilement, des gravures. Dans le plan des ornemens des anciens, régnoit toujours la simplicité, tandis que chez les modernes, qui ne cherchent point à imiter les anciens, c'est exactement le contraire. Les ornemens des anciens offrent tous entr'eux un certain accord et une certaine harmonie, comme branches appartenantes à un même tronc ; mais les modernes donnent dans des disparates où l'on ne trouve le plus souvent, comme on dit, ni rime, ni raison. Enfin, on a employé à la façade des bâtimens des cartouches dans le goût de celles dont les graveurs françois et ceux d'Augsbourg se servoient , il y a quelque tems, pour encadrer leurs gravures. L'exemple le plus révoltant de la corruption du goût subsiste en Italie même, et cela à Portici, près de Naples. Le duc de Caravita y a fait exécuter, en pierre, dans un jardin qu'il a près du palais du roi, tout ce que l'imagination ait jamais produit de plus bizarre et de plus baroque; et ces productions grotesques sont placées, chacune séparément, à une élévation de plusieurs toises, le long de l'allée de ce jardin.

§. 29. Michel-Auge, dont le fertile génie ne pouvoit se contenir dans les bornes de l'économie des anciens et de l'imitation

(1) Depuis la mort de Winkelmann on afécouver beacourp d'autres peintures, dont il a été parlé ci-dessus pag. 12a, note 6. Dans cas découvertes il Leut compter, comme une des plus intéressantes, une clambre voisine de l'hôpital de Strabelle-Lieut, où l'on avoir peint de petits cadres outourés de featons. Dans checund ée oc dorée stôtir représenté une després de des des pages de l'actre de l'actre de featons. Dans checun de oc actre stôtir représenté un actre de l'actre de l'ac

jeune homme avec une draperie perticulière qu'il nêst plus possible de distinguer avjourd'hui. Il ne s'en est conservé que sept, dont nous donnons la destroit non à l'endroit câté. Les peintures des bains de Titus, dont il a été parlé didesuss pap. 3ap, note 6, ont été découvertes depuis la mort de Winkel, mann. C.F.

Nnnna

de leurs cheŝs-d'œuvre, commença à s'abandonner à des nouveautés et à des excès dans les ornemens; et Dorromini, qui le surpassa encore dans ce mauvis goût, l'introduisit dans l'architecture; goût qui se communiqua bientôt à toute l'Italie et aux autres pays, où il s'est toujours ministem; car nous nous écatrons de plus en plus de la simplicité des anciens, et de leur mijestueuse gravité; semblables à ces rois du Pérou, dont le jardin étoit orné de plantes et de lleurs d'or, qui servoient à manifester leur grandeur et leur mauvais goût.



## OBSERVATIONS SUR LE TEMPLE DE GIRGENTI.



## OBSERVATIONS

SUR

L'ARCHITECTURE DE L'ANCIEN TEMPLE DE GIRGENTI, EN SICILE.

§ 1. Cas observations ne parotiront pas inutiles sans doute à ceux qui connoissent le grand ouvrage du père Pancurii sur les antiquités de la Sicile, puisque cet écrivain n'y entre, pour ainsi dire, dans aucun d'itali sur l'architecture de ce temple et des autres d'diices dont il a donne les planches. Les avans n'oiment pas à écarter de la route qu'ils se sont tracée : voils pourquoi M. le chanoine Mazochi, l'un des hommes les plus instruits de notre tems, dans la savante dissertation sur la ville de Pestum, qui se trouve jointe à son explication des planches d'Hercularium (1), passe enfirérment sons silence, comme s'il n'activitainsis existé, le temple de Pestum, dont je parlerai ci en passant (2).

§. 2. Le père Pancrazi, de l'ordre des théatins, vit encre acculellement (en 1759) à Cottone, en Toscane, sa patrie, hors de son ordre et retiré du monde, à cause de l'espèce d'enfance dans laquelle il est tombé, et qu'on attribue au chagrin qu'il a ue de ne pouvoir subvenir aux fraix que demandoit son ouvrage; s'étant vu trompé dans ses espérances à cet égard, qu'il avoir principalement fondées sur la libéralité de l'Anglois à qu'il et ut dédié les planches; parce que, faute de bien connaître la nation

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus pag. 525, note 1. a mise à la tête de ses Observations sur (2) Voyez la préface que Winkelmann l'architecture des anciens.

britannique, il avoit pris pour une même chose l'idée qu'il s'en étoit formée et la générosité qu'il en attendoit (1).

- §. 5. Comme il se proposoit de faire un ouvrage considérable, il fit imprimer en entier les lettres de Phalaris, qu'il prit pour base de l'histoire de la ville d'Akragas, à laquelle les Romains ont donné le nom d'Agrigente, et qui est aujourd'hui connue sous celui de Girgenti. Il se foude sur le témoignage de Dodwell, qui, contre toute vraisemblance, regarde ces lettres comme authentiques. Il est à croire que l'auteur n'a pas lu la dernière dissertation que Bentley a écrite anglois sur ces lettres, ce livre étant fort rare en Italie; car je ne pense pas, qu'après des recherches aussi avantes, il en reste encore d'autres à faire sur ce sujet (2).
- §. 4. Mon intention n'est pas de faire des critiques sur les antiquités de la Sicile, mais seulement de rassembler quelques remarques sur l'architecture dorique des plus anciens tems ; parce que ni Vitruve, ni ceux qui sont venus sprés lui, ne nous disent rien de l'ancien syrle de cet ordre d'architecture. Ceux qui, jusqu'à présent, ont voulu écrire l'histoire de l'architecture. Ceux qui, jusqu'à présent, ont voulu écrire l'histoire de l'architecture grecque, ont été obligés de passer avec Vitruve tout d'un coup du tems on le besoin de se garantir des intempéries de l'air enseigna l'art de construire des cabanes et de bâtir des maisons (5), à celui où l'architecture se trouva è son plus haut degré de prévetion. Je tâcherai donc de rempfir le laps de tems qui s'est écoulé entre ces deux périodes de l'art (4). Mais je me vois obligé de me borner à des recherches qui ne demandent aucune planche. Les circonstances où je me trouve ne m'out pas encore pernis de voir par moi-même les antiquités de Girgenti; et je

<sup>(1)</sup> Le père Pancrazi est mort à Florence le 15 juillet 1760.

<sup>(</sup>a) Pancrazi (t. II, part. I. cap. 1, p. 3 et seq.) dit qu'il ne donne pas pour authentiques ces lettres de Phalaris, et cite à ce sujet la dispute de Dodwell et de

Bentley, et pag. 34, not. a il les combat. C. P.

<sup>(5)</sup> Voyez la leure du père Paoli, 5. 27 et suiv.

<sup>(4)</sup> Voyez ci-après au 5. 30.

n'établis ce que je vais dire que sur les observations qui m'ont été communiquées par M. Robert Mylne, Ecossois, grand amateur de l'architecture, qui a vu et examiné avec beaucoup de soin les restes des anciens édifices de Sicile, et qui vient de retourner, depuis peu, dans sa patrie. .

- §. 5. Les dimensions dont je me servirai sont prises sur le pied d'Angleterre, qu'il sera facile au lecteur de comparer à d'autres mesures. Le pied anglois est plus petit que l'ancien pied grec ; mais cette différence se réduit à très-peu de chose. Le pied anglois, qui a douze pouces, est d'un \* 15 de ponce plus petit que le pied grec. Le pied de Paris est plus grand que le pied anglois, et contient un .... de ses pouces de plus que ce dernier. Si l'on divise le pied de Paris en dix mille parties, le pied grec n'aura que 9431 de ces parties. Ce rapport exact m'a été donné par M. Henry , Ecossois , qui s'est rendu célèbre par ses voyages, et qui l'a tiré des remarques qu'il a faites sur le rapport des mesures, pour rectifier les tables d'Arbuthnot. M. Henry demeure depuis quelque tems à Florence.
- 6. 6. Le temple de la Concorde, à Girgenti, est sans doute un des plus anciens édifices grecs qu'il y ait au monde, et la partie extérieure s'en est conservée en entier. L'auteur des explications des antiquités de la Sicile en a donné le plan et l'élévation (1); mais il n'est entré dans aucune description, parce que la personne qu'il avoit employée pour en faire le dessin , s'étoit réservée cette partie. Au reste , il est difficile de traiter cette matière, quand on n'a aucune connoissance de l'architecture.
  - 5.7. Ce temple est de l'ordre dorique et hexasty-périptérique, c'est-à-dire, que son péristyle porte sur une suite de colonnes isolées, et qu'il en a six par devant et autant par derrière, qui forment le pronaos et l'opistodomos (2), ou deux portiques li-

<sup>(1)</sup> V. Piranesi, Della magnif, de' Rom. Schoepffin (Alsat. illustr. lib. vi, sect. 6 tor. 22, fig. 3, où il en donne la figure. c. 10, 6, 125, p. 505) explique mal par (2) Pollux , lib. j; c. 1, segm. 6, que l'adicus ou le penetrale. C. F. Tome II.

bres à l'entrée et à la partie opposée. De chaque côté il y a onte colonnes, ou bien treize, en comptant deux fois celles des angles. Il y a deux temples à l'estum, sur le bord du golfe de Salerne, dont l'extérieur ressemble parfaitement à ce temple de Girgenti; et qui paroissent de la même antiquité (2). On avoit déja fait la description du temple de Girgenti; mais il ny a que dix ans qu'on a parlé pour la première fois de ceux de Pestum (2); quoique ces derniers n'ayent sonffert aucun dommage, et qu'ils se soyent trouvés exposés librement à la vue, dans une vaste piaine inhabités, sur le bord de la mer. Le défaut de renseignemens sur ces diffices est cause qu'on n'a connu; jusqu'à présent, aucun autre ouvrage de l'ordre dorique des Grees, que les colonnes d'en-bas du théâtre de Marcellus, de l'amphithéâtre de Vespasien (3), à Rome, et à celles d'un portique à Vésnos (4).

§. 8. Les colonnes du temple de Girgenti n'ont pas tont-à-fait, y compris les chapiteaux, cinq diamètres de hauteur pris près de leur base, comme celles de Pestum (3). Vitruve fixe la hauteur des colonnes doriques à sept diamètres ou quatorze modules (6), ce qui revient au même; car un module fait la moinié d'un diamètre. Cependant, comme cet écrivain (7) a voulu dédun diamètre. Cependant, comme cet écrivain (7) a voulu de.

(i) Voyes ci-dessus op. 540 et miv.
6) M. Groshyd its van in pens of
6 M. Groshyd its van in de corieux sur les resues précieux d'erenisecture qu'on vois à Pertum. En 1964 M.
Morgium les fit graver en sit feuiller,
dout M. de la Loude a dound un estatidans use seule planche: Il n'y a pas longment qu'on a quith d'à Londres de bellet
gravures des monuments de Pertum. En
7969, le libratie Tombert a imprimé, à
Paris, Les Roisine sid Pensons, cere dishuit planches. Voyes ci-dessus p. 525. J.

(3) Ces cosonnes sont plutôt de l'ordre toscan moderne, ou pour mieux dire, de celui qui étoit en us: ge du tems de Vespesieu. C. F.

(4) Chambray, dans sa Comparaison de l'architecture ancienne et moderne, place, per ignorance, le théâtre de Vicence, bâti par Palladio; au rang des ouvr.ges auciens.

(5) Voyez cl-dessus Observations sur l'architecture des anciens, ch. 1, §. 37. (6) Voyez cl-dessus loc. cit. pag. 583, note 1.

(7) Liv. iij, ch. s.

terminer ses dimensions de l'architecture, comme celles du corps humain, en partie d'après le mystère de certains nombres, et en partie d'après l'harmonie, il n'a pu donner d'autre raison de ces sept diamètres que son nombre mystérieux de sept ; idée qu'il faut mettre au rang du rêve des modernes touchant la septième en musique. On pourroit trouver quelque fondement de six diamètres des colonnes, dans la proportion du pied, que les plus anciens statuaires ont regardé comme faisant la sixième partie de la hauteur d'une figure (1). Quant à la hauteur des colonnes dont il est question ici, il faut en chercher la raison dans le plan du temple, et non pas dans les colonnes mêmes; car leur proportion ne peut être déterminée par le diamètre entier ; puisqu'il manque un pied et un pouce à ce qui est au-delà de quatre diamètres. Je trouve que la hauteur des colonnes est égale à la largeur de l'édifice, laquelle étoit toujours, aux temples doriques, de la moitié de la longueur de la masse entière, ou de la cella seulement. Il ne falloit donc pas cher her ici l'exacte proportion dans quelque those d'étranger à l'édifice , puisque cette proportion se trouvoit dans le temple même.

5. q. Si l'on pouvoir prendre à la lettre un passage de Pline, où il dit que, dans les tems les plus reculés, la hauteur des colonnes étoit du tiers de la largeur du temple (a), les colonnes devoient être encore plus courtes que celles dont nous parlons; car, si sous portons à cinquante pieds la longueur d'un temple, et par conséquent a la largeur à vingt-cinq, les colonnes auront environ huit pieds de hauteur. Si maintenant nous prenons deux pieds pour le diamètre des colonnes, elles n'auront que quatre diamètres d'élevation.

5. 10. Ces colonnes sont d'une forme conique, dont il faut

<sup>(1)</sup> Voyes Histoire de l'art, liv. iv. cetta pars latitudinum delubri. Voyes ch. 5, 6.35 et sur, ch. 1, 5, 63.5 (2) Lib. xxvj. c. 25, sect. 56. Anticiens, ch. 1, 5, 35.

<sup>(2)</sup> Lib. xxvj, c. 25, tect. 5b. Antiqua ratio eras, columnarum altitudinis,

moins attribuer la cause à la proportion de ces colomnes qu'aux vues de l'architecte; car une forme cylindrique avec des dlamètres égaux par lo haut et par le bas, auroit exposé les pierres dont les colonnes sont faites à se fiendre et à se crévasser; parce que le pois de l'entablement n'auroit pas porté principalement sur l'axe du cylindre, ainsi que celt, a lieu dans la forne dont la diminution rassemble davantage le point d'appui. Ces colonnes ont des cannelures doriques, c'est-à-dire, que deux canaux se joignent par un angle aigu; au lieu que les cannelures ioniques et contribitennes ont des angles plats.

- § 11. L'entablement de ce temple, comme celui des autres, consiste en trois parties : l'architrave, qui porte directement sur le chapiteau des colonnes, la frise et la corniche. Vitruve (1) veut que la hauteur des parties de l'entablement soit proportionnée à la hauteur des colonnes; et quelques architectes modernes prétendent que l'architrave ne doit pas avoir beaucoup au-leil de la moitié de la frise. Cependant on ne trouve pas que l'une et l'autre de ces règles ayent été commes de la haute antiquité; car , an temple de Girgenti , ainsi qu'à ceux de Pestum, l'entablement est grand et magnifique, et plus messif que la bauteur des colonnes ne l'exigenti (a); et, à vue d'esil, l'architrave et la frise porsissent avoir la meme lauteur. L'on peut d'ailleurs conclure que cela a sans doute été ainsi, par la mesure de l'entablement du temple de Jupiter Olympica. La corniche a à peupes les trois quarts de hauteur de la frise.
- § 1a. La proportion des triglyphes et des métopes, on de l'intervalle carré entre ces triglyphes, est la méme qu'aux autres édifices d'ordre doirque que nous connoissons. Mais comme il n'y a pas à Rome d'édifice entier de cet ordre, on ne peut voir qu'à ces temples la distribution des anciens dans la symmétrie relativement aux triglyphes sur les colonnes de l'angle, qui ne-

<sup>(1)</sup> Lir. iij, ch. 3: 

\* (2) Voyea les planches à la fin de covolume.

portent pas sur le milieu de ces colonnes, mais qui sont jettés courre l'angle des frises, pour ne pas laisser cet angle à découvert (s). Les triglyphes de ces temples ne sont pas travaillés sur la frise même, mais ils y sont encastrés; et à l'un des temples de Pestum ils manquent tous, à un seni près, les autres en ayant sans doute été enlevés dans les tems barbares (2).

- § 15. Comme les triglyphes sur les quatre colonnes des angles, sont portés contre la carne des fisses, leurs métopes devoient être un peu plus grands que ceux des autres; ce qui ne s'apperçoit néanmoins pas à la simple vue, parce que les colonnes des angles sont plus voisines les unes des autres que celles du milieu; de sorte que l'entre-colonnement des trois colonnes de chaque angle est plus petit que celui des colonnes suivantes; avec cette différence cependant, que le premier intervalle est plus petit que le second, et celui-ci plus petit que le rotosieme: différence qu'on ne peut néanmoins pas appercevoir à la simple vue, mais seul-ment par le compas. Ces colonnes rapprochées dans les angles n'ont pour objet que la plus grande soldiété de l'édifice, comme il est facile de s'en appercevoir (3).
- 5. 14. Les cinq grandes ouvertures circulaires par le haut, qui servoient de fenétres au temple de Girgenti, ont été percées, comme on le voit distinctement, dans des tems postérieurs, et probablement par les Sarrasins, qui se sont servis de ce temple,
- (1) Il est probable que lorsque Winbelman a érdit o pessage, il n'evel putenore des notions exactes sur le temple de Cora, dont il a publi di dessur la sie Observations ner Larchitoctere des accients, ch. 1, 5, 4 et es tuir, anqual les triglyphes, sont placés de la manifer dont il est questioni iet, comme ils le sont djalement su tombeau de Scipion Bratturs, duquel ji apurik ci-dessus fonciës pag. 576, nos. 5, et dont on trouve ta prefenatation. J. XXVI à h fin de

ce volume. C. F.

(2) Voyes di-desses Observations are Tractisiscense et aussiens; ch. 1, §. 58.

(3) Vitrave (\$\beta\$, \$\beta\$, \$\ell\$, ch. 2) vest qu'on fuse ers colonnes une cinquantième partie plus grosses que les surres, parce qu'ètant environnées de l'air mahinn, elles proissesses plus a pines à l'eul. Le Rot, comme nous l'avons du ci-dessus p. 567, note 5, conssille pour plus de ship, pour plus de ship, de mettre aux angles des colonnes ovules. C. F.

- §. 15. Les pieds-droit des portes du temple de Girgenti ont été enlevés, ainsi qu'à celles des temples de Pestum; mais il est à croire que ces portes auront êté plus étroites par le haut que par le bas, dans le goût des portes doriques décrites par Vitruve; et comme on le voit à un autre petit temple de Girgenti, auquel les labitans ont donns le nom de chapelle de Phalaris, dont la porte a cette espèce de ferméture. Le dessinateur du père Pancrazi a caché cette porte par un arbre, je ne sais pourquoi, sur sa planche (a); de sorte qu'on n'en peut pas voir la forme. Cette porte a été murée par les moires, qui en ont fait percer une autre du côté opposé, où il n'y en avoit point. Pourquoi? parce que l'autel devoit être exposé vers un certain point du ciel (3).
- §. 16. Cette espèce de portes n'étoit pas particulière à l'ordre dorique seul, comme on pourroit le croire d'après Vitruve (6); mais il parolt que, dans la haute antiquité, on leur donnoit souvent cette forme; du moins est-il certain qu'elles étoient en mage chez les Egyptiens, comme on peut s'en convaincre par les portes qu'on voit sur la Table issique et sur plusieurs pierres égyptiennes garvées (5). Le soldidé étoit le seul moif qui leur faisoit donner cette forme; car le poids et le fardeau de l'édifica ne portent pas seulement sur l'architrave de la porte, mais encore sur les deux pieds-droit, qui sont placés de biais.

(1) Voyez cl-dessus Observations sur l'architecture des anciens, ch. 1, 5.67. (2) Tom, II, part. II, tav. 14. Geliani en donne aussi la figure dans son édition

en donne aussi la figure dans son édition de Vittuve, l'e. i'ij, ch. 5 à la fin, p. 125, sans y joindre l'arbre; cependant on no saisit pas trop bien la forme de cette porte. C. F.

(3) Voyer ci-dessus pag. 609, note 1.

(4) Yitruve ( in. iv., ch. 6) le dit expressément des trois espèces de portes ; dont il indique les dimentions; c'est-àdire, des portes doriques, ioniques et attiques. C. F.

(5) Voyen ci-dessus Observations sur Farchisecture des anciens, ch. 1, 5, 62, où Winkelmann s'étend plus au long sur ce sufet. C. F.

- 6. 17. Les ornemens du temple, de Girgenti et de ceux do Pestum sont, comme l'étoient, en général, ceux des plus auciens tems, simples et massifs. Les anciens cherchoient le grandiose, dans lequel consiste la vraie magnificence; c'est pourquoi les parties de ce temple sont fort saillantes, et beaucoup plus que du tems de Vitruve, ou que cet architecte ne l'enseignoit luimême. Un goût diamétralement opposé à celui des anciens se remarque à ces édifices de Florence et de Naples, bâtis peu de tems après le renouvellement de l'art; car, comme on a toujours plus conservé en Italie qu'ailleurs l'idée de l'architecture ancienne, il se forma de cette espèce de réminiscence et du goût de ce tems-là, une certaine pratique mixte. On laissoit à peine appercevoir les corniches et les larmiers, parce qu'on cherchoit la beauté dans les petites choses. La simplicité consiste, entr'autres, dans le peu de cambrure ou d'échancrure des parties; voilà pourquoi il n'y a à nos temples ni cannelures, ni cimaises convexes; mais tout y est en ligne presque droite, excepté le seul chapiteau , lequel est , en général , orné de ce qu'on appelle oves; et qui, aux temples de Pestum, forme un méplat, pour ainsi dire, imperceptible, et n'a point les oves en question. C'est dans ce même gont que sont faits les plus anciens autels et cénotaphes (1); et c'est ce qui nous en prouve la haute antiquité.
- §. 18. Les principales recherches du père Pancrazi se sont pornées à trouver, parni les ruines de l'ancienne ville d'Agrigente, le temple de Jupiter Olympien, dont les amas de pierres et la tradition du nom, qui s'est conservé parmi les habitans du pays, lui firest découvrir l'emplacement (2). On n'y voit, ditil, pes autre chose; et il est impossible de se former la moindre idée du plan, ou de l'espace du terrain qu'occupit ce temple. Tout c'e qu'il trouva, fut un seul triglyphe, qui servoit à

<sup>(1)</sup> Fabretti, Inscript. c. 3, num. 637, (2) Voyet l'ouvrage du père Pancrazi, pag. 239, c. 10, num. 172, pag. 696. tom. II, part. II, tav. 7, pag. 77-79.

prouver qu'il étoit de l'ordre dorique; et des entailles en formet de fer à cheval dans quelques pierres, qui, suivant lui, ont servi à élever ces pierres avec plus de facilité. Il cite le passage de Diodore de Sicile touchant ce temple, sans rien ajouter de plus-Fæelli n'en dit pas davantage.

- § 10. Suivant Diodore de Sicile (1); ce temple de Jupiter etoit le plus grand de tous ceux de la Sicile, et pouvoit, à cet égard, être comparé aux plus beaux temples qui se trouvoient par-tout ailleurs. Il donne les mesures de sa longueur, de sa largeur, de sa hauteur, aissi que le diamêtre des colonnes.
- §. 20. On voit encore aujourd'hui le plan entier des fondemens de ce temple, qui est exposé aux regards de tout le monde; mais entouré, à la vérité, de ruines entressées les unes sur les autres, et par dessus lesquelles l'auteur des antiquités de la 5i-cille et son compagnon ne se sont pas avisés de regarder. Ces ruines renferment un espace de terrain libre, couvert d'herbes, qui fait si bien connoître le plan du temple, que, dans quelques endroits on voit encore les marches qui régnoient tout autour de cet édifice. On remarque aussi un endroit où l'on a fouillé à cinq coudées de profondeur dans les fondemens.
- § an L'étendue de cette place s'accorde avec la mesure que Diodore de Sicile a donnée de ce temple, qui porte sa longueur à trois cent quarante pieds. Suivant la mesure angloise, elle est de trois cent quarante cinq pieds, parce que le pied anglois est un peu plus petit que le pied gree, ainsi que je l'ai dir plus haut. La largeur de la place est de cent soixante-cinq pieds; ce spui diffère beaucoup de la mesure de soixante pieds que Diodore donne pour la largeur de ce temple.
- \$ 22. Mais si la largeur d'un temple doit être de la moitié de sa longueur, et cent soixante dix étant la moitié de trois cent quarante, la mesure de la largeur actuelle, qu'on ne peut

(7) Liv. xiij, §. 81, pag. 607.

pas prendre bien exactement sous l'a ruines, approcheroit assez de cette dimension. Par conséquent, la mesure de soixante pieds de Diodore, ne peut pas être juste, et il manque certainement une centaine devant le nombre de soixante (1). La moiadre réflexion sur les dimensions que les anciens donnoient à leurs temples auroit dû faire douter de l'exactitude du texte grec de Diodore (a); cependant, personne n'y avoit pensé jusqu'à présent. Les manuscrits de Diodore de Sicile que j'ai vis à Rome et à Florence, ainsi que ceux de la bibliothèque Chighi, à Rome, qui sont les plus anciens, s'accordent tous avec la lecon inreprinée. Il ne faut pas s'imaginer que les Greca spent bâti leurs temples sur le plan d'une certaine cathédrale protestante, construite depuis peu en Allemagne, et qu'ils leur ayent douné une face de la sixime partie de leur longueur.

§. 25. La hauteur de ce temple, sans compter l'élévation des marches du pourtour (xapu vi aprobleme), étoit de cent vingt pirds. Le not aprobleme à pas été entendu par les traducteurs, qui out cru qu'il significit les fondemens. Le nouveau traducteur françois a voulu (pilloger sur ce passage, et n'a hâti que prouver sou ignorance (3). Il pense qu'il y est question de la corniche. Pourquoi? parce que see signifie aussi le haut d'une maison; ce qu'il auroit au moins d'û chercher à prouver (4).

(1) Voyez ci-dessus Observations sur l'architecture des anciens, ch. 1, 6, 35.

(a) Il faut croire que ces règles n'etoient pas admissibles ici, parce que, selon Diodore de Sicile, le temple de Jupiter s'écartoit des dimensions ordinaires dans certaines parties. Voyez ce qui sera dit ci-après au §. 57. C. F.

(3) Voici ia note de l'abbé Terrasson dont Winkelmann veut parler: « Il y a dans le grecc: »»» re aparicipares, que Rhedoman traduit par fundamento tamen excepto. Mais on n'a junais fait en-Tome II. trer les fondements, qu'on nevoit point, dans la description d'un édifice. Δημε signifie d'ailleurs le haut d'une maison, d'où nous vient idone. Ainsi, γενεύδεως doit être le la corniche, l'impose de la voûte ou du comble, dont on ne pouvoit pas donner la hauteur, puisqu'il n'étoit pas fâtis. J.

(4) On ne peut pas douter que elime signifie aussi la part e supérieure d'un édifice. On en a plusieurs exemples, particulièrement dans la sainte écriture, que Costantini a rassemblés dans son

Ppp

D'ailleurs, personne n'ignore que la corniche ne sert pas à convrir la voûte.

§ 24. Les colonnes étoient arrondies en dehors et carrées endedans, suivant l'expression de Diodore, sur laquelle le traducteur l'int glisse avec le mènue laconisme. Par carrées en-dedans, on peut entendre que cres colonnes i toient taillées carrément dans le mur. Il y a à Boisena une partie de colonne de porphyro, dont une moitié est sémi-circulaire, et dont l'autre moitie est carrée. Je crois néammoins pluiôt que Diodore a voulu dire, que

lexicon grec, au mot cité, et que saint Jérême confirme à l'endroit que fal sllégué à la page 606, note 5, où il dit: Ağua in orientalibus provinciis ipsum dicitur, quod upud I atinos tectum : in Palastina enim , et AFgypto .... non habent in tectis culmina, sed domata, que Rome vel solaria, vel meniana vocant, idest plana tecta: mais Terrasson auroit du réfléchir que, dans ce sens doma, qui se prend pour une terrasse ou pour le sommet des meisons, ne pouvoit avoir rapport avec le f. ite de ce temple, qui n'étoit pas construit en plate forme, mais en tolt. Je crois fermement, avec Winkelmann, que par asexidana, il fant entendre le sous-bassement extérieur du temple, sur lequel portoient les colonnes, et où commencoient à se former les marches; car Diodore, en disant que Pédifice étoit achevé au point qu'il n'v manquoit plus que le toft, sup; ose que la corniche étoit de je f ite; et que cette cornicle existoit réellement , c'eu ce que prouve le baron Riedesel, de qui noos parlerons ci-après; puisqu'il dit en avoir vu un morce1o. Or, si cette partie étoit construite, d'où vient que l'historien grec n'en parle pas dans les mesures qu'il

donne de la hauteur de ce temple, dont elle formoit nue partie essentici e? On peut élever noe plus grande difficulté contre Diodore, savoir, qu'il Lit abstraction du sous-bassement en donnant la mesure de la hauteur du temple, et non en parlant de ses dimensions en longueur et en lorgeur: Fanum in pedum CCCXL longitudine porrectum est, ad LX vero pedes latitudo patet, et ad CXX pedes altitudo, crepidine tumen excepta, attobiser. Le sous-bassement n'entre jampis en ligne de compte, ou doit, quand on le compte, s'employer en tout sens; je ne sais done pourquoi Diodore fat ici le contraire. Annahus vent dire le soubassement d'un édifice ; mais Diodore auroit pu dire spenis, sous harsement, mot usé fiéquemment dans ce sens par les autres écrivains grecs, et particulièrement par Aristote, que f'ui cité ci-dessus p. 643, note col. 1; Strahon , lib. xvij , pag. 1159, B; Flev. Joseph, Ant. jud. lib iij. c. 6, n. 2; hb. xij, c. 2, n. 8; Pollinx; lib. ix, c. 5, segm. 28; et chez les auteurs latins, Vitruve, /. iii, c. 1: lib. iv, c. 6; lib. v, cap. ult. Voyez ciaprès au 6. 37. C. F.

ce temple avoit extérieurement des colonnes sémi-circulaires, et que l'intérieur en étoit décoré de pilastres (1).

6. 25. Ces colonnes sémi-circulaires avoient vingt pieds de circonférence. L'intérieur (mot que le traducteur n'a de même pas compris ), l'intérieur de ces colonnes , dis-je , étoit de douze pieds (2). Si le diamètre d'une colonne pris trois fois, en fait toute la circonférence, qui seroit ici de trente six pieds, la moitié de cette circonférence auroit été de dix-huit pieds ; mais comme elle étoit de vingt pieds, il faut que ces colonnes ayent décrit plus d'un demi-cercle. Quelques morceaux de ces colonnes nous ont prouvé aussi que cette dimension étoit exacte; car le diamètre étoit d'un peu plus de onze pieds anglois, comme on a pu le déterminer par plusieurs morceaux tronqués. Le diamètre des huit colonnes sémi-circulaires de la façade de l'église de Saint-Pierre, à Rome, qui sont les plus grandes colonnes connues des temples modernes, doit être à-peu-près de neuf pieds anglois; ce qui peut servir à nous donner une idée de la grandeur des colonnes du temple de Jupiter.

§. 26. Vitruve, en parlant des différentes espèces de temples, ne fait aucune mention de ceux à colonnes sémi-circulaires (3). On ne trouve pas non plus, chez aucun autre écrivain, la moindre chose d'un édifice grec aussi ancien. Le temple de la Fortune Virile, qui est aujourd lui l'église de Sainté-Marie-Expretenne, à Rome (6), le plus mauvais de tous les anciens éditenne, à Rome (6).

(i) L'abbé Terrason a traduit : «On a employé, dans ce temple, deux pratiques d'architecture jointes ensemble; car, d'espace en espace, on a placé dans les murs des pillers qui s'avancent en dehors, en forme de colonnes arrondies, et en dedans en forme de pilastres tallés carréments. J.

(2) Le texte de l'abbé Terrasson porte : « Les pilastres du dedans ont douze pieds de largeur». J. (3) Văruve en parle certainement au lin, no, no, 7, a la fin, no il di la, quil y avoit une manière particulière de disporer les unur de la cella dans les entre-colounements jusqu'aux colonnes, qui ne semiloleset dire que des denis colonnes en adebors; ce quis s'appelloit peudopériptere, ou funs périptere, pure qu'il parcissival y avoit des alles ou des portiques, qui n'y écicient réellement pas. (4) Yoyes ci-clesuu pp. 645, note 4,

Pppp a

668

fices est décoré de parcilles colonnes : il y a aussi des colonnes sémi-circulaires au théâtre de Marcellus, et à l'amphithcâtre de Vespasien (1).

5 7. Diodo: e no s donne une idée sensible de la grandeur des colonnes du temple de Jupiter, quand il dit qu'un homme pouvoit se placer dans une seule des cannelures ( čiebena), dont il doit y en avoir vingt à une colonne dorique (2). La largeur des cannohires des fragmens qui en restent, est de deux palmes romains, ou de deux palmes et trois pouces et demi d'une arête à l'autre; espace suffisant pour contenir un homme. Le père Pancrazi se plaint de n'avoir pu trouver aucune trace des colonnes de ce temple. Les plus grandes colonnes cannelées antiques qui se voyent à Rome, sont trois colonnes isolées avec leur entablement au Campo Vaccino. Elles ont quarante un pieds cinq ponces romains de hauteur; leur diamètre est de quatre pieds quatorze pouces ; mais leurs cannelures n'ont que la moitié de la largeur de celles du temple de Jupiter, car elles ne sont que d'un palme. Les plus grandes colonnes des temples grecs, après celui d'Agrigente, étoient celies d'un temple de Cyzique, dont la circonférence étoit de quatre opposé ou brasses (l'oppose comptée à six pieds grecs); et l'on prétend que chacune de ces colonnes éloit faite d'une scule pierre (3).

(1) Galiani, à l'endroit cité de Vituve, compte parmi les colonnes de cette espèce celles du temple dit de la Concorte, pest le Capitole, dont il a été parlé Hits. de l'arx, liv. vi, ch. 8, 5. 16, et celles du temple de Nimes, dont j'à l'ait mention cicles un peg. 53, note 1; nous y joindrons its deux denti colonnes du peit temple de Pettum, desquelles il à été quossito dans la précue de Vindechann à sec Observations sur l'architect. des nomirus, 5-6, p. 527, note 4. C.F.

(a) C'est la le nombre que préscrit

Vitrave, Ió. rè, ch. S. Cet écrivain y donne aux cannetures le nom de ariari que et au Ió. Iój. ch. S. Ji les appelle ariago, Galanti remorque lei, qu'à propriement pulse, par ariago, Ille et le lieu non face-plattes des cannelures. Westerna, il redució de Dicioner de Scille, Iú. cuijí, 5, 83, p. 60-7, Iújin. 54, autre qu'à ultier de ariago, il redució de de l'ide de ariago, il en manier cità potente ariagilitar y vivi site dont Galen in a las pas paris. C. F.

(5) Strabon, lib. 211. p. 941. Ce sont les colonnes dont il a été parlé ci-dessus, 5. 28. Les colonnes du temple d'Agrigente n'étoient pas finites ainsi d'un seul bloc, mais de différens petits morceaux niegnus disposés suivant la dimension du tout; voilà ce qui fait qu'on ne peut pas en comoltre les restes au premier coup d'œil (1).

§ 20. L'entablement au dessau des colounes consistoit en trois grandes masses de pierres posées l'une sur l'autre, et qui composcient un tout. Les architraves et les frises étoient, comme celles du tenujle dont nous avons parié, d'une égale hauteur; cest à dite, que chacune de ces parties avoit dix pieds anglois d'tévation. Les corniches, dont il ne s'est rien conservé (2), doivent avoir en environ huit pieds de hauteur. Les trijlyphes, ainsi que je l'ai reunarqué déja, étoient encastrés dans les fiises, et d'un seul hlor de dix pieds de haut. On en a trouvé deux dans les ruines. Il ne s'est conservé qu'un seul chapitean entier : il c'oit d'une s-ule pierre, qu'on ne pouvoit mesurer que par le moven d'une échalle.

Strabon n'en dit absolument rien. A l'endroit cité, j'ai suivi la supputation de Caylus, relativement à leurs dimensions, en leur donnant quaire coudées de diamètre, et en prenant l'orgya pour une coudée. Selon Hirodote (liv. ii. ck. 149) l'ayou (or, ya) seroit de quatre coudées ou six pieds grecs. Mais tous les écrivains ne sout pas d'accord sur cela; et le plus communément on veut que l'orgya équivant à l'ulna des Romains, comme l'observe Henri Etienne dons son lexicon grec. On yout aussi que l'ulna soit la nième chose que la coudée : comme le prouve Matthieu Gessner dans son lexicon latin, v. ulna. En supposant cela, j'al mis, avec Cay-Jus, a l'endroit cité, cubitum pour orgya, dans le passage de Xiphilin. Si l'on prétendoit que l'orge a fat plus grande , taile que le dit Herodore, c'est-à-dire,

de la longneur de toute l'étendue des bras et des mains, y compris même la poitrine, comme le veut Pollux, & ij, c. 4, segm. 128, que Henri Etienne n'a pas consulté : alors il faudroit due que Xiphilin a donné à ces colonnes quatre orgy a ( repressora ) de circonférence, et non de diamètre, lequel devroit être plus grand à proportion. Alors les colonnes n'auroient plus ces proportions gréles, c'est-a-dire, la hauteur de dix diamètres, qu'elles ont d'après la condée dont il est question à l'endroit cité. Consultez sur ces mesures des anciens, et sur d'autres Freret . Essai sur les mesures longues des anciens, Acudémie des Inscript. tom. XXIV, Memoire, p. 433 et suiv. C. F.

(1) Voyez ci-dessus Ohserv. sur l'architecture des anciens, cli. 1, 6, 35. (2) Voyez ci-dessus pag. 665, note 4.

## OBSERVATIONS SUR L'ARCHITECTURE

6. 30. Les dimensions que nous avons indiquées peuvent être accordées avec la hauteur du temple donnée par Diodore de Sicile : et le diamètre des colonnes , ainsi que les dimensions de l'entablement, comparés à la hauteur de cent vingt pieds (hauteur du temple), nous conduisent à la hauteur des colonnes. Celles-ci ne peuvent pas avoir été aussi écrasées que celles du temple de la Concorde et de ceux de Pestum. Elles ne doivent pas non plus avoir la hauteur que Vitruve donne aux colonnes doriques, c'est à-dire, de sept fois leur diamètre (1); car, pour \* faire accorder la dimension indiquée avec la hauteur du temple, on ne peut donner à ces colonnes ni plus ni moins de six diamètres (2). Suivant Diodore, le diamètre des colonnes étoit de douze pieds; or, six fois douze font soixante-douze. Les architraves et les frises étoient de vingt pieds anglois, et les corniches d'environ huit. L'élévation des colonnes et de l'entablement pris ensemble, alloit à cent pieds. Les vingt autres pieds de toute la hauteur, jusqu'à la pointe du frontispice, restent donc pour cette dernière partie : car le fronton, ou la cime du frontispice étoit, dans les anciens tems, fort écrasé, ainsi qu'il parolt par l'autre temple de Girgenti, et par l'un de ceux de Pestum (3). auquel cette partie s'est conservée.

§. 31. Il sembleroit, par ce que nous venons de dire, qu'on a passé par degrés, dans la proportion de la hauteur des colonnes sur la largeur du temple, comme nous l'avons observé plus haut, à celle de six diamètres, et enfin à celle de sept. Il paroit donc que la hanteur de six diamètres a été la proportion des colonnes doriques dans les plus beaux tems de la Grèce ; car, pendant la quatre-vingt-treizième olympiade, les Carthaginois vinrent, pour la seconde fois, en Sicile, et c'est alors qu'A-

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus pag. 583, note 1.

<sup>(5)</sup> Voyes la préface de Winkelmann (2) C'est la , suivant Vilruve (lie. iv, à ses Observations sur l'architecture des ch. 1) la hauteur que doivent avoir eu anciens, 6, 5,

les colonnes doriques des premiers tems.

grigente fut saccagée par ces conquérans : c'est cette guerre, dit Diodore, qui fit suspendre la construction de ce temple (1).

(1) D'antès l'olympiade dens laquelle Diodore de Sicile place la construction du temple de Jupiter Olympien, et d'après la contexture de son di cours, on peut établir l'époque certaine non-seulement de cet édifice, mais encore du temple de la Concorde, et des antres temples du môme genre d'architecture , élevés dans d'autres endroits. Diodore dit que les autres temples d'Agrigente étoient achevés, mais que les guerres renouvellées jusqu'à la destruction entière de cette ville, est toujours empêché qu'on ne mit le comble à celul de Jupiter. Parmi ces temples devoit se trouver celui de la Concorde, qui étoit construit deus le même goût; et pour prouver que ce dernier étoit antérienr au temple de Jupiter, on peut alléguer ses proportions, qui étoient plus écrasées, comme le remarque, avec raison, Winkelmann. Il perelt chirement du moins, par ce que dit Diodore , que les architectes de ces édifices étoient des Grees. qui se trouvoient alors à Agrigente et dons d'autres lieux de la Sicile qui lour étoient soumis. Il v avoit en Italie des L'briques exactement du même genre d'architecture dans toutes les parties ; et Diodore nons apprend que différentes côtes maritimes de ce pays étoient encore alors sous la dovination des Grees. En reperochent le tems auguel ces édifices ont pu être f its , et celui enquel les Grecs se sons établis dans ces contrées, on trouver qu'ils ont été construits environ la même époque à laquelle P. riclès /leva ses superles batimens à Athènes , permi lesquels il v en avoit quelques-uns d'ordre dorique. du même style que ceux d'Agrigente et d'autres lieux. La Sicile jonissoit elors d'une pux profonde et de la plus grande prospérité, comme l'observe fon bien Winkelmann, Histoire de Fart, liv. vj , chap. a , 6. 4; de sorte que les villes grecques de cet lle et celles de la Grande-Grèce pouvoient rivaliser avec Athènes ponr la somptuosité des édifices. On ner sera pas étonné de co qu'on sit pu élever en si peu de tems dans ces contrées un si grand nombre de monumens publics, si l'on se rappelle que Périclès seul en fit construire bien davantage dans l'espace de quinze années ; et nous savons que, par le fertilité du terroir, les villes de la Sicile parvinrent , en peu de tems, à nn tel degré de richesse et de force, qu'elles se foisoient respecter des plus puissantes villes des autres contrée , ainsi que Diodore nons l'apprend en particulier (liv. iv. 6, 23, p. 260) de la ville d'Héraclée que Durieus le Lac/d/monien evoit fondée. Voyes ciaprès pag. 675 note 2.

Si les conjectures que je viens d'escapour sont problèm (es je pourois en démontrer la cestinde), que dironnou selor du saytem que Vinicelemanes, ose dans est opuscule, en vonday de concernire des chienes, per la de concernire des chienes, per la cedera de la celebración de la contracta de la consecución de la concernir de la consecución de la concernir de la consecución de la concernir de la contracta de la concernir de la conlección de la concernir de la conlección de

- §. 3a. Comme je crois avoir prouvé que les colonnes de os temple ne peuvent avoir eu ni plus ni moins de six diamètres de haut (1), le temple de Thesée, à Athèure, qui est plus ancien, et qui a été bât immédiatement après la bastille de Marathon (2), ne peut donc pas avoir eu des colonnes dont le fit seul air été de sept diamètres, que Pococke donne à ces colonnes, anisi qu'à tourse celles des autres édifices doriques d'Athènes (3).
- §. 35. Le temple dont nous parlons doit avoir été hexatyle, cest-à-dire, qu'il doit avoir eu six colonnes de front : car six colonnes de douze pieds de diamètre chacune font déja soixante-douze pieds; et cinq entre-colonnemens, chacun de trois modules ou d'un diamètre et demi des colonnes, font quitre-vingt dix pieds; par conséquent le tout ensemble va à cent soixante-deux pieds; ce qui, à deux pieds près, s'accorde avec la largeur de cent soixante pieds, que Diodore donne à cet delifice.
  - \$. 34. On trouve encore quelques grosses pierres de l'enta-

artistes et les antiquaires ne pourrontils pas fuire, tant relativement à l'art qu'à l'histoire de l'architecture; en posant que ces édifices sont des ouvrages grecs. Voyes aussi ce qui sera dit dans l'explication des planches, à la Pl. XIV de ce volume. C. P. (1) Voyes ci-après, pag. 675, note a.

- (2) Pausan. liv. j, ch. 17, page 41.
  Piutarq, in Theseus, op. tom. I, p. 17.
  La bataille de Marathon fut donnés
  dans la soixante douzième olympiade.
  Voyes le père Corsini, Fasti atrici,
  som. III, pag. 148 seq., et ci-dessus,
  Histoire de l'art, liv. m, ch. s. s. 18.
- (3) Pocock's (Descript. of the East, some II, part. a, pt. 69) donne la figure du temple de Thésée, avec les colonnes de sept diamètres; et pt. 67, il donne la figure de celui de Minerve, avec la proportion de plus de six dia-

mètres, sons y comprendre le chapiteau. Spon ( Voyage , etc. , tome 11, liv. v , page 14%. Description d'Athènes ) dit que les colonnes de ce temple de Minerve ont quarante-deux pieds de Paris de hauteur, sur dix-sept pieds et demi de circonférence au bas du fût; c'està-dire, qu'elles ont, à peu de chose près, sept diamètres d'élévation ; et , suivant lui , l'entre - colonnement est de sept pieds quatre pouces. A la page 189, il dit que cet édifice est bâti dans le même goût que le temple de Thésée, et il pense aussi que c'est l'ouvrage du même architecte. Nous avons deja remarqué ci-dessus, à la page 535, note 1, quelle foi on doit sjouter à ce que dit le Rol, sur qui Winkelmann fonde son système: Observations sur l'architecture des anciens . ch. 1 . 6. 41. C. F.

blement

\$. 35. Par ce moyen, on plaçoit les pierres les unes à côté des autres sans le secours d'aucun lévier; et lorsque ces pierres se trouvoient à leur place, on en ôtoit le cable ou la chaîne, et l'on bouchoit ensuite, avec du bois, l'entrée de l'entaille qui étoit en haut, afin qu'il n'y pénétrât aucune humidité. On a trouvé dans l'une de ces entailles un morceau de bois qui, depuis plus de deux mille ans, s'y est bien conservé (1). Parmi les dessins d'anciens édifices du célèbre architecte San - Gallo, qui sont dans la bibliothèque Barberin (2), j'ai vu , dans les ruines du temple de Vénus, à Epidaure, en Grèce, une pareille entaille aux pierres; mais elle y est angulaire. Cette méthode d'élever de grandes masses de pierre et de les poser en même tems à leur place, est sans doute beauconp meilleure que celle qu'indique Vitruve (3); et les sacs de sable dont Pline (4) parle, suivant l'explication de Polenns (5), paroissent ridicules en les comparant à cette mécanique des Grecs (6).

(1) Voyes ci-dessus, Observations un arteriorische des ancienzs, ch., 5, 5, 11, où Winkelmann dit, que ces cleft ou curipons de bois servoient à fine ensemble les grandes pierres des bikimens. Aux exemples que fix citet à cette occision (198, 558, note 7) de semblidies bundes de buis en queue ul'aronde, on peut ajourer cetui dont parle Schoplin, (Alt. disease nom., j. fib. 3); sec. 6, c. 14, 5, 179, p. 353, n. 14, fib. (2) d'un pan de mus de circoneval-tion, dans l'Alterio Inférieure, contreint de grandes

Tome II.

pierres, probablement du tems de César, dont les crampons sont de bois de chéne à queue d'aronde, longs de huit pouçes et larges de deux pouçes. C. F. (a) Voyez cl-dessus, Observations sur farchitecture des anciens, ch. 1, §, 28.

(3) Liv. x, ch. 5.

(4) Liv. xxxvj, ch. 14, sect. 21.
(5) Dirsertaz. sopra al Tempio di Dinna d'Efeso, §. xix. Saggi di dissert. dell' Acad. di Cortona, tom. I, par. II, pag. 35.

(6) Pline dit que cette méthode fut

PPPS

## 674 OBSERVATIONS SUR L'ARCHITECTURE

6. 36. On voit par-là combien la manière d'opérer des anciens étoit simple : et il paroît que, malgré leurs arts et le secours de l'algèbre, les modernes n'ont pu parvenir encore à la perfection des forces mouvantes des anciens. Qu'on se rappelle la grandeur énorme des obélisques. Tout l'univers a retenti des préparatifs que Fonjana fit pour dresser un obélisque sous le pontificat de Sixte V, tandis qu'on ne trouve rien sur la manière dont les anciens s'y prenoient pour les élever. De nos jours, Zabaglia a montré, à Rome, combien la voie la plus naturelle et la plus facile est préférable dans la mécanique, à toutes les forces compliquées des roues et des poulies, quand la nature des choses ne les exige point. Cet homme admirable, qui n'avoit jamais reçu aucune instruction, et qui même ne savoit ni lire ni écrire, a inventé, par la seule force de son génie, des machines qui ne paroissent rien en elles-mêmes, mais dont les effets sont surprenans, et avec lesquelles il a opéré des choses qui étoient restées inconnues aux autres architectes (1).

§. 57. Comme le temple de Jupiter, dont îl est ici question, na pas été cabecé, il est artivé qu'avec le tens on a bâti, tout autour de ce temple, des maisons, jusqu'à ce qu'enfin cet éditice en a c'ét tout-à-fait obstrué. Voilà ce qu'il faut refin entendre par ce passage de Diodore, dont personne, à ce que je crois, na compuis le sens : l'à caux, i page raise réadentiment sector avient une partie de la compute de l

employée au temple de Diane, à Ephèse, bâti par Chersiphrou, pour élever les architraves, qui étoient d'une immense grandeur; cette mécanique étoit par conséquent comme des Grecs, C. F.

(1) Les machines inventées par Zalsaglia ont été gravées eu cuivre, et publiées eu un volume grand in-folio, avec celles de Dominique Fontana. Pour ce qui concerne l'érection de l'obélisque, on peut consulter l'autre Fontana: Il

tempte vaticane, Bh.  $\delta \hat{y}_1$  cap. 4 ton; on Thistoire succine qu'en a dounde Millits, Le. whe, etc., dans le vie de Fontans Goguet (Del origina del bels, etc., m. 13), para 1/h,  $\delta \hat{v}_1$ ,  $\delta \hat{v}_2$ ,  $\delta \hat{v}_3$ ,  $\delta \hat{v}_4$ , apporte la manifere dont, suitant Hérodate ( $\delta \hat{v}_1$ ,  $\delta \hat{v}_2$ ,  $\delta \hat{v}_3$ ,  $\delta \hat{v}_4$ ). He Egyptians Hérodent les grouses pierrespous La construction de leurs pyrandées; et il en donne sumi la représentation en tallé douce. Ch. allé doors de l'autre de l'aut

phrase est: cum alii ad parietes usque templa educant. Mais au lieu de mir mèr, il faut lire mèrni; ce qu'on doit traduire: cum alii ad parietes usque templi en/lifciis fubricandis accederent. Dans le second membe, l'Ieari Etienne et Rhodoman ont lu, au lieu de mosèm, in circuitu, sim, columnis. Wesseling a cherchlé à conserver ces deux mots, et croit qu'il faut lire: mère sim, un bien mosèm sime.

§. 37. Je me tiens ici à la leçon imprimée, et le lecteur, instruit dans la langue grecque, verra, saus qu'il soit nécessitate de faire une looque dissertation académique, si ces doctes interprètes ont compris le texte, et laquelle de ces explications est à préfèrer (1). Le traducteur françois a passé tout cela sous silence (2).

(1) Il me parolt que l'explication que donne Winkelmann du passage de Diodore de Sicile est absolument fausse; et je ne comprends pas mêmo comment elle a pu lui entrer dans l'esprit. Je doute qu'il ait saisi le sens du discours de Diodore. Ou'ont de commun ici les maisons Lâties successivement et sans ordre autour de ce temple, avec sa magnificence, et avec l'idée de l'historien grec, qui a vouln en faire l'éloge, en disont que ce batiment étoit d'une forme neuve , qui n'avoit pas encore été employée à d'antres édifices de cette nature? Suivant Diodore cette nouveauté singulière consistoit en ce que les autres temples étoient on entourés entièrement d'une colonnade, on d'un portique de colonnes isolées, tels que le sont letemple de la Concorde à Girgentl, dont il a été perlé, ceux de Pestum , celui de Minerve à Athènes, et celui de Thésée, que nous avons tous cités, sinsi que plusieurs autres encore; ou bien n'avoient point cette colonnade au pourtour, mais sculement la cella ou nef qui se trouvoit fermée par un simple mur. « Le temple de Jupiter. dit Diodore, est d'une forme nouvelle en ce qu'on y a employé les deux prati-o ques d'architecture, car d'espace en espace on a placé dans les murs des piliers qui s'avaucent en - dehors en forme de colonnes arrondies, et en-dedans en forme de pilastres taill's carrément; » c'està dire, que le mur de la cella étoit tiré en-dehors jusqu'à la colonnade, et remplissoit les entre-colonnemens; desorte que ce temple avoit la forme décrite par Vitruve à l'endroit cité ci-dessus p. 667, note 3, et comme je l'expliquemi mieux dans la note suivante : nous pouvons donc conjecturer que cet édifice est le « premier qui ait eu cette forme. C. F.

(2) Après la relation que Winkelmann vient de donner du temple de Jupiter, nous croyons devoir faire suivro les observations qu'a faires sur cet édifice le baron Riedetel, dans son Foyage en Scille et dans la Grande-Grèce, étz. 1, pag. 46 et suiv., où il dit; a Comme la

Qqqqa

longueur et la largeur du temple indiquées par Diodore ne se trouvent pas justes, il faut qu'il s'y soit glissé une erreur de copiste ; toutes les autres dimensions rapportées par cet lustorieu étata très-exactes : les colonnes ont quarantedeux palmes de circonférence, et chaque connelure a deux polmes d'une . préte à l'autre. l'ai pu m'y placer fort à mon also, et des personnes beaucoup plus replettes que moi en ont pu faire autant; desorte que la description de Diodore, qu'on a généralement regardée comme fabuleuse, est très-vraie. J'ai tâché de recueillir dans les ruines autant de parties d'architecture qu'il m'a été possible; et volci celles que je ritis parvenn à meo smer. Un triglyphe a douze polmes de haut et huit de large; la nef, autant qu'il m'a été possible d'en juger par les ruines, avolt cent vingt-cinq pieds de long. Je cherchsi pendant tout un jour inutilement un fragment de corniche; je fus plus heureux le lendemain, et j en trouvii un fort endommagé qui avoit quatre valmes de haut; proportion qui, dans l'ordre dorique, s'accorde assez bien avec les autres parties. On voit par les fragmens des colonnes, qu'elles étoient, coumoitié colonnes et moitié pilastres, Un de leurs chapiteoux que j'al pu mesurer a, compris la partie du pilastre, selze palmes en longueur ou lergeur, et huit en hauteur. Les plastres sont constrults de pierres carrées qui ont neuf pelmes de chaque côté, par consequent trantesix palmes de circonférance; et j'al tronvé , à mon grand étonnement , que ces

pilaurea étoient en bossage et à refend dacs la manière rustique; c'est-à-dire, que les pierres ont des arêtes rabutues la cin elles se joignent, ce qui forme dans leurs jointures un énfoncement d'un demi palme de largeur et d'autant de profondeur.

« Voilà ce que j'ai pu mesurer avec certitude des débris de ce temple. Ces mesures ont sufh pour me mottre en état de me former une idée de su grandeur; je voudrois pouvoir ogmparer St.-Pierre de Rome et toutes ses proportions avec ce temple-ci. le crois très-fermement que so dernier a dù être plus beau et plus nugnifique au coup d'od; du moins en-il certain qu'on ne peut rien imaginer de plus majestneux que cet édifice. Représentez-vous la grandeur des colonues, la forme (légante du temple même, croix dont St.-Pierre de Rome a la figure, le coup d'a il de l'aniemble du Làtiment, la solidité des plustres, cette belle sculpture dont parle Diodore, et dont Il ue reste plus de vestiges. Représenter-vons tout cela, et dites moi s'd ne s'érigera pas dans votre imagination un édifice beaucoup plus noble que St.-Pierre de Rome. Sulvant la proportion du triglyphe, ce temple doit avoir cu depuis le pied de la colonne jusqu'à la pointe de la corniche cent cinquante pal-

Winkelmann, dans une lettre au bazon Riedesel, datée du 2 jûns 1767, loue les observations que nous venons de citer, komme pro-pres à expliquer le passage obscur de Diodore de Sicile, et mes, touchant les anciens temples de la Grèce, tels, par exemple, que celui de Sunium, sur le promontoire de l'Attique, qui

comme faites avec plus de soin que celles des autres voyageurs. J'aurois désiré cependant que le baron Riedesel eut fait auparavant un examen plus réfléchi du plain de ces idées, il eut cherché les ruines du temple de Jupiter. Avant d'exposer mes réflexions sur cet obiet , je olacensi ici la traduction latine de l'histountus, in primis vero Jovis Janum, madit. Catera enim ades sacra vel exista urbis expugnationes. Olympio cum prope esset, ut tectum incluceretur, bellum impedimento suit. Ab eo tempore exciso oppido, nunquam postea colophonem a dificiis imponere Agrigantini valuerunt. Fanum illud pedam CCCXL longituline porrectum est, ad LX vero latitulo paiet, et ad CXX altitudo, crevidine tamen excepta, attolitur, Maximum hoc omnium est, quæ per insulum habentur, et magnitudine substructionum cum extêris quoque bompururi meretur. Nam etiamsi molitio ista ad deformatio adhuc in conspectu est. Cun cant, aut columnis ades complectantur, ntriusque structuræ genus huic funo commune est. Nam una cum parietibus columnæ assurguns rosundæ extrinsecus, rum ub exteriori paste XX pedes habet, tantes strigum amplitudine, ut corpus humunum inserere se apte queat: intrinseens vero XII pedes contines. Magni-

tudo porticuum, et sublimitus supenda est in quanim parte orientali Gigantum confictus est; contanra, magnitudice, et circantia operis excellenta. Ad occasum Troja expignatio effeta habeur, ubi Beroum unumquemque videre est, ad dubitus sui formam claborate fubricatum.

Je crois que par ce passage il faut enpseudo-périptère ou finx-périptère, comme je l'ai déja rumarqué co-dessus p. 675, note 1; c'est-à-dire, qu'il avoit des domicolonnes en dekors du mur qui formoit et fermoit la cella; lequel ordre de demicolonnes ou Liusses colonnes, n'aura pas tourné tout au tour du temple avec la mur de la cella ou nef, selon la règle employée à d'autres édifices. Mais outre cela, Diodore ajoute que le temple avoit des portiques (à la place desquels le baron Riedesel a lu des partes ); et ces portiques doivent avoir été au nombre de deux, un par devant et l'autre par derrière; pulsque Diodore dit que sur la Lice orientale (il'a voulu dire dans le tympin, comine je lai déja remarqué ci-dessus pag. 656, note 7) on evoit représenté en sculpture un combat de géans, admirable par la grandeur et par l'élégance des figures; et sur le face occidentale la prise de Troye, où l'on disde leurs habillemens et de leurs armes. Il est probable que ces deux portiques étoient formés au moins d'un rang de colonnes isolées, éloignées de deux entre-colonnemens du mur de la cella, de la même proportion que les trois autres

#### 678 OBSERVATIONS SUR L'ARCHITECTURE

aujourd'hui porte sur dix-sept colonnes entières, et qui mérite

demi-colonnes, desquelles seules cependant Diodore aura pris la mesure, sans doute, parce que cela lui étoit plus facile, et lui donnoit en même tems la mesure du pilastre qui s'y trouvoit attaché dans la partie intérieure de la cella; et d'autant plus encore que c'étoit dans cet accouplement de demi-colonnes et de pilastres qu'il Lisoit consister principaloment la singularité de cet édifice. Jo ne nuis croire d'ailleurs qu'au lien de colonnes ou y eut misdes atlantes ou des télamones, pour soutenir les portiques, comme le père Fazelli le dit à l'eudroit que j'al cité ci-dessits pag. 557, note a, et qu'il en soit même resté trois sur pied jusqu'à l'aunée 1401, ce qui, selon cet écrivain, avoit fat donner à ce temple lo nom de palais des géans. Il parolt plus probable que cette tradition devoit son origino aux figures de gesns sculpties dans un des tympans, lesquelles, d'après les dimensions de cet édifice devoient être d'une grandeur colossale. Diodore n'auroit pas monqué sans doute de faire mention de cette particularité, si elle avoit véritablement eu lieu. D'après le plan que je suppose ici, on

power advisor in the larguage gue to surple doit, sagie in groportion collisional a sa longuage, pour distinct predict in a legon de Dicholor de Sidle est excess on nou's l'En pourge, su même tean; l'inter Elévation de l'Attilice, prins trouver contilen de dissistres les colonnes debeten sont est de husters. L'espresion de Dittorles grov, qui attilles mu proriques une giunteaer et une husters foumnts, joint à la réflexion que ce muniple fui bill agripe le trom de Prédeix, lorsque les proportions avoient déja acquis le grandiose du beau style de l'art, me font croire que les colonnes doivent avoir eu plus de six diamètres de hauteur, que leur donne Winkelmaun. On les trouvers aussi d'environ huit diamètres, si l'on calcule d'après la mesure que le baron Riedesel donne du triglyplie. D'après la hauteur de ce triglyphe, on peut étabiir celle de tout l'entablement, en almettant les proportions ordinaires de ces temples, c'est-à-dire, que la frise aura en huit pieds, d'après la mesure de douze palmes qu'avoit le triglyphe en question; l'architrave, comme plus haute que la frise, aura été de dix pieds, et la corniche, comme plus base que la frise même, n'aura eu que six pieds : ce qui, tout joint ensemble, fdt vinet-quetre pieds de hauteur; lesquels déduits de toute la lauteur de cent vingt pieds, donnée par Diodore, il reste pour la hauteur des colonnes, y compris les clariteaux, conformément aux proportions établies, quatre-vingt-seize pieds, qui, divisés pareillement par douze pieds, diamètre donné par le niême écrivain aux pilastres, et par conséquent aussi aux colonnes, nous prouvent qu'elles avoient huit diamètres de hauteur. On ne peut admettre ici l'autorité de Vitrave, lequel, en disant que dans les premiers tems les colonnes doriques avoient six diamètres, et qu'ensuite elles en ont eu sept , prouve n'avoir eu sucune connoissauce des édifices de Girgenti, on du moins du templo prétendu de la Concorde, et de tous les autres, dont il veut que les colonnes étoieut de cinq diamètres ou de moins encore, comme

une description plus exacte que celle qu'on en trouve dans la

je l'ai remarqué à la pag. 585, note 1. Cependant tous ces battinens étoient des meilleurs tens de l'art, comme il a été dit pag. 671, note 1. Or, comme le temple de Jupiter ne pouvoit pas être une sour, et que sa largeur devoit être correspondante à sa hauteur, de quelle proportion qu'on veuille supposer cette hautour, il sera toujours vrai qu'il y a erreur dans le nombre de pieds que Diodore donne pour sa largeur. Cela est d'autant plus croyable, que le baron Riedewl assure que la surface du terrain Lit voir encore aujourd'hui une plus grande étendue pour cette dimension, Il fint remarquer neaumoins que dans cette étendue devoit être anciennement compris le sous-bassement orué de plusieurs marches, ou, si l'on yeut, saus marches , lequel tournoit tout au tour du temple ; et ce sous-bassement ne devoit pas être compris dans les trois dimensions indiquées de l'édifice. Voyez à la fin de ce volume Pl. XXL

Pour mieux parvenir à expliquer le passage de Diodore, et fixer l'époque des édifices de Girgenti, nous allons examiner l'opinion du père Pancrazi, relativement au temple de la Concorde, dont nous donnons les dimensions dans les Pl. XXXI, XXXII, XXXIII, et XXXIV. Il prétend (tom. II, part II, chap. 2, pag. 89) que ce temple a été báti après que Diodore eut écrit son histoire, et il se fonde principalement sur sa grande conservation; tandis que Diodore dit, au contraire, que tous ces temples (la traduction de Terrasson porte la plupart) furent détruits ou bratés. Cet argument, selon moi, n'est pas fort concluent, ou

plutôt ne signifie rien, lorsqu'on entre bien dans l'idée de l'historien grec, qui dit que ces temples furent ou détruits ou brûlés. D'où peut-on conclure que per détruits. Diodore ait voulu faire entendre qu'ils étoient entièrement ruinés? Coux qui furent brûles n'avoient que le plofoud et le tolt en bois qui pussent être consumés; car tont le reste, qui étoit en pierre, ne ponvoit être la proje des flammes. Il parolt, en eff t, que ces édifices ne se trouvèrent pes détruits de fond en comble, vu l'admiration et les louinges que Diodore donne à leur structure et à leurs ornemens, particulièrement-du temple de Jupiter, qui subsistoit encore lorsque cet historien rapportoit la manière dont la Lâtisse en fut interrompue dans la quatre-vingt-treizième olympiade: nam templorum structura et ornatus, în primis vero Jovis fanum, magnificentiam illins estatis hominum ostendit. Il ne fut jamais possible aux Agrigentius d'achever le temple de Jupiter après ce tems-là, que leur ville fat saccagée et ruinée en grande partie : ab co tempore excise equido . nunquam posteu colophonem redificiis imponere Agrigentini valuerunt. Or ; si les malheurs auxquels les habitans d'Agrigente se trouvèrent réduits dans cet entre-tems furent tels qu'ils ne feur permirent pas de mettre la dernière main à ce temple si fameux et si magnifique. ni même de restaurer les autres temples, comment peut-on croire que peu d'annés après Diodore, et sous la domination des Romains, ils avent eu la faculté d'élever le temple dit de la Concorde d'un travail aussi extraordinaire,

#### 680 OBSERVATIONS SUR L'ARCHITECTURE

relation du voyage de Fourmont en Grêce (1). Tout dépend de la manitre dont ou voit les choses. Spon et les voyageurs les plus érudits se sont bornés à chercher des inscriptions et des livres anciens. Cluvier et Holstein se sont occupés de la géographio ancienne, et d'autres ont eu pour but quelqu'autre objet; mais, jusqu'ici, personne n'a pensé à l'art. Il ya encore beaucoup do

et qui doit avoir coûté des sommes immenses? D'ailleurs, peut-on supposer que peu de tems avant le règne d'Auguste, on fut encore réduit à donner des proportions aussi écrusées aux colonnes a comme il a été dit ci-dessus pag. 671, note 1? Je suis donc dans la ferme persuasion que ce temple a été báti avant celui de Jupiter Olympien, et environ le siècle de Périclès, comme ie l'ai remarqué à l'endroit que je viens de citer. Selon Thucidide (lie. vi. ch. 3) les Joniens et les Doriens furent les premiers qui établirent des colonies en Sicile, sous la conduite de Théoclès. Cotiphême de Rhode et Entime de Crête fondèrent Gela , où ils établirent les lois des Doriens. Huit cents ans après, les habitana de Gela allèrent fonder Agrigente, comue le continue à dire Thucidide, ch. 4: ce qui cut lieu la première année de la cinquintième olympinde, et 579 ans avant l'ère chritienne, comme le remarque Dodwell . Annal. Thueyd. p. 23, à ladite année. On peut voir sussi sur cela le père Pancrazi, & I, par. 2, c. 1. Péricles gouverna seul à Atliènes, à compter de la quatre-vingtla ville d'Athènci. On ne peut admettre ici l'opinion de Denina, Istoria della Grecia, iom. II. lib. vij, c. 4.

qui prétend, sans en donner augune preuve, que ce ne fut pas avant la soixante-dixième olympiade qu'on commença, dans la Grèce, à tailler et à employer, d'après de certaines règles. la pierre et le marbre pour la masse des édifices, qu'amparavant on ne construisoit qu'en bois ; quolqu'au reste on doive admettre qu'il se passa quelque tems entre la fondation d'Agrigeute et e la bàtisse des grands édifices dont il est question, et que ce laps de tems nous clès. Il paroit aussi que Diodore ne Lut pas remonter cette l'atisse beaucoup avant la quatre-vingt-treizième olympiade, en posant, comme une forte preuve de cette assertion, la richesse, la tias à cette époque : magnificentiam illius weatis hominum ostendit, Voyez l'explication de la Pl. XV de ce volume. où nous nous étendrons davantage sur

(1) Relat.abr. du Voyagelitter. Açad. des In cript. tom. VII, Hist. p. 350.

Vittore Lit mention (lie. in, ch. 7) d'un te uple de Pallas, au promontoire de Sanium, dans l'Attique; et qui sait si ce n'est pas le même que celul dont parle Fourmont? C. F.

# DE L'ANCIEN TEMPLE DE GIRGENTI. 6

choses à dire des ouvrages de l'architecture des anciens qui sont à Rome et aux environs de cette ville. Desgodets n'a fait que mesurer : il reste donc à un autre à nous donner des observations et des règles générales sur cet art.

#### FIN DU SECOND VOLUME, PREMIÈRE PARTIE. .



Tome II.

Rrrr

# TABLE

# DES LIVRES ET DES CHAPITRES

Contenus dans ce second Volume de l'Histoire de l'art.

# SUITE DU LIVRE QUATRIÈME. CHAPITRE SIXIÈME.

Des progrès et de la décadence de l'art chez les Grecs, dont les anciens monumens offrent quatre époques ou quatre styles différens, page 1.

INTRODUCTION. - L'ancien style. - Monumens de l'ancien style. - Médailles. - Caractères de ce style. - Préparation au style sublime. - Style sublime. - Caractères du style sublime. - Monumens du style sublime conservés à Rome. -Le beau style. - Du dessin coulant. - La grace. - La première grace, ou la grace sublime. - La seconde grace, ou la grace attrayante. - La troisième grace, ou la grace enfantine et comique. - Indication de deux statues, modèles de la grace sublime et de la grace attrayante. - Des figures d'enfant. - Décadence et chûte de l'art , occasionnées par différentes causes - Introduction au style égyptien. - Caractère du style dans la décadence de l'art. - De la quantité de bustes en comparaison du petit nombre de statues. - Idée basse de la beauté dans les derniers tems de l'art. - Des urnes funéraires qui datent presque toutes des tems postérieurs. -Des ouvrages exécutés dans les provinces de l'empire romain. - Du bon goût qui s'est conservé malgré la décadence de l'art. - D'un monument extraordinaire et dissorme, exécute par des artistes grecs. - Récapitulation de ce chapitre.

#### CHAPITRE SEPTIÈME.

De la partie mécanique de l'art chez les Grecs, page 60.

Introduction. - De la façon d'opérer des sculpteurs en différentes matières. - En argile. - En platre. - En ivoire, en argent et en bronze. - Explication du mot toreutique. - En marbre. Des statues de marbre, faites ordinairement d'un senl bloc. - Première ébauche des statues. - Soutien pour les parties isolées. - Dernière main donnée aux statues, soit en les polissant, soit en les remaniant avec l'outil. - De l'exécution du Laocoon. — Du marbre noir. — De l'albâtre. — Du basalte. - Du porphyre et des vases faits au tour. - De la restauration des ouvrages antiques, sur-tout de ceux en marbre. -Restauration des parties défectueuses d'une figure. - Observations sur le tems de ces restaurations. - Des ouvrages en bronze. - De la préparation du bronze pour la fonte. - Des moules dans lesquels on jettoit la fonte. - De la manière de fondre et de raccorder la fonte. - De la soudure. - Des ouvrages de bronze incrustés. - De la teinte verdâtre du bronze. - De la dorure en général. - Des deux manières de dorer. - De la dorure sur marbre. - Des yeux incrustés. - Notice des meilleures figures et statues de bronze. - Bronzes du cabinet d'Herculanum. - Bronzes des palais et des cabinets de Rome. — Bronzes des villa, et sur-tout de la villa Albani. — Bronzes de Florence. — Bronzes de Vénise. — Bronzes de Naples - Bronzes en Espagne. - Bronzes en Allemagne. -- Bronzes en Angleterre. - Du travail des médailles. - Des médailles en général. — Des médailles fourrées. — Du travail des pierres fines. - Observations particulières sur les pierres fines. - Indication de quelques-unes des plus belles pierres gravées. — Têtes gravées en creux. — Figures gravées en creux. - Têtes gravées en relief. - Figures gravées en relief. — Des bas reliefs en général.

Rrrr 2

#### CHAPITRE HUITIÈME.

De la peinture des anciens, page 115.

Introduction. - Peintures qu'on a trouvées à Rome, et dont il ne reste plus que les dessins. - Peintures conservées à Rome. - Peintures du cabinet d'Herculanum, - Description générale de quelques grands tableaux. - Description particulière de quatre petits tabl. aux. - Notice d'autres tableaux du même genre. - Description de deux beaux tableaux du temple d'Isisà Pompéia. - Si ces peintures ont été faites par des maîtres grecs ou romains. - De la peinture, et sur-tout des couleurs locales. - De la peinture appellée monochrome. - De la peinture monochrome en blanc. — De la peinture monochrome en rouge. - De la peinture monochrome en noir sur les vases en terre cuite: - Du coloris. - De la peinture exécutée sur les murailles en général. — Des contours des figures coloriées. - Des lumières et des ombres. - Remarque particulière sur la façon d'opérer. — Des statues peintes. — Du caractère de quelques peintres anciens. - De la décadence de la peinture chez les anciens. Des ouvrages en mosaïque.

# LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Examen du prétendu style des Romains dans l'art, page 161.

De l'art chez les Romains. — Ouvrages avec des inscriptions romaines. — Ouvrages avec le nom de l'artiste. — Imitation des ouvrages étrusques.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Histoire de l'art chez les Romains, page 174.

Introduction. — De l'art jusqu'à la cent vingtième olympiade. — De l'art après la seconde guerre punique. — De l'art après la guerre contre le roi Antioclus. — De l'art après la conquête de la Macédoine. — Conclusion de la seconde partie

LIVRE SIXIÈME.

Des révolutions de l'art.

CHAPITRE PREMIER.

De l'art considéré relativement aux évènemens et aux différentes circonstances des tems, page 189.

Introduction. — Notice des artistes les plus célèbres des premiers trms de l'art, jusqu'à Phidias. — Des écoles de l'art, — Ecole de Sicyone. — Ecole de Corinhe. — Ecole d'Egine. — De l'état politique de la Gréce avant Phidias. — Athènes délivrée de ses tyrans, prôpare le beau siècle des arts et des lettres. — Succès des Athéniens contre les Perses. — Progrès de la puissance et du courage des Athéniens et des autres Grecs. — Progrès de l'architecture et de la sculpture occasionné par le réablissement d'Athènes. — Des artistes et de l'art à cette époque.

CHAPITRE DEUXTEME.

De l'art depuis le siècle de Phidias jusqu'à celui d'Alexandre , page 217.

Introduction. — De l'art avant la guerre du Péloponnèse. — Sous-Pricilès. — Observation générale sur l'art et les artises de ce tems. — Pliidias. — Alcamène. — Agoracrite. — De l'art pendant la guerre du Péloponnèse. — Etat florissant de la poèsie et de l'art durant cette guerre. — Des ouvrages de l'art et des artistes durant cette guerre. — Pelyelète. — De Niobé; si c'est un ouvrage de Scopas ou de Praxitèle. — Pythagore. Cicsilais, et sur teut du prétendu gladitateur mourant. — Myron; doute sur son autiquité. — Elvee de Myron. — Que l'apothiose d'Homère ne peut être rapportée à ce tems — Sort de l'art après la guerre du Péloponnèse, — Rétablissement de le l'art après la guerre du Péloponnèse, — Rétablissement de

# 686 TABLE DES LIVRES, etc.

la liberté à Athènes. — Artistes de ce tems. — Canachus. — Examen de l'âge et du style de cet artiste. — De l'Apollon de Canachus avec une auróole sur la téte. — Nancydés. — Dinomène. — Patrocle. — De l'art après la guerre du Pélopomèse. — Polyclès. — Céphissodote. — Lécharès. — De l'art et des artistes après la bataille de Mantinée. — Sculpture. — Praxitèle. — Peinture. — Pamphile. — Euphranot. Parrhasius. — Zeusts. — Nicas. — Observations.

#### CHAPITRE TROISIÈME

De l'art sous le règne d'Alexandre, page 284.

Introduction. — Des circonstances et des divers évènemens arrivés dans la Grèce. — Satuaires et gravus, en pierres fines. — Lysippe. — Agésandre, Polydore et Alténodore, auteurs du Laoccoon. — Description du Laoccoon. — Pyrgetèle. — Aristide. — Protogène. — Nicomaque. — Des potratis d'Alexandre en général. — Têtes d'Alexandre. — Statues d'Alexandre. — Histoire d'Alexandre sur des bas-reliefs. — Des portraits de Démostèlene.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

De l'art après la mort d'Alexandre jusqu'ù la fin de la liberté des Grecs, page 310.

Introduction. — De l'art sous les premiers successeurs d'Alexandre. — Des révolutions dans la Grèce en général, et à Athène en particulier, relativement à l'art. — De l'art sous Cassandre. — De l'art sous Démétrius Poliorcète. — Ouvrages de l'art de ce tens. — Médaille du rol Antigone Soter. — Taurera Iranèse. — Prétendus potraits de Pyrrhus. — Transplantation de l'art de la Grèce dans d'autres pays. — Des ouvrages grecs exécutés en Egypte. — En basalte. — En porphiyre. — En médailles. — Considérations sur l'art et la poésie de ce tens. — Son état en Asie sous les Séleucides. — Suite des évens.

mens de la Grèce, jusqu'au rétablissement des arts. - Fondement de la confédération des Achéens. - Nouvelle constitution de la Grèce par l'association achéenne. - Guerre des Achéens contre les Étoliens, et fureur des deux partis contre les ouvrages de l'art. - Etat florissant de l'art en Sicile pendant les guerres et les dévastations de la Grèce. - Etat florissant de l'art sous les rois de Pergame. - Rétablissement de l'art par la paix conclue entre les Etoliens et les Achéens. -Des artistes de ce tems, et sur-tout d'Apollonius, le maître du Torse. - Description du Torse ou de l'Hercule du Belvédère. - Description de l'Hercule Farnèse. - Nouvelle décadence de l'art, et perte de la liberté des Grecs. - Prétendnes statues de ce tems. - Pillage des ouvrages de l'art par les Romains. - Décadence de l'art transplanté dans les pays étrangers. - Châte de l'art grec sous les rois de Syrie. - Fin de l'art en Egypte : réfutation de Vaillant et autres.

CHAPITRE CINQUIÈME.

De l'art grec sous les Romains, jusqu'au siècle d'Auguste,
page 355.

Introduction. — Réablissement de l'art en Grèce et à Syracuse, sous les Romains. — Tableau de la Grade-Grèce. — Tableau de la Sicile. — L'art grec accueilli à Rome au tens de la république. — Prétendus potrtaits de Scipion. — Prétendus louris de Scipion. — Prétendus potraits de Scipion. — Prétendus louris de Scipion. — De l'art grec pendant la dictature de Sylla. — Dutemple de la Fotune et de la mosaïque de Préneste. — Doutes sur les explications qu'on a données de la mosaïque de Préneste. — Nouvelle explication de cette mosaïque. — Du lunc des Romains considéré comme le principe du progrès de l'art à Rome. — De l'art grec sous Jules César. — Des artistes grecs à Rome, et des artistes affranclis. — Des autres grands artistes grece, — De Criton et Nicolaus y attenuires atheriens.

#### TABLE DES LIVRES, etc.

— Des artistes restés en Grèce. — Zopyrus. — Timomaque.'

"— Ouvrages de ce tems, et notamment les deux rois capits
du Capitole. — Statue de Pompée. — Portraît de Sectus-Pompée sur une pierre gravée. — Prétendus portraits de Marius. — Buste de Cicéron au plais Mattle.

CHAPITRE SIXIÈME.

De l'art depuis le siècle d'Auguste jusqu'à celui de Trajan, page 588.

Introduction. - De l'art sous Auguste. - Des ouvrages publics d'Auguste en général. - Explication de la statue nommée sans raison Quintus Cincinnatus. - Des statues et des images d'Auguste. - Des prétendues statues de Cléopâtre. - Des pierres gravées. - Portraits de Marcus Agrippa. - Conjecture sur une carvatide de Diogène d'Athènes. - Des ouvrages d'architecture sous Auguste. - Tombeau de Plantius, près de Tivoli. - Tableau du sépulcre des Nasons. - Ouvrages de l'art recueillis par Asinius Pollion. - De la maison de campagne de Vedius Pollion sur le Pausilippe. - De l'art sous le règne de Tibère. - Goût de Tibère. - Monumens de l'art sons Tibère. - Base de Pozzuoli ou Pouzzoles. - Prétendue statue de Germanicus. - De l'art sous Caligula. - Caligula dépouille la Grèce de ses statues. — Des portraits de Caligula. — Buste de Claude. - Du groupe faussement nommé Arie et Pétus. - Des fausses explications de ce groupe. - Explication plus vraisemblable de ce sujet. - Du groupe faussement nommé le jeune Papirius et sa mère. - Raisons qui empéchent que ce groupe ne représente Papirius et sa mère. - Raisons qui me font douter que ce groupe représente Phèdre et Hippolyte, ainsi que je l'avois pensé. - Raisons qui me font croire que ce groupe représente Electré et Oreste. - Indication d'une antre statue d'Electre de la villa Pamfili. - De l'art sous le règne de Néron, et de son goût en général. - Des portraits de Néron et de ceux des personnes de son tems. - Des prétendues

tendurs têtes de Sénèque. — De la prétendue statue de Sénèque de la villa Borghèse. — D'une tête de la villa Albani, nommée faussement le portrait du poéte Perse — Etat de l'art sous Néron. — Etat de l'art dans la Grèce, dépouillée de ses satues. — Description de l'Apollon du Belvédère. — Fausse notion d'un écrivain anglois sur cet Apollon. — Description de la statue d'un guerrier, nommé faussement le gladiateur Borghèse. Sentimens sur cette statue. — De l'art sous Galba, Olhon et Vitellius. — De l'art sous Galba, Olhon et Vitellius. — De l'art sous Vespasien. — Les jardins de Saluste fréquentés sous Vespasien. — De l'art sous l'itue. — De l'art sous l'itue. — De l'art sous l'itue. — De l'art sous l'etat de la Grèce. — De l'art sous Nerva. — Du forum de Nerva. — Potraits de Domitien. — De l'état de la Grèce. — De l'art sous Nerva. — Du forum de Nerva. — Potraits de Espaphocite de Espaphocite.

# CHAPITRE SEPTIÈME

De l'art sous Trajan jusqu'à sa décadence sous Septimeévère, page 445.

Causes du rétablissement de l'art sous Trajan. - Des artistes qui paroissent avoir fleuri dans ce tems. - Des monumens élevés par Trajan. - Des ouvrages faits du tems de Trajan. - De l'arc de triomphe d'Ancone. - Situation de la Grèce. - De l'art sons Adrien. - Du goût et de l'amour d'Adrien ponr les lettres et pour les arts. - Les arts encouragés en Grice par la construction de vastes édilices décorés de statues. - Prédilection d'Adrien pour Athènes. - Les arts encouragés par Hérode-Attieus. - Des monumens élevés par Adrien dans les villes d'Italie. - Du superbe mansolée d'Adrien à Rome. - De la maison d'Adrien à Tivoli. - Statues de la villa d'Adrien. - Tableau en mosaique représentant des colombes. -Description de deux autres mosaiques découvertes à Pompéia. - Observation sur l'art du dessin, en général, sous Adrien. - Des imitations d'ouvrages égyptiens, fuites sous Adrien. -Tome II.

## 690 TABLE DES LIVRES, etc.

Des ouvrages dans le golt gree, et particulièrement des centaures du Capitole. — Des portraits d'Antinous. — Buste d'Antinous de la villa Albani. — Tête colossale de l'Antinous de Mondragone. — Autres portraits d'Antinous. — Description du Méléagre du Belv-dère, nommé mal-à-propos Antinous. — Portraits d'Adrien. — Médaillons d'Adrien. — De l'art sous Antonin. — Observations générales sur l'art de ce tenns. — Des blatimens élevés par Antonin. — D'une statue de Thétis. — Description de la Thétis Albani. — Médaille en bas-relief à Faustiue. — De quedques bustes de ces empereurs. — Do la statue du rhéteur Aristide. — Des monumens d'Hérode-Atticus. — De l'abus des statues érigées à des personnes sans mérite. — Du gott de Marc. - Aurèle. — Etat de l'art sous le règne de Commodé.

CHAPITRE HUITIÈME.

De l'art depuis Septime-Sévère jusqu'à sa chûte entière à Rome et à Constantinople, page 483.

Introduction. - Décadence de l'art sous Septime-Sévère, prouvée par les monumens publics. - De l'art sous le règne d'Eliogabale. - De l'art sous le règne d'Alexandre-Sévère. - De l'urne sépulcrale, nommé improprement l'urne d'Alexandre-Sévère. - De la statue de saint Hippolyte. - D'une statue de l'empereur Pupien. - Décadence de l'art sous Gallien et les trente tyrans. - Considérations sur l'art sous Constantin. -Des peintures qui accompagnent le Virgile et le Térence du Vatican. - Du mausolée de Constance; du sarcophage de porphyre et de la mosaïque qui s'y trouvent. - Observation sur l'architecture de ce tems. - De l'état de l'art en Orient et à Rome. - De la décadence d'Athènes et de la ruine de Rome. - Des prétenducs statues de Justinien et de Bélisaire. - Dernier sort des ouvrages de l'art à Rome. - Dernier sort des ouvrages de l'art à Constantinople. - Conclusion de l'Histoire de l'art.

#### OBSERVATIONS

Sur l'architecture des anciens, page 517.

Préface de Carlo Féa, page 519. Préface de l'auteur, page 523. Plan de l'ouvrage, page 541.

CHAPITRE PREMIER.

De la partie matérielle des édifices en général, page 545.

Les matériaux. - Les briques. - Les pierres. - Le tuf. - Le travertin .- Le rapillo. - Le peperin .- Le ciment. - La pouzzolane. - L'art de bâtir. - Les voûtes. - Les fondemens. -Sur un terrain uni. - A mi-côte, ou dans la mer. - Les murs sur les fondemens. - De pierres. - De briques. - Ouvrage en réseau ou maillé. - Muri a cortina. - Emplecton. -Doubles murs. — La masse. — Le revêtement. — Opus spicatum, on Spina pesce. - La forme des édifices. - Particulièrement des temples. - D'une forme carrée. - D'une forme circulaire. - Des édifices sur colonnes. - Des colonnes en général. - Des ordres des colonnes en particulier. - Du Toscan. - Du dorique. - De l'ionique. - Du corintalen. - Du romain ou composite. - Des colonnes ovales. - Réflexions générales sur la forme des édifices. - Des parties des édifices. — Extérieures. — Le toit. — Le comble ou le frontispice. — La porte. - Portes doriques. - S'ouvrant en dehors. - Rideau de la porte. — Les fenêtres. — Parties intérieures — Le plafond ou les voûtes. - Les marches ou escaliers. - Les chambres ou appartemens. - Des hypocaustes ou étuves.

CHAPITRE SECOND.

Des ornemens en général, page 267.

A l'extérieur des édifices. — A la façade. — Aux colonnes, et

Amplied gr Care

# 692 TABLE DES LIVRES, etc.

en particulier des caryatides. — A l'entablement des colonnes. A la frise. — A la corniche. — Aux fenêtres et niches. — Dans l'intérieur des édifices. — Dans le vestibule. — Aux plafonds et voûtes. — Dans les appartémens en particulier.

# OBSERVATIONS

Sur l'ancien temple de Girgenti, page 653.

Fin de la Table des Livres et des Chapitres.









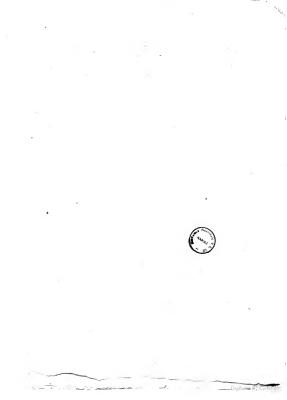



YAPOLI

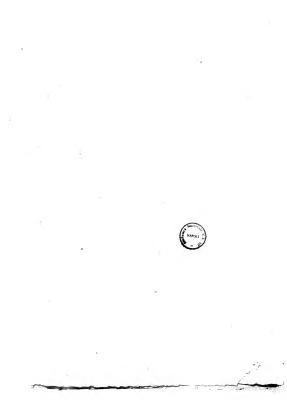

Tem II

Pl . III



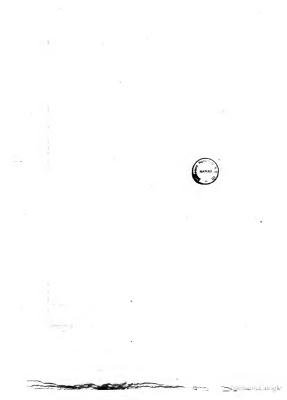

Tome II

Pl IV

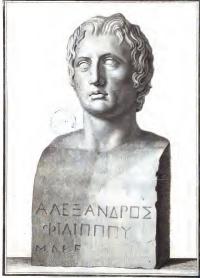

NAPOLI

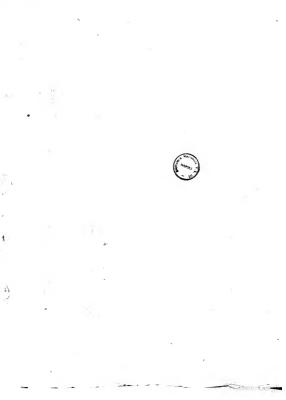



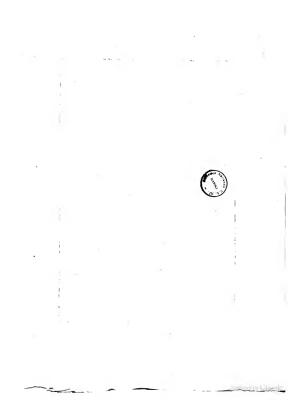

Tome II. Pl. VI.







NAPOT

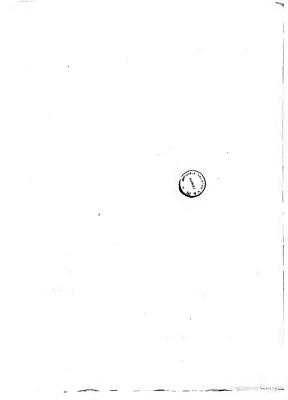

Tom . II.

Pl. VIII.





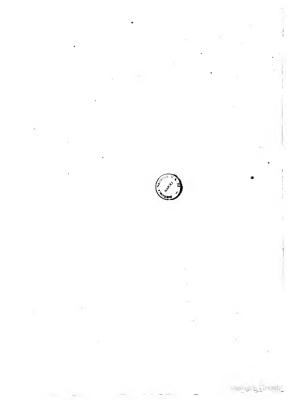















NAPOLI

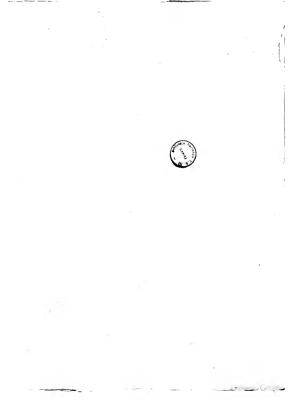











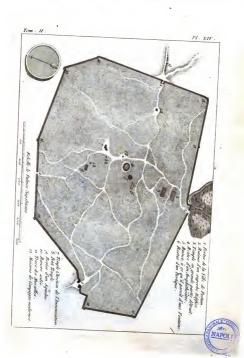

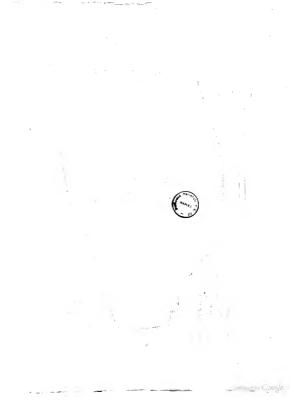







NAPOL

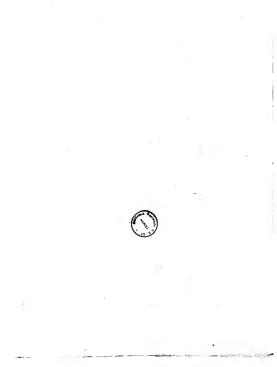





oma Harris



MAPOI







-

Relater of Males processors

NATOLI

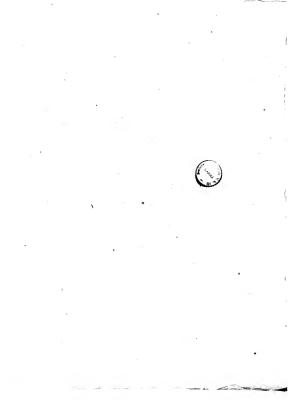

Eshelle de Palmes Constant



E Sepolature .

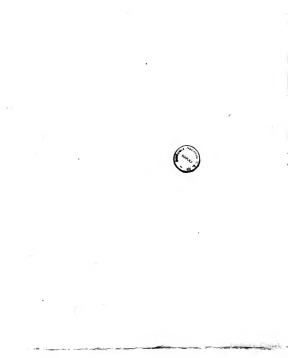





1.4



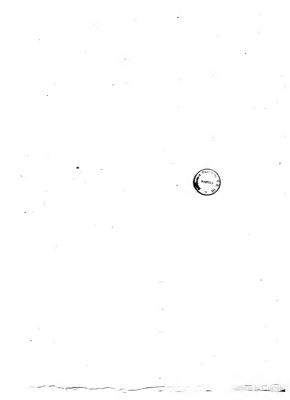

Tom . II . Pl. XXIV. Ribelle de Palmer Granden Echelle de 1 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 3 4 5 11 Mahales





the are in Groupe



Digitizad

Romanns





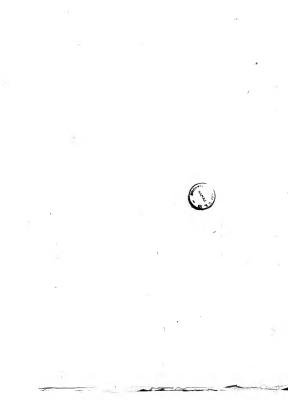



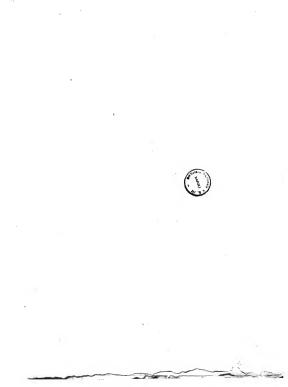

Tom . II .

Pl. XXVIII.

















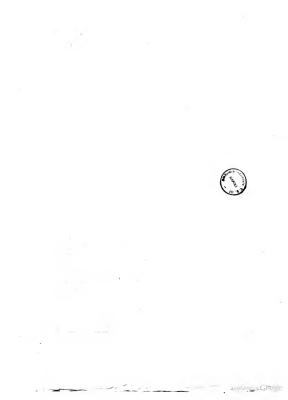







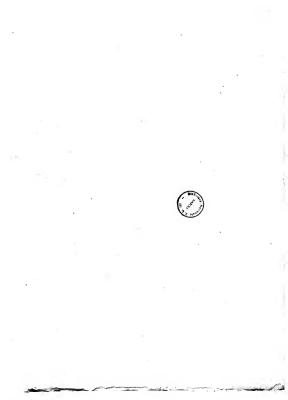





Tom . II .

Pl.XXXV.



Schelle de 1 3 4 5 W S 20 Proces







PLAXXVI.











APOLI





REALE OFFICIO TOPOGRAPICO



N. 3



